







THE THE PROPERTY OF THE PARTY O

# MANUEL

# GÉOLOGIQUE,

PAR

# HENRY T. DE LA BÉCHE,

WHERE OF LA COCKETE ROTALE OF L. REAL TORS COCKETS OF OLOGI-

SECONDE ÉDITION

\*\*\*\*\*\*\* \* \*\*\*\*\*\*\* \*\* |%...

## TRADUCTION FRANÇAISE,

REVER BY PUBLICE PAR

### A. J. M. BROCHANT DE VILLIERS.

7301104175 32 U . C . U 1071113 213 41771, 47

Bruxelles,

MELINE, CANS BY CHAPAGOLE.

11.37

INCRESONAL INC. PROPERTY.



# MANUEL

# GÉOLOGIQUE.

š 50.

IMPRIMERIE RUE DR BERLAIMONT,

# MANUEL

# GÉOLOGIQUE,

# HENRY T. DE LA BÈCHE,

MEMBER DE LA SOCIÉTÉ ECVALE DE LONDERS ET DES SOCIÉTÉS GÉOLOGIQUES
DE LONDERS ET DE PABIS.

SECONDE ÉDITION

\*\*\*\*\*\* A LOTTER DE 1832

TRADUCTION FRANÇAISE,

REVUE ET PUBLIÉE PAR

A .- J .- M. BROCHANT DE VILLIERS.

NEMBER EN L'ARABERT ROTTLE ME PETERNE, PROPERTIES-AFRICAS EEN RIVER,

# Bruxelles,

MELINE, CANS ET COMPAGNIE.

1837

## PRÉFACE DU TRADUCTEUR.

Le Manuel géologique de M. de la Bèche a eu un très-grand succès, non-seulement en Angleterre, mais par toute l'Enrope. La première édition anglaise a été épuisée en quelques mois, et la seconde a paru en 1832. Cette faveur du public est due principalement à la réputation que l'anteur s'est acquise depuis plus de dix ans, par les nombreux Mémoires géologiques qu'il a publiés : en outre, il v avait longtemps qu'il n'avait paru en Angleterre un traité général de géologie. et on trouve réunies dans celui-ci une masse considérable d'observations anciennes et récentes, surtout de l'Angleterre, lesquelles sont éparses dans des recueils scientifiques. Aussi un grand nombre de géologues ont

désiré que cet ouvrage fût traduit en français. et plusienrs amis m'ont engagé à entreprendre ce travail. Malgré mes occupations multipliées, l'ai consenti à m'en charger, uniquement dans la vue d'être utile à la science et à ceux qui suivent mon cours de géologie ; et je l'ai fait avec d'autant plus de plaisir que, dans les considérations théoriques, les idées de l'auteur sont presque toujours d'ac- tards qu'il n'a pas dépendu de moi d'éviter,

cord avec les miennes. J'ai été d'ailleurs soulagé dans ce travail par l'utile coopération de MM, de Boureuil, Malinyaud, Baudin et d'Hennezel , anciens élèves des mines , auxquels je suis fort redevable. Toutefois, comme j'ai revu moi-même toutes les parties de leurs traductions, c'est à moi seul qu'on doit imputer les erreurs que l'on pourra y tronver.

M. de la Bèche, avec qui la géologie m'a donné depuis dix ans des rapports dont je sais sentir tout le prix, a bien voulu prendre quelque intérêt à ma traduction, et a eu la bonté de m'envoyer plusieurs corrections et additions, Enfin , j'ai été encouragé , en apprenant qu'un des géolognes les plus distingués de l'Allemagne, M. de Dechen, s'occupait aussi de traduire en allemand le Mannel de M. de la Bèche, ce qui m'a confirmé dans le jugement que j'avais porté sur l'utilité de cet

Cette traduction allemande avant paru à Berlin à la fin de 1852, tandis que celle que je présente au public a éprouvé de longs reJ'ai pu la consulter, et on va voir qu'elle m'a été fort utile relativement aux lists de fossiles. Cependant il y a une différence essentielle entre cette traduction et la mienne. M. de Dechen ne s'est pas toujours astreint à reproduire dans sa langue le teste de M. de la Bebes; il y a fit beaucoup desuppressions et d'additions : il anonce lui-même qu'il a remanif l'ourseça englais.

J'aurais pn aussi faire divers changements, ne fût-ce qu'en puisant dans les notes que i'ai recueillics pour mon cours : néanmoins . tont en reconnaissant que ceux introduits par M. de Dechen sont, en général, bien motivés, j'ai jngé ne pas devoir suivre son exemple. Il m'a semblé qu'en France l'empressement de cenx qui cultivent la géologic, pour connaître les opinions et le livre de M. de la Bèche, était principalement fondé sur ce que, d'après le succès rapide que deux éditions de son ouvrage ont obtenu en Angleterre, on a lien de présumer que ses opinions représentent, jusqu'à un certain point, les opinions les plus accréditées parmi les géologues anglais.

Je me suis donc fait une loi de conserver strictement le texte de l'anteur, et je me suis efforcé de rendre fidèlement ses idées. Comme il parle parfaitement notre langue, je désire vivement obtenir, sous ce rapport, son approbation.

Je me suis réservé cependant d'ajouter quelques notes ; mais elles sont en très-petit nombre, la crainte de trop grossir ce volume m'ayant fait supprimer celles relatives à des idées théoriques qui auraient exigé trop de développement.

J'ai fait des additions aux listes de Jossiles données par M. de la Bèche pour chacun des terrains de sédiment, particulièrement pour les groupes crétacé et oolitique. J'en ai paisé beancoup dans la traduction allemande de M. de Dechen, et les obligeantes communications de M. Voltz m'en ont fourni un

plns grand nombre. Je snis anssi fort redevable, sons ce rapport, à MM. Deshayes, Roissy et Boué.

Tontes ces additions sont seigneusement distinguées par un astérisque (\*). Lorsque M. de Dechen a réuni plasieurs espèces de fossiles en une seale, J'ai en soin de l'indiquer, mais j'ai conservé néamonins, à leurs places, les espèces supprimées par lui, torsqu'elles se trouvaient indiquées dans l'ouvrage anglais, et surtont quand elles portaient une indictation de figure.

l'aurais pu faire aussi des additions encore plus nombrenses aux fossiles du groupe supracrétacé, si l'auteur n'est pas amonocé qu'il ne voulait indiquer que les principaux fossiles de ce groupe. En outre, il est été assex souvent difficit de fixer la place des differents fossiles de cette classe de terrains, d'après les nouvelles divisions qu'on propose aujourd'hui d'y introduire.

M. de la Bèche a toujours pris soin, pour chaque fossile, d'indiquer l'auteur qui l'a nommé ou décrit ; j'ai pensé qu'il était utile de faire davantage, et de citer aussi les figures qui en ont été publiées, du moins dans les onvrages les pins répandus et que j'ai pn avoir à ma disposition, comme cenx de Sowerby, Goldfuss, Schlotheim, Deshayes, Mantell, Philipps, Zieten, Al. Brongniart, Ad. Brongniart, etc. Jc souhaitc vivement que les lacunes qu'on tronvera dans ces citations puissent déterminer quelque savant, également versé dans la géologie et dans la zoologie, à rédiger un répertoire général des figures de fossiles publiées jusqu'ici, avec l'indication du terrain où ces fossiles ontété trouvés. J'ai la conviction qu'nn ouvrage de ce genre, dont il a été déjà fait en Allemagne des essais incomplets, s'il est composé avec tont le soin et les connaissances nécessaires. contribucra éminemment aux progrès de la géologie, parce que d'abord il donnera la facilité de consulter les figures, qu'on est

souvent bieu eu peiue de trouver, et qui laissent toujours bien plus de traces dans l'esprit que toutes les descriptions , et qu'eu outre, il abrégera considérablement les recherches des géologues qui veulent uommer les fossiles qu'ils ont recueillis.

Le même désir de faciliter l'étude des fossiles, qui tient maintenant uue si grande place dans celle de la géologie, n'a déterminé à ajouter à la fin de l'ouvrage une Table alphabétique des fossiles qui y sont cités. Cette table u'existe poiut dans l'ouvrage auglais.

On trouvera enfin dans cette traduction une autre additiou plus importante, qui, je l'espère, sera bien accueillie du public.

Dans sa treizième et dernière section , l'auteur a consacré un chapitre à traiter des

Souldements des montagnes (page \$21), ctil y avait inséré un extrait d'un Memoire de M. Elle de Boumont à ce aujet. Ce dernier ayant eu la complaisance de mecommuniquer un ouveur résund de ses éléces, bien plus développé, j'ai pensé qu'on me saurait plus développé, j'ai pensé qu'on me saurait l'ouvrage anglais, sans toutefois rien retrancher des observations qui ont été joutes par M. de la Béche, lequel s'est empressé de consentir à cette substitution (p. 423).

J'ai supprime l'index alphabètique qui termine l'ouvrage auglais, parce qu'il m'a paru trop abrégé et peu utile pour faciliter les recherches. J'ai préféré développer davantage la Table des matières placée en tête, où elles sont rangées daus l'ordre où elles sout traitées dans l'ouvrage.

## PRÉFACE

### DE LA PREMIÈRE ÉDITION ANGLAISE

Dans un onvrage de la nature de ce Manuel, qui a ponr but de douner un court exposé de l'état actuel d'une science, et en même temps d'indiquer quelques-unes des conséquences que les faits couvus permettent de hasarder, il est fort difficile à un auteur de se maintenir exactement dans la véritable marche qu'il doit suivre. Saus doute il doit écarter tous les détails trop longs et pen importants: mais, d'un autre côté, il lui est absolument iudispensable de rapporter une assez grande masse de faits, afin de convaiucre le lectenr qu'ou ne lui présente pas des assertions saus foudement, et qu'on ne l'entraine pas dans le vague des hypothèses purement gratuites.

Les catalogues de débris organiques qu'on trouvera à chaque groupe de terrain, paraltrout peut-être trop étendus. Il est certain qu'on y a attaché une grande importance, parce qu'aujourd'hui on s'occupe beaucoup de la détermination des caractères zoologiques des terrains, et que ce genre de recherches peut couduire à la découverte des conditions principales sous lesquelles se sont n'y a aucun doute que, dans les catalogues

formés les divers dépôts fossilifères. L'auteur a en ontre jugé que, pour que ces catalogues fussent utiles, il devait les rendre aussi complets qu'il lui était possible, et que, sans cela, autant vaudrait les supprimer tout-àfait. Tontefois il reconnatt que, malgré le soiu qu'il a pris de les établir toujours d'après les autorités réputées les plus sures, ils doivent eucore être soumis à une sévère discussion. Car il v a malheurensemeut, dans l'étade des débris organiques, deux causes d'erreur, qui, quoique ayant des effets contraires, sont loiu de se ueutraliser antaut qu'on pourrait d'abord le croire : l'nne est le vif désir que l'on a sonvent de rencontrer les mêmes espèces de fossiles dans des terrains qu'on suppose équivalents de position, même quand ces terrains sout séparés par de grandes distances : l'antre est la tentation également forte de créer des espèces nouvelles, à laquelle souveut on ue cède que pour ajonter le mot nobis, qui semble avoir une influence magique.

Par suite de ces deux causes d'erreur, il

d'espérer qu'elle nous conduira aux résultats

les plus importants, quand même ces catalo-

gues subiraient, par la suite, des change-

ments considérables. L'auteur espère que les géologues consommés pourront trouver dans son onvrage de quoi les jutéresser; cependant, comme c'est moins pour eux qu'il l'a composé que pour ceux qui commeucent l'étude de cette scieuce, il a pris un soin particulier d'indiquer les différentes sources où il a puisé, même quand il avait lui-même visité les contrées dont il était question. Indépendamment du principe foudamental, suum quique, il est à désirer que celui qui étudie soit à même de profiter des travaux des différents auteurs cités, en recourant aux ouvrages ou Mémoires qu'ils out publiés, pour y chercher des détails plus étendus que cenx auxquels on est forcé de se restreiudre dans un volume tel que celui-ci.

Dans uue science qui avance rapidement comme la géologie, à laquelle ou voit ajouter chaque jour de nouveaux faits, dout les combinaisons dousent nécessairement lieu à beaucoup de vues nouvelles, il est presque impossible, lorsqu'on passe cu revue les differents faits, d'éviter de mettre en avant quelques conclusions générales. Dans celles que l'auteur a basardées, il s'est toujours efforcé de ne pas s'évarter de ce système d'induction qui peut seul conduire à des connaissances exactes; mais, comme la vé-

rité, et la vérité seule, est le but de toute science, il déclare sincèrement que si, par la découverte de nouveaux faits, ou par une meilleure interprétation des faits déià connus, ses conclusions théoriques paraissaient ne plus être soutenables, il serait prêt à les abandouner. Si même il avait le bonheur que ce fût son ouvrage qui eût provoqué de nouvelles recherches, il serait le premier à se réjouir de ce qu'une hypothèse inadmissible ait pu être un moven de conduire à des connaissances plus exactes. Véritablement, il importe fort peu que ce soit telle ou telle théorie de tel ou tel auteur, qui soit à la fin reconnue être la plus exacte; pourvu que nous nous approchions de la vérité, nous accomplissons tout ce qu'on peut attendre; et il est clair que, plus les faits counus seront multipliés, plus nous aurous de chauces d'exactitude dans les idées théoriques, uonseulemeut par suite des données plus uomhreuses qu'on aura pour les établir, mais aussi en raison des fréquents démentis donnés aux couclusious trop précipitées.

Heureusement les faits se sont tellement accumulés, que la géologie tend de jour en jour à sortir de cet aucien état, où une hypothèse, pourvn qu'elle fût brillante et ingénieuse, était sure de trouver des défenseurs et d'obtenir un succès momentané . même quand elle péchait contre les lois de la physique, et même contre les résultats des faits observés. Il n'est pas difficile de prévoir que cette science, qui est essentiellement une science d'observation, au lieu de rester comme autrefois surchargée d'ingénieuses spéculatious, sera divisée eu différentes branches, dont chacune sera cultivée par ceux que leurs facultés personuelles reudront plus compétents pour le faire avec succès. Les différentes combinaisons de la matière inorganique serout examinées par le physicieu, taudis que le naturaliste trouvera une ample occupation dans l'étude des

débris des animaux et végétaux qui ont vécu à différentes époques sur la surface de la

A l'exception des listes de débris organiques, l'auteur n'a cherché à donner, dans cet ouvrage, que des Esquisses générales, quoique souvent il fot fortement tenté de développer davantage tel ou tel sujet, et qu'il n'ait cédé qu'avec regret à la nécessité de se

restreindre. Il espère cependant en avoir dit la asset pour être uille de cenz qui veuelle a livrer à l'importante science de la géologie. El s'il était asset heureux pour que co Manuel vint à tomber entre les mains de quelparties de l'avante collaborateur de la grande têtche de l'avanil cement de nos connaissances, le but qu'il es 'est proposé sersit complétement rempli.

## PRÉFACE

## DE LA SECONDE ÉDITION ANGLAISE.

Peu de mois seulement s'étant écoulés de- ! puis la publication de la première édition de cet ouvrage, on n'a guère fait à celle-ci d'autre addition que celle des documents publiés dans l'intervalle, ou de ceux que les observations personnelles de l'auteur l'ont mis à même de recueillir. On a essavé de rectifier les listes de débris organiques, nouseulement en rejetant les noms qui étaient décidément synonymes d'autres noms qu'on a conservés, mais aussi en supprimant les noms des fossiles qu'on a présumé avoir été supposés, à tort, déeouverts dans les terrains et les localités mentionnés. Des additions considérables ont aussi été faites à ces listes de fossiles, mais seulement d'après l'autorité de MM. Deshayes, Goldfuss, Muuster et d'autres, dont l'exactitude dans cette branche des recherches géologiques est bien connue et généralement appréciée. Toute- des phénomènes observés.

fois ces listes demandent encore un sévère examen, et il fandra probablement eucore beaucoup de temps et de fréquentes comparaisons d'échantillons entre eux, avant qu'elles prenueut le caractère de stabilité qu'il est si désirable de leur voir acquérir.

En se servant de ces catalogues et d'autres du même genre, celui qui étudie la science doit se rappeler que, quelque grand et quelque utile que puisse être le secours de la zoologie et de la botanique dans les recherehes géologiques, la physique et la chimie sont encore d'une plus grande importance : les premières ne peuvent être employées avec avantage que pour éclaircir une partie des faits, tandis que les dernières peuvent être appliquées d'une manière extrêmement étendue à l'explication de l'ensemble

# TABLE DES MATIÈRES.

## SECTION PREMIÈRE.

| FIGURE DE LA TERRE.                      | 1  | boldt, Wahlenberg, 11 Sources chau-       |    |
|------------------------------------------|----|-------------------------------------------|----|
| DENSITÉ DE LA TERRE,                     | 1  | des viennent d'une grande profondeur;     |    |
| DISTRIBUTION DES CONTINENTS ET DES EAUX  |    | preuve d'une chaleur intérieure. Idées    |    |
| SUR LE GLOBE.                            | 2  | de Berzélius , de Hoff , Bischof , Kefer- |    |
| Profondeurs des mers (moyenne 3,200      |    | stein, 12 Geysers , Jumnotri; Alpes,      |    |
| à 4,800 mètres.) - Mers méditerra-       |    | 13 Caucase, Pyrénées, Etats-Unis.         |    |
| nées, 2 Lacs d'eatt douce, 2.            |    | 14 Plantes et coquillages dans une        |    |
| SALUBBET PESANTEUR SPÉCIPIQUE DE LA MEZ. | 3  | source chaude, 14Chine, Carlsbad.         |    |
| Résultats de Murray et Marcet, 5         |    | Balaru, Bath, etc., Lucques, 14           |    |
| Pression de la mer. Compressibilité de   |    | Jamaïque, Amérique, Ceylan, 15            |    |
| l'eau , 4.                               |    | Détails de Mackensie sur les geysers, 16. |    |
| TEMPERATURE OF LA TERRE.                 | 4  | TEMPERATURE DES LACS Idées géné-          |    |
| Température superficielle. Résultats de  |    | rales.                                    | 16 |
| M. Arago, S Il est constant qu'elle      |    | Maximum de densité de l'eau, 16           |    |
| a diminue, 5 Causes de diminutions       |    | Lacs de Genève, Thun, Zug, Neu-           |    |
| extérieures, superficielles, S Causes    |    | chátel, 16.                               |    |
| de diminutions intérieures, 6 Cha-       |    | TEMPÉRATURE DE LA MER.                    | 17 |
| leur centrale. Augmentation de chaleur   |    | Observations de Scoresby, Kotzebue, Bee-  | _  |
| dans la profondeur. Expériences. Mém.    |    | chey, Sabine, etc., 18. Toutes les        |    |
| de M. Cordier, 6 Causes d'erreur,        |    | observations prouvent une chaleur cen-    |    |
| Température des sources dans les         |    | trale, 18 Opinions de Fourier, 19.        |    |
| mines , 8 Température des roches ,       |    | - Température des espaces plané-          |    |
| dans les mines , 8 Température du        |    | taires, 20.                               |    |
| sol dans les mines , 9 Température       |    | TEMPERATURE DE L'ATHOSPHÈRE.              | 20 |
| de l'eau dans les puits artésiens et les |    | Limites des neiges, 20 Décroissement      |    |
| mines abandonnées . 9.                   |    | de température en s'élevant , 21.         |    |
| TEMPERATURE DES SOURCES Idées géné-      |    | VALLERS.                                  | 22 |
| rales.                                   | 10 | Vallées des montagnes, V. des contrées    |    |
|                                          |    |                                           |    |

V. largesà fond plat, 23. - V. d'élévation , 21. - Vallées de Kingsclere (fig. 1), de Pyrmont (fig. 2), 24.-V. de dénudation, 24. Vallées de Char-

mouth (fig. 5), 25. — V. sèches; Jamaïque, Devonshire, Pérou, 25. CHANGEMENTS A LA SURPACE DU GLOBE. CLASSIFICATION DES TERRAINS. 32

Taxes

51

52

61

65

SECTION II.

# GROUPE MODERNE. 34

34

39

39

TABLE

#### DEGRAPATION DES CONTINENTS.

ACTION DE L'ATMOSPHERE SUR LES ROCHES. Lenteur de cette action; elle atteste un grand laps de temps , 34. — Tors du Devonshire, 34. - Idee de cette action à la surface du sol (fig. 4), 35.-Coupe à Biackpool près Darmouth (fig. 5), 55. — Coupe des schistes ntournes des South Hams (fig. 6), 38. Autres exemples; Normandie, Nice, Jamaique, etc., 36. — Cette action e chimique et mécanique; foudre, 36. - Creux dans le granite, lles Sorlingues (fig. 7), 37. — Effets de l'eau dans l'action atmosphérique, 37. — Éboulements occasionnés par l'ean (fig. 8), 38. - Exemple de l'éboulement du Ruffiberg en 1806, 38. -Exemple des Diablerets en 1749, 39, DESCRIPTIONS PAR LES SOURCES. LYMPO regis. (fig. 9).

DEGRADATIONS PAR LES RIVIÈRES. Le détritus, charié à la mer par les rivières, dépend de la longueur et de la rapidité de leurs cours, 40. — Effets des courants sortant des lacs (fig. 10), 11. - Lac des deux côtés des Alpes, 41. - Lacs de Genève et de Come, 41 et 42. - Plaines terminées par une gorge. Narni , 42. - Rupture du Jura au fort l'Écluse, 43. — Bassins natu-rels sans écoulement. La Jamaïque, 43. - Force destructive des courants, suivant leur vitesse, 44. - Elle est à la fois chimique et mécanique (fig. 11), 44. - Changement de lit des courants. 45. - Chute du Rhin près Schaffhouse, Ces changements sont très lents. 45. — Exemple contraire près de l'Etna, cité par M. Lyell, 45. -Exemples semblables en Auvergne, 45.

- Gorges non creusées par des rivières, 45. - Cours de la Meuse, 46. - Cours de l'Avon près Bristol, etc., 46. - Le saut du Niagara tend à dessécher le lac Érié , 46. — Détails su ses effets (fig. 12 et 15), 47. - Débâcle de la vallée de Bagnes, Chute de rochers produisant des lacs, ex. en 1829, 49. - Possibilité du deshement de ces lacs, 49. — Exempl lu lac de Souvando en Russie, etc., 49. DEBORDEMENTS, Détails sur leurs effets, GLACIERS.

Leurs moraines; teur avancement, 51. - Leur action destructive; glaciers polaires; glaces flottantes, 52.

DEPOTS DE DÉTRITUS DANS LA MER. Les rivières élèvent leur lit (fig. 14), 53. - Exemple du Po. 35. - Dans d'autres cas les rivières creusent leur lit, 54. - Exemple d'une branche du Pô, 54. - Causes d'où dépendent les dé-

pôts dans la mer. Deltas, 54. - Delta du Nil, 84. - Delta du Pô. Delta du Mississipi, 55, 56, 57. - Delta du Gange, 58. - Résumes sur les deltas, 59.

ACTION DE LA MER SUR LES CÔTES. Ses effets suivant la nature des roches (fig. 15), 61. - Grotte de Staffa, etc., 61. PLAGES BE GALETS.

Banc dit Chesil-Banck, près Portland (fig. 16), 62, 63. - Bane dit Stapton Sands, Devonshire (fig. 17), 64. -Blocs énormes remués par les brisants. 64. - Autres effets des brisants, 63. PLAGES DE SABLES.

Les marées et les vagues , même faibles, en déposent sur les côtes ; puis les vents les transportent. Dunes, 63. - Exemle des landes de Gascogne, 66. — Ces sables transportés se consolident. Cor-

Emission Luggootic

illes, 66. — Exemples analogues; iouvelle-Hollande, la Guadeloupe ossements humains, 67. — Exemples à ine, au cap de Bonne-Espérance, 67. Exemple dans l'Océan austral. Peron, 68. - Sables transportes; côtes d'Angleterre , comté de Moray; Hébrides, 68. — Exemple dans le lac supé rieur, 68. - Effets généraux des va gues sur les sables, 69. - Exemple remarquable de la digue de Cherbourg, 69. — Barres et mêmes digues à l'embouchure des rivières, 69. - Dérange ment du cours des rivières par des banes, 69. - Les banes arrêtent l'accroissement des forêts de mangliers, 70. — Exemples dans le golfe du Zaire

et à la Jamaique, 70. MARKES ET COURANTS. Leurs effets géologiques.

MARKES. Leur rapidité-dépend des obsta-

Dans la Manche, canal de Bristol; Nou velle-Écosse, 73. - Variations des contrants de marée suivant les côtes , 73. - Différences entre les marées en pleine mer et sur les côtes, 73. - Causes d'inégalités entre le flux et le re lux. Exemple, 74. - Marees très-faibles aux Indes-Orientales ; une seule par jour à la Véra-Cruz, 74. - Inégalités dans l'Océan près de la Méditerranée, 74. - Plus fortes marées observées aux iles au nord de l'Ecosse, 74.

Maages dans les rivières et les golfes. à leur embouchure.

Dans le flux, l'eau salée soulève l'eau louce; dans le reflux, l'eau douce coule u loin surl'eau salée. Sénégal, 75. Embouchure du Maranon. Limite des eaux douces et salées; se conserve en leine mer , 73. — Erreurs à prévenir dans ces observations (note), 75, -Fleuve Saint-Laurent, Inégalités des marées, 76. - Barres de marée, Dans le Gange et l'Amazone, 76. - Fleuve Zaire; faiblesse des effets de la marée. Hes flottantes, 77. Courants constants, périodiques et par

sagers.

Direction du grand courant des Tro ques, 77. - Courants dans la mer des indes , 77. - Courants dans l'Océan-Atlantique, 78.—Courants dans la me des Caraïbes; courant du golfe, 78. Direction et vitesse du courant du golfe, 79. — Courants polaires; leurs lirections, 79. — Courants le long des côtes d'Afrique, 80. — Courants de la mer du Sud dans l'Atlantique, 80. -Détroit de Behring; Parages du Japon , etc., 80. - Courant de l'Océan dans la Méditerranée, 81. - Courant de la Baltique dans la mer du Nord, 82. — Courants périodiques; mers des Indes et de la Chine , 82. - Mer Rouge, 83. - A l'ouest de l'Amérique méridionale, 84. — Courants temporaires dus aux vents : très-nombreux. 84. - Incertitudes sur les directions

72 (fig. 18), 85. FORCE DE TRANSPORT DES MAREES. Varie

considérablement, Effets des marées à l'embouchure des fleuves, 86. - Les obstacles augmentent ur force, 87. - Différence de force à la surface et au fond, 87.

FORCE DE TRANSPORT DES COURANTS. Il faut avoir égard à leurs causes; les plus ordinaires sont les vents, 87. - C'est l'évaporation qui produit le courant au détroit de Gibraltar , 88. - Difficile de contester l'existence de courants sous-marins.88. - Grands courants dus aux vents; agissent à peu de profondeur. 88. - En résultat, les effets des marées et des courants dépendent de la profondeur de la mer et de la proximité de la terre, 88. - Aucune raison de croire que les eaux charrient à de rrandes profondeurs, 89.

VOLCANS EN ACTIVITÉ. Tous les volcans sont dus à une seule et

75

même cause, 90. - Théories diverses. leur insuffisance. Voisinage de la mer, objections tirées des volcans au centre de l'Asie, etc., 90. - Autre objection tirée de l'absence du gaz hydrogène. 90. - Gaz qui se degagent, 90. -Précis des phénomènes des éruptions

87

102

volcaniques, 91. - Phénomènes qu présentent les courants de lave, 91.-Islande, courants énormes; éruption très-nombreuses, 91. - Eruptions sous-marines en Islande, aux Açores aux Hébrides, 91. - Idem en 1831. près de la Sicile, 92. - Iles volcaniques avec volcans brûlants. Owhyhee — Autres volcans dans la mer Pacifique. Chaîne des Andes, Mexique, Californie , Kamtschatka , Japon, Formose, Philippines, Java, Sumatra, etc 94. - Pic de Ténériffe, Islande, 98. - Résultats de l'accumulation des matières volcaniques, 95. - Idées de M. de Buch. Cratères de soulèvements, 96. — Objections; faits observés à Santorin, à Banda, 96. — Exemple de l'Etna ; M. Lyell, 97. - Exemple de Ténériffe, 97. Cratère de soulévement de Palma, cité par M. de Buch, 98. -Volcan de Jorullo (1759), 98. Mont Nuovo près de Naples (1538). Détails, 98. - Eruption du Tumboro, ile de Sumbava (1815), Détails , 99. - Résultats géologiques que doit produire une telle éruption, 100. - Considérations sur ces résultats. Islande, 101. - Les volcans accroissent peu la surface, 101.

VOLCANS ETEINTS.

Il est difficile d'établir la démarcation entre les volcans brûlants et les volcans éteints, 102. - Solfatares conrées comme volcans éteints, 102, - Volcans éteints loin de volcans en activité. France centrale, 103 .- Difficulté d'établir des âges relatifs de volcans éteints, 103.

PRODUITS VOLCANIQUES MINÉRAUX.

Classification de M. Poulett Scrope , 101. - Laves plus cristallines à l'intérieur, 105. - Variété des minéraux dans les laves, 105.

YKES VOLCANIOUES.

Idées générales: ils diffèrent des laves des coulées, 103. - Dykes à Ottajano, Punte lel Nazone, Monte Primo; au Stromboli, a Vulcanello, 105. - Islan Etna, 106. - Effets probables de la lave dans un dyke (fig. 19), 106.

TRENGLEMENTS DE TERRE. Connexion entre les tremblement de terre et les volcans, 107. - Mouvements du sol dans les tremblements de terre, 107. Mouvements dans l'atmosphère 107. - Ils précèdent les éruptions volcaniques. Exemple, 107. - 1ls s'éten ent quelquefois très-loin. Ex., Lisbonne, 107. - Le mouvement de la terre se fait sentir sur la mer. Ex., Lisonne, 107 — Mouvements extraordi naires de la mer. Peuvent être dus aux tremblements, 108. - Les tremblements sont plus ou moins forts, suivant la nature des terrains. Exemples. a Jamaïque et Caraccas, 108, Bruits souterrains qui les accomp gnent, 109. - Transmission du son par les roches. Exemples tirés d'éruptions volcaniques, 109. - Change ments divers produits à la surface di Soulèvement du sol au Chili en 1822, 109 .- Soulèvement et abaissement en 1819 dans l'Inde, 100 Bouleversement de la Calabre, en<sup>a</sup> 1783, 110 et 111. - Bouleversement de Port-Royal à la Jamaïque en 1692. Détails, note (figure 108), 112, -Cavités coniques produites à la surface, 113. - Exemples, Calabre, Murcie. 1829: Cap de Bonne-Espérance.

1809; Chili, 113. - Eclairs, autres météores , 115. Des tremblements é terre répétés n'ont pu produire le soulèvement des montagnes, 113. OFRAGANS. Vitesse des vents pendant les

ouragans; fort incertaine Dévastations qu'ils produisent, 114.-

Exemples, Antilles, la Barbade, 114. - Agitations de la mer ; la Jamaïque 101 en 1780, 114. - Saint-Domingue, Cuba en 1831, 114. - Effets quelquefois très-resserres ; la Jamaïque en 1815, 115. - Depôt d'animaux et de végétaux que les oura-105

> 115. ENANATIONS GAZEUSES.

gans doivent former dans la mer. Assez fréquentes ; preuves de décou tions chimiques souterraines, 115 Gaz hydrogène carboné des mines de

115

114

118

126

131

broille, 116. — Dégagement sembles foit des mines de bouille, 116. —
Pietra-Riala, Toscane, Caramanie,
116. — Ile de Samos, Bengale, 116. —
Fredonia, New-York; Chine, prês de
sources salées, 116. — Evemple analogue dans l'État de l'Obio, 117. —
Comié de Teclienberg, 117. —Bakou;
gas employé comme combustible,
117. — Exploit bouwes à Richard et
protte du Chien; luc de Lanch, Ricresborn 118. — Autres évenifies

boueuses et gazeuses; Macaluba, 118. Dirors ronnis pan des sources, Substances dissoutes dans les eaux; sour-

ces minérales, sources thermales, 118 Source contenant de la silice; geysers, 118. - Végétaux siliceux à Saint-Michel (Açores) ; cristaux de soufre. 118. - Dépôts siliceux aux Etats-Unis et dans l'Inde , 119 .- Analyse des eaux chaudes de l'Islande, 119. - Dépôt calcaire; travertins; tufs, 120. - Fontaine de Saint-Allyre près Clermont, 120. - Travertins de San-Vignone, 120. - Bains de San-Filippo; travertins; soufre; sulfate de chaux; reliefs, 120. - Cascade de Terni ; travernis tacide carbonique, 120. — Ori-gine de cet acide carbonique, 121. — Travertins de Tivoli; Lago di Zolfo 121. - Peu d'étendue de ces dépôts par les sources , 121. — Dépôt par des sources dans le lac dit Bakie-Loch (Ecosse), 122.-Autre exemple dans le lac de Kinnordy; débris organiques, 122. SQUECES OF NAPHTE ET D'ASPHALTE.

Ancienneté des sources de l'île de Zaute, 123. — Pensylvanie; la Trinité; Bakou; Pégu; Sumatra, 123.

RÉCIP. DE CORAIL.
On avait beaucoup exagéré leur importance, 124. — Voyage de Kotzebue.
Observations de Chamisso, 124. — Observations de Quoy et Gainard, 124. —
Bancs de coraux; lle de France, 125. — Iles Sandwich; la Jamaïque, 123. — Observation à l'isthme de Panama, 123. Fortts sous-marines. Fréquentes sur les

cotes de France et d'Angleterre. Dues à des affaissements du sol, 126. -Côte du Lincolnshire; correa de Serra. 126. - Yorkshire ; Phillips. Ossements , 127. - Golfe de Tay (Ecosse) , Fleming; debris végétaux, 127. - Bai o (Ecosse), Fleming, 127. lles de l'Ecosse; Watt; Smith, 128. Côte du Cheshire ; Stephenson. Du Sommersetshire; Horner, 128. Mount'soay, Cornouailles; Boase, 129.-Morlaix , Bretagne ; La Fruglaye 129. - Analogie générale , 130.-L'apaissement graduel du sol est probable, 130. — Néanmoins arbres brisés, 301 - Le changement s'est opéré à une poque où le climat était le même, 130.

-Aucuns fossiles marins, 130.

Anciennes plages et dépots de coquilles soulevées.

SOULEVERS. Plages soulevées à Plymouth (fig. 20), 131. - Autre exemple à Tor-Ba g. 21), 132. - Autre exemple près du shag-Rock (fig. 22), 132. - Explication de ces faits; époques, 152. - An ciennes plages ; île de Jura , Hébrides 132. — Dépôts de coquilles élevés d'Ud ôts de coquilles élevés d'Ud devalla (Suède), M. Brongniart, 133. - Dépôts semblables à Saint-Hospi près Nice, 133. - Idem, en Sardaine, La Marmora, 134. — Lignes de radation élevées en Grèce ; Boblaye 134. - Dépôts de coquilles élevés ; i la Conception ; Lesson, 134. - Preuve 123 de changements dans les niveaux rela-

tifs des continents et de la mer, à toutea les époques, 134. — Exemple du temple de Sérapis. Note, 135. 121 Dansis oncarrotes au captre montant.

i Dirais organicus de Groupe nobrane.
Ils doivent appartenir aux animau existants, mais ils peuvent être melés à des espèces éteintes, 135.— Discussion ur l'époque où ont vécu l'élan d'Irlande, le mastodonte et le dodo, 136.

#### SECTION III.

137

GROUPE DES BLOCS ERRATIOUES.

Ce groupe n'est formé que provisoirement dans le but de développer certains phé omènes , 137-Trois opinions surl'origine des dépôts superficiels, connus sous le nom de diluvium, 157. - Carrières d'Oreston , près Plymouth ; cavernes de Kent, près Torquay; débris nombreux d'animaux , 138. - Débris e même nature dans les vallées de Charmouth et de Lyme, 158. - Configuration du sol à l'époque où vivaient ces animaux , 158. — Failles nombreuses observées dans le district de Plymouth. Faille multiple, pointe de Varren (fig. 23), 139. - Dépressions à la surface sous le gravier, dans le me district (fig. 24 et 25), 139. - Silex dans des cavités entre Teign-Mouth et Dawlish, et à Teign-Bridge, 140. -Escarpement près de Dawlish. Fausse apparence (fig. 26), 140. - Une grande masse d'eau a probablement passé sur cette contrée. Détails à ce sujet, 140. - Blocs plus élevés que le terrain dont ils proviennent, 140. -Direction des failles, le plus souvent de l'Est à l'Ouest, près de Weymouth, etc. 141. — Gros blocs des dépôts de transport. Ils ne peuvent avoir été amenés par les causes actuelles.

Exemples de blocs de divers cantons de l'Angleterre, 142. - Autres exemples de l'Angleterre, Détails locaux, observations; origine de ces blocs, 142. bris d'éléphant à Brandesburton 145. — Autres exemples plus au Nord Écosse, îles Shetland, Féroé. Ils prouvent de même le passage d'une gran masse d'eau du Nord vers le Sud., 144. Traces d'un semblable courant en Suède et en Russie. Détails , 144. -La même masse d'eau s'est étendue au Sud en Allemagne et jusque dans les Pays-Bas, 145. — Même phéno-mène dans le nord de l'Amérique, 145. Effets nécessaires d'une révolution de ce genre, 148. - Transport de roches produit par les glaces, 115.
Bloca eratigues des Alpes, Sont-ils contemporaiss de ceux de la Scandinavie? Rien de certain à cet égard, 146.—Bloca: et débris sortis de la Challe centrale des Alpes à une égo-que plus récente. Les grandes vallèes citaient, 146.—Details sur le phénomène des blocs dans diverses vallèes des Alpes, n° France, en Suisse, en Allemagne et en Italie, 147.—Exemple du mont Son Primo (fig. 27 et 28), 148.—Blocs-cratiques des Alpes commulés par groupes, 148.—Observa-scumulés par groupes, 148.—Observa-

tions de M. de Buch (en note), 148

- Toutes les explications données de les phénomènes ne sont que des con-

jectures hypothétiques; glaçons flot-

GAYRAKE OSSIFIARE IT BAIGERS OSSIFIAS, Decouvers du professora Bocha, Diditaction de différentes parties dans les cavernes; dipots d'ossenentes parties dans les cavernes; d'optis d'ossenentes dans maux I, 152. — Ossenents d'unimente decouverst dans les cavernes de mid-de la France, 153. — Ossenents d'uniment dans des fettes de rochers, Bri-ches ossesues de Nice, 155. — Ages relatifs de ces d'orre dépots de frette d'encher l'aditionaux in mortance de cette réule. Pairà e constant en l'acceptant d'uniment d'uniment de de cette réule. Pairà e constant d'uniment d'uniment de cette réule. Pairà e constant d'uniment d'unimen

l'Asie et de l'Amérique, 152.

Poges

189

bris de singes dans aucun dépôt, 134. Caverne de Kirkdale (Yorkshire). Ses dimensions (fig. 29). Debris d'animaux trouvés dans cette caverne, 154. - Cavernes de l'Allemagne, analogues à celles de Kirkdale, sinon qu'on y trouve des cailloux roulés, 155. - Caverne dite Baumann's Hohle, 156. -Os brisés, galets, 156. - Cavernes de Rabenstein (Franconie), de Kents hole (Devonshire); on y a trouvé aussi des galets, 156. - Cavernes d'Echenoz et de Fouvent (Haute-Saone), décrites par M. Thirria; ossements, 156. -Les ossements des cavernes mêlés avec des fragments anguleux de la roche

environnante, Grotte de Banwell (Sommerset), 157. - Brèches osseuses de Nice (fig. 50). Ouelques-unes très-élevées sur la Méditerranée, paraissant avoir été formées par la mer; débris de cariophyllia, 158. - Brèches osseuses de Sardaigne, Sícile, Gibraltar, Cette, Antibes, Corse, 159.

D'après M. Brongniart, contemporaineté de beaucoup de dépôts de minerais de fer pisiformes avec les brèches osseuses, 159. - Brèches osseuses dans l'Australie : débris d'animaux qui s'y rencontrent, 160. - Caverne ossifère de Chockier, près Liège. Débris de quinze espèces d'animaux, 161.

## SECTION IV. 169

Gaoupe suparchétacé. Observations générales, Grande importance géologique de ces terrains depuis les travaux de MM. Cuvier et Brongniart, Coquilles d'eau douce, 162. -Fossiles très-variés, non particuliers à chaque couche, comme on l'avait cru, 163. - L'uniformité dans les fossiles augmente avec l'ancienneté des terrains, 163. - Aucune catastrophe violente pendant leur dépôt, 163. -Les sources thermales devaient avoir plus de chaleur qu'aujourd'hui, 161. -En général, il est certain qu'il y a eu abaissement de température ; cette différence du climat a du produire d'autres variations dans les terrains supracrétacés et autres antérieurs, 164. -La végétation protége le sol contre l'action destructive de l'atmosphère, 165. - Plus un climat est chaud, et plus la destruction des montagnes est considérable, 165. - Roches ignées; se sont mélées aux dépôts aqueux pendant le dépôt des terrains supracrétacés, 166. - Ces terrains présentent de nombreux exemples de dépôts d'eau douce. Détails sur ces dépôts, 166. -Habitude d'indiquer les contrées supracrétacées comme étant des bassins, 166. - Le mot bassin parait impropre.

167. - Les dislocations et dénudations du sol ont rompula continuité des masses de terrains, 167. - Difficile de fixer les ages relatifs des derniers dépôts supracrétacés. Les plus récents doivent être ceux dont les fossiles ont le plus de ressemblance avec les animaux vivants actuels, 168.

Exemple de l'Italie et du midi de la France. Terrains dits sub-apennins. 169. - Ils existent dans le Yorkshire. 169. — Dépôt de cailloux roulés et de sables à l'ouest des Alpes : lignites . Savoie, Bresse, Dauphiné, 170. -Idées de M. Elie de Beaumont sur la formation de ce dépôt, 170. - Ce dépôt est très-distinct de celui du Nagelfluhe et de la molasse, qui est antérieur, comme aussi du dépôt des blocs erratiques, qui est posterieur, 170,

Dépôt qui contient le combustible dit Borey-coat, dans le Devonshire, Sa description, 170. - Comment il a pu se former; son age relatif, 171. - Silex roulés et sables grossiers de Milber-Down (fig. 31 ), 171. - Époque de la formation du bovey-coal, 171. - Debris d'éléphants, rhinocéros; ils existent plus bas qu'on ne l'avait cru; on a trop généralisé l'exemple des terrains du bassin de Paris, 172, - Les terrains sub-apennins paraissent les plus récents, comme contenant des coquilles analogues à celles de la Méditerranée, 172.

Observations de M. Desnoyers sur les dépôts tertiniers récents, Consiquences qu'il en airrées, 175. — Liste de fossiles de codépôts récents, donnée par M. Desnoyers; grands animaux, 175. — Falus de la Touriane, Mont de la Moilère, pays de Vaud. Delevis de grands animaux, 174. — Gouches oussuses de Georges Gemind, Friedrich Gentul de la 171. — Cen faits prouvrait que des mastodontes, rhindreches, hippopolames, ont été contemporains des lophiodon et des paleotherium, 173.

Terrain de crag de l'Angleterre; il repose indifféremment sur la craie ou sur l'argité de Londres, 176. — Fossiles du terrain de crag, 176. — Debris de grands mammiféres; douteux; mastodonte, M. Smith, 178. — Coupe des couches de crag de Brameston près de couches de crag de Brameston près de

Norwich . 178. Grès et conglomérats des Alpes. Détails, 179. - Coupes du Righi près de Lucerne, et près de Côme (fig. 52 et 33), 179. - Terrains calcaires supracrétacés des environs de Nice. Détails, 179. - Brèche du mont Cao. Pecten, et peut-être une dent de saurien, 180. - Sur-cette brèche, argile contenant beauroup de débris marins, 180. - Coupe de la vallée de la Magdelaine, aux environs de Nice (fig. 34). Détails . 181. - Conjectures pour expliquer ces différents faits. Environs de Vintimille, 182. - Environs de Florence et de Rome ; terrains analogues à ceux de Nice, 182. - De même, de l'autre côté des Apennins, sur le versant de l'Adriatique, 182. - Nagelfluhe et molasse de la Suisse; on la regarde comme supérieure au gypse de Paris, 183. - Volume des cailloux de ce dépôt ; présomptions qui en résultent , 183. - Difficile d'attribuer leur transport seulement à des rivières, 185. - L'hypothèse de débâcles est plus

probable, 183. — Less de la Suisse, non excavés par les rivières. Details locaux, 184. — Il serait plus facile de la concevoir en supposant une grande masse d'acu en mouvement, 188. — La formation de nagelfulue semble souvent indiquer un dépôt tranquille. Lignites de Kopfiach, Lausanne, Yeray, etc., 185. — Fossiles trouté dans ce dépôt. Observations, 186.

Continuation de ces terrains dans le Salzbourg et les Alpes de la Bavière, 186. — La vallée de l'Inn; puissant dépôt de combustible de Haring, 186. — Styrie inférieure; observations de MM. Sedgwick et Murchison, 186. — Calcaires à structure colltique, 186.

Roches suprescrèuces du minif de la France; identiques avec celle a de Ibas: 
France; identiques avec celle a de Ibas: 
phinée de la Suisse. Fossiles Balansue, 
(gg. 53), 188. — Mid de la France; 
plusieurs coupes données par M. Marcel de Serres, 188. — Dépot de lignite 
de Saint-Paulet (Gard). Coupe de la 
formation qui le renferme. Observations, 188. — Analogie des fossiles 
dans les dépèts supraeretiacés du midi 
de la France, de l'Italie, de la Hongrie et de l'Autriche difference, au contraire, d'avec ceux de l'Angleterre et den 
mond de la France; M. Basterot, 189.

- Dépôts supracrétacés de la Sardaigne : ils correspondent à ceux du midi de la France et de l'Italie ; M. de la Marmora; coupes, fossiles, 190. - Grès (macigno) du val d'Arno, Toscane; M. Bertrand-Geslin; coupe; fossiles. 190. - Midi de la France : dislocation de la craie et de l'oolite, avant le déot des roches supracrétacées. Elie de Beaumont ; Pertuis de Mirabeau (fig. 36), 191. - Coupe de la chapelle de la Magdelaine, rive droite de la Durance, 192. - Coupe des couches qui s'élèvent au-dessus de la ville d'Aix. Fossiles d'eau douce, insectes, 193. -Terrains supracrétaces des Landes entre Bordeaux et Bayonne; fossiles de ce terrain; M. de Basterot, 193.

Description succincte des terrains supracretacés du bassin de Paris, ancien ..

type des dépôts de cette époque, 194. - Argile plastique. Débris organiques, 195. - Calcaire grossier. Fossiles les plus caractéristiques des différentes couches, 196. - Calcuire siliceux. 197. - Grpse ossifère (d'ean douce) et marnes marines, 197.-Débris organiques des couches gypseuses. Animaux reconstruits par M. Cuvier : leur forme (fig. 57), 198. - Fossiles des marnes diverses d'eau douce et marines recouvrant le gypse, 198.-Sables et grès marins supérieurs. Fos-3iles, 198. - Formation d'eau douce supérieure. Fossiles, 198. - Explication de l'alternance des dépôts d'eau douce et des dépôts marins. Hypothèse à ce sujet, 199. - Variations dans les circonstances mécaniques et chimiques qui ont accompagné ces dépôts, 200. - Autres observations sur le dépôt

supracrétacé; résumé, 201. Terrains supracrétacés de l'Angleterre, 202. - Argile plastique. Ses fossiles. Coupe prise près de Woolwich, 203. - Coupe de la colline de Loam-Pit, même canton, 203. - Coupe des couches verticales de la baie dite Alum-bay (ile de Wight), 905 .-Dépôts de l'île de Wight, formés plus tranquillement que ceux des environs de Londres, 204. - Argile de Londres. Courte description; septaria; mal distinguée de l'argile plastique; débris organiques, 204. - Sables de Bagshot, leur description, 207. -Formations d'eau douce de l'îte de Wight et du Hampshire. Fossiles, 207. - Les couches d'eau douce de l'île de Wight, partagées en deux dépôts par un terrain marin (formation marine supérieure), 208. -Description de ces deux dépôts ; fossiles . 208. - Terrains d'eau douce de la falaise de Hordwell; fossiles, 308. - Ces deux dépôts d'eau douce reposent sur une épaisseur considérable de sable, 209. - Les circonstances qui ont accompagné le dépôt des terrains de Londres et de Paris sont différentes, mais ces formations doivent être presque contemporaines , 209. — Terraina supracrétaces de la Volhinie; coupe par le professeur Pusch. Fossiles, 210. — Analogie avec les grès tertiàires de la Pologne, chmielnik, débris d'éléphants à Weilezka, 210.

Ces terrains sont asser abondants d'autres parties du monde, 210.

— Bana l'Inde, ex., royaume d'Ava; monts Caribary; coupe; fossiles, 211.

— Très-fendas suz Etats-Unis; Cantons observés. Fossiles qu'on y trouve.
211. — Dépôts de la même époque dans l'Amérique méridionale, mais jusqu'iej pen connus, 211.

Terrains supracrétacés de la Gallicie; ils renferment le dépôt de sel de Wieticzka; description de ce dépôt (M. Boué), 517.

Action volcanique pendant la période supracrétacée, 212. - Terrains d'eau douce du Cantal, équivalents de ceux de Paris, de l'île de Wight, etc.; ils ont été fracturés et relevés par la masse volcanique du plomb du Cantal. Fossiles qu'ils renferment, 215. - Date relative des roches ignées de l'Auvergne. Montagne de Perrier près d'Issoire; description, d'après MM. Croizet et Jobert, 215. - Ossements fossiles de cette montagne, etc., 213. - Ossements peu altérés au milieu et au-dessous des roches volcaniques, à Saint-Privat d'Allier ( Velay ), 214. - Ossements dans un sable ferrugineux, à Cussac (Velay). M. Robert, 214. -Observation du docteur Hibbert sur les terrains supracrétacés du Velay, 215. - Dans ces divers cantons de la France centrale, le dépôt supracrétacé a été suivi de l'apparition de nombreux volcans , 215. - Restes de volcans aux environs d'Aix et de Montpellier, 216.

Terrains junés de l'Espagne, de l'Italie et de l'Allemagne, qui paraissent se rapporter à la même époque, 216. — Masses trachitiques des monts Euganéens (Vicentin); reposent sur ta craie, 216. —,Série de couches calcaires et d'aggrégats volcaniques du Vicentin, 216. — Liste des fossiles qu'on y rencontre, 216. — Explication probable de la structure géologique de cette contrée, 218. — Volcans éteints aux environs de Rome, Viterbe, 218. — Sicile; il est difficile de fixer l'époque à laquelle a commencé l'action volcanique de l'Etna, 218.

Plusieurs dépôts volcaniques des bords du Rhin paraissent se rapporter à la période supracrétacée, 218. — De méme en Hongrie et en Transylvanie, et dans les Hes Britaniques, Chaussée des Géants (Irlande), 218. — Dykes volcaniques, Craie altérée par un de ces dykes dans l'Ilée de Baghlin (fg. 38), 219.

Observations récentes, tendant à établir une liaison entre le groupe supracretacé et le groupe inférieur, par leurs fossiles. Discussion, 219.— Le terrain de la vallée de Gosau (Saltzbourg) serait intermédiaire entre les deux groupes; description et liste de fossiles (MM. Sedgwick et Murchison), 220. - Le docteur Boué rapporte ce terrain au groupe crétacé. 221 .- Aux Diablerets (pays de Vaud): couches rapportées aux terrains supracrétaces; fossiles, 222. - Dans les Alpes, les nummulites ne caractérisent aucune époque géologique distincte. 222. - Terrains de Maëstricht : Observations du Docteur Fitton, Mélanges des fossiles tertiaires et secondaires. 222 .- Les terrains crétacés des Pyrénées présentent quelques-uns des fossiles considérés comme caractéristiques des terrains tertiaires, 222. - La ligne de démarcation entre ces deux groupes n'est donc pas encore bien tranchée, Il faut de nouvelles observations , 223.

## SECTION V.

GROUPE CRÉTACE.

Détails généraux. Dans l'Ouest de l'Europe, couches de craie; sa composition ; craie supérieure et inférieure ; distinction locale: bandes de rognons de silex, 224. - Canton de Lyme regis (Dorsetshire): petits grains de quartz; pierre de beer (Devonshire); firestone de Merstham (Dorsetshire), 225,-Etages inférieurs du groupe crétacé, compris sons le nom de arès cert. 225. -Division de ces grès en trois parties : M. Fitton; grès rerts supérieurs; grains verts, nodules, leur analyse, 225. - Gault ou galt de l'Angleterre : sa description, 226. - Grès vert inférieur. Sa description, 226. - Cette division du groupe crétacé s'observe, en général, dans l'ouest de l'Europe; exemples; exceptions; argile de Specton (Yorkshire), 227. - Normandie, etc., nord de l'Irlande; Espagne; Danemarck : Suède : Podolie : Russie méridionale, Gallicie et Pologue, etc.; détails, 227. - En Galligie, dépôt de lignites sur la craie; M. Pusch; fossiles; détails, Sables à lignites, Suède;

M. Nilson, 227. — Roches crétacées en Allemagne, en France; ile d'Aix, Jura, Pyrénées; Alpes, Aprenins, 228. — Alpes maritimes, etc.; calcaire et grès à nummulites, 229.

Variations que présentent les caractères minéralogiques des terrains de craie, dans diverses contrées, nord et nord-ouest de l'Europe, 229. - Alpes; , calcaire dur. Questions à résoudre 229. - France méridionale. M. Dufrénov ; lignites. Pyrénées , calcaire cristallin, 250. - Suivant M. Elie de Beaumont, des dislocations ont précédé le dépôt crétacé; exemple : Dresde et Pirna . 230. - Roches calcaires arénacées de la Dalmatie ; paraissent appartenir à ce groupe. Nummulites, M. Partsch, 251. - Groupes crétaces de l'Autriche, de la Bavière et des Monts Carpathes, 231. - Dislocation des couches de craie (plænerkalk) et de grès vert (quadersanstein), par des granites et des siénites aux environs de Dresde, 231.—Carrière de Weinbohla; siénite reconvrant la craie, 251. -Granite recouvrant la craie près d'Obe.....

rau, 252. — Gorge de Niederwarta, rive gauche de l'Elbe, 251. — Calcaire à baculites du Cotentin; sa description; fossiles qu'il renferme, 251. Débris organiques du groupe cré-

Débris organiques du groupe crétace, 252. Végétaux, 255. — Zoophytes, 254.

Radiaires, 236. — Annelides, 238.
 — Cirripèdes — Conchifères, 238. —
 Mollusques, 245. — Crustacés. — Pois-

sons. - Reptiles, 250.

Observations sur cette liste de fossies. Genes, especies les plus contactes. A Aucuns débris de mammifères, 250. — Fossiès les plus abondanties les proupe crétacé (fig. 39 à 35), 241. — Banc et cerrain, les végétaux fossiles sont presque tous marins, 285. — Acuns scaphite, hamite, bacultie, dans le le groupe supracrétacé, 255. — Sables ferrugineux des Estat-Unies de Estat-Unie valents du groupe crétacé je docteur Morton, Fossièse, 283.

Terrain de Weald, 254.

Ce terrain existe en Angleterre sous les grès verts inférieurs. Il est caractérisé par la présence de nombreux fossiles terrestres et d'eau douce, 234. Argite wealdienne; sa description:

elle contient des concrétions ferrugineuses (ironstone), 254. — Sables de Hastings: formation principalement arénacée. Ironstène calcaire, 285. —

arénacée. Ironstône calcaire, 255. — Couches de Purbeck; calcaire; terre

verte. Usage principal, 255. 

Débris organiques des terrains de
Weald en Angleterre. — Végétaux. —
Conchifères et mollusques. — Poissons.

- Crustacés. - Reptiles, 236. - Ces coquilles sont toutes d'eau douce, excepté des ostrea et des cardium, 257. - La couche de boue (Dirtbed) observée dans l'île de Portland fait la base de ce dépôt. Végétaux qui y sont enfouis; idées théoriques sur sa formation, 257. - Argile et minerai de fer pisiforme, à la surface, dans la Haute-Saone; peut-être l'équivalent des roches wealdiennes; Description; fossiles; M. Thirria , 258. - Depôt analogue de Candern en Brisgaw; M. Walchner, 259. - Marne de l'ile d'Aix rapportée à l'argile wealdienne, M. Brongniart . 260. - Dépôt ferrifère de la Pologne entre le calcaire jurassique et le groupe crétacé; peut-être l'équivalent du sable ferrugineux et de l'argile wealdienne de l'Angleterre, 260. - Description par le professeur Pusch, 260. - Fossiles analogues à ceux du dépôt ferrifère de la Haute-Saône, 260. - Observations générales, 261.

SECTION VI.

262

GROUPE COLITIQUE. Composition de ce groupe. Pourquoi il est ainsi nommé. Divisious et sousdivisions qu'on y a établies, 262. -Pour le sud de l'Angleterre, M. Couvbeare a partagé ce groupe en trois systèmes : supérieur , moyen et inférieur , caractérisés chacun par un grand dépôt d'argile et de marne, 262. - Indication des couches qui sous-divisent chacun d'eux , 262. -A de grandes distances, on refrouve ces trois systèmes, mais difficilement leurs sons-divisions, 262. — Divisions du groupe colitique du Yorkshire, par M. Philipps, 263.

Série oolitique de la Normandie : analogie avec celle du sud de l'Angleterre, 263, - Série oolitique du nord de la France, par M. Boblaye, 263. -Uniformité dans la constitution de la ceinture jurassique entourant le grand bassin de Londres et de Paris. M. Elie de Beaumont, 263. - Série oolitique de la Haute-Saone ; limites nord-ouest de la chaîne du Jura; ses divisions. M. Thirria, 265. - Terrains colitiques du sud-ouest de la France; M. Dufrénoy; trois systèmes, mais peu nettement separes, 261. - Terrains oolitiques de l'Écosse; description; M. Murchison, 265. - Terrain oolitique semblable dans les iles Hébrides, 263. — Groupe oolitiqué en Allemagne; moins bien connu qu'en France et en Angleterre. 265.

Les étages supérieurs paraissent manquer dans l'Allemagne centrale. Dolomie dans l'odite moyenne de ce pays, 2866. — Relation entre les cou-best observées et Celles de la série anglaire; terrain de la gorge nommée porta l'évathation, etc., 366. — Environs de Bâle; détails donnés par Mérian, 1866. — Le groupe oolitique atous les caractères d'un dépôt plus ou mois tranquellie, 2866.

Le liss doit certainement faire partie du groupe oolitique; détails, 266.

— Partie inférieure; base du liss; grès dans les Yosges, arkose au centre de la France. Grès analogues suid-est, correspondants à l'un des quadersandstein des Allemands, 267.

— Masse de gypes indiquée par M. Dufrénoy dans

gypse indiquée par M. Dufrénoy dans le lias du saffevoust de la France, 267. Caractères communs du lias pris en masse, en France, en Angleterre et en Allemagne, 268. — Relations entre les subdivisions du groupe collique dans cet rois contrées, 268. — Beaucoup d'uniformité dans la constitution de ce groupe, 269.

Caractères minéralogiques de ce terrain, différents dans la Pologne. M. Pusch, 269. - Dans les Alpes, les Monts Carpathes et l'Italie, terrains équivalents des précédents, mais avec peu ou point de ressemblance minéralogique : détails, bélemnites, végétaux, fossiles, 270. - Liaison entre ces roches et d'autres observées dans les Basses-Alpes, qui appartiennent évidemment au lias, 270. - Col du Chardonnet (Hautes-Alpes); M. Elie de Beaumont, Liste de végétaux fossiles ; remarques, 270. - Rocher du mont Buet (Savoie) observé par M. de Saussure. Coupe, 271. - Les calcaires de cette partie des Alpes sont separés des roches anciennes non fossilifères par un conglomerat; ex.: Valorsine, etc.; remarques . 272. - Même remarque sur les conglomérats du lac de Côme et de la Spezzia, 272. — Autres faits nombreux sur les calcaires des Alpes. Crispel en Autriche; M. Murchison; fossiles observés, 273. — Mines de sel des Alpes d'Autriche; la plupart se

trouvent dans le groupe colitique, 973. Calcaires du golde de la Spezia raporteis kee groupe. Coupe priece Corpan (fig. 54), 2474. — Fossilse trouvés dans ce terrain; leur description (figures 55 à 88), 2475. — Dolonie res 55 à 88), 2475. — Dolonie res 55 à 88), 2475. — Dolonie res 55 à 88), 2475. — Dolonie coupe les calcaire de la Spezia; elle semble former un dyke soulevant les couches du terrain; as composition, 2476. — Autre coupe des calcaires du figure de la composition (figure 1981), 2477. — Listens précurée de ces calcaires avec les taméries de Carrare, 248. — Conglomérat sembla-ble a celui de Valorsine, 248.

Couches arénacées, interposées dans les calcaires des Alpes, de la Ligurie et de la Toscane, sont peut-être les équivalents des quadersandstein et des arkoses, 278.

Rareté des fossiles dans ces calcaires des Alpse et de l'Italie rapportés à la série oolitique, laquelle en contient beaucoup dans l'ouest de l'Europe. Hypothèse de sujet, 278. — La différence minéralogique des roches peut à expliquer par les différences de profondeur d'eau, lors du dépot, 278 de dépot. 278 de dépot. 278 de depot. 278 d

Debris organiques du groupe oolitique, 279. — Végétaux, 279. — Zoophytes, 281. — Radiaires, 284. — Annelides, 287. —Conchiféres, 288. — Mollusques, 299. — Crustacés, Insectes, Poissons, 511. — Reptiles, 512. — Mammifères, 515.

— mammeres, 31.2. Obsernation sur ees debris or ganiques du groupe oolitique, 313. — Obsenenatio de mammiferes, 430. — Obsenenatio de mammiferes, 431. — Polypieres, 315.—Badiaires, 315. — Coquilles les placiaires, 315. — Coquilles les placiaires, 315. — 81.3. — On doit n'auser qu'aves prudence de ces listes de fossiles caractéristiques pour lois de propier de considerance de ces listes de fossiles caractéristiques pour déterminer une couche de la série, 317.

Détails particuliers sur l'Ichthyosourus et le Plesiosaurus (figures 79 et 80), 518.— Idées théoriques sur la manière de vivre de ces étranges animaux éteints, 518:

Des restes de végétaux ont été accumulés sur certains points de ce dépôt, ex., Brora en Écosse; le Yorkshire;

ex., Brora en Ecosse; le Yorkshire; idées théoriques. Conséquences, 319. Détails sur les *Ptérodactyles*; insectes trouvés au milieu de leurs débris, à Solenhofen, etc.; aucun à Lyme re-

gis (figure 81), 320.

Les animaux qu'on trouve dans le lias de Lyane regis semblent étre morta subitement, 320.—Les observations enfette ci-desaus ne doivent pas être gi-néralisées, 321.—Imméhie quantité de liste de Lyane regis, lédes théoriques sur leur destruction subite, 321.—Es végétaux fossiles du lias de Lyane regis aout dans des états différents, 322.—Analyse chimique de quelques dèpris organiques du lias de Lyane regis , 332.

#### SECTION VII.

GROUPE AT GRES ROUGE.

Ce groupe semble quelquefois se fondre dans le précédent; formations qui le composent: leur ordre de haut en bas, 525.

Marnes triaées; leur description; elles renferment quelquefois des masses de sel gemme et de gypse, 525. — En Angleterre, aucun passage entre la partie supérieure du dépôt de grès rouge et le lias; détails, 524. — Liste des débris organiques des marnes irisées, 324.

Grès blanc de la Pologne existant entre le groupe oolitique et sc muschelkalk (M. Pusch), 525. — Fossiles des grès appelés grès du tide, 525.

Muschelkalk; sa description. N'existe pas en Angleterre, 526.—Liste des débris organiques du muschelkalk, 526.

Grès rouge ou grès bigarré; sa descipition, 328. — Grès des Vosges : doit il être rapporté au grès bigarré ou au rothes tott liegendes? Description de ce grès, 328. — Le grès rouge du nord de l'Angleterre représente le grès bigarré des Allemands; détails, 329. — Liste des débris organiques du grès bigarré, 329.

Zechstein; diverses couches qui le composent en Allemagne; Kupferschiefer, Schiste cuivreux, 350. Le calcaire magnésien du nord de l'Angleterre est l'équivalent du rechstein de l'Allemague, 350. — Débris organiques du zechstein et du schiste cuivreux, 330.

Todt liegendes; sa composition dans la Thuringe, 332.

Considérations générales sur l'ensemble du groupe , 332. - La cause qui a produit cette masse de terrains paraît être le bouleversement des couches antérieures. Détails sur cette hypothèse. 533. - Foree puissante qui a agi à cette époque ; Exemples dans le Devonshire (figures 83 et 84), 334. -L'action des courants d'eau a été trèsvariable. Exemple dans le même canton (figures 85 et 86), 534. - Blocs de porphyre quartzifère dans le conglomerat. Devonshire; observations, 334. Les conglomérats sont très-caractéristiques des dépôts de cette époque, 338. Causes possibles des divers résultats observés; bonleversements, soulèvements, 355. - Connexion des conglomérats avec des roches trapéennes, 335. - Galets eimentés par une pâte semi-trapéenne, 536.

Roches inférieures de eé groupe formant quelquefois continuité avec eelles du gronpe suivant (Thuringe, etc.), 536. — Entre les extrémes, il y a eu des variations dans les circonstances locales et l'intensité des forces perturbatriees, 536.

Nouvelles considérations sur le zech-

stein, développé en Angleterre et en Allemagne, inconnu en France, 337. - Fossiles , Poissons , Palwothrissum ; végétaux du schiste cuivreux. Idées théoriques, 357. - Conglomérats magnésiens ou dolomitiques du comté de Sommerset. Détails sur ce conglomérat, 338. - Rapports du zechstein avee le groupe carbonifère, par les fossiles. 358. - Zechstein recouvert par une masse de roches pour la plupart arénacées . 558. - Comment on peut concevoir le dépôt de l'ensemble de ce groupe dans le Devonshire? 539. -En général peu de fossiles dans cette formation, au-dessous du muschelkalk, 339.

Les caractères organiques du zechstein et du muschelkalk sont distincts, 539. — Fossiles caractéristiques du muschelkalk.Reptiles qu'on y a trouvés, 549. — Dépôt des marnes irisées, en partie chimique, en partie purement mécanique, 540. Pap

Idées théoriques sur la masse du groupe pris dans son ensemble, 540. Au Mexique et dans l'Amérique du

Au Mexique et dans l'Amérique du sud, masses considérables de grès rouge et de conglomérats; M. de Humboldt. Détails, 541.— A la Jamaïque, grès rouges et conglomérats, 541.— Conclusion sur ces analogies : ne pas leur donner une trop grande importance, 542.

#### SECTION VIII.

GROUPE CARBONIFÈRE.

Terrain honiller; sa composition; origine végétale de la houille. Bassins houillers; expression inexacte, 545. — Failles nombreuses utiles à l'exploitation de la houille, 544. — Bebris organiques du terrain houiller. — Végétaux, 548. — Conchifères. — Mol-

lusques. — Poissons, 349. Calcaire carbonifère, 349.

Sa description. Calcaire à encrines. Calcaire métallifero, 359. — Debris organiques du calcaire carbonifère; polypiers, 350. — Radiaires. — Annélides. — Mollusques, 351. — Conchiteres, 352. — Crustacés, Poissons, 354. Vieux grès rouge. Courte descrip-

tion. Fossiles peu nombreux, 354.

Description générale de l'ensemble du groupe carbonifre, 358.— idées de quelques géologues sur la liaison entre le terrain houiller et le tott liegendes;
M. Hoffmann, 358.— Vieux grès

rouge des Anglais, rapporté au todt liegendes inférieur. M. Weaver., 533. Dans le sud de l'Angleterre, les trois divisions du groupe carbonifère sont très-tranchées, 535. — Plus au nord, le calcaire carbonifère se fond dans le terrain houiller; détails; 43 M. Sedgwick, 356. — Le vieux grès rouge y manque même très-souvent, 357.

> En Écosse, on ne peut plus faire dans ce groupe aucune distinction. Grand dépôt arénacé, 337. — Conjectures à ce sujet. Idées du docteur Boué, 358. — Dans le Pembrokeshire, le vieux grès rouge semble passer à la grauwacke, 339. — Groupe carbonifère de l'Itlande. Détails, 359.

Terrains carboniferes du nord de la France et de la Belgique; détails, 359. — Ils paraissent se prolonger en Allemagne; Seefeld en Saxe, Wettin près de Halle; Sarrebruck, 360. — Terrains houillers de la Polognes M. Pusch. De la Bohème et de la Silésie; M. Sternberg, 360. — Au centre de la France, ils reposent directement sur le terrain primitif, 361.

Dépôts carbonifères des Etats-Unis ; ils sont de différentes époques : M. Eaton, 561. — Le gite de houille de Wilkesbarrese rapporte au groupe carbonifère de l'Europe, 561.—Autre gite dans le Connecticut; détails ; M. Hitchock, 361.

Idées théoriques sur la formation du groupe carbonifère; elle est principalement mécanique, 362. — Mode de formation de la houille. Végétaux, débris organiques terrestres et marins, 362. — Porphyres mélés quelquefois avec le terrain houiller; détails à ce sujet, 364. — Aucun calcaire earbonifère au centre de la France, 364.

État des végétaux fossiles dans les couches de houille, 363. — Tiges de végétaux, en position verticale, avecleurs racines, 365. — Analogie entre les couches de houille et les forêts sous-

marines, 366. — Végétaux fossiles de dimensions considérables, 367. — Caractère général des végétaux de cette

ractère général des végétaux de cette époque, 567. Idées théoriques sur la formation du

groupe carbonifère, 368. — Le climat de l'hémisphère nord était plus chaud qu'aujourd'hui, 369.

Dans le calcaire carbonifère, beaucoup de spirifer et de products (figures 89 à 94), 570.

#### SECTION IX.

GROUPE DE LA GRAUWACKE. ,

Groupe regardé quelquefas comme la partie inférieure du dépot de grès rouge, 371. — Sa composition en giverneral, 372. — Considerations diverses, la plupart de ces roches paraisent ATRICA de la composition en tre le résultat d'un dépot transquille, 372. — Feuillets des schiese ouspant les plans des couches. Ex. dévouches. De l'appropriet de la proprietation, 375. — Origine des cacaires, plus dilei à expliquer. Longue discussion à ce suiet. 373.

Dans quelques pays on trouve deux bandes de calcaire; nord du Devonshire, etc., 574. — Aspect de la grauwacke dans quelques localités, 575. — Schiste quartieux très-compact associé à ce terrain, 570. — Grilnstein, corréennes, mélées dans ce groupe, quelquefois en couches très -continues: origine très -problématique, 576. — 371 Terrain de grauwaeke, moins étendu qu'on ne le croyait autrefois, 376. — Norwège. — Suède. — Russie. — Sud de l'Écosse. — Irlande et Amérique du nord. 376.

Débris organiques du groupe de la grauwacke, 377. - Zoophytes, 377. - Radiaires , 378. - Annelides. -Conchifères, 379. - Mollusques, 381. - Crustacés, 382. - Poissons, 383. - Observations sur ces fossiles ; mélanges de genres vivants et éteints , 384. — Orthoceratiles, producta, spirifer , 384. - Trilobites ( figures 97 à 100), 385. - Crinoïdes, coraux (ostrea et carrophyllia), 386. - La végétation de cette époque était à peu près semblable à celle de la série carbonifère. Anthracites; localités, 387. - Cyathophyllum turbinatum (fig. 101), 587.

### SECTION X.

GROUPE POSSILIPÉRE INFERIEUR. Ce groupe est établi par pure conve-

nance; peut-être, partie inférieure de la série de grauwacke? 588. — Schistes de Tintagel (Cornouailles) et du Snowdon (pays de Galles); fossiles, 589. — Cotentin, Bretagne; roches schisteuses, probablement fossilifères, avec granite, 589. — Étude très-difficile à cause de la présence de rochesignées, 389. — Impossible de fracer les limites entre les dépôts fossilifères et les dépôts non-fossilifères, 589. — Elypothèse sur la nature des animaux qui pouvaient vivre à cette époque, 590.

#### SECTION XI.

391

ROCHES STRATIFIERS INFERIETAES, OU RO-

Alsaence de fossiles; autres moyens d'études; peu de recherches sur l'origine de ces roches; composition très-variée, 392. — Boches principales; chistion très-variée, 392. — Boches principales; chistion très-variée, 392. — Boches principales; chistion très-variée, 180 metrico de l'archive de l'archive

Passages fréquents entre ces roches;

ordretrės-variable, 396. — Les gueiss et micaschistes som les plus écendus, 396. — Minéraut le plus abondants: quartz, felduşath, mica et amphibolic; es sont construitées intérieures; encohesce au construitées; moitreures; encohesce au construitées; moitreures; encohesce au construitées; moitreures; encohesce au construitées; 396. — L'eupholides aerpentine, stratifiées (docteur Macculloch); lles Shetland, 397. — Roches sar le globe. Caractéres généraux constants, Révultaté de lois générales chimiques, 397. — Contrées où elles ont été observées; 398.

### SECTION XII.

Roches non-staatifites. Très-répandues sur

Très-répandues sur le globe; leurs divers gisements; leur aspect variable; conjectures théoriques, 599. Granite, 599. Euphotides et serpentines; griustein et autres roches trapennes, 400. — Divers porphyres, 401. — Basaltes; plusieurs composés sous ce nom. Vrais basaltes, 400.

Granite souvent melico us superpose à des roches d'une origine asser récente; ex.: Alpes du Dauphiné et de la Suisse. 402. Botherg (fig. 102), Weinhohla (Saxe), sur la craie; Norwège, lle de Sky; Predazz, 403. — Brora Gaithness (Écosse), 403. — Filons de granite; Cesses), 404. — Cornousilles, Alpes, (ap de Bonne-Espérance, Amérique, 404. — Composition du granite dans les filons, très-variable, 405.

Roches trapéennes; grandes masses, dykes, filons; comparaison avec les granites. Idees théoriques, 405. — Se troitreth indépes avec les roches stratifies sous, sous les modes de gisement possibles, 406. — Côtes et lles de l'Écosse; Great sehin sill du comté de Durhom; toadstone du Derbyshire, etc., 406. — Connexion des roches de trappaverles couches houillères. Idées houillères. Idées houillères. Idées houillères. Idées houillères. Idées houillères. Idées de l'appa, 407. — Houille changée en coke par un dybé de trapp, 409. — Bouleversement des roches stratifiées par les trapps; Richrides. Deronches (fig. 103), 403. — Trapp changée en serpentine au contact du calcaire; Portine shire. 409. — Dykes et masses de serpentine et d'euphoidée analogues les expentine et d'euphoidée de Ligure; localités, détails, 410. — Observations analogues en Toscane, 410. — Masse de serpentine et of roscane, 410. — Masse de serpentine et of roscane, 410. — Masse de serpentine et of serpentine et of serpentine et of serventines analogues en Toscane, 410. — Masse de serpentine et of serventines de serpentines et of serventines et

tine du cap Lizard (Cornouailles), 411.

Considerations théétiques sur les diverses roches non-straiffiées, roma-traiffiées, romandes produits ignés, 411.—
Elles pernent frequemment las traite concretionnée et colonarire; hasaltes; chaussée des Génatis; grotte de Finatis; crotte de sujet; M. Grégory Watt, 412.—Conséquences qu'il tire de ses expériences qu'el tire de ses expériences que finatis; chause produites présentations de la constitución de la

District of Emergin

#### SECTION XIII.

421

423

Différences minéralogiques dans les roches contemporalnes. 415

ches contemporaines. On conçoit la diversité des dépôts de détritus, 413. - Rocbes cristallines produites chimiquement ou mécaniquement; dès l'origine, ou postérieurement; difficultés de cette recherche. Idées générales à ce sujet, 416. -Dolomies dans la série oolitique; localités. Absence de fossiles non générale; Nice: discussion à ce sujet, 417. -Dolomie du lac de Lugano; idées théoriques de M. de Buch , 417. - Dolomies du lac de Côme; détails; mélanges de dolomie et de calcaire, gypse, 418 .-Faits analogues à Nice, 419. - Considérations sur les gisements du gypse, 419. - Idées théoriques sur l'effet de l'intercalation des roches ignées, etc., 420. Sur les soulèrements des monta-

gnes.

Idéps générales. MM. de Buch et Élie de Beaumont, 421. — Non-concordance de stratification; difficulté de la déterminer dans certains cas (figure 104), 422. — Elle peut servir à déterminer l'age relatif des montagnes (fig. 103), 422.

(ng. 105), 422. Recherches sur quelques-unes des rérolutions de la surface du globe, etc.,

par M. Élie de Beaumont. Liaisons présumées entre les soulèvements des montagnes et les révolutions violentes arrivées sur le globe, 424. - Couches de sédiment, horizontales et verticales. Celles-ci ont été redressées, 424. - Le rapport entre les deux classes de couches peut servir à déterminer l'age relatif d'une chaine de montagnes, 421. - Les discordances de stratification ont été produites dans un temps très-court, 425. -Dans un groupe de montagnes, chacun des systèmes de chainons parallèles a été produit d'un seul jet , 423. Anomalies qui ont dù en résulter dans le dépôt des terrains de sédiment. Formations indépendantes, 425. — Constance des directions des redressements des couches, sur des étendes três-considérables, 437.—Chienche de montagnes de l'Allenagne; quatre de montagnes de l'Allenagne; quatre systèmes. Systèmes de montagnes, 437.—I l'indépendance des formations 437.—I l'indépendance des formations purs, 438.—Parallélisme des fractures de l'écore du globe; détails, 438.

tagnes; ce nombre sera nécessairement augmenté.

 Système du Westmoreland et du Hundsruck; antérieur aux assises supérieures des terrains de transition, 428.
 II. Système des ballons et des colli-

nes du Bocage; antérieur au vieux grès rouge, 450.

 Système du Nord de l'Angleterre, postérieur au terrain houiller, et antérieur au grès rouge des Allemands (rothes todt liegendes), 452.

IV. Système des Pays-Bas et dus Sud du pays de Galles, immédiatement après le dépôt du zechstein, 435. V. Système du Rhin; postérieur au grès des Vosges et antérieur au grès bigarré, 435.

VI. Système du Thuringerwald, du Bôhmerwald et du Morean; postérieur aux marnes irisées, et antérieur au terrain jurassique, 456. VII. Système du mont Pilas, de la

Côte-d'Or et de l'Ersgebirge; produit entre le dépôt jurassique et les terrains crétacés, 437.

VIII. Système du mont Viso; antérieur aux dépôts crétaces supérieurs, 438. IX. Système des Pyrénées, posté-

rieur à la période des dépôts crétacés ; et antérieur aux dépôts tertiaires, 440. X. Système des îles de Corse et de

Sardaigne; entre les deux premières

Direct Peril

450

grandes divisions des terrains tertiai-

XI. Système des Alpes occidentales; entre les deux dernières grandes divisions tertiaires, 445.

XII. Système de la chaine principate des Alpes, depuis le Valais jusqu'en Autriche: entre les derniers depots tertiaires, appelés aussi alluvions tertiaires, appelés aussi alluvions de l'entre de l'entre de l'entre de luvien répandu autour des Alpes, 447.

Remarques générales. Les systèmes de montagnes les plus saillants de l'Europe, sont respectivement des fractions de systèmes plus étendus. Extensions du système des Pyrénées, 451. - Du système des Alpes occidentales, 451. - Du système de la chaîne principale des Alpes, 451. - Autres systemes du même ordre qui ne traversent pas l'Europe. Système des Andes, 432. - Comment la tradition d'un déluge réeent devient aujourd'hul moins incroyable. 455. - Probabilité des révolutions nouvelles dans l'avenir, 455. - Les eauses des grands phénomènes géologiques ne font probablement que sommeiller, 454.- La répétition prolongée des effets lents et continus que nous voyons se produire ne peut tout expliquer. 454. - Le choc d'une comète, un déplacement de l'axe de la terre, ou toute autre cause astronomique, ne peuvent expliquer la disposition des ehaines de montagnes, 454. - L'action volcanique proprement dite, ne peut être la cause des grands phénomènes géologiques, 455.-Ils peuvent résulter, ainsi que l'action volcanique elle-même, du refroidissement séculaire du globe terrestre, 455.

Observations sur la théorie de M. Élie de Beaumont, par M. De la Beche. 456. - Le parallélisme de plusieurs systèmes de montagnes est insuffisant pour déterminer l'age relatif de leurs soulèvements; exemples : fle de Wight; monts Mendip; partie du Dévonshire et du Sud du pays de Galles, 456. -Sud de l'Irlande : trois soulèvements parallèles, mais d'époques différentes, 456. - Les changements dans les caractères zoologiques des dépôts n'ont pas toujours coïncidé avec la dislocation des couches, 457. - Les phénomènes produits par les soulèvements. ont dù être très-variés, 457. - La destruction de l'ensemble des animaux marins aura été difficile et même impossible, 457.

Gisement des substances métalliques dans les terrains.

458

Divers modes de gisement ; disséminés , en rognons, petits filons entrelaces, couches et filons, 458. - Minerais en couches; exemples, 458. - Le gite le plus ordinaire des minéraux métallifères est en filons, 458. - Influence de la nature des roches sur la richesse des filons, 459. - Ex.: Cornouailles, Derbyshire, 459. - On pourrait attribuer cet effet à l'action de l'électricité; M. Fox. 459. - Beaucoup de ces filons résultent probablement de fentes produites par des dislocations, 459. -Age relatif des filons, Cornouailles, M. Carne, 459. - Discussion sur la formation des filons. Diverses opinions. Actions électriques , 460. - Les deux extrémités d'un filon métallifère peuvent constituer un appareil thermoélectrique, 460.

## APPENDICE !

| Pages. |                                          | Pages.                                                                                                                                                                |
|--------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        | D. Terrains crétaces à Stevensklint,     |                                                                                                                                                                       |
| 461    | Seelande.                                | 465                                                                                                                                                                   |
|        | Ils donnent un exemple remarquable       |                                                                                                                                                                       |
|        | des passages zoologiques des terrains    |                                                                                                                                                                       |
|        | crétacés aux supracrétacés, 464          |                                                                                                                                                                       |
|        | F. Sur les cartes et les coupes géologi- |                                                                                                                                                                       |
|        | ques.                                    | 464                                                                                                                                                                   |
|        | Extrême utilité des cartes géologi-      |                                                                                                                                                                       |
|        | 461                                      | 461 Sectande.  Ils donnent un exemple remarquable des passages zoologiques des terrains crétacés aux supracrétacés, 464  F. Sur les cartes et les coupes géologiques. |

Dans l'ouvrage anglais, l'appendice contient sept articles, dont trois seulement sont conservés dans la traduction. Les autres ont été, on supprimés, on intercalés dans le corps de l'ouvrage.
(Note du traducleur.)

р. 463.

Extrême utilité des cartes géologiques exactes, 464. - Coupes géologiques. Il faut les rendre conformes à la nature, 464 Table alphabétique des corps organisés

fossiles.

# MESURES ANGLAISES.

Pied anglais. = 0.304794, ou environ 15/16 du pied français. Yard (3 pieds). == 0.914585, ou environ 10/1, de mètre. Metre Fathom (2 yards). = 1.828766, ou environ 15/16 de la toise. Métres Mile (1,760 yards). 1609.31, ou environ 825 toises 1/3. Mêtre carré. Yard carré. o.836097. Bectare. Acre (4,840 yards carrés). = 0.404671. Litres. Gallon. = 4.5434. = 0.373095. Livre (poids de Troy). Kilogramme Livre (avoir du poids). == 0.453414. Kilogremenre. = 50.78246.Quintal (112 livres). Kilogrammer.

= 1015.649.

Tonne (20 quintaux).

Dans le cours de cette traduction, on a le plus souvent préfér ne pas couverit les mesures, anglaises en mesures françaises, aind en en pas changer les chiffres donnés par l'auteur anglais. Dans certains aus, on a substitué le mot métre au mot yard et le mot fosse au mot fathom, en conservant les mêmes chiffres, lorsque la différence en plus qui en résultait n'avait aucune importance.

# **ABRÉVIATIONS**

# DES NOMS D'AUTEURS

CITES

# DANS LES LISTES DE DÉBRIS ORGANIQUES.

| Bast.            | Basterot.             | Jag.     | Jäger.              |
|------------------|-----------------------|----------|---------------------|
| Beaum.           | Élie de Beaumont.     | Lam.     | Lamarck.            |
| Blain.           | Blainville.           | Lam*.    | Lamouroux,          |
| Blum.            | Blumenbach,           | Linn.    | Linnæus.            |
| Bobl.            | Boblaye.              | Lons.    | Lonsdale.           |
| Broc.            | Brocchi.              | Mant.    | Mantell,            |
| Al. Brong.       | Alexandre Brongniart. | Munst.   | Munster.            |
| Ad. Brong.       | Adolphe Brongniart,   | Murch.   | Murchison.          |
| Brug.            | Bruguière.            | M. de S. | Marcel de Serres, o |
| Buckl.           | Buckland.             | Nils.    | Nilsson.            |
| Conyb.           | . Conybeare.          | Park.    | Parkinson.          |
| Cuv.             | Cuvier.               | Phil.    | Phillips.           |
| De C. ou De Cau. | De Caumont.           | Raf.     | Rafinesque.         |
| Defr.            | Defrance,             | Rein.    | Reinecke.           |
| De la B.         | De la Bèche,          | Schlot.  | Schlotheim.         |
| Desh.            | Deshayes.             | Sedg.    | Sedgwick.           |
| Des M.           | Des Moulins.          | Sow.     | Sowerby.            |
| Desm.            | Desmarest.            | Sternb.  | Sternberg.          |
| Desn.            | Desnoyers.            | Thir.    | Thirria.            |
| Dufr.            | Dufresnoy.            | Wahl.    | Wahlenberg.         |
| Dum.             | Dumont.               | Weav.    | Weaver.             |
| Fauj. de StF.    | Faujas de StFonda     | Y. et B. | Young et Bird.      |
| Flem.            | Fleming.              | Ziet.    | Zieten.             |
| Goldf.           | Goldfuss.             |          |                     |

# MANUEL

# DE GÉOLOGIE

## SECTION PREMIÈRE.

### Figure de la Terre.

Toutes les observations astronomiques et géodésiques ont conduit à conclure que la terre présente la figure d'un sphéroïde. Ce sphéroïde a été considéré comme un solide de révolution, forme que prendrait une masse fluide si elle était douée d'un mouvement de rotation dans l'espace.

La valeur de l'aplatissement des pôles, ou la différence entre le diamètre de la terre pris d'un pôle à l'autre, et son diamètre à l'équatenr, a été diversement estimée : mais on admet généralement que l'axe polaire est au diamètre équatorial comme 304 : 305; la eompression du globe terrestre, on son aplatissement aux pôles, étant ainsi considérée comme étant de 1/305,

Le diamètre de l'équateur égale environ

7925 milles anglais ; L'axe polaire égale. 7899

Différence. .

I En admettant l'aplatissement des pôles comme egal à un 13e5. M. d'Aubnisson a fait les calcula auivants (Traité de Géognosie, 2º édit., p. 25); Rayon à l'équateur. . 6,376,851 mètres. Demi-axe terrestre. . 6,335,943

Densité de la terre.

Diverses opinions ont été émises au sujet de la densité du globe terrestre; mais il paratt certain que la densité intérienre est plus grande que celle de la surface.

M. d'Aubuisson conclut des observations de Maskelyne, Playfair et Cavendish, « Que » la densité morenne de la terre est environ » cinq fois plus grande que celle de l'eau, et » par conséquent presque double de celle de » l'écorce minérale de notre globe 1. » Laplace a considéré la densité moyeune de notre sphéroïde comme égale à 1,55, celle de la surface solide étant 1. Suivant Baily, la densité de la terre est 5,9326 fois plus grande que celle du soleil, et elle est à celle de l'eau dans le rapport de 11 à 2°.

Différence ou aplatissement des pôles. . .

Rayon à la latite de 450. Valenr d'un degré, à la même latitude. .

111,115 Un degré de longitude, à la même latit. 78,828

5,098,857 myr. car. Surface de la terre. 1,082,634,000 myr.cnb. 1 Traité de Géognosie, 2º édit., t. 1, p. 28.

20,908 mètres.

6,366,407

2 Baily, Astromonical tables.

Distribution des continents et des eaux à la surface du globe.

Quand ou examine la distribution des compilitates de des mers, el cuer proportion relative dans leur étal actuel, on reconnaît que les mers couverent près des trois guarts de la surface du globe. La configuration des continents ext très variée, et el est dans l'hémisphère nord qu'ils sont le plus étendus. Nons de la gignos quelqueios irrés-évrés an-dessus du niveau de la mer, d'après nos idées giémès à ce sujet je némonios si, comme cela devrait être, on compare cette élévation andessus de la urer avea le longueur du rayon de la terre, on reconnaît qu'elle est extrèmement faible.

La surface de l'Océan Pacifique scule est estimée un peu plus graude que la totalité des continents qui nous sont connus. On ne peut considérer eeux-ci que comme uue certaine partie de la surface raboteuse du globe, qui neut pendant un temps être au-dessus du niveau des eaux, an fond desquelles elle peut disparattre de nonveau, comme cela a eu lien à différentes époques antérieures. Laplace a calculé que la profondeur moyenne de l'Océan n'était qu'une petite fraction de la différence de 26 milles anglais, produite entre les diamètres de la terre par l'aplatissement des pôles. Cette profondeur a été diversement estimée, entre 2 et 3 milles (de 3,200 à 4,800 mètres). La hauteur moyenue des continents au-dessus du niveau des mers n'excède pas 2 milles, et elle est probablement beaucoup moindre : par conséquent, en prenant également 2 milles pour la profondeur moyenue de l'Océau, les eaux occupant les trois quarts de la surface de la terre, les continents actuels pourraient être distribués dans le sein de l'Océau, de telle manière, que la surface du globe ne présentat plus qu'une seule masse d'cau; possibilité fort importante, car elle permet de concevoir à volonté tontes les combinaisons imaginables dans la

<sup>1</sup> Voyez la figure dans mes Sections and views illustrative of geological phenomena, pl. 40.

distribution superficielle descontinents et des eaux, et par conséquent de nombreuses variétés dans la vie organique, ehacune d'elles appropriée aux diverses situations et aux divers climats dans lesquels elle serait placée.

vers cumitatulus resques vité séram pare la La surface de la crottes suida du globe est tellement inégale, que l'Océau, conservant un niveau général, eftre au militure des contions de la conservant de la conservant te qu'on a spelle généralement des sons intérieures, telles que la mez Ballique, la mer Bouge et la mer Méditerranée, dans lecqueles il pent se poduier'des shangements géologiques différents de ceux qui artivent dans le zrand Océau.

On reneoutre au milieu des continents de grands annas d'écuas salées qui y sont tout-àdit enfermés, et que l'ou a nommés Caspiennes, du nom de la mer Caspienne la plus grands d'entre elles. Elles n'ont acune commutieation avec le grand Ocèau : en effet, et niveau de la mer Caspienne els beaucoup plus bas que celui de la mer Noire ou de la lea d'Arai et d'autres laes plus petits, la partie la d'arai et d'autres laes plus petits, la partie de pue de la principe coccupant, avec le lac d'Arai et d'autres laes plus petits, la partie de 20 de 10 plus base d'am dépression considérable (de 200 à 500 piets au-dessous du niveau genéral de l'Océan), laquelle a cu lieu dans l'Asie occidentale, et qui reçoit les eaux du lorges et de l'autres laes plus dessous d'un révenu l'Asie occidentale, et qui reçoit les eaux du l'Asie occidentale, et qui reçoit les eaux du l'orges de de plus gieres autres rivières.

On a dome diverses explications de ces amas d'eau salée : quelquue-ans supposent qu'ils ont été solsé de T'Océan par un changement dans le niveau relatif des continents et des mers; d'autres, au contraire, pensent que leur salure provient de ce que le sol sur lequel ils reposent est impreçué de matières salines. A l'appai de cette opinion, on a fait remarquer que la mer Caspienne et les Jacs d'Aral, de Baikal, etc., sont situés dans des contrées où abundent les sources salées.

Quelle que soit leur origine, il cat évident que, si la quantité d'eau douce que reçoivent ces uners n'est pas égale à celle qu'elles perdent par l'évaporation, elles deviendront de plus en plus salées, jusqu'à ce que l'eau étant asturée, l'excédant de sel se déposera au fond, et v formera des couches d'une étendue et d'une profoudeur proportionnée à celle du lac ou de la mer.

Il serait hors de propos d'essayer de donner ici une description générale de tous les autres rapports eutre les continents et les eaux, lesquels sont d'ailleurs plus ou moins connus de tout lo monde. Neanmoins nous eroyons utile de faire mention de ces lacs d'eau douce qui couvrent des espaces considérables, et de faire remarquer qu'il peut s'y former encore aujourd'hui des dépôts fort étendus, enveloppant seulement des restes d'animaux et de végétaux terrestres ou d'eau donce.

Salure et pesanteur spécifique de la mer.

La masse tout entière de l'Océan est formée d'eau salée, dont la composition est assez constante, autant que l'on peut en juger par les expériences qui ont été faites à ce sujet. Par suite de l'évaporation et de la cliute des eaux pluviales, la mer doit être moius salée à la surface qu'à une certaine profondeur audessous.

Suivant le docteur Murray, de l'eau de mer recueillie dans le golfe de Forth (Écosse), contenait sur 10,000 partics :

```
Sel commun. . . . 220,01
Sulfate de soude. . . 33,16
Muriate de magnésie. 42,08
Muriate de chaux.. . 7,84
                    303.09
```

Suivant le docteur Marect, 300 grains d'eau de mer, pris au milieu de l'Atlantique du nord , contenaient :

```
Muriate de soude. . 13,30
Sulfate de soude. . . 2,33
Muriate 'de chaux. , 0,995
Muriate de magnésie. 4,955
```

D'après les expériences du docteur Fyfe (Journal philosoph. d'Edimb., vol. 1), les caux de l'Océan, entre le 61° 52' N. et le 78° 35' N., ne différent pas beaucoup dans la

quantité des sels qu'elles renferment, laquelle varie entre 3,27 et 3,91 pour 100. Les eaux soumises à l'expérience avaient été recueillies par M. Scoresby,

Le docteur Marcet a fait une série d'expériences sur la pesanteur spécifique de l'eau, qui a donné les résultats suivants :

|                 |   | per. sp. |
|-----------------|---|----------|
| Océan Aretique  |   | 1,02664  |
| Hemisphere nord |   | 1,02820  |
| Equateur        |   | 1,02820  |
| Hemisphère sud  |   | 1,02889  |
| Mer Jaune       |   | 1,02290  |
| Méditerrapée    |   | 1.02930  |
| Mer de Marmara  |   | 1,01913  |
| Mer Noire       | ÷ | 1,01418  |
| Mer blanche     |   | 1.01901  |
| Baltique        | Ċ | 1.01523  |
| Mer Glaciale    | · | 1,00057  |
| Lac Ourmia      |   | 1.16307  |

Le même auteur a conclu de ses observations : 1º Que l'Océan méridional contient plus

de sel que l'Ocean septentrional dans le rapport de 1,02919 à 1,02757. 2º Que la pesanteur spécifique moyenue de

l'eau de mer , près de l'équateur , est égale à 1.02777 , ce qui forme un intermédiaire entro celles de l'eau de la mer dans les hémisphères nord et sud.

3º Ou'il n'y a pas de différence sensible dans la salure de l'eau de mer sous différents méridiens. 4º Qu'aucune preuve suffisante n'établit

que la mer soit plus salée à une grande profondeur qu'à la surface 1.

L'auteur de l'extrait des observations du docteur Marcei, inséré dans le Journal philosophique d'Edimbourg , eite, à l'appui de cette conclusion, les observations suivantes de M. Scoresby, Lat. | à la surface, 1,026t

pes. sp.

| 76° 16' N.         | (  | à 1580 id | 1,0269                    |
|--------------------|----|-----------|---------------------------|
| Lat.<br>76° 34′ N. | ٧. |           | 1,0264<br>1,0266<br>1,028 |

B° Que la mer eu général contient plus de sel là où elle est la plus profonde et la plus éloignée des continents, et que sa salure diminue tonjours daus le voisiuage des grandes masses de glaces.

6° Que les petites mers intérieures, quoique communiquant avec l'Océan, sont beancoup moins salées que lni.

7º Que 'cependant la Méditerranée contient plutôt une plus graude proportion de sel que l'Océan '.

Les différences dans la salure de la mer, particulièrement dans celle de sa snrface, parattraient en grande partie dépendre de la proximité des glaces éternelles, et de cellc de grandes et nombreuses rivières. Ainsi, comme on l'a vu ci-dessus, la mer Baltique, la mer uoire, la mer Blauche et la mer Janne sont moins salées que le grand Océan, parce que, comparativement, elles recoivent de plus grandes quantités d'eau douce. Par suite de la petite proportion de sel contenu dans la mer Noire et dans la mer d'Azof, les golfes de la première contieunent fréquemment de la glace, et on a reconun que la seconde est gelée pendant quatre mois de l'année. La salure plus forte de la Méditerranée, quoique ce soit une mer intérieure, est attribuée à l'évaporation qui se produit à sa surface, que l'on suppose être plus grande que la quantité d'eau douce qu'elle reçoit : et cu cffet, deux grauds courants, l'un venant de la mer Noirc, l'autre de l'Atlantique, y pénètrent pour remplacer la perte occasionnée par l'évaporation.

Il est nécessaire de connaître la nature cise déments salins que renferme la mer, en ce qu'ils doivent modifier plus ou moiss tous les changements chimiques ou les dépluts qui s'y forment. Mais la pesanteur et la pression de la mer sont fame hieu plus baute importance; car, la pression augmentant avec la profondeur, certains diffest, possibles à telle profondeur, deviendraient impossibles à telle quite. Ainsi, par exemple, il est constant, autre. Ainsi, par exemple, il est constant,

d'après les expériences ingénieuses de sir James Hall, que le carbonate de chaux peut être fondu par la chaleur, sans perdre son acide carbonique lorsqu'on le soumet à une forte pressiou, telle, par exemple, que celle qui existe dans les profondents de la mer. La pression de la mer doit aussi avoir une influence considérable sur les espèces d'animaux ou de végétaux qui v vivent ou végètent à différentes profondeurs : et nons pouvous conclure qu'au sein de mers très-profondes. il ue doit pas exister d'êtres vivants; la grande pression et l'absence de la lumière nécessaire, étant aussi unisibles à la vie que le froid et la rareté de l'air le sont dans les hantes régions de l'atmosphère.

La compressibilité de l'eau, qui a été longtemps mise en donle, a été prouvée par dés expériences, et aété évaluée à 51,3 millionièmes de sou volume, pour une pression égale à une atmosphère . Il cur rèsulle qu'à de grandes profondeurs, et sous une forte gression de l'Océan, une quantié donnée d'out doit occuper moins d'espace qu'à la surface, et que par conséqent cette circonstance doit à elle senle augmenter beaucoup sa pessatuer spécifique.

## Température de la terre.

La température superdicitle de notre plauéte est fortement influencie par la chaleur solaire, si même elle un lui doit pas être entièrement attribuée. Il est évident que difference des saisons et des climats à differentes latitudes, est due à une plus ou moins parâite exposition au soleil; mais on sait aussi que des circonstances locales amênent de grandes variations daus la température de la surfacc. Néanmoius ou adunt généralement ce principe, que toutes circonstances égales d'ailicurs, la température dérott depuis les trojeures i pasud'unx poles.

Il scrait superfin de rapporter ici en détail les observations diverses de température

autre. Ainsi, par exemple, il est constant,

<sup>1</sup> Éléments de chimie de Torner, et Annales de chimie et de physique, t. XXXVI.

qui out été faites dans différentes localités, et les modifications qui sont dues à des causes locales : on les trouvera dans divers ouvrages spécianx sur ce sujet, et particulièrement dans le traité de M. de Humboldt sur les lignes isothermes.

Relativement à la température de notre globe, M. Arago a fait les remarques suivantes :

1º Dans aucun lieu de la terre sur le continent, et dans aucune saison, un thermomètre élevé de 2 à 3 mètres au-dessus du sol, et à l'âbri de toute réverbération, n'atteint 46 degrés centigrades;

2º En pleiue mer, la température de l'air, quels que soient le lieu et la saison, n'atteint jamais le 31º degré centigrade;

3º Le plus grand degré de froid qu'on ait jamais observé sur notre globe, avec un thermomètre suspendu dans l'air, est de 50 degrés centigrades au-dessous de zéro;

4º Eufin, la température de l'eau do la mer ne s'élère jamais, sous aucune latitude et dans aucune saison, au-dessus de 50 degrés centigrades 1.

Les observations géologiques ont conduit à admettre que la température superficielle de la terre n'est pas toujours restée la même, et qu'elle a certainement éprouvé un décroissement très-considérable. Il est inutile en ce moment d'en développer les preuves ; nous aurons occasion d'en citer fréquemment dans la suite de cet ouvrage, tontes les fois que nous aurons à parler des débris organiques. Il est bou cependant de remarquer que ce décroissement de température est fondé sur la découverte de débris de végétaux et d'animaux enfonis dans le sol de différentes contrées , dans lesquelles l'existence d'auimaux et de végétaux de même espèce serait aujourd'bui impossible, faute de la température qui leur est nécessaire. Saus doute, cette induction repose sur l'analogie supposée entre les animaux et les végétaux

qui existent actuellement, ci ceux d'une organisation, en général sembable, que l'on trouve, dans différentes roches et à différentes profosdeurs, a rufeces de la surface de la le terre; mais comme nous trouvons maintenant tous les êtres, soit animaux, soit végétaux , placés dans les localités qui leur sont propres, que que et dans loss les étates possibles de la surface de la terre, et par conséquent, d'admettre que les animaux el les végétaux sembablement organisés, ont en en général des lieux d'hablitons embables.

Ce décroissement dans la température de la surface peut naître de trois sortes de causes, extérieures, superficielles, et intérieures.

Influence extérieure. La chaleur qui dérive du soleil, produisant actuellement de si grands effets, on a supposé qu'une différence dans la position relative de notre planète et de l'astre qui nous éclaire, produirait un changement correspondant dans la température de la surface du globe. On a imaginé des théories suivant lesquelles on suppose. que, par suite d'un changement dans l'axe de la terre, les contrées qui sont aujourd'hui aux pôles, auraient été jadis placées sous l'équateur ; qu'ainsi elles auraient été alors revêtues de la végétation des tropiques, laquelle aurait graduellement disparu, pour être remplacée par celle des plantes qui peuvent exister au milieu des neiges et des glaces.

M. Herschell, en considérant ce sujet avec les yeux d'un astronome, admet qu'un diminution de la température de la surface 
peu nattre d'un changement dans l'ellipticifé 
de l'orbite de la terre, cet orbite devenant 
peu à peu, quoique lentement, de plus en 
plus circulaire. Aucun calcul n'ayant encore 
dét fait sur la valeur probable du décroissement de la température par suite de cette 
couse, on ne peut, quant à présent, l'envisager que comme une explication possible 
de ces phénomènes géologiques qui nous conduisent à admettre des altérations considérables dans les climats.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ann. de phys. et de chim., 1. 27, p. 432, et Journ. phil. d'Edimb., 1825.

Influence superficielle. Un décroissement de température peut être occasionué par une variation dans la position relative des continents et des mers, et dans l'élévation et la forme de ces premiers. En effet, cette variation peut altérer le climat dans une certaine partie de la surface de la terre, au point qu'une chaleur plus faible succède à une plus forte, et que le sol, jadis capable de faire vivre les animaux et les végétaux des climats chauds, en devient incapalle à nne autre époque. Cette théorie ingénieuse est due à M. Lycll '; elle suppose le concours simultaué de causes extérieures et jutérieures, les deruières élevant ou abaissant les continents dans les positions conveuables, et les premières fournissant la chaleur nécessaire. Elle suppose aussi la possibilité du retour d'un climat chaud, de manière que les mêmes contrées peuveut être alternativement soumises à l'influence d'une température plus élevée ou plus hasse. Nous avous si peu de données pour apprécier la valeur de cette théorie, qu'on ne pent la cousidérer que comme une des manières possibles d'expliquer une diminution de température. Il faut toutefois admettre que dans tous les états de la surface de la terre, la distribution relative des terres et des mers, et la forme ou l'élévation des continents, ont toujours du avoir, comme elles l'ont aujourd'hui, une influence considérable sur le climat.

Influence intérieure. Depuis les temps les plus reculés, des savants ont été portés à admettre au sein de la terre, l'existence d'une chalcur ceutrale; opinion qui dérive naturellement des phénomènes des volcans et des sonrces chaudes, Mais, malgré l'ancienneté de cette conjecture, ce n'est que depuis très-peu de temps que des expérieuces directes ont été entreprises, pour déterminer si la température augmente ou non avec la profondeur. c'est-à-dire en s'enfonçaut de la surface vers

Diverses observations out été faites sur la température des mines, dans la Grande-Bre-

1 Principles of geology, 1.1, p. 105.

tagne, en France, en Saxe, eu Suisse et même au Mexique. Toutes celles qui sont antérienres à 1827, ont été réquies, mises en ordre, et commentées par M. Cordier 1. Ces expériences sur la température des mines . ont été faites de différentes manières, en constatant, tantot la chaleur de l'air dans les galeries, tantôt celle des caux staguantes à différents niveaux : d'autres fois en observant la température des sources à différentes profondenrs, ou celle des caux élevées au jour par les pompes; quelquefois, quoique rarement, en prenant la température des roches mêmes à différents niveaux.

On ue tarda pas à réfléchir que, quoique ces expériences tendissent à établir l'aecroissement des températures à mesure que l'on s'enfouce, la présence des mineurs avec leurs lampes ou leurs chandelles, et les explosious de la pondre dans quelques miues, devaient produire dans la température de l'air des galeries, une augmentation assez uotable pour causer de très-graves erreurs. M. Cordier a cherché à déterminer la véritable valeur de ces objections et autres semblables: On a calculé qu'un mineur dégage, en une heure, une quantité de chaleur suffisante pour élever la température de 342 mètres cubes d'air, d'undegréan-dessus d'une température de 12º centigrades : ou a aussi déterminé que quatre lampes de mineurs produisent autant de chaleur que trois mineurs. Ou a calculé enoutre, que la présence de 200 mineurs et 200 lampes, convenablement répartis, suffiraient pour élever de 1° centigrade en une heure la température d'une masse d'air égale à celle que contiendrait une galerie d'un mêtre de large sur deux mètres de hant, et de 93,000 mètres de longueur, M. Cordier rapporte aussi, que dans la mine de houille de Carmeaux, département du Tarn, 24 mineurs avec 19 lampes, placés à deux nivcaux différents, et occupés continuellement durant 6 jours par semaine, avaieut produit, par heure, une chaleur suffisante pour élever

1 Essai sur la température de l'intérieur de la Terre. Mémoires de l'Académie, 1.7.

la température de l'air dans les galeries de 1°,66; le volume de l'air de ces galeries était évalué à environ 12.560 mètres eubes.

Une autre source d'erreurs vient de la eirenlation de l'air dans les mines, et de son introduction de la surface dans l'intérieur; cela doit varier suivant la distribution locale des galeries dans nue mine : mais il doit toujours exister une force qui tend à remplacer l'air dilaté et échauffé, par celui qui est plus dense et plus froid. Par conséquent. quelle que soit la cause qui produise de la chaleur dans une mine, si l'air qu'elle renferme est plus chaud que celui de la surface, comme c'est le cas le plus ordinaire, l'air froid doit toujours tendre à pénétrer dans la mine, et l'air chaud à en sortir : il en résulte que l'introduction de l'air du dehors, tend à abaisser la température de la mine, et en quelque sorte à compenser la ehaleur fournie par les ouvriers. M. Cordier observe à ce sujet, que la température movenne de la masse d'air introduite dans une mine, pendant un an, est inférieure à la température moyenne de la contrée pendant le même temps, et il estime que eette différence est entre 2 et 3 degrés ecutigrades dans le plus grand nombre des mines de nos elimate i

1 Essai sur la température de l'intérieur de la Terre. On a suppose que l'air des mines étafit soumis à une plus graude pression que celui de la surface, et éprouvant ce changement en peu de temps, cette pression ponyait développer une chaleur suffisante pour produire en apparence un accroissement de température correspondant avec l'accroissement de la profondeur. Mais, comme l'air froid na tarde pas à être dilaté par l'air échauffé des travaux; et comme le changement de pression ne peut être très soudain, ce fait ne parail pas suffsant pour rendre comple des phénomènes observés. D'après M. Ivory , ( Phil. mag., et Annal. of phil., vol. 1, p. 94) un degré de chaleur de l'échelle de Fahrenheit, est dégagé par un air qui éprouve une condensation de 1/180. Et si une masse d'air était ramenée tout à coup à la moitié de son volume, la chaleur développée sèrait de 900.

En observant la température des eaux des mines, on peut obtenir nn résultat, ou trop haut on trop bas, suivant que ees eaux viennent de la profondeur ou de la surface. Si les eaux descendent de la surface dans la mine, elles apporteront avec elles leur température primitive , modifiée par la chaleur des masses à travers lesquelles elles filtrent : de sorte que la différence entre leur température dans la mine et celle qu'elles avaient à la surface, dépend de leur abondance ou de leur petite quantité, et de la lenteur ou de la rapidité de leur monvement. De plus, elles doivent tendre constamment à ramener à leur propre température la surface des roches à travers lesquelles elles passent. Les mêmes remarques s'appliquent aux eaux qui viennent d'uu niveau plus bas.

La température observée sur les roches mémes, doit être plus on moins affectée, suivant les circonstances, par celles de l'eau ou de l'air qui les avoisine. Cela est si vrai, que les parois d'une mine peuvent avoir, jusqu'à une certaine distance, une température différente de celle de la masse de roches au même uives.

Par suite de ces diverses sources d'errenrs, auxquelles on peut en ajouter d'autres, les observations faites dans des circonstances qu'elles peuvent influencer, ne peuvent être regardées que comme des approximations, qui permettent d'apprécier la valeur de ce mode de recherches.

Pour donner à chaque série d'observations la véritable importanee qu'elle mérite, M. Cordier a classé séparément celles qui out été faites dans des circonstances différentes. Ses tables, ainsi formées, ont aussi le grand avantage d'être réduites à des mesures communes de température et de profondenr.

Parmi ees observations, on a choisi les suivantes, comme étant peut-être les moins suiettes à erreur.

## TEMPÉRATURE DE LA TERRE.

Table d'observations faites sur les sources dans les mines,

| LIEUX, AUTEURS,<br>ET DATES.                                                               |                                                                                     |                                                                      | TEMPÉRATURE                                                                 |                                                      |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--|
|                                                                                            | MINES.                                                                              | PROFONDEUR.                                                          | des<br>sources.                                                             | moyenne<br>du pays.                                  |  |
|                                                                                            | Mines de plomb et argent.                                                           | Mètres.                                                              | Degrés centigrades.                                                         |                                                      |  |
| SAXE; d'Ambuisson, fin de<br>l'hiver de 1802<br>Bartache; d'Ambuisson,<br>5 septembre 1805 | Jung-Bohe-Birke.  Bescheriglück Himmefürst. Ponllaoneu.  Huelgoči.  Mins de cuiere. | 78<br>217<br>256<br>224<br>29<br>75<br>140<br>60<br>80<br>110<br>230 | 9,4<br>12,5<br>- 13,8<br>- 14,4<br>11,9<br>11,9<br>14,6<br>12,2<br>15<br>15 | 8<br>8<br>8<br>8<br>11,5<br>11,5<br>11,5<br>11<br>11 |  |
| Connormetes; Fox, pu-                                                                      | Dolcoath                                                                            | 439                                                                  | 27,8                                                                        | 10                                                   |  |
|                                                                                            | Mine d'argent.                                                                      |                                                                      |                                                                             |                                                      |  |
| Mexique; Humboldt                                                                          | Guanaxuato                                                                          | 522                                                                  | 36,8                                                                        | 16                                                   |  |

mines 1.

- I. Le thermomètre étant placé dans une niche vitrée sur le devant, pratiquée dans la roche, éloignée des principaux ouvrages :
- -- La boule enfoncée dans la roche; le reste dans un tube de verre : - le tout convert
- I La température de ces tables est marquée en degrés du thermomètre centigrade. Quand ou réfléchit à la simplieisé de cette échelle et à la facilité avec laquelle elle se prête aux calculs, il semhle étrange qu'en Angleterre on u'en fasse pas un usage plus général, et qu'on y continne, par habitude, d'employer la moins philosophique des trois échelles thermométriques. L'échelle eentigrade peut d'ailleurs se ramener aisément à celle de Fahrenheit, en considérant que la dernière est à la première, entre le point de la glace fondante et celui de l'ean bouillante, comme 180 est à 100, ou comme 9 est à 5. Les degrés de l'échelle de Réaumur sout à ceux de Fahreuheit, comme 4 est à 9. Comme le zéro de l'échelle de Fahrenbeit est à 32 degrés de cette échelle au-dessous du zéro des autres, il est toujours nécessaire de faire une correction pour cette différence. (Note de l'autour.)

Table de la température des roches dans les d'une porte en bois fermant la niche, et qu'on n'ouvrait que pour les observations.

> PROPOND. TEMPÉRAT. de L SAXE, Trebra. Mine de Besch 1805 1806, glack, plos 8 75 SAXE. Trebra, ( 1815 . . . . Hoffeung G

- II. Le thermomètre étant plongé dans les matières terreuses convrant le fond des galeries qui avaient été inondées pendant deux jours ..
- 1 M. Cordier fait nue remarque sur l'erreur qui peut naître, dans ee cas, du mélange de la température qui existait dana les galeries, par snite de toutes les causes ordinaires dans les mines exploitées, avant l'époque de l'inondation, et la température des eaux pendant cette inondation. A ce sujet, il cite quelques observations faites par luimême dans les travaux du rocis qui font partic des mines de Carmeaux , lesquelles font voir que

| LES, FOI, pu-<br>blié en 1821. | Mine dite | United | 348 | 80,8 |    |
|--------------------------------|-----------|--------|-----|------|----|
| blić en 1821)                  | mines .   |        | 366 | 31,1 | 10 |

III. Le thermomètre ayaut été fixé, pendant dix-huit mois, a une profondeur d'nn mètre, dans la roche d'une galerie.

| dine de entere<br>de Dolcoeth | 491            | 24,2             | 10                   |
|-------------------------------|----------------|------------------|----------------------|
|                               | dine de culvre | dine de culvre   | dine de culvre       |
|                               | de Dolcoath    | de Dolcosth {491 | de Dolcoath 421 94,2 |

Table des résultats des expériences sur la température du sol, faites dans les mines de houille de Carmeaux, Littry et Decize.

> PROFOND. TEMPÉR Metres. Degrés

6,2 12.9

## CARMEAUX (TAPU).

Eanx du puits Vérine,

| Eanx du puits Bigorre                                       | 11,5  | 13,15  |
|-------------------------------------------------------------|-------|--------|
| Roc au fond de la mine du Ra-<br>vin                        | 181,9 | 17,1   |
| Castillau                                                   | 192,  | 19,5   |
| LITTAT (Calvados                                            | ).    |        |
| Surface extérieure des mines<br>Roche an fond de la mine de | 0,    | 11,00  |
| Saint-Charles; moyenne de<br>deux stations                  | 99,   | 16,125 |
| Decrys (Nilson)                                             |       | - 1    |

Eaux du puits Pélisson. . 8.8 11,4 Eaux dn pnits des Pavillons. . 16,9 11,77 Roebe an fond de { stal. sup\*. 107, la mine Jacobé { stal. inf\*. 171, 17.78 22,1

Ces observations ont été faites avec un grand soin : le thermomètre était enveloppé d'une manière lâche dans une feuille de papier de soie, formant sept tours entiers. Ce ronleau, aiusi fermé exactement an-dessons de la bonle, était serré par un fil un peu audessous de l'antre extrémité de l'instrument, en sorte que l'on ponvait en sortir à volonté la portion du tube nécessaire pour observer l'échelle, sans craindre le contact de l'air. Le tout était renfermé dans un étui de fer blanc.

On introduisait l'appareil dans un trou

les différences de température eutre des débris humides placés sur le sol des galeries et la chaleur. propre de ce nivean, s'élevait à 20,6, 20,8, et même à 3º,1 centigrade.

de 65 ceutimètres de profondeur et large de 4, plongeant sous anc inclinaison de 15°. de telle sorte que l'air une fois entré dans les cavités, ne pouvait se renouveler, parce qu'il devenait plus froid, et par couséquent plus pesant que celui des galeries. Le thermomètre était mainteun le plus possible à la température de la roche, en le plongeant au milieu de fragments de roche ou de houille fratchement brisés, et en le tenant quelques instants à la bônche du tron, dans lequel on l'introduisait eusuite ; puis on fermait l'onverture avec un fort bonchon de panier. Le thermomètre séjournait généralement dans la cavité environ pendant une heure 1.

Température de l'eau dans les puits artésiens et dans les mines abandonnées.

On sait que les puits artésiens sont des trous faits avec la sonde, par lesquels l'eau, provenant de différentes profondeurs sous la snrface du sol, s'élève jusqu'à cette surface, et même au-dessus, par suite de l'effort qu'elle fait pour s'echapper. D'après les observations de M. Arago, plus ces puits sont profonds. plus la température des eaux qu'ils fournissent est élevée.

Il résulte des expériences que M. Fleuriau de Bellevue a faites dans un pnits artésien, foré sur le rivage de la mer, près de la Rochelle, que la température augmente avec la profondeur. Le puits, au moment de la première expérience, avait 3 1/2 pouces de diamètre, et 105 1/3 mètres de profondeur ; et il renfermait nue colonne d'eau stagnante et sanmatre, qui s'était élevée à la hauteur de 98 mètres. Le 14 février 1850, après que le thermomètre fat resté au fond du puits.

On voit eombien il est faeile, an moyen de quelques précautions, de faire des recherches sur l'accroissement on la diminution de la température à des profondeurs qui ne sont plus soumises aux influences atmosphériques; on ne peut donc s'empêcher de s'étonner que dans les mines de honille de la Grande-Bretagne, qui sont si nombreuses, et dont quelques-nnes sont si profondes, ou ait fait si peu d'expériences sur la température propre des roches. (Note de l'auteur.)

pendant 36 henres, N. de Bellerine trouvaque la température y était de 19°-38 centig., l'air extérieur étant à 10°-, 6. A 11 pieds au-dessons de la surface de l'eau, on ne trouvaqu'une température de 13°-, 12°, après que l'instrument y fut resté 17 heures. Des puisiordinaires, d'une profondeur de 29 à 189 pieds, avaient, dans le même moment, nne température mogenne de 8°-, 53°.

Le 28 mars suivani, NM, Emy et Gon faent d'autres expériences sur le mène puis, qui était alors profond de 135 mètres 18 ecuium, ils trouvérent que la température da fond, après que le thermomètre y entsjourné 28 henres, était de 18,7 21 eenigi. Craignant qu'il n'y ett quelque inexactitude alons cette capérience, ils la répérèrent le lendemain; mais après avoir laiseé l'instrument au fond do puis, pendant 15 heures, ils obtierent exactement le même résultat. M. Fleuriau de Belleuve évalue la température moyenne de la contrée à 11°,87 centigrades 1.

Ces experiences furent faites avec un treisgrand soin, et semblent prower Jusqu'à l'évidence que la chaiteur va en augmentant, de la surface dans l'intérieur de la terre; car si la colonne d'esu n'était sommise qu'un lois ordinaires, as temperature deviendrait hieratit uniforme dans toute es hauteur, par de l'acception qu'un de l'acception de la de l'acception qu'un faut c'hand; il font done qu'il existe au fond du puit vaniet il font done qu'il existe au fond du puit vaniet il font done chaleur bien d'urement puissant

Dans les caux des mines abandonnées, on a fait aussi de nombreuses observations qui tendent à prouver que les caux ne saivent pas les lois de leur plus graude densité dans ces localités, mais que les températures augmentent avec leur produceur. Certainement, dans beaucoup de cas, tels que celui des mines récemment inondées, l'eau peut être échauffée par la galerie où on a travaillé; mais cette influence ne peut se prolonger mois cette influence ne peut se prolonger longtemps; et de nombreuses observations

1 Fleuriau de Bellevue. (Journal de Géologie,

1. 1, p. 89.)

montrent que, dans les mines abandonnées, la température augmente avec la profondeur. Toutefois, dans des recherches de ce genre, il est nécessaire de prendre de grandes précantions pour déterminer la véritable température, et il est à désirer que l'on rép'ice plusieurs des expériences qui ont déjà été faites.'

### Température des sources.

On a supposé que la température des sources de la surface donnait, à peu près, si ce n'est exactement, la température movenne des pays dans lesquels elles se montrent. Pour apprécier la valeur de cette hypothèse dans l'application, il faut s'assurer pour chaque cas particulier, si les eaux qui alimentent les sonrces, viennent d'en haut ou d'en bas, e'est-à-dire si elles partent de la surface, et filtrent à travers des couches poreuses , jusqu'à ce qu'elles soient arrêtées par des eouches imperméables; on bien si, provenant de profondenrs plus grandes comparativement, elles sont forcées par gnelques causes de s'élever jusqu'à la surface du sol. Nous sommes assurés que beaucoup de sources sont de la première classe; mais nous le sommes également que beaucoup d'autres appartiennent à la seconde ; car leurs températures sont beaucoup au-dessus de celle qu'elles anraient acquise par une simple filtration, en descendant à travers les couches supérieures.

A Paris, les oscillations de la température de la terre ne essent pas complèment à 28 mètres. La professeur Kupffer a cherché à châbif que les sources qui jaillissent à une profondeur plus grande que 25 mètres ambresous de la sarbee, se mainteinnent à une température uniforme pendant toute l'année, chant suffisamment garanties des induences atmosphériques. En admettant cett détermination, il est évident que si les sources de la surface n'ont qu'un faible volume et sour-

<sup>.</sup> Une source froide qui viendrait rapidement de la surface se joindre à des amas d'eau au fond d'une mine abandonnée, tendrait à les refroidi<sub>r.</sub>

dent lentement, leur température pourra étre un peu modifiée durant leur passage à travers les 28 mètres, tandis que si elles sourdent avec violence, et si leurs eaux sont abondantes, clies ne sabiront qu'un changement inappréciable dans leur passage à travers cette épaisseur de torrain. Néanmoins, la question de savoir de quel point viennent les aux, reste toulours la même.

Le professeur Kupffer a construit la table suivante, principalement d'après lo mémoire de M. de Buch sur la température de sources, et celui do M. de Humboldt sur les lignes suit des lois très-variées '.

isothermes. Il a eu pour but de confirmer les observations de M. Wahlenberg, qui a étabil que la température des sources, dans des bil que la température des sources, dans des latitudes élevées, est plus forte que colle de Tair, et en même temps ecles de MM. de l'umboldit et de Boach, qui ont reconnu au contraire qu'à des latitudes bases, la température des sources est moindre que celle de le Tair; ainsi il a voulu prouver que la température de la terre est quelquefois très-diffrente de la température moyenne de l'air, et que le rapport entre esa deux températures suit des lois très-varies '.

| LOCALITÉS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | LATITUDES.                                                 | nauteuss<br>au-dessus<br>de la mer.          | de la<br>lerre.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | de l'air.                                                                                                                                                                                 | OBSERVATEURS                                                                                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Degrés.                                                    | Metres.                                      | Degrés ce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ntigrades.                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                  |
| Congo. Si-Yapo (lie du cap Yerd.) Si-Yapo (lie du cap Yerd.) Havanne. Havanne. Teleciffe. Le Caire. Le Cai | 9 S. 10 1/4 N. 15 18 23 28 39 40 40 52 1/2 53 56 1/4 60 64 | 450<br>0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 92,78<br>25,62<br>94,50<br>94,50<br>98,50<br>92,25<br>18,00<br>92,37<br>12,77<br>11,50<br>11,50<br>10,12<br>8,75<br>9,25<br>8,75<br>9,25<br>8,75<br>9,25<br>8,75<br>9,25<br>8,75<br>9,25<br>8,75<br>9,25<br>8,75<br>9,25<br>8,75<br>9,25<br>8,75<br>9,25<br>8,75<br>9,25<br>8,75<br>9,25<br>8,75<br>9,25<br>8,75<br>9,25<br>8,75<br>9,25<br>8,75<br>9,25<br>8,75<br>9,25<br>8,75<br>9,25<br>8,75<br>9,25<br>8,75<br>9,25<br>8,75<br>9,25<br>8,75<br>9,25<br>8,75<br>9,25<br>8,75<br>9,25<br>8,75<br>9,25<br>8,75<br>9,25<br>8,75<br>9,25<br>8,75<br>9,25<br>8,75<br>9,25<br>8,75<br>9,25<br>8,75<br>9,25<br>8,75<br>9,25<br>8,75<br>9,25<br>8,75<br>9,25<br>8,75<br>9,25<br>8,75<br>9,25<br>8,75<br>9,25<br>8,75<br>9,25<br>8,75<br>9,25<br>8,75<br>9,25<br>8,75<br>9,25<br>8,75<br>9,25<br>8,75<br>9,25<br>8,75<br>9,25<br>8,75<br>9,25<br>8,75<br>8,75<br>8,75<br>8,75<br>8,75<br>8,75<br>8,75<br>8,7 | 25,62<br>28,00<br>25,00<br>25,62<br>25,62<br>25,62<br>21,62<br>22,50<br>11,12<br>12,47<br>14,47<br>1,62<br>12,47<br>18,00<br>7,87<br>8,00<br>7,87<br>8,75<br>8,75<br>8,75<br>5,75<br>8,75 | Smith. Humboldt, Hamilton. Hunier. Ferrier. Herinen. He Birch. Nouet. Mansfield. Warden. Cordier. Saussure. Bouvard. Kirwan. Dalton. Ermau. Hayfair. Wahtenberg. |

A ces observations nous ajouterons les suivantes, faites en Russie par le professeur Kupffer lui-même.

> Latitude. Haut. Temp. de Temp. le terre. de l'air.

1,50 Kisnekeiewa, 54 1/2 200 4.37 Kasan. . . . 56 30 6.25 3.00 Nishney-Tagilsk . 58 200 9,87 -0.25Werchoturie. 50 2.37 -0.8760 1,87 -1,50 ducteur.) Bogoslowsk. 200

Si les tables ci-dessus sont exactes, elles suffisent pour prouver que, quoique la tem-

<sup>1</sup> Kupffer, sur la température moyenne de l'atmosphère et de la terre, dana queiques parties de la Russie. (Poggendorf Annalon, 1829.)

M. Kupfer a suivi l'échelle thermométrique de Réaumur; l'auteur anglais y a substitué l'échelle de l'ahrenheit; nous avons préféré indiquer la température en degrés centigrades, (Note du traducteur.) pérature terrestre, déduite de celle des soutces, décroisse na llant de l'équateur aux pôles, elle ne décroit pas proportionnellement à la température moyenne de l'air, dans les mêmes localités. Cela semble indiquer qu'il y a quelque cause modifiante, dont Decion est indépendante de l'influence solaire. M. de Walhenberg a remarqué que beaucoup d'arbres et de plantes qui ont de profindes racines, ne fleurissent que parce que la température de la terre excéde la température moyenne de l'air; et le professeur l'angliodier, un conservation de la conservation de des monts Oursi, et le professeur l'anglioders monts Oursi.

Au point de contact entre l'atmosphère et la terre, si l'nne et l'autre possèdent des sources différentes de température, nous devons présumer qu'elles doivent exercer une action mutuelle l'une sur l'autre, et que par conséquent des températures moyennes égales à la snrface, sur différentes parties de la terre, doivent, jusqu'à un certain point, correspondre à des températures terrestres égales, prises à des profondeurs peu considérables. Cette conjecture peut servir à faire concevoir la conclusion du professeur Kupffer, que « si nous joignons par des lignes a tous les points qui ont la même tempéraure ferrestre, ces lignes isogéothermes a ressemblent aux lignes isothermes (d'une » égale température moyenne de la contrée), » en ce sens qu'elles sont comme celles-ei » parallèles à l'équateur , sauf quelques di-» vergences en plusieurs points . »

La température de la surface, déduite de celle des ources, est sans aucu doute sujette à beaucoap d'erreurs, pnisque ce mode d'évaluation est uniquement fondé sur la présomption que les sources ont pris la température de la terre à des profonders de la terre à des profonders de la terre de concesses avant de prevenir a debors, peuveni, la la vérité, prendre, cette température des roches qu'elles traversent, mais on ne peut supposer qu'il

1 Kupffer, mémoire cité plus haut.

en soit de même de celles qui paraissent venir d'une grande profondeur, quoiqu'elles aient du se refroidir dans leur ascension jus-

qu'à la surface.

L'évidence de cette opiniou, que beaucoup de sources viennent de profondeurs considérables et posséent une température indépendante de l'influence solaire, repose sur leur grande challeur, qui varie depuis le point d'ébuiltion de l'eus juaqu'anx températures ordinaires. Il est impossible de rendre compte de ce fait autrement qu'en suprincipe d'avent de l'entre de la compte de la surface de la terre très-éloignées de la surface, et soustraites à l'influence à l'eus données de la surface, et soustraites à l'influence à l'eus popérague.

MM. Berzelius , De Hoff , Keferstein , Bischoff ca tutres syants on cherché à déterminer l'origine de la chaleur des sources thermales. Le premier s'est occupe des eux thermales qui sont chargées de differents sels de soude et d'acide carbonique, et il a attribué leur origine à l'infiltration des eux atsouberraises and ser régions voloniques souterraises , au sortir despuelles elles sont forcées de remonter à la surface, chargées des substances ave lequelles elles sont combinées dans leur passage au milieu des

matières volcaniques.

M. De Hoff combat la théorie qui attribue 
à un simple point volcanique la production 
de la chaleur nécessaire; et il regarde comme 
bien plan probable que cette obaleur est due 
aux opérations qui, daus l'intérieur de la 
terre, donnent naissance aux volcans et aux 
tremblements de terre.

M. Keferstein admet que les vapeurs et les sources ebaudes sont dues à une action volcanique, dont le centre peut être situé à une grande profondeur, même au-dessous des formations les plus anciennes.

M. Bischoff, qui rapporte ces diverses opinions ', paratt n'en avoir aucune qui lui soit propre sur ce sujet; mais il appelle l'atten-

1 Sur les sources minérales volcanèques en Allemagne et en France; et nouveau Journ. philos.d' Edimb., 1830. tion sur l'accroissement possible de la température des eaux par la chaleur interne de la terre à de grandes profondens, indépendante des feux vocaniques; et il fait obsercation de la companyation de la companyation de passent pour vertir à la surface, éta channé fols passent pour vertir à la surface, éta channé fols channés, leurs parois doirent transmettre voches sont de mauvais conducteurs du caloriches de caloriches de caloriches de la caloriche de la caloridiche de la caloridiche de la caloride la caloride la caloride la caloride la caloride la calorila calori

A l'appui de l'opinion, que les caux thermales peuvent deroir len haute température à une, chalenr intérienre générale, et non pas à de simples points volcaniques près de la surface de la terre, on peut remarquer que les sources thermales se rencontrent dans presque toutes les positions, et sont quelquefois très-éloignées de tous les cantons volcaniques de la surface.

La connexion immédiate des Geyners et des volcans de l'islande est tellement éridente, que peu de personnes osersient la contester. Mais lorsque dans d'autre pays on a tronré des sources chandes sortant des crerasses de couches non-réclariques, on a inventé des théories pour expliquer leur origine par de combinations chimiques à de petites profondeurs. Opendant la nature des seis tenso ordinationnes de dissolution dans de l'acrecities a démontré qu'on ne pouvait pas la défendre à l'évand des sous de Carlbasd.

Nous citerons ici quelquues exemples pour proproure la variété des roches angulities desprouver la variété des roches angulities desquelles on rencontre des sources thermates, nes de montagnes, circonstance qui, d'après nes es de montagnes, circonstance qui, d'après par une force agissant de bas en haut, ajoute a par une force agissant de bas en haut, ajoute d'une chaleur générale au-dessous de la suface. On en a observé en différents endreis dans le hatine

de l'Himalaya. Le capitaine Hodgson-en cite, dans le bassin de la rivière de Jamma, qui sont tellement chaudes, qu'on ne pouvait y tenir la main que peu d'instants, et dont la température était trop élerée pour être mesarée par les thermomètres à courte échelle, ordinairement employés à mesurer la chalcur de l'atmosphère.

de l'atmosphère. A Jumotri, il y a des sources thermales très-abondantes qui sourdent à travers des cervaisses dans je granti. La chaleur de ces sources a été éraluée être très approchée du degré de l'ébuillois en one pourait y tenir le doigt pendant deux pecobles. Comme on a estime que Jumotri est sinte à 10, 465 pieds and-dessas de la mer, l'eau pourrait y bouilir à une température plate base que dans le plaintes dégrens des gars, car clies juillissent acte en no fort bouillonnement : quoi qu'il en sois, la température de ces eaux parait être très-considérapits.

Dans la chaine des Alpes, il y a aussi beaucoup de sonrces thermales, ainsi que l'a remarqué M. Bakewell. Les eaux thermales des bains de Gastein, dans le pays de Salzbonrg, sont très-connucs.

Voici les sources chaudes des Alpes citées par M. Bakevell » 'Auter (Haut-Valias') ; température 30° cent, ? — Leuk (Haut Valias); 13 sources, température variant de 47°, 22 3 52° 22°. — Bogner, dans la vallée du même nom; les bains, le village et 130 habitants ont été éragés par le chute d'une partie de montagne en l'année 116'65. La température de la source est inconnue. — Sour-

<sup>1</sup> Monticelli et Cervelli.

l Hodgson, Asiatic researches, vol. xiv; et Journ. philos. d'Edimb., vol. viii.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Sur les sources thermales des Alpes, Philos. Mog., et Annals, 1830.

<sup>3</sup> Toutes les indications thermonétriques qui suivent, relatives à la température des sources, et plus ioni a celle des lacs, de la mer et de l'aimospière, jusqu'à la page 21, sont données en degrés de l'échelle canôprade, celle de Fairmenée, genployée par l'auteur, a'étant point en usage en France. On a mis deux déciniates pour ne pas s'ecarter des notations de l'auteur suivant Faircunèei. (Aytetats troubeteur)

ces thermales dans, la vallée de Chamounty. température inconauc. — St.-Gerrais, près du Mont-Blane, température do 34°,41 à 36°,60. — Aix-lea-Baine (Savoie); deux sources : température do 48°,41 à 47°,22, — Moutiere (Savoie); température do 16°,41 à 47°,22, — Moutiere (Savoie); température non déterminée. — Baise (Savoie); température do 37°,88 à 36°,71. — Saut-de-Pucelle (Savoie); température non déterminée. — A Cormayeur et à Saint-Didier, sur le versant ailaine das Alpes pominies, sources chaudes; température de 34°,44. — Près de Grenoble, sources chaudes; sources chaudes;

Beaucoup de ces eaux thermales sont de découverte récente, quoique celles d'Aix aient été connues des Romains; par conséquent il est permis de croire qu'il y en a beaucoup d'autres non encore déconvertes dans d'autres parties des Aloes.

Il y a aussi des sources chandes dans le Caucase; on en a observé an N.-O. de la forteresse de Constantinohor, dont la température est de 45°,35° à 48°,85°; et on ne peut donter qu'il n'y ait, dans les grandes chatnes de montagnes. beancoup d'autres sources thermales qui nous sont encore inconnnes.

Dans les Pyrénées, nous avons les deux namesses eux hermales de Barjege et de Bagnéras, dont les sources les plus chaudes out nue température de 48-98 à Barjege, et de 189-, 88 à Bagnèras. Dans ces deux localités les sources sont nombreuxes; la derairée n'en offre par moins de 30, dont la moins chaude une température de 387, 48. — D'autres cources chaudes existent aussi dans le voisi-mançe; à Sariné-Saverar, vallée de Barjege; a Sariné-Saverar, vallée de Barjege; a Sariné-Saverar, vallée de Barjege; a Sariné-Saverar, à trois litence de Bagnère, la visi litence de Bagnères, il y a une source dont la température est de 30°, 60.

Il serait fastidieux de donner ici nne longne liste de sources thermales. On en trouve dans toutes les parties du monde, également à une grande distance ou dans le voisinage des volcans actifs. Dans l'Amérique du nord, une grande quantité de sources chaudes se

trouve près de la base de la partie sud-est des montagnes d'Osark à six milles environ au nord de Washita, d'où elles tirent leur nom; on en compte environ 70 : elles se rencontrent dans un ravin entre deux collines. M. James fixe la température de ces eaux à 71°,11. Le major Long donne celles de quelques-unes d'entre elles, et les porte à 50°; 40°; 41°, 11; 52°, 29; 34°, 44; 35°, 33; 53°, 33; 55°,55; 66°,11; 64°,44; 55°,55; 51°,11; 480,35; 420,22; 500; 520,22; 530,35; 54°.44; 57°.77; et 60°. Il a aussi observé que non seulement des conferves et autres végétaux poussent dans l'intérieur et autour des sources les plus chaudes, mais qu'en outre on voit constamment un grand nombre de petits insectes qui s'agitent près du fond et des parois du bassin d'où elles sortent '.

Un autre exemple de l'existence des animaux et des végétaux dans les sonrecs chaudes a été clié à Gastein, où l'on a trouvé l'uiva thermatis, et un coquillage d'eau donce, le limneus persper de braparanud, dans des eaux dont la température est de 47°, 32°.

La température des eaux de Carisbaud est aussi fort considérable; elle est, suivant M. Berzelius, de 73°,89. — Celles d'Air-A-Chapelle pat une température de 61°,66; et à Berset, près d'Air-la-Chapelle, il y a deux sources dont les températures sont de 70° et 52°,77. — A Balarue, département de l'Hèrault, il y en a une do 53°,67.

Les sonrees thermales de la Grande-Breta-

1 James, Expédition dans les montagnes re-

<sup>2</sup> Livingstone, Journ. phil. d'Edimb., vol. vi

gne ne sont pas très-remarquables sons le rapport de leur haute température; car, à l'exception de celles de Bath', qui sont à 46°,66°, on ne peut considérer les autres que comme tièdes. Les eaux de Buston sont à 27°,77; celles de Hotsetla à Bristol, à 25°,55; et celles de Matlock à 20°.

Dans les contrées volcaniques de l'Italie, les sources thermales sont, common devait a'y attendre, fort nombreuses. Cependant celles des bains de Lacques méritent d'être citées ic comme étant asser éloignées de tout volcan. Elles sortent de terre sur la pente d'une colline composée de grès, le macejan des Italiens. Le pays est formé de grès et caleaire, et la source la plus chaude a une température de 65%.

Il n'est peut-être pas tout-à-fait inutile de citer les eux thermales de Bath et St. 7-homas in the East, à la Jamaigue, pour montrer combien ces sources chaudes sont distribuées abondamment partout. Elles sortent à la base des montagnes Bleues, dans une vallée composée de trapp, de caleaire et de schiste. J'ai observé que leur température était de 52°, 77° 3.

Les sources chaudes et froides de La Trinchera, à trois lieuse de Falencia (Imérique), peuvent être citées pour montrer combien il peut y avoir de différence dans Proigine de deux sources, quoique leles semblent rapproches l'une de Tautre. Suivant M. de Hamboldt, ces deux sources ne sont qu'à 40 pieda de distance; l'une est froide et l'autre a une haute température de 90°, 5. — A Cannée, dans l'ile de Ceptan, on a reconnu une source thermate dont la température n'est pas constante; elle varie cutre 38° et 41°.

Les sources chaudes sont très-communes dans les contrées volcaniques des différentes

<sup>1</sup> Elles sortent du Lias après avoir traversé probablement te grès ronge, le calcaire carbonifère, etc.
<sup>2</sup> Les sources de Hoiseells, Matlock et Buston

jaillissent du calcaire carbonifère.

3 Quoiqu'it n'existe pas de volcans actifs dans la

<sup>3</sup> Quoiqu'il n'existe pas de volcans acifs dans la Jamaïque, on y observe les restes d'un volcan éteint dans le nord de l'île, et les tremblements de terre y sont, comme on le sait, assez communs. parties du monde, comme ansi au milleu des volcans décints, fels que ceuz du centre de la France. Il serait inatile de les énumérer. Mais celles de l'Islande sont si remarquables, que nous avons pensé que nos tecturs désiteraient en trouver ici une courte notice, d'autant plus que cosnt les sources thermales les plus extraordinaires que nous conmissions.

Les sources chaudes sont nombreuses dans l'Islande, mais celles qu'on a appelées les Geysers sont les plus extraordinaires. Elles sont alternativement dans un état de repos et dans une activité extrême, vomissint par intervalle d'immenses quantités d'eau chaude et de vapeurs.

Sir G. Makensie (Voyage en Islande 1) dit qu'une éruption du grand geyser, dont il a été témoin, commença par un bruit qui ressemblait à celui de la décharge éloignée d'une pièce d'artilleric. « Ce son , dit-il , se répé-» tait irrégulièrement et à des intervalles rap-» prochés. Je donnai , dit l'auteur , l'alarme » à mes compagnons (les docteurs Bright et » Holland), qui étaient à une petite distance, » et en même temps l'eau, après s'être sou-» levée plusieurs fois, s'élanca tout à coun » en une large colonne, accompagnée de » nuages de vapeurs, du centre du bassin iusqu'à une hauteur de dix ou douze pieds. » Cette colonne sembla ensuite crever; et re-» tombant sur elle-même, elle produisit une » énorme vague qui fit déborder une quan-» tité d'eau considérable par-dessus les bords » du bassin. Après la première éruption . » l'eau fut de nouveau projetée jusqu'à la » hauteur d'environ 15 pieds. Il y eutensuito » une succession de dix-huit jets, dont aucun » ne me parut avoir plus de 50 pieds de hau-» teur : ils durèrent environ cinq minutes. » Ouoique le vent soufflât avec violence, les » nuées de vapeurs étaient si épaisses , qu'a-» près les deux premières éruptions, je ne » pouvais voir que la partie la plus élevée de n la gerbe, et quelques jets qui étaient lan-

On y trouvera des vues de ces sonrees en pleine

» cés de côté accidentellement. Après le der » nier jet, qui fut le plus violent, l'ean aban-

» donna tout à coup le bassin, et s'engloutit » dans le trou qui était à son centre. Elles'y » enfonca d'abord insqu'à la profondeur de

» 10 pieds, mais ensuite son niveau s'éleva
 » graduellement; quand elle fut suffisamment
 » haute, j'observai sa température qui était

» haute, j'observai sa température qui était » de 98°,53. »
Le même vovageur fait ainsi la descrip-

tion d'une éruption postérieure du même geyser : « Le signal avant été donné pour appon-

« Le signal ayant été donné, pour annon-» eer que l'action allait commencer, nous » fûmes en un instant, dit l'anteur, en face » du geyser; ses explosions se succédaient

» plus multipliées et plus bruyantes qu'au » paravant; on aurait eru entendre le bruit
 » d'une décharge d'artillerie d'un vaisseau à

» d'une decharge d'artillerie d'un vaisseau à » une certaine distance en mer..... Sa vio-» lence fut extréme, et il lança une suite de » jets magnifiques dont le plus haut avait au

» moins 90 pieds. »

Une des autres sources qui était d'abord insignifiante, et qui est connue maintenant sons le nom de nouveau geyser, a des intermittenees semblables, L'éruntion commence. comme au grand geyser, par de petits jets qui augmententsnecessivementenhanteur.Ouand une masse considérable d'ean est projetée au dehors, la vapeur sortaussi avec fareur, avec un bruit semblable à celui du tonnerre, et élève l'eau à une hauteur que sir G. Mackensie, au moment où il a observé cette source, a évaluée à au moins 70 pieds. Le phénomène se prolonge avec tonte sa magnificence pendant au moins une demi-heure, et quand des pierres viennent à tomber dans le conduit central, au moment d'une éruption de vapeurs, elles sont projetées immédiatement en l'air et sont ordinairement brisées en fragments, dont quelques-uns sont lancès à une hauteur prodigieuse.

Il y a encore d'antres sources chandes intermittentes dans l'Islande, mais qui sont toutefois d'une importance bien moindre que celle des geysers. Les sources de Reikum, dont la température est de 100° s'élèvent et s'abaissent, et lancent des gerbes à la hauteur de 20 ou 30 pieds. Dans la vallée de Reikholt, on voit une alternative singenière de deux jets d'eau bouillante, dont l'une s'élève à 12 pieds, l'autre à 5 °.

# Température de la Mer et des Lacs.

On doit présumer que la température des mers et des lacs doit dériver en partie de celle de l'atmosphère, et en partie de celle de la terre; mais l'eau ayant la faculté, dans diverses eirconstances, de transmettre la chaleur avec une grande rapidité, la température doit y être bien plus promptement uniforme que dans la terre solide qu'elle recouvre. En outre, la pesanteur spécifique de l'eau étant plus grande à un certain degré de température qu'à tont autre au-dessus ou au-dessous. il en résulte que lorsqu'une partie d'une masse d'eau a atteint ce degré, elle doit descendre au fond; ensuite si cette eau, descendne au fond, y est réchauffée conformément à l'hypothèse de la chaleur intérieure de la terre, elle devra bientôt remonter par l'effet des mêmes lois, et sera remplacée par une autre plus froide et d'ane plus grande pesa nteur spécifique; car sa descente vers le fond. dans le premier cas, n'ayant eu pour cause que son degré de température ou sa pesanteur spécifique, il s'ensuit nécessairement que le moindre changement dans ce degré de température, si c'était celui du maximum de densité de l'eau, doit la forcer à s'élever.

Suivant le docteur Hope, le maximum de densité de l'eau donce est à la température de 38° 1/a à 60° de Fahrenheit \*, détermination qui a été confirmée par le professeur Moll; de même, c'daprès les expériences du professeur Hallostrom, ce maximum de densité de l'eau se trouve à 4°, 108 centig. (39°, 394 Fahrenheit).

<sup>1</sup> Les caux actuellement à la température de l'ébullition paraissent être fort rares; les caux thermales d'Urijino, au Japon, ont une température de 100°, mais onne sait pas de quel genre de roches elles sorient.

2 Transact, de la Société royale d'Edimbourg.

On a admis que le maximum de densité de l'eau de mer est voisiu de celui de l'eau douce. Nous n'avous pas de bonnes expériences sur ce sujet, mais on doit présumer que la sature de l'eau de mer doit avoir une influence considérable sur la densité relative à différentés temératures.

En 1819 et 1820 j'ai fait de nombreuses expériences, avec beaucoup de soiu, sur la température des lacs de la Suisse, aux différentes profondeurs, qui y sont souvent considérables. Les résultats de plus de cent observations sur le lac de Genèce, en septembre et octobre 1819, furent que, entre la surface et une profondeur de 40 brasses, (fathoms) la température variait prodigieusement : depuis une brasse jusqu'à cinq , la température se maintenait coustammeut entre 19°,44 et 17°,77 centigrades; au-dessous, il y avait généralement une diminution de température, eu s'enfonçant jusqu'à la profondeur de 40 brasses , quelle que fût la chaleur de la surface; ou, en d'autres termes, il y avait un accroissement général de densité à mesure que l'on descendait. Do 40 à 90 brasses, la température fut constamment de 6º 3/3 centigrades à une seule exception près, aux environs d'Ouchy, où on trouva 7º,22 à la profondeur de 40 brasses. Depuis 90 brasses jusqu'aux profondeurs les plus considérables qui atteignirent 164 brasses entre Evian el Ouchy , la température fut invariablement de 6°,39 centigr. On observera que dans ces expériences, faites avec un thermomètre à index mobile construit pour cet objet, la température observée dans l'eau s'est toujours accordée avec celle que l'ou devait s'attendre à trouver, en supposant que le maximum de densité soit entre 39 et 40° Fahr., ou 3,89 et 4,44 centig. 1.

Après le rude hiver de 1819, je fis de nouveau quelques expérieuces, dans lesquelles je

<sup>1</sup> Un précis détaillé de ces expériences, avec une carte de sondages faits dans le lac, a été inséré dans la Bibliothéque universelle de l'anonée 1819, d'où il a été reproduit en partie par le Journal philos. d'Edimb., vol. n. Le fathom équivaut à 1,828 mètres. reconuus que la température du lac suivait encore la même loi.,

En mai 1820, j'ai fait des recherches sur la température des *tacs de Thun et de Zug*, et j'ai obtenu les résultats suivants :

## Lac de Thun.

| Surface.   |     |  |  | 15,55 |
|------------|-----|--|--|-------|
| A 15 brass | es. |  |  | 5,55  |
| A 50 id.   |     |  |  | 5,27  |
| A 105 id.  |     |  |  | 5,27  |

#### Lacde Zug

| S | urfi | ice. |    |    |  |   |  | 14,44 |
|---|------|------|----|----|--|---|--|-------|
| Ā | 15   | bra: | se | ١. |  | ÷ |  | 5,55  |
| λ | 25   | id.  |    |    |  |   |  | 5,00  |
|   | 20   | 1.4  |    |    |  |   |  | E 00  |

Dans ces expériences, comme dans les précédientes, les rémulats sont d'accord avec l'hypothèse du maximunde densité de l'eau, entre 3°,89 et 4°,44 cent. J'en ai obtendi d'analogues dans d'autres expériences que f'ai faites sur le lac de Neuchâtel, par un temps três-froit, et tellement froid en effet que l'eau gelait sur les rames du bateau, tandis que, dans la profondeur, la température s'accroissait jusqu'au maximum de densité de l'eau.

Si maintenant nous examinons les expériences faites par plusieurs navigatears sur la température de la mer à différentes profondeurs, nous remarquerons que la plupart tendent à faire admettre à peu près le même degré de température pour le maximum de dessié de l'eau de mer. Les observations suivantes de ll. Scoresby prouvent un accroissement de température en allant de la surface dans la profondeur, tout-l-fait d'accord avec cette hypothèse.

| 1 | LIEU.     | PROFONDEUR. | TRMPÉRATURI |  |  |
|---|-----------|-------------|-------------|--|--|
|   | Latitude  | / Surface   | · -1.66     |  |  |
|   | 79º 4' N. | 13 brasses  | 0.55        |  |  |
|   | Longitude | 37 id       | . +1.00     |  |  |
|   | 50 4' E   | 57 id       | . +1.38     |  |  |
|   | de        | 100 id      | . +9,22     |  |  |
|   |           |             |             |  |  |

1 Voyez aussi la Bibliothèque universelle pour 1820.

| PROFONDAUR.  |                        | TEMPÉRATI |           |
|--------------|------------------------|-----------|-----------|
| ! Surface ". |                        |           | -1.77     |
| 50 brasses.  |                        |           | -0,11     |
| 123 id       | ٠                      |           | +1,00     |
|              |                        |           | +0,75     |
|              |                        |           | -1,66     |
| 730 brasses. |                        |           | +-2,77    |
|              | Surface *. 50 brasses. | Surface " | Surface * |

De plus, à la latitude de 78° 2' N., longitude 0° 10' O., ee savant navigateur a obtenu une température de 3°,33 à 761 brasses, celle de la surface étant zéro. A la vérité, dans un autre parage, sous le 76° 34' de latitude N., le même observateur a obteuu une température de 1°,11 à 60 brasses, et de 1°,50 à 100 brasses, après avoir eu 1º,66 à 40 brasses. Mais quand on réfléchit sur les erreurs qui peuvent avoir lieu dans des expériences de cette nature, même quand elles sont faites avec le plus grand soin, ee résultat ne peut infirmer que bien faiblement l'évidence générale, qui (en négligeant l'eau de la surface, toujours sujette à être influencée par la température de l'air en contact avec elle) semble être constamment dans le même seus, soit qu'elle résulte des observations de Scoresby, Parry, Franklin ou Beechey 1.

<sup>1</sup> Les expériences du capitaine Ross sont à la vérité opposées à cette même opinion; car elles indiquent un décroissement de température de baut en bas, à la latitude de 60° 44° N., longitude 50° 20° O.; après avoir cu. à 100 brasses, -1°,11, il a obtenn -1°,66 à 200, -2°,28 à 400, et jus-

qn'à - 30,88 à 660 brasses. Suivant le docteur Marcet, le maximum de densité de l'ean de mer n'est pas à 40° Fahrenheit. Il établit que cette eau diminue de densité, à la température de la glace foudante, jusqu'à ee qu'elle soit effectivement gelée. Dans quatre expériences, le docteur Marcet a refroidi de l'eau de mer insqu'à 19° et 18° Fabr. (- 7°,22 à 7°,77 centig.), et il a tronvé qu'elle diminuait de volume jusqu'à 22º (-5º,55 cent.); après quoi le volume angmentait un peu, et de plus en plus jusqu'à 19 et 18° (-7°,22 à-7°,77 cent.). C'est à ce point qu'elle se dilatait brusquement, et se congelait en prenant une température de 28° (-2°,22 cent.). Il faut tonjours se rappeler qu'une solution su-turée de sel commun ne se solidifie pas, on ne se convertit pas en glace, à moins d'un abaissement de température jusqu'à 4º Fahr. (-15º,55 eent.); et par conséquent, si la mer était, ainsi qu'on l'a supposé quelquefois, plus salée à de grandes pro-

Le capitaine Kotzebue, à la latitudo de 676 % N., et à la longitude de 188º O., a. d'18º O., a. trouvé que l'eau de la surface avait une température de 32º, 16, celle de l'air étant à 32º, 17. — à 32 h., l'eau n'était plus qu'à. 13º, 94; — à 100 hr., 11º, 35; — et à 300 ob hrauses, 6°, 66 : ce qui montre un décroisse. ment graduel de température vers le terme de 3º, 88 à 4°, 44 ceutig., ou 39º à 40º Fabrenbeit.

A la latitude de 23° 5' N., et longitude 181° 56' O., le capitaine Krusenstern a obteuu, à la surface, 25°, 55; — à 25 brasses, 25°, 88; — à 50, 21°, 35; et 16°, 38 à 125 brasses.

Bans les latitudes au sud des tropiques, le capitaine Nottebue a oberré une température de 0°,72 à 35 brasses, la surface de l'eau étant à 10°,44 et l'air à 20°, à la latitude de 50° 30° S., le même navigateur a trouvé que la température, à 196 brasses, eisit à 3°,77, à la latitude de 44° 17° S. et longitude 57° 31° O., Feau de la surface étant à 12° 22, et l'air à 14°,92.

Les résultats suivants fout partie de coux qu's obtenus le capitaine Beceloy \*, sur les températures , à differentes profondeurs et températures à différentes profondeurs et l'all \*, et longitude 53° 30° O., la surface de Pena (énat. 49° 88°, il a trouer \*7, 05.8° 270 brasses, et 4°, 11 à 834 brasses ; à 18 al taitiude de 55° 85° S., longitude 73° 10° O., l'eau de la surface était à 6°, 38° il obtini 5°, 85° à 100 brasses , 5°, 85° à 250 brasses, p. 5°, 85° à 250 brasses, p. 5°, 85° à 500 brasses, p. 5°, 85° à 50° brasses, p. 5° à 50° brasses, p. 5° à 50° brasses, p. 5° à 5°° brasses, p. 5°° à 5°° brasses à 5°° brasses à 5°° à

Dans la mer Pacifique il trouva, à la latitude de 28° 40' S., longitude 96° O., 21°,66 de température à 100 brasses, 11°,66 à 200, 9°,44 à 300, et 7°,22 à 400, l'eau de la surface étant à 23°,53."

Parmi les observations qu'a faites le même

fondenrs, comme cela paralt certain pour la Méditerranée, d'après les expériences du docteur Wollaston, elle ne pourrait se congeler dans le fou à la même température que près de la surface.

1 Beechey, Voyage dans la mer Pacifique.

navigatur dans la partie nord de la mer  $P_{\rm s}$  de dique, je citera les suivantes. A la lalitude de 61° 10° N<sub>1</sub>, longitude 185° 28° O, en juii let 1897, il trouva, à 8 brasses 9.72, à 10 brasses 5.73, à 20 brasses 9.73, in time profondeur, probablement par une seconde observation; à 30 brasses 9.73, à 28° br. + 9.79, 27°; à 100 br. + 9.79, l'eau de la surface (tant à 9.73, e (Tair) 4.79, and 4

Plusieurs observations sur la température de la mer ont été faites à des profondeurs considérables sous les tropiques. Le capitaine Sabine a trouvé à la latitude de 20° 30' N., longitude 85, 50' O. une température de 7º,50 à 1000 brasses, l'eau à la surface étant à 28°, 33. Le capitaine Wanchone a obtenu, à la latitude de 10° N., longitude 25° O., une température de 10°,55 à 966 brasses. l'eau à la snrface étant à 26°,66; et le même observateur a aussi trouvé, à la latitude 3º 20' S., longitude 7° 39' E., une température de 5°,33 à 1300 brasses, l'eau de la surface ctant à 22°.77. D'autres observations, faites dans les mers entre les tropiques, à de moindres profondenrs, montrent le même décroissement de température en allant de la surface dans la profondeur; ainsi le capitaine Kotzebue, à la latitude de 9º 21' N., a obtenu 25º à 250 brasses, l'eau de la surface étant à 28°, 33, et l'air à 28°, 88, Sous l'équateur, à la longitude de 177° 3' O., il a trouvé une température de 12°,77 à une profondeur de 500 br., l'eau de la surface étant à 28°,05, et l'air à 28°,33.

De toutes les expériences qu'on vient de rapporter, il résulte qu'en général les eaux des los et de l'Océan s'arrangent naturellement, suivant un certain ordre, dans leurs températures, et que cet tordre, let qu'il existe, semble prouver que les expériences faites dans le cabinet, d'après lesquelles on a fué te maximum de densité de l'eau douce entre 59° et 40° Fahr-, ou entre 5°,88 et 4°,44 cent., sont earctes, et que le maximum de densité de l'eau de mer n'est pas très-different.

La probabilité d'une chaleur centrale parait fondée,

1° Sur les expériences faites dans les mines, lesquelles, nonobstant les diverses causderreurs auxquelles elles sont sujettes, semblent néanmoins prouver, et particulièrement celles qui ont été faites dans les roches ellesmèmes, un accroissement de température eu s'enfonçant de la surface dans l'intérieur;

2° Sur les sources thermales qui se rencontrent très-fréquemment, non seulement parmi les volcans actifs et éteints, mais parmi toutes les variétés de roches, dans diverses parties du monde;

5° Sur l'existence des voleans eux-mêmes, qui sont distribués sur la surface du globe, et présentent en général entre eux une ressemblance telle qu'on peut les considérer comme produits par une seule et même cause, existant probablement à de grandes profondeurs;

4º Enfin sur la température de la masse terrestre à des profondeurs peu considérables en comparaison du rayon du globe, laquelle température ne coïncide pas avec la température myeune de l'air sur la surface.

La température du fond des mers et des less n'est pas en contradicion avec cette probabilité d'une chaleur centrale, cu égard à la loi suivant laquelle, dans les caux, les différentes parties a'arrangent entre elles selon leur plus grande pesantieur spécifique. La même chose aurait lieu, dans tous les cas, avec ou sans l'estisence d'une chaleur centrale terrestre. La température de la terre, à une petile prodouder immédiatement andessous de la mer, doit aussi probablement etre la même que celle du maximum de den-

<sup>1</sup> Au premier abord, en dernières observations pourraint paraître de nature à line douter de l'exactitude du dégré de température auquel on a proposé que la densité de fou atteit son maximos paraître. L'exactitude du degré de température de l'au mêter à la compression de l'au de l'exactitude de l'au au fine et au moment de chaupeuber-roit, on, n'econsaire que l'exaude fau surface d'était influencée par la température de l'au momplére subsaint, que jusqu'à la profondeur de l'autompére subsaint, que jusqu'à l'autompére subsaint, que jusqu'à l'exactit de l'autompére subsaint que par la fait de l'autompére subsaint que l'autompére de l'autompére de

sité de l'eau dont elle éprouve l'impression d'une manière si constante.

Il n'y a pas non plus de discordance entre la prohabilité d'une chaleur intérienre, et la figure de la terre ou les phénomènes géologiques observés. La figure de notre planète étant celle que prendrait nne masse fluide roulant dans l'espace, on peut admettre indifféremment que cette fluidité a été ignée ou aucuse.

Les observations géologiques attesten qu'il y ac u, à toute les époques, des éruptions de matières ignées du sein de la terre, comme aussi des soulèrements de montagnes et de grandes dislocations de la surface du globe, phénomènes tous produits pardes forces provenant de l'intérieur, et qu'enfin il y a en une grande dimination dans la température de la surface. Si nous voulions établir une théorie fondés sur la probabilité d'une chaleur centrale, nous pourrions supposer, comme on l'a fait souvent, que notre globe est une masse de matières ignées qui est en train de se refroidir.

Le baron Fourier considère comme pronvé par la forme de notre sphéroïde, par la disposition des conches internes dont (comme le montrent les expériences faites avec le pendule) la densité s'accrott avec la profondenr, et par d'autres considérations, qu'une chaleur très-intense a primitivement pénétré tontes les parties de notre globe. Il en a conclu que cette température s'est dissipée dans les espaces planétaires qui nous environnent, dont il considère la température, d'après les lois du rayonnement de la chaleur, comme égale à - 50° centig. (- 58° Fahr.) Il a conclu en outre que la terre a presque atteint la limite de son refroidissement. La chaleur primitive contenue dans une masse sphéroidale égale en grandenr à notre globe, diminuerait plus rapidement à la surface qu'à de grandes profondeurs, où une température élevée se mainticndrait pendant un long espace de temps. Il a déduit de ces circonstances, ainsi que de la température des mines et des sources, qu'il y a une source intérieure de chaleur qui élève la température de la surface

nu-dessus de celle que l'action seule du soleil pourrait produire '.

## Température de l'Atmosphère.

D'après le pouvoir réfringent du composé gazeux appelé Atmosphère, qui entoure notre globe, on a calculé qu'il s'élevait au-dessus de la surface jusqu'à la hauteur de 45 milles. Le docteur Wollaston a pensé, d'après les lois de la dilatation des gaz, que l'atmosphère ponyait s'élever au moins à 40 milles, sans que ses propriétés fussent altérées par la raréfaction. A ce sujet le docteur Turner fait observer, que la tension ou l'élasticité d'une matière gazeuse peut être diminuée par deux canses : la diminution de pression et l'abaissement de température. Il remarque en outre que la première seule a été prise en considération par le docteur Wollaston, tandis qu'il lui semble que le froid extrême à de grandes hanteurs suffirait pour limiter l'étendue de l'atmosphère '.

Quoiqu'il n'y ait aucune partie des continents qui soit assez élevée au-dessus de la surfacegénérale pour être exposée à un abaissement très-considérable de température, il y a cependant un grand nombre demontagues d'une banteur suffisante pour être convertes

1 M. Svanberg, pour calculer quelle pourrait être la température des espaces planétaires, part d'un autre principe que celui du ravonnement de la chaleur. Il suppose que les espaces planétaires n'épronvent aueun changement de température, mais que la capacité pour une élévation de température, supérieure à celle qui règne constamment dans les régions éthérées, n'existe que dans les limites de l'atmosphère planétaire. Il obtient pour le réspitat de ses calculs une température de - 490,85 cent. Vovant que cerésultat était très-voisin de celui qu'avait obtenu le baron Fonrier, il eut la enriosité de calculer de nouveau la même température. en partant des idées de Lambert, relatives à l'absorption que subit un rayon de Inmière passant du zénith à travers tonte l'épaisseur de l'atmosphère, et il tronva pour résultat - 500,35 cent.; coincidence remarquable entre les résultats des trois modes de calculs. (Berzelius, Progrès annuels des Sciences chimiques et physiques; Journ. des seiences d'Edimb., vol. m, nonvelle serie.)

<sup>2</sup> Turner, Éléments de chimie, p. 221.

vers leur sommet de ce qu'on a appelé les nei- | grandes variations par suite de diverses canses locales. On pourra observer quelques-unes de ces variations dans la table suivante, où M. de Humboldt indique la hauteur de la ligne des neiges pour plusieurs chaines de

| MONTAGNES.                     | LATITUDE.           | LIMITES INFÉRIEURES<br>DES XEIGES PERPÉTUBLES. |                    |
|--------------------------------|---------------------|------------------------------------------------|--------------------|
|                                |                     | Fieds angless.                                 | Toises françaises. |
| Cordillère de Quito            | 00 à 10 1/2 S.      | 15,730                                         | 2460               |
| Cordillère de Bolivia.         | 160 à 170 3/4 S.    | 17,070                                         | 2670               |
| Cordillère de Mexico           | 190 à 190 1/4 N.    | 15,020                                         | 9250               |
| Himalaya, pente septentrionale | 30° 3/4 h 31° N.    | 16,020                                         | 2600               |
| pente meridionale              | 50 14 a 51          | 12,470                                         | 1950               |
| Pyrénées                       | 420 1/2 à 430 N.    | 8,950                                          | 1400               |
| Gaucase.                       | 420 th à 450 N.     | 10,870                                         | 1700               |
| Alpes                          | 450 3/4 h 460 N.    | 8,760                                          | 1370               |
| Carnethes                      | 490 h 490 1/4 N.    | 8,500                                          | 1330               |
| Alta                           | 490 à 510 N.        | 6,400                                          | 1000               |
| Altai<br>Norwège, intérienr    | 610 à 620 N.        | 5,400                                          | 850                |
| Idem                           | 070 h 670 1/4 N.    | 3,800                                          | 600                |
| Idem                           | 700 à 700 1/4 N.    | 3,500                                          | 550                |
| Coles                          | 710 1/4 à 710 1/4 N | 9 340                                          | 266                |

Parmi toutesles variations que le concours de plusieurs circonstances physiques produit dans la ligne théorique des neiges éternelles, on doit remarquer qu'il y a entre les pentes nord et sud de l'Himalaya une différence de plus de 4,000 pieds en faveur de la première; d'où il résulteque l'on trouve sur cette pente nord une surface de pays très-étendue qui est habitée, tandis qu'autrement, elle ne pourrait | équatoriale.

convenir à la vie des animaux et des végétaux. On a supposé que la diminution de la tem-

pérature de l'atmosphère, à mesure qu'on s'élève, est égale à toutes les latitudes; mais la table suivante, dressée aussi par M. de Humboldt, fait voir qu'il n'en est pas ainsi, et que la diminution est beaucoup plus rapide dans la zone tempérée que dans la zone

| HAUTEURS.                                      |                                              | ZONE ÉQUATORIALE.<br>DE 0° A 10°.                |                                      | ZONE TEMPÉRÉE.<br>DE 45° A 47°. |                    |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|--------------------|
| En piede anglass,                              | En toises françaises.                        | Température<br>meyenne.                          | BiBircare.                           | Température<br>moyenne.         | Difference.        |
| 0<br>3,195<br>6,392<br>9,587<br>2,792<br>5,965 | 0<br>500<br>1,000<br>1,500<br>2,000<br>2,500 | 37,50<br>21,77<br>18,38<br>14,27<br>7,00<br>1,50 | 5,72<br>3,38<br>2,11<br>7,97<br>5,50 | 12,00<br>5,00<br>-0,22<br>-4,77 | 7°<br>5,29<br>4,55 |

ges perpétuelles, ne sera pas la même dans 1 Fragmente assationes, p. 549.

La courbe qui représente la ligne des nei- les hémisphères nord et sud : on a reconnu

que le dernier est plus froid que le premier.
D'Après la haquelle ou commence à trouver les ueiges dernelles, no doit concercir, toutes circonalmese s'gales d'ailleurs, que l'étendue de continent propre à faire vivre les animaux et les v'égétaux, pôis d'utilimence depuis l'équateur jusqu'aux pôles, et que par conséquent, il y a plus de probabilé pour qu'il y ait une plus grande quantilé de débris organiques terrestres enfouis dans les dépôts qui se forment maintenant sous les tropiques, que dans des dépôts du même geure, à des latitudes élevées '.

#### Vallèes.

On ne peat faire une classification des vailées qu'avec beaucoup de difficultés, parce que les diverses dépressions existant à la surface de la terre, auxquelles on a trop généralement appliqué le nom de vailées, passent de l'une à l'autre, de manière à produire des résultats composés qu'il n'est nullement facile de classer; aussi ne faut-il pas attacher trop d'importance à l'esquisse suivante.

Falles des montagnes. Elles sont longiunitalises out ranscressles, selou qu'èlles s'étendent suivant la direction de la chatae de ununtagnes, ou qu'elles ecoupent cette direccion; leurs versants sont ginéralement rahoteux, couronnés par des pies élevés et des masses brisés, et elles sont pour la plapart escarjées. Les agents atmosphériques, Join d'adoueir leur surface extérieure, ne font qu'ajouter à leur caractère déchiré; la foute des glaces et des neiges, et les esux luvisiles

I Si nous considérons que la vie animale et vigitale devient noise active à neuer que l'atmosphère devient plus froide et moins dense, et que 
de étres vivant dans la mer sout moins nousbreux à meure que la presion de la mer augmente et que la lumière nécessité diminer, 
cons détreuxes, ai p pais n'expriser deman de, 
nous détreuxes, ai p pais n'expriser de la meranpere, l'autre au-lévasse, dont les termes des plus 
rapproches du niveau de l'Océan sont ceux qui 
presentent la plus grande mause de via animale 
et vigétale, toutes les autres cirrontances qui 
prevente la fapoire étant supposées égales.

silonnent leurs Bases, entratanat avec elles de détritus considèrables juqué ar tvières, qui, lorsque les nireaux sont favorables, les endois prorperes la végédopsent dans des endroits prorperes la végédopsent dans des endroits prorperes la végédopsent dans en milieu des sites les plus sauvages, au tunu singuler contraste avec les dure au milieu des sites les plus sauvages, contrainent des sites les plus sauvages, contrainent des sites les plus sauvages, comparables des sites des montagens environnantes. Lorsque les situeaux ne sont pas favorables bles, les masses focumient dans les courants et produisent des caseades sans nombre qui soiuent à l'horcer de ces contrerue de ces c

Vallées des contrées basses. Elles différent des précédentes, en ce qu'elles présentent des formes arrondies, de manière qu'une coupe du sol eu travers d'une de ces vallées. serait une ligne ondulée; ces oudulations varient quant à l'écartement des parties élevées et quant à la profondeur, de telle manière que les points les plus élevés peuvent être séparés par un intervalle de plusieurs milles. la profondeur étant peu considérable. Par suite des pentes douces de ces vallées, les agents atmosphériques, quoique toujours eapables de décomposer les roches qui eu forment les pentes, ue transportent pas les détritus à une distance considérable, excepté dans les climats et les localités où des torrents d'eaux pluviales descendent sur un sol qui n'est nas propre à la végétation : espendant, même dans ce eas, la surface extérieure générale, dont la forme est arrondie, n'est que faiblement altérée, quoique les flancs des collines soieut profondément sillonnés.

Maxius et Gorges. Celles-ci sont bordèse par des escarpements de roches plus ou moins perpendiculaires; elles sout communes dans les vallèse de montagnes; et dans celles des contrées basses, mais plus particulièrement dans les premières. Elles serrent souvent de communication entre des espaces plus ouverts cil arrive fréquemment qu'on approche de leur bord, sans se douter qu'elles existent, le pays parsiasant se prolonger sans interruption sur la même pente ou sur le même miveau. Failtes large à fond plat. Ce sont des plaines horizontales d'une étendue plus on moiss grande, bornées de chaque côté par des côteanx ou des montagnes : je citerai pour exemple, la grande vallée du Rhin, an-dessous de Basle, bornée d'un côté par la Forét-Noire, de l'autre par les Vosges.

Une telle diversité de formes semble annoncer une diversité d'origine. Les Vallées de montagnes, pour la plupart, ressemblent à de larges crevasses qui scraient produites lors du sonlèvement subit et du contournement que les couches ont éprouvées, tandis que les Vallées des contrées basses semblent indiquer le passage ancien d'une grande nappe d'eau, qui aurait arrondi les inégalités et agi sur la masse des couehes en proportion de leur résistance. Les Gorges ou Ravins semblent dus à l'action destructive d'un courant d'eau, ou à des crevasses produites tout-à-coup dans les rochers par de violentes convulsions, Les Vallées à fond plat présentent le caractère de lacs dessécbés ou do bassins, dans lesquels les rivières, ou des cours d'eau en gènèral peu rapides, ont dù déposer des quantités considérables de sédiment sur une surface horizontale.

Commenous pouvons supposer qu'il aexisté des collines et des vallons, des montagnes et des vallées, depuis les époques géologiques les plus reculées, et comme, par conséquent, les conches ne se sont nullement déposées sur une surface unie et plane, il en résulte que le système des dépressions que nous obscryons aniourd'hui est nécessairement trèscompliqué. On peut cependant établir comme un fait général, que les rocbes stratifiées supérieures ont rempli et recouvert les nombreuses inègalités des roches stratifiées inféricures, comme c'est le cas dans la Normandie, où les roches du groupe oolitique reconvrent la surface inégale des roches de schistes, de calcaires et de grauwacke, qu'on voit pointer çà et là à travers les couches des premières, et qui se montrent à déconvert partont où les rivières ont emporté les couches qui les recouvraient.

Si on admet l'hypothèse d'une rapture vio-

lente des couebes, capable do les contourner et de les renverser sur leurs tranches, on conçoit qu'il en résultera nécessairement de grandes ruptures, qui produiront des fentes longitudinales et transversales; mais les fentes seraient tout ouvertes et leur origine demeurerait toujonrs évidente, si elles n'étaient pas modifiées par quelque action postérieure. Si nous supposons, au contraire, avec ceux qui prétendent qu'il n'y a pas cu autrefois d'effets plus considérables que ceux dont nous sommes journallement témoins, que les montagnes se sont élevées graduellement par une multitude de tremblements de terre successifs, agissant toujours suivant la même ligne, nous aurons beaucoup de peine à expligner la position des couches dans les bantes chatnes, et surtout lorsque des masses entières de montagnes sont contournées, et même paraissent repliées sur elles-mêmes, comme on l'observe au Righi; tandis que si nous supposons que les soulèvements ont été plus violents , ces difficultés semblent s'évanouir, et les hypothèses relatives aux couches renyersées, bouleversées et contournées, aux fentes longitudinales et transversales ou aux vallées, seraient plus en barmonie les unes avec les autres.

Si nous supposions qu'nne violente rupture de couches cut lieu au-dessous des eaux de l'Océan, ses caux seraient fortement agitées et réagiraient sur le continent, se précipitant dans les fentes, détruisant les parties saillantes des rocbes, chassant devant elles des blocs et des parties de couches faiblement agrégées, arrondissant les angles de roches, et accumulant des détritus an fond des cavités. Si un soulèvement soudain de ce genre se produisait en partie dans l'Océan, en partie au-dehors, la réaction de la mer n'atteindrait les couches soulevées que dans leurs parties les plus basses, lesquelles seules présenteraient des formes arrondies. Si enfin les couches n'étaient soulcyées que dans l'atmosphère, les crevasses qui en résulteraient n'éprouveraient d'autres modifications que celles de l'influence atmosphérique.

Quoique les Vallées des contrées basses pré-

sentent généralement des formes arrondies, Il est ares que les ocaches qui composent le soft que ya de lles sont situées ne présenten aucune transcription de perturbation; que les sont au numerous sur les sont au comment de la comment de la

Les Failles d'élévation sont celles qui paraissent devoir teur origine à une reptare des couches et à un mouvement de bas en des couches et à un mouvement de bas en bandes parties fireaturés, de manière que les teurs couches plongent de part et d'autre vers l'extrierier de la vallé; probablement un trèstèrieur de la vallé; probablement un trèstère rangé dans este classe; mais jusqu'à vière ter rangé dans este classe; mais jusqu'à vière ter rangé dans este classe; mais jusqu'à vioir appliter rangé dans este classe; mais jusqu'à vioir appliqu'é ce nom de Faille d'élévation, qu'à desse vallées bornées par des collines d'une bautenr movenne.

M. Buckland a cité des vallées de ce genre à New Kingselere et Bower Chalk, près de Sbaftesbury, et à Poxwell près Weymouth. La figure 1 représente une coupe de la vallée de Kingselere.



V, vallée de Kingsclere; a a, craie avec silex; b b, eraie sans silex; c c, grès vert.

On voit immédiatement que les conches qui sont sur chaque versant étaient autrefois continues, et qu'elles ont été soulevées postérieurement, ce qui a produit une fracture, laquelle, par nen édnudation subséquente, est devenue la vallée que nons voyons maintenant.

Depuis les observations du professeur

Backland, faites en 1835, M. Hoffmann s'est occupé en Allemague des vallées du même geure, et il a cherché à prouver leur lision arec les sources chargées de gas acide acrbanique. A l'appai de cette opinion il a cité la realité de Pyrmont, dont il a donné une coupe, reproduite figure 2, Saquelle fait voir que cette vallée de Pyrmont représente dans son ensemble une structure exactement analogne à celle de la vallée de Kingscher, dont il vint d'éter question.



M. le mont Mublberg (1107 pieds); B. le mont Bomberg (1156 pieds); P. Pyrmont, dans la vallée, dont le fond est à 280 pieds; a. a. Keuper (marnes rouges ou irisées); bb. Muschellakl; c. c. grès bigarré, brisé en fragments dans la partie d qui laisse échapper les eaux aeidules.

Comme dans la vallée de Kingschere, les couches de celle de Pyrmont o'unt pas cité soulevées à des hauteurs égales sur chaque versant. Le grès bigarré étère à 800 justime 1 el flanc du Bomberg , ou sur le versant nord , tandis que sur les flancs du Binhiberg, on sur le versant sod, il n'atteint que 540 pieds, avec une inclinaison plus faible. Nous développerons plus loin, dans le cours de cet ouvrage, les opinions théoriques qui se rapportent à ces fais; si suffit, quant à présent, de faire connaître l'existence de ces raitles a d'étencion.

M. Hoffmann (Journ. de géologie, I, 159) cite d'autres faits semblables, avec sonrcesacidules, dans la vallée de Dribonrg, sur la gauebe du Weser, et quelques autres combinaisons du même genre.

Vallées de dénudation. Quoique les vallées d'élévation eitées ei-dessus puissent être appelées aussi rallées de dénudation, ce dernier nom semble attribué de préférence VALLÉES.

à ces vallées où les couches, sur chaque versant, ne sont pas très-éloignées de la position horizontale, et dont on ne peut mettre en doute la continuité primitive. La coupe suivante do la cuellée de Charmouth uous en fournira un exemple.



silex (flint et chert) anguleux et de graviers. débris des anciennes eouches supérieures de craie et de grès vert, qui ont été en partie détruites sur place, b b, grès vert qui préseute à sa surface des juégalités résultant des mêmes causes qui ont produit le gravier. e c, lias au milieu duquel a été creusée la partie inférieure de la vallée; d, petito rivière de Char. Son lit serait invisible, si, dans la coupe, on avait exactement gardé les proportions. Sur les pentes de la colline, de a eu d, on trouve beaucoup de graviers de silex répandus sur les roches bet e, et on pourrait se demander combien il a dù en desceudre des hauteurs pendant un long espace de temps, comme cela est arrivé sur les pentes de collines semblablement arrondies, dans le canton de South Hams en Devonshire, et combien ont du être déposés à l'époque de la formation primitive do la vallée. En effet, eeux qui prétendent que de semblables excavations ont pu être produites par des forces du même genre que celles que nous voyons agir journellement sous nos yeux, admettraient que eette vallée a été formée par le courant insignifiant qui la traverse actuellement, aidé par les eaux de pluie. Cependant cette vallée est le seul canal d'écoulement des eaux d'une contrée de plusicurs milles d'étendue, dans lequel le ruisseau actuel, même avec ses débordements, u'a pu opérer qu'une coupure dont les esearpements verticaux ne s'élèveut que de 4 à 15 pieds. La plupart de ces escarpements ne sont pas composés de lias, mais de gra-

viers et matériaux de transport , les mêmes que ceux qui couvrent également le reste de la vallée, dans toutes les hauteurs, depuis le lit du ruisseau jusqu'au fatte des collines. Des vallées do ce genre sont communes dans diverses parties du monde, et il u'est pas rare d'en voir où il n'existe pas d'eaux eourantes auxquelles on pourrait attribuer leur origine. Même à la Jamaïque, où les pluies des tropiques sout assez communes, il v a des vallées où les caux sont absorbées par des cavités souterraines ou espêce de puisards (sink-holes), et où il ue se forme aucun courant continu. Eu Angleterre, nous avons des exemples de vallées sèches, dans nos coutrées crayeuses, dans l'oolite du Yorkshire, et au milieu des sebistes du canton de South Hams en Devonshire 1. Du gazon ou de la tourbe recouvre presque partout la surface, et la défend de toute dégradation. même pendant les plus fortes pluies.

Sur la cote ouest du Pérou, où il ne tombe jamais de pluie, il y a aussi des cremples remarquables de vallées séches, qui, à en jager d'après les dessins, resemblent à beaucoup de rollées de contries basses d'Eusuillees est également contraire à la supposition qu'elles ont pu être ouvertes par des caux courantes, car leurs peutes sont arrondies et nou terminées par des escarpements perpendiculaires.

Quelquesois la partie supérieure d'une colline étaut composée de roches plus dures que celles de la partie insérieure, les premières sont tranchées à pic, et sorment une avance en surplomb au-dessus des autres.

La forme générale de ces vallées semblerait indiquer uu mode de formation différent do celui des vallées de montagnes, c'est-àdire une cause qui aurait été capable de détruire tous les poiuts saillants. Il y a à

1 La sécheresse de ces vallées du Devonshire provient de ce que les couches qui composent le sol sont verificales, et que les eaux des pluies se perdent entièrement dans leurs fissures après avoir traversé le gravier poreux qui couvre la surface. peine une contréc d'une étendue un peu considérable, et composée de ces sortes de vallées, qui ne contienne des fissures ou des failles, même quand les couches, prises en masse, ne sont pas beaucoup dérangées de la position horizontale. Dans d'autres localités les couches sont sonlevées, contournées et pénétrées par des roches de trapp qui s'y sont introduites; et cenendant la forme générale de ces vallées n'est pas considérablement altérée : la forme arrondie domine encore. Ce même caractère paraissant être assez général, on peut raisonnablement conclure qu'il a été produit par une senle et même cause; il semblerait que ces vallées ont été creusées par d'énormes masses d'eaux en mouvement, auxquelles les parties les moins résistantes auraient cédé les premières. Nons pourrions penser qu'elles ont été formées par de grands bonleversements andessons des eaux de l'Océan, tels qu'en produirait le soulèvement d'une longue chaine de montagnes située dans le voisinage, ou bien la dislocation des couches qui la composent, ou, en nn mot, des tremblements de terre sous-marins d'une violence beaucoup plns considérable que ceux dont nous sommes maintenant les témoins. Les tremblements de terre actnels produisent souvent des soulévements terribles des flots qui, se répandant sur le rivage, y détrnisent tout ce

qu'ils atteignent. Une élévation sondaine de montagnes. jusqu'à la hauteur de plusieurs milliers de pieds, serait accompagnée d'nn violent dérangement du sol; elle produirait des soulèvements considérables dans les eaux des mers voisines qui se répandraient avec fureur sur les continents ; et ces masses d'eaux, ainsi projetées, auraient une grande force de destruction et de creusement, surtont si elles agissaient sur des couches fracturées ou sur de petites dépressions délà existantes. Ces vallées peuvent aussi avoir été formées au fond de masses d'eaux agitées, au milien desquelles se seraient produits des conrants d'une grande rapidité; le sonlèvement du sol de ces vallées au-dessus du niveau de la mer n'ayant eu lien que postérieurement.

Ces observations sur l'origine des Vallées des contrées basses , doivent être regardées comme de simples hypothèses, dont la prohabilité ou l'invraisemblance ne sera déterminée que par des recherches ultérieures. Néanmoins, un argument qui tend à les faire préférer à la supposition qu'elles ont été creusées par les rivières actuelles, c'est que dans heauconp de cas, les rivières quittent les vallées qui parattraient être les prolongements de leurs lits naturels, et passent, à travers des gorges et des ravines onvertes sur un de leurs côtés, dans des terrains d'une hauteur considérable; la barrière qui s'oppose à leur passage dans leur lit naturel, n'étant qu'une faible élévation de quelques pieds et presque inaperçue au fond de la vallée.

### Changements à la surface du Globe.

L'état présent de la surface du globe est loin d'être stable : an contraire , en admettant nn espace de temps suffisant, on tronverait certainement un grand changement dans les rapports entre les continents et les eaux. Ces progrès sont lents, sans doute, mais ils n'en existent pas moins, et sont tellement sensibles, que bien des personnes sont tentées de rapporter tous les phénomènes géologiques aux mêmes causes qui produisent encore les effets dont nous sommes jonrnellement témoins. Autant que nous pouvons en juger par les faits connus, cette opinion semble avoir été adoptée un peu à la hâte, et n'être pas tout-à-fait d'accord avec tous les phénomènes géologiques qui nous sont aujourd'hni connus. Toutefois. comme on pent supposer que celui qui commence à étudier la science ne possède pas la connaissance de ces phénomènes, l'appréciation de leur importance relative doit être mise de côté, jusqu'à ce qu'il soit devenu plus familier avec le sujet.

Depnis que les géologues ont cessé de s'annser à fabriquer des théories, sans se donner la peine d'examiner la structure de

la surface de ce globe, qu'ils faisaieut, modifiaient et brisaient snivaut leur bon plaisir, et depuis qu'ou a commencé à réflécbir qu'il était nécessaire de connaître les faits pour parvenir à connaître le sujet, on n'a pas tardé à remarquer que des changements considérables avaient eu lieu à la surface du globe. Les faits étant encore peu nombreux, on fit aisément des hypothèses qui furent plus ou moins d'accord avec les counaissances de l'époque : on les trouvera dans les différents ouvrages qui traitent de l'histoire de la géologie; il est donc inutile de les rapporter ici. Il nons suffira d'observer que les deux théories actuellement dominantes sont : 1° celle qui attribue les phénomènes géologiques aux causes qui produisent les effets que uous voyons maintenant; et 2° celle qui les rapporte à des séries de catastrophes ou de révolutions soudaines. En réalité, la différence entre les deux théories n'est pas très-grande, la question ne roulant que sur l'intensité des forces; de sorte que probablement, en réunissant l'une et l'autre, nous serous plus près de la vérité.

Classification des Terrains 1.

Le nom de roches a été appliqué par les

L'auteur intitule ce chapitre, Classification of rocks, ce qui littéralement semblerait devoir être traduit par classification des roches. Cependant c'eût été donner une idée inexacte de son objet.

Le mot rocke a en anglais une double acception, comme l'auteur lui-même l'explique positivement, dans l'appendice A ci-après (page 526 de l'original anglais.) Il est employé également ponr iodiquer, non-seulement des substances dures habituellement nommées ainsi, de mémeque des sables, des argiles, etc., mais aussi des réunions plus générales de ces mêmes substances. Dans la première acception, le mot anglais rocks correspond exactement au mot français roches, dont on se sert ordinairement pour désigner des masses minérales qui, existant en grand, peuvent être considérées comme les éléments de la croûte du globe. Dans la seconde, au contraire, le mot rocks a la même signification que le mot français terrains, que les géologues emploient ponr indiquer des associations de plusieurs roches, associations qu'on a reconnues étre assez constantes dans la nature.

Or, ee chapitre étant consacré par l'auteur à

géologues, non-senlement aux substances dures auxquelles on donne ce nom communément, mais encore à toutes ces variètés de sables, graviers, coquillages, marues ou argiles qui forment des lits, des couches, ou des associatious habituelles de roches qui existent dans la nature et qui sont appelées tervains.

Les terrains furent d'abord divisés eu deux classes, primitifs et secondaires, d'après cette idée, qu'ils doivent leur origine à des circonstances différentes, les derniers seuls contenant des restes organiques. A ces deux classes, Werner en ajouta une troisième qu'il appela intermédiaire ou de transition, regardaut ces terrains comme formant le passage des primitifs aux secondaires. Plus tard. par suite des observations de MM. Cuvier et Brougniart sur la contrée des environs de Paris, on fit une quatrième classe, et on l'appela terraina tertiaires, parce que les terrains qui la composent, sont situés audessus de la craje, terrain considéré comme le plus élevé de l'étage secondaire. Ces divisions on classes sont plus ou moins en usage aujourd'hui, quoiqu'on semble admettre assez généralement qu'elles sont insuffisantes et qu'elles ne sont plus d'accord avec l'état actuel de la science. Ou a proposé des modifications et des divisions nombreuses, qui, bien que préférables aux

faire connaître la elassification suivant laquelle il a jugé devoir décrire les serrains dans le cours de son ouvrage, on a dis seservir de ce mot dans le titre. On l'a également employé dans le texte, sinon dans le petit nombre de cas où il était rélement question de reches, dans la première acception indiquée.

L'auteur aréuni ses terrains (rocks) engroupes; et on pourrait croire que ces groupes sont l'équivalent de ce qu'on vient d'appeler terrains; mais in en est pas ainsi, Presque cheateu que ces groupesest composé, non pas s'ulement de plusieurs roches, mais de plusieurs reunions differentes de roches, c'est-à-dire de terrains, qui souveot sont décrits séparément.

Au reste, cette adoption du mot terrains pour équivalent de celnide rocks a eu lieu avec l'assentiment formel de l'auteur, qui parle parfaitement notre langue, et a une longue habitude de nos ouvrages de géologie. (Note du traducteur.) précédentes, n'ont pas été adoptées, la force de l'habitude ayant probablement prévaln.

Proposer dans l'état actuel de la science agolosique une classification de terrains, en prétendant à autre chose qu'à une nitible temporaire ç es erait présumer une connaissance plus intime de la groûte du globe, que celle que nous posédons. La connaissance que nous avons de cette structure est loin d'être avancée, et elle est restreinte principalement à certaines parties de l'Europe. Ce-pendant on a déjà recueilli graduellement une masse d'observations, particultécement sur cette partie du monde, qui conduisent à quelques conclusions générales importantes, parmi lesquelles voici les principales.

Les terrains peuvent être divisés en deux grandes classes : les terrains stratifiés et les terrains non stratifiés.

Quelques-uns des premiers renferment des débris organiques, et non les antres; et les terrains stratifiés non fossilières, pris en masse, se trouvent au-dessous des terrains stratifiés fossilières pris également en masse.

La deruière conclusion importante, est que, parmi les terrains stratifies fossilières, il y a un certain ordre de superposition, dans lequel chaque terrain paralt se distinguer des antres par une accamulation de corps organiques, dont la plapart lui sont particuliers, quoiqu'on observe des variations matériclles dans les caractères minéralogiques.

On a supposé aussi que, dans ces divisions de terrains qu'on a appelées aussi promations, on trouve certaines espèces de coquilles, etc., caractéristiques de chacune. Des observations multipliées pourront scules démontre la vérité de cette supposition; mais il ne faut pas şiler jusqu'à prétendre, comme quelques personnes le font, que si, dans une contrée, on est parvenu, pour une série de dix ou vingt couches, à caractériesr chacune d'elles par la présence de certains fossies particuliers, on sera assuré de retrouver les mémes fossiles caractéristiques dans chacune des mêmes parties de la mena série,

dans une autre contrée très-éloignée de la première.

Supposer que toutes les formations dans lesquelles il a paru convenable de partager les roches de l'Europe, puissent être dêterminées par les mêmes débris organiques sur différents points éloignés du globe, e'est présumer que les animaux et les végétaux distribués sur la surface de la terre out toujours été les mêmes au même moment, et qu'ils ont été tous détruits en même temps . nour être remplacés par une nouvelle eréation différente d'espèces sinon de genres . de celle qui a immédiatement précédé. Cette théorie conduirait aussi à conclure que toute la surface du globe a possédé une température uniforme à une même époque donnée.

On a pensé (mais on ne l'a pas encore suffisamment pronvé), que les terrains les plus bas, dans la série de ceux qui contiennent des débris organiques, présentent une identité générale dans leurs fossiles, en des points de la surface du globe considérablement éloignés l'un de l'autre, et que cette identité générale a disparu graduellement, inson'à ce qu'on soit arrivé à trouver des espèces végétales et animales différentes à différentes latitudes, et même dans divers méridiens, comme cela est aujonrd'hui. Cette opinion est-elle, ou n'est-elle pas fondée?... C'est ce qu'on ne pourra décider que quand les faits géologiques seront suffisamment unitipliés; mais elle réclame nne attention particulière, puisqu'elle est la base principale de la classification des terrains fossilifères. Si on parvient à reconnattre qu'elle est exacte, au moins jusqu'à un certain degré, elle ne sera pas en contradiction avec la théorie d'une chalcur centrale, dont la diminution a permis à la chaleur du soleil d'acquérir graduellement une influence sur

la surface du globe.

Il faut qu'une classification de terrains soit commode, qu'elle soit en harmonie avec l'état de la science, et dépouillée autant que possible de toute préoccupation théori-

Or les divisions babituelles des terrains en primitifs, de transition, secondaires et tertiaires, peuvent être commodes; mais assurément on ne peut pas dire qu'elles soient en rapport arec l'état de la science, ou dégagées d'idées théoriques.

Dans le tableau qui va suivre, les terrains ont été d'abord divisés en stratifiés et non stratifiés, division naturelle, ou au moins convenable pour la pratique, et indépendante des opinions théoriques que l'on peut rattacher à ces deux grandes classes de terrains. On pourrait peut-être dire la même chose de la subdivision des terrains stratifiés, en supérieurs qu fossilifères, et inférieurs ou non fossilifères. Les terrains stratifiés supérieurs, ou les terrains fossilifères, sont partagés en groupes. Nous ne connaissons encore qu'une si petite partie de la surface du globe, que toutes les classifications générales semblent prématurées ; il paraît donc inutile d'essaver d'en établir d'autres, sinon provisoirement, pour un usage momentané, et en les combinant de manière à ce que, par la prétention d'en savoir plus que nons n'en savons réellement, elles ne viennent pas mettre obstaele anx progrès de la géologie.

A. Terrains stratifiés, 1er groupe, (Terrains modernes.) - Au premier abord ce groupe parait naturel et facile à déterminer : mais, dans la pratique, il est souvent trèsdifficile de dire où il commence. Quand on considére la grande profondeur de beaucoup de gorges et de ravins qui paraissent devoir leur origine au pouvoir destructeur des cours d'eau existants, ces falaises, souvent formées des roches les plus dures, qui sont plus ou moins fréquentes sur les eôtes, cette immense accumulation de terrains comparativement plus modernes, tels que ceux qui constituent les deltas des grandes rivières; enfin ces vastes plaines, comme celles de la partie orientale do l'Amérique du sud, alors il est difficile d'imaginer que ces phénomènes aient pu être produits pendant la durée d'une période de temps, comparativement assez limitée. Géologiquement parlant, l'époque est récente; mais d'après nos idées du temps, elle parait remonter bien au delà des dates qu'on assigno communément à l'ordre de choses actuel.

2º groupe. (Blocs erratiques.) - Ce groupe est extremement difficile à bien caractériser. et il ne doit être regardé que comme provisoire ; c'est un groupe uniquement établi par convenance, pour renfermer ces dépôts superficiels de graviers, brèches et autres matériaux de transport qui se rencontrent dans les localités où des causes semblables à celles qui agissent maintenant n'auraient pu les amener. Le trait le plus extraordinaire de ce gronpe est l'existence de ces énormes blocs que l'ou trouve si singuliérement perchés sur des montagnes, ou épars sur des plaines, situées à une grande distance des roches en place, dont ils paraissent avoir été détachés.

3º groupe. (Eupercriace). — Ce groupe comprend les terriains valgairement appelés terriains. Ceux-ci sont extrêmement variés et contiennent une accumulation immense de débris organiques, terrestres, d'eus douce, et marins. On a reconnu récemment que ce groupe était lié, plus étroitement que ne groupe était lié, plus étroitement que ne l'avait supposé, d'un côt à l'ordre de choses actuel, de l'autre au groupe suivant.

4º groupe, (Crétacé, ) - Ce groupe contient les terrains qui , en Angleterre et dans le nord de la France, sont caractérisés par de la craie dans la partie supérieure, et par des sables et des grès dans la partie inférieure. Peut-être ne doit-on attacher aucune valeur à ce nom de crétacé; car le caractère minéralogique de la partie supérieure de ce groupe, d'où le nom dérive, est probablement local, e'est-à-dire restreint à certaiues parties de l'Europe, et la craie peut y être remplacée ailleurs par des calcaires compacts, et même par des grès. Cependant, comme les géologues sont parfaitement d'accord sur ce que l'on entend quand on parle de la craie, rien ne paralt s'opposer, quant à présent, à ce que nous conservions à ce quatrième groupe le nom de crétacé. Le

terrain de Weald y a été réuni, quoique les débris organiques qu'il contient indiquent une origine différente son a pensé que l'étude de ce terrain était intimement liée avec celle des terrains qui constituent essentiellement le gronne crétacé.

5º groupes ( Oolitique. ) - Il comprend les divers membres de la formation d'oolite, on formation calcuire jurassique, y compris le lias. Le mot colitique a été conservé d'après les mêmes motifs que celui de crétacé. Dans le fait, ce caractère minéralogique ne s'observe que dans une partie insignifiante des roches faisant partie de la formation colitique en Angleterre et en France; et en ontre , ce genre de structure n'est pas partienlier aux terrains en question, mais il appartient aussi à beancoup d'autres. Dans les Alpes et en Italie, la formation oolitigne semble remplacée par des caleaires-marbres, noirs et compacts, en sorte que ces earaetères minéralogiques sont d'une faible importance.

6° groupe. ( Grès rouge. ) - Il comprend les marnes rouges on bigarrées (marnes irisées, keuper), le muschelkalk, le nonveau grès ronge ou grès bigarré (bunter sandstein), le ealcaire magnésien (ou le zechstein), et le conglomérat ronge ( rothe tôdte liegende, arès rouge). L'ensemble de ce groupe peut être considéré comme une masse de conglomérats, de grès, de marnes généralement de conleur rouge, mais plus fréquemment panachées dans les parties supérienres. Les divers'calcaires qu'on y a indiqués peuvent être regardés comme subordonnés; quelquefois on n'en rencontre qu'un; et c'est tantot l'un, tantot l'autre; quelquefois aussi tous les denx manquent. Il n'y a même peutêtre ancun motif pour croire que d'autres ealcaires de earactères différents ne pnissent pas être développés dans ce groupe snr d'antres points du globe.

7° groupe. (Carbonifère.) — Terrain houiller, calcaire carbonifère, vieux grès rouge des Anglais. Dans le plus grand nombre des cas, le terrain houiller est très-bien distingué naturellement du groupe du grès

rouge qui lai est supérieur quant an vieux par grès rouge, quojque daus le not de l'Angrès rouge, quoique daus le not de l'Angère respective de Grauwache, qui lai est est s'é groupe (celui de Grauwache, qui lai est est inférient), il y a beaucoup d'antres contrése où ces deux formations ont entre elles une liaison si évidente qu'on peut y considèrer le vieux grès rouge comme n'étant, pour ainsi dire, que la partie supérieure du terrain de Grauwache.

8º groupe, (Grauseacke,) — On peut la considère comme ne masse de grès, de schistes et de congiomèrats, an milieu desquels des cateaires se développent quelquefois accidentellement. Des grès qui ressemblent, par leurs caractères minéralogiques, su vieux grès rouge des Mighais, occupent non-seulement la partie supérierne, mais sovent aussi d'autres étages plas inférieurs.

9º groupe. (Terrains fossilières infirieurs.) — Ce groupe est composé de rockschisteuses de différentes espèces, au milieu desquelles on rencontre fréquemment des composés stratifiés sembalbes à quelquesunes des roches non stratifiées. Les débris organiques vont très-rare

Terrains stratifiés inférieurs on non fossllifères. Cette division comprend différentes espèces de achistes et divers composés cristallins, disposés en conches, tels que du marbre saccharoïde, auxquels parfois sont interposés da gneiss, de la protograe, etc. Par snite de diverses circonstances, beauconp de roches de la division précédente prennent tellement les caractères minéralogignes des roches de celle-ci, qu'on no peut les distinguer que par leur position géologique : mais on admet, qu'en masse , les couelies de cette division sont beaucoup plus cristallines quo eelles des terrains stratifiés supérienrs, dont l'origine semble due à des causes principalement mécaniques.

B. Terrains non stratifiés. — Cette grande division naturelle est d'une importance trèsgrande dans l'histoire de notre globe, en e que les roches qui la composent semblent avoir prodnit, par l'effet des forces qui les ont mises, des changements très-considérables à la surface de la terre. On admet généralement que ces roches sont d'origine ignée; et en effet il est impossible de contester estle origine pour celles de ces roches non stratifiées qui sont produites par les volcaus setifs. Ce qui le et aractérise principalement est leur tendance à prendre la structure cristaltine, quoiqu'elle ne soit pas semibile dans plusieurs d'entre elles. Il arrive souvent que, dans la même masse, on put observer tous les degrés, depuis la structure cristalillies iusuis à structure comacte.

Parmi les minéraux qui composent ces roches, les plus abondants sont le feldspath, le quarz, la hornblende, le mica, la diallage et la serpentine, et principalement le pre-

En proposant cette classification, jc ne me dissimule pas que l'on peut faire contre clle beaucoup d'objections fondées; mais je ne la présente que parce qu'elle m'a pare qui plus commode; et si on pouvait amener les poséc.

géologues à faire usage d'une classification semblable, ou de tout autre qui leur parattrait plus convenable, pour nous débarrasser des vicilles dénominations, je ne puis m'empécher de croire que la science gagnerait beaucoup à ce changement.

Dans la suite de ce Manuel , les faits géologiques scront développés suivant cette classification : néanmoins pour faciliter l'intelligence de mon ouvrage à ceux qui préfèrent d'autres classifications, j'ai jugé utile d'insérer ici le tableau suivant, qui présente pour chacune des divisions ou groupes cidessus indiqués, des équivalents dans différents modes de classification. Ainsi celles de MM. Conybeare, Brongniart, d'Omalius d'Halloy, et même celle de Werner perfectionnée, sont disposées à côté de la mienne dans des colonnes différentes, de manière que chaeune des divisions de ces méthodes géologiques se trouve en regard avec son équivalent dans celle qui vient d'être ex-

## Classification des terrains.

| 1    |                                                 | 1. Groupe<br>Moderne.                                                | Détritus de différentes sortes, produits par les causes qui agissent escore aujonrd'hui. Iles madréporiques; Travertino, etc.                                                                                                      |
|------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| HI   |                                                 | 2. Groupe<br>des blocs erratiques.                                   | Blocs de transport, graviers, couvrant des collines et des plainés, où ils paraissent avoir été amenés par des forces plus puissantes que celles qui agissent maintensut.  (Groupe provisoire).                                    |
|      |                                                 | 3. Groupe<br>Supercrétacé.                                           | Dépôts de divers genres supérieurs à la craie; tels qu'en Angletsrre, le crag, les couches de l'sie de l' ight, l'argie de Loud-dres, l'argile plastique; eu France les couches morines si d'eau douce des environs de Paris, etc. |
|      | TESB. STRAT. SUPÁRIADAS<br>ou fossilifères.     | 4. Groupe<br>Crétacé.                                                | (1. Craie. — 2. Grés vert supérieur. —<br>3. Gault. — 4. Grés vert inférieur.<br>Auxquels il est convenable de réunir;<br>1. L'argile dite weald. — 2. Le sable de<br>Hasting. — 3. Les conches de Purbeck.                        |
|      | \                                               | 5. Groupe<br>Oolitique.                                              | Terrains désignés ordinairement sous le nom d'Oolite, en y comprenant le                                                                                                                                                           |
| TERR |                                                 | 6. Groupe<br>du Grès rouge.                                          | 1. Marnes rouges ou marnes érisées. —<br>2. Muschelhalk. — 3. Grès rougs. —<br>4. Zechstein. — 5. Conglomérat rougs.                                                                                                               |
|      |                                                 | 7. Groupe<br>Carbanifére.                                            | 1 Terrain houiller. — 2. Calcaire car-<br>bouifere. — 3. Vieus grée rouge.                                                                                                                                                         |
|      | · i                                             | 8. Groups<br>de la Grauwacke.                                        | Granwacke en couches épaisses et schistenses.—2. Calcaire de la Granwacke.     Schiste argileux de la Granwacke, etc.                                                                                                              |
|      |                                                 | 9. Groupe<br>Fossilifère in férieur                                  | Diférents schistes, souvent entremèles<br>de réunions de roches stratifées, sembla-<br>bles à celles qui se rencontrent dans les<br>terrains non stratifiés.                                                                       |
|      | TESS. STRAT. INPÉRIEURS<br>OU nou fossilifères. | Auenn ordre de su<br>perposition déter<br>miné.                      | Oifférentes roches schisteuses, et bean-<br>eoup de masses cristallines stratifiées, com-<br>me Gneiss, Protogyne, etc.                                                                                                            |
| TI   | ERR. NON STBATIFIÉS.                            | Roches Volcauiques<br>Trapéennes,<br>Serpeutineuse<br>et Gravitiques | res pyrozéniques et amphiboliques, Serpeu- )<br>s tine, roches de diallage, Siénite, Porphyre                                                                                                                                      |

### Équivalents dans différentes méthodes.

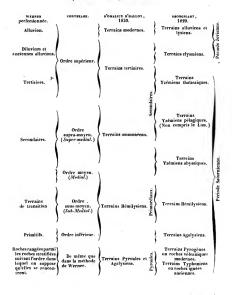

## SECTION II.

#### GROUPE MODERNE.

#### Dégradations des continents.

Toutes les substances décomposées ou désagrégées ont une tendance constante à être entratnées par l'action des pluies on des eaux de la surface, à un niveau plus bas que celui qu'elles occupaient précédemment, et finalement à être transportées dans la mer. Parmi les roches, même les plus dures, il n'y en a aucune qui ne porte quelque marque de l'action de l'atmosphère (weathering) sur elle. Le degré d'altération qu'elles éprouvent à la surface est extrémement variable, vu qu'il dépend de beaucoup de causes locales. Ainsi, dans telles circoustances, une roche peut subir une désagrégation complète, tandis que, dans une autre, une roche composée d'à peu près les mêmes éléments, n'a éprouvé qu'un changement à peine visible. Quand on observe l'état aétuel de la surface des continents et des tles, il est impossible de ne pas être frappé des grandes altérations qui y ont été produites par l'action des mêmes agents dont nous voyons encore journellement les effets. L'étendue de ces dégradations des continents par l'influence atmosphérique on par les caux, est très-remarquable en ee qu'elle atteste un laps de temps qui nous force de

remonter à des époques au delà des calculs ordinaires.

Les rochers ou pitons (tors) du canton de Dartmoor, en Devonshire peuvent être eités comme d'excellents exemples de l'action atmosphérique sur une roche dure. Ils sont composés de granite, et comme l'a observé le docteur Macenlloch , ils sont divisés en masses de forme enbique ou prismatique. Par degrés, les surfaces qui se touchaient s'écartent l'une de l'autre, et cet écartement augmente indéfiniment. L'altération étant plus rapide sur les parties qui sont les plus extérieures, et par conséquent les plus exposées, les masses, qui étaient primitivement prismatiques, prenuent à leur surface nne conrbure irrégulière, et la forme de la pierre devient celle du rocher connu en Cornouailles sous le nom de cheese wring. Si le centre de gravité de la masse se trouve élevé et écarté de l'aplomb de sa base. la pierre tombe du lieu où elle était élevée. et devient de plus en plus roude par l'effet continu de la décomposition, et peu à peu finit par prendre tout-à-fait cette forme sphéroldale que les blocs de granite affectent si souvent.

Une disposition différente de ce centre de gravité pourra maintenir la pierre dans sa position pendant un plus long espace de temps, ou, dans des circonstances favorables, pourra produire un rocher semblahle à celui du Logging-Stone qui existe en Cornouailles 1.

L'action de l'air sur ces roches est si lente que la vie d'un bomme peut à peine suffire pour y observer un changement. Il a donc fallu nn temps très-eonsidérable pour les amener à lenr forme actuelle. La surface de toute la contrée environnante atteste de même un long espace de temps. Quelle que soit la nature des roches, elles sont toutes désagrégées jusqu'à une profondeur considérable : porphyres, schistes, grès compacts, trapps, toutes ces roches ont suhi des altérations : mais les vallées semblent avoir existé antérieurement, et la forme générale du sol narait avoir été tont-à-fait la même qu'elle est aujourd'hui. La eoupe suivante expliquera eette décomposition de la surface.



Fig. 5.

a a, détritus des grauwakes schisteuses b b, accumulés en amas plus considérables en e et en f; e e, banc puissant de petits caillonx roulés de quarz garantissant le fond de la vallée (qui est heauconp plus bas que le fatte du hanc de cailloux) et les hauteurs qui la hordent de chaque côté. Les eaux de la vallée s'échappent en serpentant par nn ruisseau en d; en e et en f, on trouve plusienrs gros blocs mélés au milieu des petits galets.

1 Macculloch, Geolog, Trans., Ire série, vol. 11, p. 66, avec trois planches représentantles rochers de Cheese-Wring, Logging-Stone et Vixen-Tor .-Vovez aussi Sections and views illustrative of geological phonomena, pl. 20.

a a, dépôt formé par la décomposition de la roche b b, snivant les inégalités produites par des causes antérieures d'élévation ou de dépression. L'accnmulation des fragments est plus considérable au fond de la vallée c. traversée le plus souvent par une rivière ou nn ruisseau ; le dépôt y présente quelquefois une apparence de stratification, comme si les substances désagrégées des flancs de la colline avaient glissé l'une sur l'antre jusqu'an fond de la vallée. La quantité de détritus entassés ainsi au fond d'une vallée s'éléve quelquefois jnsqu'à 25 ou 50 pieds. Ces détritus , souvent très-faiblement agrégés , sont maintenant garantis d'un nouveau déplacement, au moins sur une grande étendne, par des gazons et des cultures. Les apparences diverses de ces détritus sont singulières, car souvent de gros blocs de 20 à 50 livres sont renfermés an milien des fragments et même dans du sable. La conpe suivante, prise sur la côte à Blackpool, près de Darmouth, en fournit un exemple.

Les schistes des South Hams dans le Deconshire sont fréquemment recouverts par des amas de débris; à leur contact avec la roche non décomposée, on observe des caractères qui semblent être les résultats d'une force qui agissait à l'époque où ces débris commencaient à se déposer, les schistes étant hrisés et contonrnés comme l'indique la figure ci-dessous.



a, terre végétale; b, petits fragments de

schistes ayant différentes positions; c, portions de feuillets schisteux, contournés, quelquefois sans être brisés.

Si de ce canton on s'avance vers l'est, on retrouve les mêmes apparences, quelle que soit la nature de la roche. Cependant elles deviennent plus compliquées sur la colline de Haldon et sur la côte de Sidmouth et de Lyme-Regis, en ce que cette décomposition de la surface semble se joindre à une désagrégation effectuée antérieurement au dépôt des roches supercrétacées. Dans la Normandie, on observe également une désagrégation profonde de la surface, conforme aux ondulations de la contrée. Elle a été décrite par MM. de Caumont et de Magneville, et elle semble due à l'action des mêmes causes qui ont produit la décomposition de la surface dans le sud de l'Angleterre.

Il y a beaucoup d'antres contrées où on ohserve cette destruction de la surface. Si la roche ainsi attaquée par l'exposition à l'air est calcaire, il n'est pas rare qu'il y ait une réagglomération des parties, par le moven d'une matière calcaire que dépose l'ean qui filtre à travers les fragments, et qui en dissout une partie. A Nice, les surfaces fracturées, puis reconsolidées ainsi, sont tellement dures, que si on a besoin d'y ouvrir une route, on ne peut entamer la masse du rocher qu'avee la poudre, Il y a quelques exemples remarquables de cette réconsolidation sur les collines calcaires de la Jamaique, comme par exemple près de Rockfort, et dans les escarpements qui sont à l'est de l'embouchure de la rivière de Milk.

Le feldapath contenu dans le granife est souvent Irès » que à se décompoer; et quand cet effet jest produit, la surface est frequement recoverte d'un graire quarticque. M. d'Aubuisson rapporte, que, dans un chemin creux, qui n'avait éte exaré à la poudre que depuis six ans, dans le granite, la roche était entièmenne décomposée Jusqu'à la profondeur de 5 pouces. Il dit aussi que les granites de l'Auvergne, du Vivarais et des Pyrênés Orientales, sont souvent lettlement décomposés, que le voryageur pour-

rait croire qu'il marche sur des amas considérables de graviers.

Quelques roches de trapp, par suite de eq u'elles contiennent du feldspath, sont si sujettes à la décomposition, que l'on a souvent beaucoup de difficulté à See procurer un échantillon. À la Jamaique, la profondeur à laquelle quelques roches de cette nature sont désagrégées, est souvent très-considérable.

Cette décomposition est attribuée à l'action chimique aussi bien qu'à l'action mécanique de l'atmosphère. Nous connaissons fort imparfaitement les changements lents et tranquilles, produits par l'électricité à la surface ; mais tout le monde est familier avec les effets des conps de foudre qui brisent des roches, et en font tomber les déhris du sommet des montagnes dans les vallées. Ces décharges électriques fondent souvent la surface des roches. Ainsi De Saussnre a trouvé sur Je Mont-Blanc une roche composée, fondue à la surface : le feldspath présentait sur sa surface des globules d'émail hlanc, et l'amphibole, des globules noirs. De semblables observations ontété faites par d'autres géologues dans d'autres parties du monde. L'oxigène de l'atmosphère produit dans les roches une altération considérable, que l'on remarque surtont dans celles qui contiennent du fer , lesquelles perdent souvent ainsi leur dureté et deviennent très-tendres.

Au cap dit Peninis-Point, à Sainte-Marie, dans les iles Sortingues, il y a un exemple curieux de cette décomposition du granite, dans des cavités que les antiquaires ont appelées bassins de roches (rock-basins), et qu'ils ont considérées comme l'ouvrage des druides. Celles nommées kettle and pans se rencontrent dans d'énormes blocs sur le fatte du promontoire. Elles ont en général 3 pieds de diamètre, et environ 2 de profondeur; la plupart sont circulaires et concaves ; mais il y en a qui sont dentelées sur les côtés, « Quel-» ques-unes ont leurs parois verticales et leur » fond plat; on en voit qui ont une forme » ovale, et d'autres qui n'ont aucune forme » régulière. Plusieurs des blocs ont 6 on 7 » mètres de haut, 7 ou 8 mètres en carré, et quelque-uns présentent 4, 8, 6, on davantage de ces avités. Un roc inorme, près de l'extrémité de ce groupe de rochers, coutient 2 bassins d'une grandeur prodigiense, ontre plusieurs autres plus petits. Le plus elève è le plus grand paralt avoir été formé par la réunion de trois bassins ou d'avantage. Il a une forme irrequilère, environ 18 pieds de tour, et 6 de propondeur. Quand l'eau, dans es bassin, a

atteint la hauteur de 5 pieds, elle s'écoule

» par une ouverture dans un bassin inférieur,

e de forme plus régulière, dont la cavité a environ 5 pieds de hant, mais qui ne contenir au delà de 2 pieds d'ean, à enuse de l'inclination de la surface de la rocket. A bour pouver qu'ance d'emposition sean-bour pouver qu'ance d'emposition sean-bour pouver qu'ance d'emposition sean-bour pouver qu'ance d'emposition sean-bour pouver qu'ance de pied de long sur s' de large, « d'a pieu prix 4 de professe qu'an se l'emposition de la comme de la comme partielle position. Le dessis naivant, fait d'après une esquisse de M. Holland, donners une idde des dette and pans :





Il y a à peine une substance qui, ayant cié exposée à l'action de l'attrophère pendant un temps considérable, ae présente des marques de l'action de l'air, on boserre cet effet, même sur les roches siliceuses les plus dures. L'action de l'attrosphère sur des experientes de roches rde gres, dans lesquels le ciment varie en dureté ou antrement, produit les formes les plus grotseques, qui sont connnes même de ceux qui sont le moins habitués à observer : les variations de température aident beaucoup l'action chimique décomposante de l'air.

L'eau peut étre cossidérée comme le principal agent mécanique dans le grand œuvre de l'action destructive atmosphérique, et d'antant plus qu'elle réunit en même temps le caractère d'una agent chimique. Par l'inflitration, elle tend à désagréger les particules dont les roches sont emposées, soit, dans cerains cas, en s'unissant chimiquement avec la matière qu'il leur sert de ciment, soit, dans d'autres, en les entratanat mécaniquement. Dans l'un el Tautre cas, elle laisse les

particules sur lesquelles elle n'a pas encore agi, dans un état où elles sont plus faeilement déplacées par le prolongement de l'infiltration. Dans les circonstances où la température descend assez pour produire la congélation, l'action mécanique de l'eau atmosphérique devient beaucoup plus considérable. Étant entrée dans les interstices des roches quand elle était à l'état liquide, elle angmente de volume quand elle passe à l'état solide, par suite d'un abaissement suffisant dans la température, lequel se fait sentir à des profondeurs plus ou moins grandes, en proportion du décroissement de chaleur des elimats où les roches peuvent être situées. Cette action écarte l'une de l'autre des parties de roches, et détache aussi des partieules menues, de manière que le simple retour de l'eau à l'état liquide, aidé de la pesantenr.

1 Rew G. Woodley; Wiew of the present state of the Scilly Islands, 1822.

<sup>2</sup> La gravure en bois de l'original anglais ayant mal réussi, l'auteur a eu la complaisance de nous envoyer un nouveau dessia. (Note du traducteur.) suffit pour les séparer. Par cette même cause, le centre de garrait de grands, bloss de rochers se trouve souvent tellement déplacé, retaitement aux mases sur lesquelles ils reposent, que quand ils ne sont plus maintenus et comme cimentés par la glace, ils tombent de la place qu'ils occupaient à des nivaux plus bas. Les chuets de rochers, dues à cette cause, sont communes dans les bautes montagnes, où des cimes très-dendues sont exposées à des alternatives de écele et de déçle.

L'eau, après avoir filtré à travers des roches de nature poreuse, atteint des couches qui ne le sont pas , telles que des argiles. Ainsi arrêtée dans sa course descensionnelle, l'ean s'échappe par toutes les issues qu'elle rencontre sur les flancs des collines ou ailleurs, en produisant des sources : dans tout le cours de ces décharges de l'eau, il y a aussi une destruction mécanique des masses à travers lesquelles elle se fait jour. Son action altère les roches en raison de leur composition : celles même qui ne sont pas poreuses et perméables peuvent être attaquées. La surface d'un fond d'argile sur lequel l'eau conlera s'imbibera peu à peu, et dans des circonstances favorables, elle pourra se changer en une espèce de boue; alors la stabilité de la masse supérieure dépendra de la position relative des couches.

Ainsi, dans la coupe ci-jointe, si, sur la montagne q, l'eau passe à travers les couches porcuses b, jusqu'au lit d'argile imperméable ee, la snrface de celle-ci deviendra glissante, et la masse supérieure pourra se délacher et tomber, dans la vallée d.



C'est précisément ce qui est arrivé dans le cas du Ruffiberg en Suisse. Cette monta-

gne, connue aussi sous le nom du Rossberg, est élevée de 5,196 pieds au-dessns du niveau de la mer, et est opposée à celle qui est si connue sons le nom du Righi. Sa partie supérieure est composée de couches d'une roche formée des débris venus des Alpes à nne époque géologique antérieure. Ces couches sont porcuses jusqu'à un certain point, et l'eau les traverse jusqu'à ce qu'elle atteigne une couche d'argile sur laquelle elles reposent : toutes ccs couches plongent sous un angle considérable, d'environ 45°. L'argile ayant été amollie par l'action de l'eau . et les couches puissantes qui la recouvrent avant ainsi perdn leur support, ces couches glissèrent sur leur base inclinée, et tombérent dans la vallée qui fut converte de leurs ruines.

Cet ébualement ent lieu le 3 septembre 1866, et courrié de rocher ste de boue une belle vallée. Les villages de Goldau et de Basingen, le hancau de Bluelloch, une grande basingen de Louis de Goldau et de Uniter Rothen et Ober Rothen, et plusieurs republieurs partie du village de Lowertz, les fermes de Uniter Rothen et Ober Rothen, et plusieurs republieurs partie dans la vallée, furent décraté par des masses de rochers, et Lowertz envahi par un torrent de boue.

envahi par un torrent de boue.

L'énorme ams de débris et de boue qui se précipita dans le lac de Lowerts, y produisit dans les eaux un tel mouvement que le village de Seren, situé à l'autre extrémicé, detu maisons y furent resurersées. Ou trouva deux maisons y furent resurersées. Ou trouva le vanishe le vielle de since de ce désastre, parmit lesques plusiers voyagenrs; il paratt qu'il y a des traditions d'ancients deux le qui de cette de cette de la comment de la comment de l'étate de l'autre de l'autre de que qu'en plus petits, sur les flancs de cette même montagne de Ruillèrergo on de Rousberg ou de Rousberg ou

Il se détache souvent des montagnes des

La planche 33 des Sections and views illustrative of geological phonomena représente une vue de cet éboulement prise quatre jours après la eanastrophe.

masses considérables par suite de la Bltration de l'eau à turers certaisus parties, qu'elle détache mécaniquement ou qu'elle détruit chimiquement, sas pour cela les faire glisser sur un plan incliné, comme dans le cas du Raffi cependant la force de la le cas du Raffi (cependant la force de la casse de la chute. Les Alpes ont présenté plusieurs exemples de ce fait, entre autres celui du grand éboulement des Dubérris, en 1749.

Rien n'est si commun dans les pays de montagnes qu'un talus de détritus amoneelés au pied d'un escarpement. Ce détritus se compose de fragments détachés de la surface des roches supérieures par la décomposition, et entrainés, soit directement par leur propre poids, soit par l'action réunie de leur pesanteur et de la force de l'eau qui coule à la surface, provenant des pluies et de la fonte des neiges. Les avalanches de neiges sont les causes les plus puissantes de la formation de ces talus, et. dans les lieux où elles tombent, il y a toujours une grande accumulation de débris de roches entratnés souvent des plus grandes hauteurs par la violence irrésistible de ces chutes de neiges.

Les falaises iuférieures (under ctiffs) de Pinhary, risé de Lyme Rejas, dont on voit ici la coupe, peuvent être citées comme un exemple d'un escarpement de rochers, auquel des sources terrestres font éprouver une destruction plus considérable que celle que produit sur lui faction de la mer.



a, gravier; b, craie; c, grès vert; à travers ces roches, qui sont l'une et l'autre poreuses, l'eau filtre jusqu'aur lit d'argile d, composé de la partie inférieure des couches de grès vert c, et de la partie supérieure des

couches de lias e. Arrêtée là , dans sa descente, l'eau s'échappe par la voie la plus facile, celle que lui présente l'escarpement formé primitivement par la mer; elle emporte pen à peu avec elle l'argile qu'elle a d'abord rendue humide; la craie et le grès vert perdent leur support, s'écrouleut et tombent dans la mer : le lias e n'étant pas autant dégradé par la mer au point q, que la masse qui le recouvre l'est par les sources, celle-ci doit former un retrait qui s'augmente jusqu'à ee qu'il ait été recouvert par uu grand talus en f: mais ce talus tend constamment à être détruit, et par l'action de la mer sur le lias en a, et par la tendance des sources terrestres à ruiner sa base, et à l'entratner dans la mer. La craie et le grès vert contenant des substances dures, souvent d'une grosseur considérable, celles-ei, en s'amoncelant sur le rocher g, le garantissent heaucoup, en diminuant très-sensiblement l'action des hrisants.

Rivières. Les rivières prennent, le plus ordinairement, leur origine, à quelques exceptions près, dans les collines et les montagnes, et sont alimentées par la fonte des neiges ou des glaciers, par les caux de pluje. ou par des sources. Elles transportent les détritus formés, soit par les agents atmosphériques indiqués ci-dessus, soit par leur propre action : leur puissance de transport dépend de leur rapidité. La vitesse du courant, dans une rivière, est la plus grande au centre, et la plus faihle sur les parois et au fond, s'y trouvant diminuée par le frottement, en raison d'une certaine viscosité de l'eau. Il s'en suit que la force de transport d'une rivière est moindre, quand elle est au contact des matières qu'elle doit transporter : si ces matières viennent de se détacher de roches simples, tels que des fragments de calcaire, de granite, etc., elles sont généralement anguleuses, et au commencement, elles opposent de grands obstacles à ce que l'eau les entraîne; car la vitesse d'un courant doit avoir été capable de déplacer ces fragments auguleux, avant que ceux-ci puissent s'user par le frottement. Les roches composées de fragments qui ont été autérieurement arroufis, leit que des congomérats, doivent, şi clles de décomposent aisément, forurir à la rivière du gravier tout formé, susceptible d'étreentrante par elle; tandis que ar rapidité serait insuffiante pour transporter des fragments anguleux de même poids. Le transport des grès dépendra de leur état de durret ; il sera facile, quand les particules seront, faiblement argrègés, difficile; quand la roche sera asset compacte pour former des fragments anguleux.

Quand la rapidité d'une rivière est suffisante pour user les substances qu'elle a arrachées de son fond on détachées de ses rives en les dégradant, ou qui sont tombées dans son lit, ces substances deviennent graduellement plus faciles à transporter, et devraient, si la force du courant restait toujours la même, continuer à être entraînées par la rivière jusqu'à son embouchure dans la mer; mais comme la rapidité d'un courant dépend beaucoup de la chute de la rivière d'un niveau à un autre, le transport est réglé par la pente qui existe dans son lit. On sait que ectte pente varie dans la même rivière; de sorte que celle-ci n'est capable d'entralner les détritus que jusqu'à une certaine distance, mais non au delà, dans les circonstances ordinaires, per suite de la diminntion de la vitesse du courant. Mais cette vitesse peut être, et est souvent tellement accrue, lorsqu'on s'éloigne da vantage de la sonrce, que la rivière reprend en grande partie sa première force de transport. Elle ne peut toutefois entraîner que le détritus qu'elle reçoit ou qu'elle arrache dans son cours; quant anx cailloux qu'elle a laissés en deçà de l'endroit où la rapidité a commencé à diminucr. ils ne peuvent plus être emportés que lors des grandes erues, on, en d'antres termes, par des circonstances extraordinaires. Nous pouvons établir, comme nn fait général, que les rivières dont le cours est rapide et médiocrement peu ètendu entrainent les ga-

lets jusque daus les mers voisines, comme cela a lieu dans les Alpes maritimes, etc.; tandis que celles dont le cour est long, et devient lent, de rapide qu'il était d'abord, déposent les calioux là où la force du courant diminue, et ne transportent finalement que du sable ou de la houe jusqu'à leur embouchare, comme le Rhin, le Rhône, le Po, le Danube, le Gange, etc.

Il en résulte que la nature dn détritus, emporté jusqu'à la mer par les rivières, dépend de la longuenr et de la rapidité de leur cours, toutes les autres circonstances restant les mêmes.

Si, dans le court d'une trivière, la disposition du soi des contrèes qu'elle traverser-seis est telle qu'il s'y forme des lans, les détritaus emportés par cette trivière se déposeront dans les lits de ces lacs, lesquels ont ainsi une tendance à étre comblés peu à peu, la mature des détritus dépendant de la rapidité tou de la trivière. Dans les vallées des montagnecases on voit fréquemment des inégalités qui déterminent de petits lacs, et elles y ont été évidemment beaucoup plus communes autrefais.

La rapidité du courant sortant d'un lac. dépend beaucoup de la pente du sol sur lequel il conle. Le courant doit tendre à rompre la barrière ou l'espèce de digue qui a produit et qui maintient le lac : mais si ce conrant est lent, on si les roches sont dures, il produira peu d'effet; tandis que s'il est rapide, ou si les roches sont faciles à attaquer. il rompra la digue élevée par la nature, le lac se desséchera, et la rivière prendra alors un cours non interrompu. Si le lac, tandis qu'il existait, avait été partiellement rempli par les détritus provenant des parties sapérienres de la rivière qui venait l'alimenter. celle-ci, en reprenant son cours, entrainera ces détritus, au moins en partie, et les transportera à un niveau plus bas. Le dessin suivant servira à faire mieux comprendre cet



a b, cours de la rivière coulant dans le he b he, qui est rempli d'ent pagu'au niveau b e, le surplus s'échappant au-d'essus du point c, suivant la pente cd, et protoge geant sa course dans la direction dg : ef, dépôt de détritus provenant de la rivière a b, amassé an fond du lac b he : b d, lit de la rivière formé par la "rupture de la digue ce d, et sur une partie du détritus e hf, de manière que ce lit forme continuité d'un côt avec a b, et l'autre avec dg.

Si les laes sont très-grands, commo, par exemple, ceux de Genève et de Constance, il faudra un laps de temps immense pour les remplir d'une masse de détritus assez considérable, de manière qu'on voie une rivière traverser, d'un cours continu, un terrain occupant un espace autrefois rempli d'eau. Des lacs de cette dimension opposent un grand obstacle au transport des cailloux roulés; une grande partie des détritus des Alpes, sont arrêtés dans leur marche vers la mer par les lacs qui sont snr les pentes uord et sud de cette chaine de montagnes. Ainsi. au nord, le Rhin dépose les détritus qu'il apporte des montagnes, dans le lac de Constance, et le Rhône ses cailloux roulés et ses sables dans le loc de Genère. Entre ces deux grands lacs, ccux de Zurich, de Lucerne, etc., reçoivent les graviers des autres rivières des Alpes, Au sud, le lac Majeur reçoit les détritus alpins du Tésin ; le tac de Côme, ceux de l'Adda; et les lacs de Garda et autres. en font autant pour d'autres rivières, Par suite de ces circonstances, il est évident que les détritus d'une grande partic des Alpes. ne peuvent arriver par les rivières, soit dans l'Océan, soit dans la Méditerranée, Le Pô reçoit les eaux d'une grande partic des Alpes, et transporte des sahles et des limons jusqu'à la mer; mais les galets qu'il amène sont arrêtés avant qu'il ne recoive les canx

du Tesin; et quoique cette dernière rivière entraîne des cailloux roulés, elle ne les amène pas directement des Alpes; ce n'est qu'après avoir quitté lo lac Majeur, qu'elle les arrache de ses rives, qui contiennent des galets alpins produits à une époque antérieure. La même chose a lieu pour le Rhône, près de Genève : on y trouve, à la vérité. des galets alpins, mais qui ne pourraient, dans l'état actuel des choses, provenir des Alpes, parce qu'ils auraient été arrêtés dans lo lac de Genève. Ils viennent do ses rives et de son lit, d'où il les arrache immédiatement après avoir quitté le lac. Ceux qui étndient la géologie doivent toujours avoir soin, en examinant le cours des rivières, de bieu distinguer les cailloux roulés, détachés immédiatement des deux rives, de ceux qui penyent venir de points éloignés, mais qui ne pourraient aujourd'hui être transportés par les rivières, par suite d'obstacles physiques qui s'y opposent. Fauto de faire attention à cette circonstance, on est tombé dans beaucoup d'erreurs.

On a admis que, quand une rivière se détridécharge dans un lea et y charries se détritus, le déput qu'elle y forme doit prendre me stratification presque horizontale. L'inclinaison des couches de dépot doit cependant dépendre de la profondeur de l'eau, et le la nature des détrites qui teument s'y déposer. Ainsi, si ces détritus sout composés de sable et de limon, ils se transportent plus loin dans le fond du lac, que s'ils étaient composés de cailloux.

Le lac de Genère nous présente des exemples de ces deux cas : le dépôt ordinaire du Rhône est sableux et limoneux; par suite de sa plus graude pesanteur spécilique, il s'enfouce en formant comme des nuages au-dessous des caux clairer du lac. Capendant la rapidité initale du courant, est suffisante pour en transporter une partie jusqu'à non distance d'une lieue et un quart; car j'en ai trouvé des traces à la préfondeur de 90 toises, cabassant le fond du la centre Sainteau, et le comparable et l'embouchure de la Parance, torrent qui se jette dans le lac parable et lipsialle, et casalboux que ce torrent y entre deivent, en s'y déposant, former une pente sons un angle bien plus grand (car on en travev à 80 toises de profondeur, à une seite distance qui bord.

Les mêmes variations dans les pentes des dépôts s'observent aussi dans le lac de Côme. où les eaux troubles de l'Adda ont formé un dépôt considérable de sable et de limon, qui s'incline graduellement sous un angle trèsfaible; tandis que les détritus charriés par les torrents à Bellano, Mandello, Abhadia et autres lieux, se déposent sous une pente bien plus considérable. Il semble en résulter que la stratification des dépôts formés dans les lacs, par les matériaux provenant des terrains qui les entourent, n'est pas uniforme, mais dépend de circonstances locales; les détritus entrainés par les rivières ou les torrents étant aussi variés que les roches que chaeun de ceux-ci a traversées, chacun de ces dépôts de détritus doit former un genre de dépot particulier, indépendant des autres; et ils devraient tendre à se rapprocher, et finalement à s'unir les uns avec les autres.

La partic supérieure du *Ine de Come* est presque comble por les détritus que transportent l'Adda et la Mera <sup>2</sup>. L'Adda a divisé le lac en deux partics ; la plus petité (connue sons le nom du *Lago di Resolo* est i basse, par suite des dépots réunis des deux rivières et de quélques corrents, que des plantes aquatiques croissent dans l'ean du côté de 19-81, tandis qui Touest, où la préondeur 19-81, tandis qui Touest, où la préondeur

est plus considérable, le progrès du remplissage est haté par des pierres qui se détachent des hauteurs, en si grande quantité dans certaines saisons de l'année, qu'un passage en bateau, au-dessous des escarpments qui dominent ce lac, devient extrêmement dangereux.

En considerant combien notre planète doit avoir fait de révolutions autour de soleil avoir puis que la terre a pris sa forme générale actuelle, nous devrious nous attendre à trourer aujourd'hai les digues des less, metme les plas considérables, entièrement rompues, si les circonstances off été favorables; et en effet nous découvrons des apparences qui tendent à confirmer cette conclusion.

Il n'est nullement rare de trouver des plaines d'une plus ou moins grande étendue, bornées de tous côtés par des montagues . à travers lesquelles serpente une rivière principale, entrant à une extrémité par une vallée, et sortant à l'autre par une gorge ou un défilé, grossie des courants tributaires qui proviennent des côteaux environnants. Quelquefois ces plaines n'ont pas de rivière priucipale qui les traverse : mais plusieurs petits ruisseaux descendant des montagnes se réunissent dans la plaine, et en sortent ensemble par une gorge. Dans ces cas, la plaine présente l'apparence d'un lac desséché . comme nous pouvons supposer que l'offriraient beaucoup de lacs, qui existent actuellement. si leurs eaux s'ouvraient un passage en quelque point du bassin qui les contient. En Toscane, la gorge de Narni semble avoir donné passage aux eaux d'un lac alimenté par la Néra, rivière qui coule maintenant à travers la plaine de Terni, l'ancien lit du lac. La grande et fertile plaine de Florence semble avoir été autrefois le lit d'un lac. dont le desséchement a été produit par une ouverture pratiquée à travers la montagne qui la borde à l'ouest. Si cette ouverture venait à être refermée, les caux de l'Arno convriraient la plaine, et en feraient de nouveau le lit d'un lac.

Si la rupture du Jura , au fort de l'Ecluse , dont l'époque peut être un objet de discus-

<sup>›</sup> Yoyez une Carte des Coupes de ce lac dans la Bibliothèque universelle de 1819.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Voyez Section and wiews illustrative of geological Phanomena, planche 31.

Rhône se trouverait barré, et le lac de Genève prendrait une éteudue bien plus considérable.

Ces exemples ne sont pas restreints à une seule partie du monde; il semblerait, au contraire, d'après les descriptions données par de savants voyageurs, qu'ils sont partout très-communs. J'en ai moi-même observé plusicurs à la Jamaique, dont un dans le district connu sous le nom de Saint-Thomas in the Vale: on v trouve une plaine bornée de tous côtés par des collines, lesquelles formerajent les bords d'un lac, si les eaux n'avaient pas trouvé à s'échapper par la gorge à travers laquelle coule le Rio-Cobre.

Il semble donc résulter de toutes ces observations, que les détritus des montagnes viennent se réunir dans les grands lacs, et an'ils s'y distribuent sur une étendue considérable, enveloppant probablement des restes d'animaux et de végétaux; mais que si les digues de ces lacs viennent à se rompre, les cours d'eau qui les alimentaient, doivent attaquer et entrainer une partie du dépôt gn'ils y avaient apporté.

La probabilité que beaucoup de gorges doivent leur naissance à l'action destructive des rivières qui sortaient d'anciens lacs, devient plus forto encore , lorsqu'on observe ces bassins naturels où on ne rencontre aucune gorge, et dont les eaux s'écoulent par des canaux souterrains; ainsi le val Luidas, dans l'île de la Jamaïque, est une contrée environnée de toutes parts par des montagnes, et qui formerait un lac, si les torrents d'eau, que fournissent les pluies tropicales, n'étaient absorbés dans le sol par des espèces d'égoûts souterrains. Ou y voit une masse d'eau qui sert à mouvoir la roue hydraulique d'une plantation, et qui se perd presque aussitot après. Dans le voisinage d'un autre domaine, il y a une caverne d'où sort quelquefois de l'eau : mais cette eau est promptement engloutie dans une cavité située à peu de distance; par suite de cette perte des eaux, l'enceinte de ce val Luidas n'est coupée d'aucune gorge formée par l'action d'une rivière

sion, venait à se refermer, le cours du qui se serait écoulée par-dessus les hords les moins élevés , ainsi que cela paraît avoir été 1 le cas dans le district de Saint-Thomas in the Vale , qui tient au val Luidas.

On a établi qu'il faut que la vitesse ann fond d'un courant, soit de trois pouces par seconde, pour que l'eau commence à agir sur un lit d'argile propfe à la poterie : quelque ferme et compacte que soit eette argile, l'eau en corrodera la surface : cependant il n'y a pas de couches plus résistante que les couclies d'argile, quand la vitesse du codrant n'excède pas celle que nous avons indiquée : car à la vérité l'eau entratne bientôt les particules impalpables de la surface de l'argile; mais comme en même temps elle abandonne, sur cette argile, des particules de sable qui s'y attachent, celles-ci la garantissent, formant avec elle un fond très-résistant, à moins que le courant ne puisse apporter des graviers ou de gros sables qui détruisent cette croûte solide très-mince, et en mettent à nu une autre plus facile à attaquer. Un courant dont la vitesse est de 6 pouces par seconde entratne le sable fin ; si cette vitesse s'élève à 8 pouces, l'eau charriera les sables de toute grosseur : à 12 pouces, elle déplacera les graviers fins, et à 24 pouces, elle fera rouler les cailloux arrondis d'un pouce de diamètre ; enfin , il faut une vitesse de 3 pieds par seconde au fond du lit d'une rivière, pour qu'elle puisse entratner des pierres anguleuses de la grosseur d'un œnf'.

L'action destructive des rivières sur les roches solides paralt être à la fois chimique et mécanique; chimique, par suite de l'affinité de l'eau, comme aussi do celle de l'air qu'elle tient en dissolution, pour les diverses substances qu'ello rencontre; et mécanique, par le frottement du détritus, indépendant de celui de l'eau, sur le fond et sur les parois, mais surtout sur le premier. C'est sans doute par ce moyen que les rivières se sont fravé un passage à travers les digues des lacs dont nous avons parlé plus hant, et qu'elles détruisent les obstacles qui s'oppo-

1 Encyclopédie britannique, art. Rivière.

sent à leur course. Otant nne proéminence, par le courant, ou forment, au pied de l'esune petite colline, ou le pied d'une monta- carpement, des escarpements inférieurs (ungno s'opposent à leur passage, elles l'atta- der cliffs) qui sont eux-mêmes attaqués; cette quent, et forment des escarpements, dont action destructive se continue insensiblement tes débris, s'ils sont tendres, sont entraines (voyez fig. 11, a);



Ouand, au contraire, la formation des escarpements supérieurs fournit des matériaux plus durs, des blocs s'accumulent en talus à leur base, et ces escarpements se trouvent ainsi en grande partie préservés des attaques de l'eau , jusqu'à ce que la masse protectrice soit elle-même entratnée (fig 11, b). Il v a à peine une rivière, d'un cours un peu étendu, qui n'offre pas quelques exemples d'escarpements ainsi produits : trés-souvent ils s'élèvent au-dessus des terrains plats ou pen inclinés qui formaient le lit de la rivière à l'époque où elle attaquait l'escarpement, llest assez intéressant d'observer, dans les contrées où les rivières forment beaucoup de contours, quels sont les divers obstacles qui ont déterminé la direction du courant . et lui ont fait attaquer les formes primitives plus ou moins arrondies de la base des eollines pen élevées.

Les rivières paraissent tendre constamment à disposer leur lit de manière à éprouver la moindre résistance dans leur cours , renversant les obstacles et comblant les dépressions qui les arrêtent, Mais l'accumulation constante de nouveaux détritus provenant des montagnes voisines, entrave cette opération, produisant sur un point des dépôts qui forcent les eaux de se porter sur un autre, Ainsi la chute d'une quantité considérable de roches sur une rive rejetera le courant sur la rive opposée, laquelle, antérieurement n'a-

vait peut-être été que peu attaquée. Celle-ci détermine de nonveau le courant à prendre une direction qu'il ne suivait pas auparavant; le fond se modifie par suite du changement dans la ligne du courant principal, et les effets de cette chute de rochers se font sentir bien loin en aval dans le cours de la rivière. Par suite des efforts que fait l'ean pour éviter des obstaeles nouveaux, il se fait des changements continuels dans le lit de la rivière, ee qui a lieu également lors de la destruction d'un ancien obstacle , laquelle permet à la rivière de suivre une direction nouvelle qu'elle avait été d'abord disposée à adopter.

A la chute du Rhin, près de Schaffouse, M. d'Aubuisson a observé deux rochers isolés qui s'élèvent sur le bord du précipice que les eaux vont franchir : il a remarqué qu'ils sont corrodés et amineis à leur base par l'action du courant qui se trouve resserré entre eux. Par la diminution graduelle de leur support, ees roehers seront à la fin entrainés dans l'abime, et, cet obstacle une fois renversé, les eaux tomberont d'une manière différente au fond du précipice, en produisant d'autres effets que ceux qu'elles avaient antérieurement produits.

Comme toutes les rivières varient beaueoup dans leur action destructive, selon leur rapidité, le volume de leurs eaux, et la quantité et la nature des détritus qu'elles transportent, il devient extrémagment difficile de rien etablit de général à ce sujet; mais comme nons voyone que les obstacles formés par les roches, néme les plus dures, ont éprouvé quelque dégradation, et comme l'action destructive des mêmes rivières sur les mêmes obstacles est tellement faible, que c'est à peine sion peut la remarquer durant toute la vie d'un homme, il semble qu'on est fondé à conclure que tous ces faits ivennent à l'appui de l'opinion que l'état général actuel du monde existe depuis une époque très-reculés.

M. Lyell cite, à la vérité, comme un

exemple de la promptitude relative de l'action

destructive d'une rivière, une gorge ouverte dans un conrant de lave au pied de l'Etna , ct attribuée à l'érosion du Simeto. La lave est considérée comme moderne, et d'après Gemellaro, on suppose qu'elle a été rejetée par le volcan en 1603. La lave est décrite comme n'étant ni porense ni scoriacée , mais comme une roche compacte homogène, plus légère que le basalte ordinaire, et contenant des cristaux d'olivine et de feldspath vitreux. Quoign'il y ait deux chutes d'eau d'environ 6 pieds chacnne, la peute générale de la rivière n'est pas très-considérable. La gorge est ouverte dans quelques endroits jusqu'à la profondeur de 40 ou 50 pieds, et sa largeur varie depuis 50 jusqu'à plusieurs centaines de pieds 1. On a regardé ce fait comme un exemple remarquable de la formation rapide des gorges par l'effet des eaux ; et l'on ne peut se refuser à l'admettre, si la date assignée à la sortie du couraut de lave est exacte. On peut remarquer que la pente actuelle du lit du Simeto ne donne pas celle qu'avait ce courant d'eau durant la grande opération de l'ouverture de la gorge. Il doit avoir atteint antrefois un niveau différent, sans quoi la gorge n'aurait pu être commencée; et il doit toujours y avoir en là une pente rapide, ou, en d'autres termes, une cascade tombant sur le terrain au-dessous de la coulée de lave,

d'une hauteur égale à telle de cette coulée . les eaux ayant du s'élever en cet endroit jusqu'au sommet de la lave, on y formant nn lac produit par la digue qu'elle a élevée entre la plaine et le volcan. Il en résulterait par conséquent que la gorge ouverte daus le courant de lave a été principalement formée par l'action d'un courant rapide ou d'une cataracte. Queique cette circonstance ait du faciliter les progrès de la destruction , et rendre sa promptitude moins remarquable que si la gorge avait été creusée par le Simeto avec sa pente actuelle, ce fait nous fournit néanmoins un bon exemple d'une ravine creusée dans une roche dure pendant le cours de deux siècles, en admettant toutefois qu'il n'y a aucun donte à élever sur l'époque qui a été assignée à l'éruption du courant de lave, et au barrage de la vallée qui existait antérieurement.

Les exemples analogues bien connus tirés des rivières de l'Auvergne ne nous fournissent que des dates relatives ; mais elles suffisent pour constater qu'il existait une vallée à travers laquelle nne rivière suivait son cours, entratnant des détritus à la manière ordinaire, et que le cours de la rivière a été arrêté, comme dans le cas cité plus haut, par une coulée de lave, qui, descendant d'un volcan voisin, a traversé la vallée, et formé nn lac. Ce lac, quand il a été rempli, s'est déversé par dessus le côté le plus bas dn bord de son bassin, qui s'est trouvé être dans la direction de la vallée, et par conséquent par-dessus la coulée de lave. Cette coulée a été coupée par l'action de l'eau ; et non-seulement celle-ci a repris son ancien lit, mais elle a même creusé au-dessous les roches qui constituaient le fond de la vallée primitive.

Malgré ces faits, il y a heaucoup de rivières qui coulent à traver de gorges on ravines qu'elles n'anraient Jamais été capables de creuser, au moins depuis l'existence de la disposition gérâcria e actuelle de la surface du globe; car les niveaux relatifs sont tels que l'on devrait supposer que les rivières ont confé près de leur embouchure sur des terrains plus élevés que ceux où elles coulent.

<sup>1</sup> Principle of geology, page 178, avec une coupe.

prés de leurs sources; en d'autres termes, il faudrait supposer qu'elles ont coulé de bas en hant, si on les considérait comme les agents qui ont formé ces gorges. Le cours de la Meuse, avant et pendant son passage à travers les Ardennes, nons fonrnit un exemple bien remarquable de ce fait. M. Boblaye nous fait connattre qu'au-dessus du point où elle passe à travers ees montagnes, la Meuse n'est séparée du grand bassin de la Seine que par des collines on des cols pen élevés, qui n'ont pas plus de 30 ou 40 mêtres de hauteur au-dessus du lit actuel de la rivière; tandis que les Ardennes, qu'elle traverse actuellement, s'élèvent à une hauteur de plusieurs ceutaines de pieds au-dessus du même niveau. Or, s'il était vrai que toutes les rivières eussent ercusé leurs lits, ou les vallées dans lesquelles elles conlent, la Meuse aurait du avoir coulé de bas en haut, et avoir creusé un canal etroit d'à peu près 300 mètres de profondeur, tandis que rien ne l'empéchait de couler, dans une direction opposée, sur le bassin de Paris, qui n'était séparé du sien que par une élévation qui n'était que la dixième partie de cette hauteur t.

A Clifton, près de Bristol, nous avons aussi un exemple frappaut du même fait. L'Aron y coule à travers une gorge on ravine qui, si elle venait à se fermer, donuerait lien, en amont, à la formation d'un lac. Mais ce lac n'exercerait aucuue action sur la chaine de collines que traverse le canal actuel. An contraire, le bord le plus bas du bassin, et par conséquent l'écoulement des eaux, devrait se trouver dans la direction de Nailsea à la mer, au delà de laquelle l'Avon continuerait sa course depuis Bristol, L'élévation réelle du terrain, entre la marée haute à Bristol, et la mer au delà de Nailsca, est presque uulle, et il est borné au nord par les hautes montagnes à travers lesquelles l'Avon trouve maintenant son passage jusqu'à la Saverne.

On pourrait citer aisément d'autres exem-

ples; mais ceux-ci sont suffisants pour prouver le fait qu'il fallait établir. Parmi les gorges qui sont traversées par des rivières . il y en a beaucoup sur la formation desquelles nous sommes incertains, par suite de notre ignorance des niveaux relatifs dans leur voisinage, ce qui rend difficile de leur assigner une origine particulière. Elles penvent être dues aux mêmes eauses qui ont produit les ravines de la Meuse dans les Ardennes, et de l'Avon près de Bristol, ou à l'action des rivières qui déversent le surplus des eaux amassées dans les lacs. On pent . à cet égard, eiter la famense vallée de Tempe en Thessalie . le conre tortueux du W're. entre Montmouth et Chepstow; le fameux Rheingau; la ravine par laquelle le Potomack traverse les montagnes Bleues dans les États-Unis; les Portes-de-fer, par lesquelles le Danube entre dans la Valachie.

Le saut du Niagara pent être cité comme exemple d'une rivière qui sert de décharge à un lae, et dont l'action tend à creuser une gorge, qui par snite, ponrra peut-être dessécher ce lac. Cette cataracte si célèbre est située entre le lac Eric et le lac Ontario. A quelque distance au-dessus de l'entrée de la rivière dans ce dernier lac, le pays est plat, et parait formé d'alluvions, quand, tout à coup, on voit s'élever au-dessus de cette plaine nn plateau qui se prolonge jusqu'au lae Erié. C'est au-dessus de ce plateau que le surplus des eaux du dernier lac ont pris leur cours ; elles paraissent avoir d'abord formé leur chute sur la partie antérieure du plateau qui fait face an lac Outario. Leur action destructive a déjà reculé leur passage ou leur chute d'environ 7 milles, et il lenr reste encore une étendue d'environ 18 milles à creuser dans les siècles futurs sur la largeur du plateau. Quand ce creusement sera completement produit, il y aura là une gorge ou ravine semblable à celle citée plus haut. La manière dont la rivière se fraie un passage à travers les rochers, est singulière, et diffère peut-être de celle gn'on aurait d'abord imaginé. Ceci deviendra plus clair au moyen de

la figure suivante.

<sup>1</sup> Boblaye, Annales des Sciences naturelles, t. 17,



a b, niveau originaire du plateau; a h, rivière coulant sur le plateau, et tombant au fond de l'abtme c, en formant la cascade à c. après laquelle les eaux prennent leur cours dans la direction c o: d. couches calcaires reposant sur des couches de schiste e, toutes deux recouvertes, dans le pays plat adjacent, d'une masse de matériaux de transport dont l'épaisseur varie depuis 10 jusqu'à 140 pieds, et qui renferme de très-gros blocs. La chute des eaux de h en c occasionne un violent mouvement de l'air, qui, chargé d'eau, humecte continuellement en f les schistes c. L'action prolongée de ces tourbillons d'air imprégné d'eau dégrade les schistes et en fait tomber les débris de manière à former

un talus en k. Par suite de la destruction de ces schistes, le calcaire qui les recouvre perd son support, et, cédant à l'action réunie de sa propre pesanteur et de celle de l'eau qu'il supporte, il s'engloutit dans l'abtme. De cette manière, le passage de la chute est creusé si rapidement, qu'il a reculé considérablement de mémoire d'homme. La même action se renouvelle continucllement et produit toujours les mêmes résultats. Il s'ensuit nécessairement qu'à moins que cette destruction graduelle, et cette marche rétrograde du point où la chute a lieu, ne soient arrètées par quelque circonstance extraordinaire. il arrivera une époque où cette cataracte épuisera les caux du lac Erié; mais il n'est nullement probable, comme on l'a quelquefois supposé, que cet écoulement soit assex soudain pour produire une violente inoudation sur le pays inférieur que parcourt le Niagara ; tout porte à croire, au contraire, qu'il sera beaucoup plus graduel, car l'abaissement des eaux du lac ne pourra avoir lieu qu'eu proportion de l'approfondissement progressif de leur canal de décharge, comme le fera voir clairement la figure ci-après.



a b représente le niveau du lac et la surface supérieure du plateau, qui ne dépasse que très-peu celle de l'eau; h e la pente (exagérée) du sol qui forme le fond du lac, depuis le point h, où le trop-plein des eaux se perd par-dessus le plateau ; / n', niveau de la rivière au-dessous de la chute. En supposant que g g' représente la position actuelle de la chute, qui s'est déià rapprochée du lac, par suite de la destruction graduelle du canal de ff' en gg', on concevra que cette espèce d'avancement rétrograde de la chute peut se poursuivre graduellement jusqu'en hh', sans que le lac perde pour cela une plus grande quantité d'eau qu'il n'en passe aujourd'hui plus de vitesse et une plus grande action

par la cataracte. Mais, à dater de l'époque où la chute (ou autrement le seuil d'écoulement) sera parvenue en h h', il arrivera nécessairement, qu'à chaque mêtre dont elle reculera, elle donnera lieu au passage d'une plus grande quantité d'eau, en abaissant les eaux du lac jusqu'au point h, devenu sa rive la plus basse ; de manière que quand elle sera arrivée en ( i . le niveau du lac devra s'être abaissé jusqu'à la ligne i c, et toute la tranche d'eau qui est au-dessus de ce nouveau niveau, devra avoir accru la masse ordinaire de la cataracte.

Celle-ci, ainsi enflée, acquerra beaucoup

destructive; dés-lors le reculement du point où clle commence se fera plus rapidement, e l'orsqu'il sera parvenu en k' è le niveau des eaux i o descendra en kd, en moins de temps que le niveau à n'était déscendu en c. Toutefois, au bout d'un certain laps de temps, le volume de au de lactaracte devra devroir moins considérable, par suite de la que l'accroissement de force qu'elle aura recupar une augmentation d'écoulement des eaux, semblerait devoir diminuer graduellement jusqu'à ec qu'à la fin il n'y ait plus que les caux de la rivière traversant l'aneien lis de lair.

Les eaux d'un lac, retenues par une digue de roches, ne peuvent se vider subitement et produire une débâcle, que lorsque la digue qui les sépare des terrains inférieurs présente une face verticale dans toute la profondeur du lac; et même, dans ce cas, il faudrait que eette digue fût tout à coup renversée sur toute sa hauteur pour produire une semblable catastrophe. Des digues de rochers de ce genre doivent être extrêmement rares, et il doit être encore plus rare que là où elles existent, elles n'ajent pas éprouvé des dégradations successives plus ou moins considérables. Le caractère commun des lacs, sous le rapport de la pente qui s'élève depuis leurs fonds jusqu'au point où commence la décharge de leurs eaux, présente beaucoup de variations ; mais en général ectte pente est graduelle et très-douce . narticulièrement dans les lacs d'une étendue considérable.

La grande débàde, si souvent eitée, produie par la rupture d'un la dans la ratile de Bagnes, a eu lieu dans des circonstances tout-à-fait différentes de celies du desséchement d'un lac, existant dans une dépression de terrains derrière une digue de rocher.

La vallée de Bagnés, qui fait partie du Valais, est traversée par le torrent de la Dranse, qui, lorsqu'aucun obstacle ne l'arrête, va se réunir aux eaux descendant de la vallée d'Entremont, qui remonte au grand

Saint-Bernard, et aboutit à la grande vallée du Rhône, près de Martigny. Dans une partie de la vallée , près du pont de Mauvoisin. le lit du torrent est très-resserré et a nne pente très-rapide. Au nord de eet endroit s'élèvent le mont Pleureur et celui de Getroz, et au sud celui de Mauvoisin. Entre les deux premiers, il y a une raviue qui communique avec la vallée de Bagues, et qui a un glaeier considérable à son extrémité supérieure. Par cette ravine, des blocs de glace et des avalanches de neige descendent dans la vallée de Bagnes, et obstrucnt plus ou moins le lit de la Dranse, qui, dans des circonstances ordinaires, est capable d'entrainer la plus grande partie, si ce n'est la totalité, des matières qui s'opposent ainsi à son passage. Quand cependaut les blocs de glace sont nombreux et les avalanches considérables, la force du torrent est insuffisante pour les entrainer, et ils s'accumulent. Quelques années avant 1818, dit M. Escher de la Linth . le cours de la Dranse avait commencé à être obstrué par les blocs de glace et les avalanches de neige qui descendaient du glacier de Getroz. Dès que cette accumulation fut devenue assez considérable pour ne pas être détruite par les ehaleurs de l'été. clle s'accrut encore successivement pendant chaque hiver suivant, jusqu'à former une masse homogène de glace de forme conjune. Les eaux de la Dransc, eependant, trouvérent d'abord le moyen de s'échapper au-dessous d'u cone de glace, jusqu'au mois d'avril, époque où on s'apercut qu'elles n'avaient plus d'issue, et qu'elles avaient formé un lac d'environ une demi-lieue de longueur '. Le danger qui menaçait était évident ; et en conséquence on essa ya de dessécher graduellement le lac au moyen d'une galerie percée dans la glace. On parvint ainsi à écouler environ un tiers de la quantité d'cau qui était retenue. De 800 millions de pieds cubes, elle fut réduite à 550 millions. A la fin les caux, en s'écoulant, attaquèrent les débris entassés au pied du mont Mauvoisin, et s'étant creusé un passage entre les

1 Edimb., Phil. journ., vol. 1, p. 188.

rochers et la glace, elles brisèrent entièrement leur digue et se précipitèrent en masse; avec une violence extrême, entrainant avec elles des maisons, des arbres, d'énormes blocs de rochers, etc. Ce torrent s'échappant ensuite avec impétuosité do l'étroite vallée où il était resserré, désola une grande partie dn bourg de Martigny 1, d'où, en diminuant graduellement de rapidité, il alla se réunir au Rhône dans le lae de Genève. Comme on pouvait s'y attendre, sa vitesse varia beaucoup dans différentes parties de sa course. M. Escher de la Linth calcule que cette vitesse fut de 33 pieds par seconde du glacier à Le Chable, dans un trajet de 70,000 pieds : de 18 pieds sur 60,000 de Le Chable à Martigny, et de 11 1/2 pieds sur 30,000 de Martigny à Saint-Manrice; enfin , de Saint-Maurice au lac de Genève, qui en est éloigné de 80,000 pieds , la vitesse n'était plus que de 6 pieds par seconde 3. Le lac fut desséché dans l'espace d'une demi-heure.

Comme l'a fort bien renarqué M. Yatez, or voit, dans les pays de montagnes, de lace prouits par le chate de masses de rachers en travers de vallées éroites, de nainée à arrêter les ount fans heur décenne vers le bas de ces vallées. M. Yates clie le dans d'Oschema, dans le canton de Berne, comme un bon exemple de les alissi formés; et M. de Gasprin rapporte un example récent (novembre 1819) de la formation de la mentagne prédit par la chatte d'une masse produit par la chatte d'une masse de montagne qui a barrê la rivière d'Osle, près La Mothe Chaisespon. Le lac produit aux ce demine ca savit à 5 de 00 mètres de de mates qui a barrê la rivière d'Osle, près La Mothe Chaisespon. Le lac produit dans ce demine ca savit à 5 de 00 mètres de mètres de la constant de la

dans ce dernier cas avait 5 à 600 mètres de long, 60 de large, et 3 à 4 de profondeur 4. Il est évident que la possibilité d'une décharge subite des caux d'un lac ainsi formé, dépend de la forme et du volume de la digue qui les retient, comme aussi de la nature des matériaux qui la composent. Si cette digue est assez forte pour résister à la pression de l'eau, et no peut être entamée que par le ercusement graduel que l'écoulement du lae opérera sur sa partie la plus 9 basse, elle se maintiendra et se couvrira de bois et antres végétaux, comme cela a eu lieu au lac d'Oschenen. Mais si, au contraire, la digue est composée de matériaux peu cohérents, susceptibles d'être subitement entrainés par la pression des caux, ou d'être promptement corrodés et dégradés par l'écoulement do leur trop-plein, il ponrra se produire une débâele analogue à celle de la vallée de Bagno, dont les effets dépendront do la masse des eaux retenues, de leur écoulement - plus ou- moins instantané, et d'autres eirconstances faciles à concevoir 1.

d'autres eirconstances lacites à concevoir .

Des lacs peurcat être aussi deschée, si la digue qui les retient et les sépare d'un nivau inférieur extu me masse verticale d'uno faible épaisseur; car cette mince digue peut s'affabbir peu à peu par l'éconlement de l'eau, et s'écrouler tout à coups, mais ces cas doirents or encountre fort aroement, et il est difficile de supposer des lacs dont l'étendue soit assex considérable pour que leur débalce subite puisse produire des effets qui soient à comparer à eur qui résulteraient du passage d'une masse d'eau générale sur les continents.

M. Strangways eite la grande débâcle ou desséchement soudain du *lac de Sourando*, an nord de Saint-Pétersbourg: Avant l'année

Les mèmes observations d'appliquent auns à ces autres cas indigné fegiment par N. Ates, dans le mémoir cuite ci-dessus, dans lesquels, par mist de diverses circontanteses, un torrest proteant d'une vallée transversale vient à sancere, dans la sallée principale dont il est trabusière, une masse de détrains si considérable qu'elle arrête le cours de l'ema. Baus etc essavependant, d'appel si nature même de cette digne, il reis militeneur probable qu'elle principe en mainteair, momb epits on moins promptement par la rivirèe on torrent principal.

l Parmi les deBris transportés à Martigny se tronvèrent beaucoup d'arbres qui étaient restés droits sur leurs racines; les graviers et la terre qui s'y étaient attachés les maintenaient dans une

position verticale avec leurs branches.

2 Edimb., Phil. journ., vol. 1, p. 191.

<sup>3</sup> Yates, Remarques sur les dépôts d'allueion. (Noureau Journ. phil. d'Edimb., avril 1830.) 4 Gasparin, Ann. des Sc. nat., avril 1830.

1818, ce lac était séparé, à l'est, de celui de Ladoga par le petit isthme de Taipala. Ses eanx se déchargeaient au nord dans le Voxa, à Kevgnemy, et se rendaient de cette manière dans le lac Ladoga, à Kexholm. Au printemps de 1818, l'isthme de Taipala fut entraine par les eaux, ce qui changea l'ancienne direction de la décharge du lac. en lui en ouvrant une nouvelle à un niveau plus bas. Aussi les eaux de ce lac de Souvando se sont considérablement abaissées, et elles continuent à se rendre par ce nouveau canal dans le lac Ladoga, ayant tout-à-fait abandonné le Voxa 1.

Le même autenr décrit les chutes, ou ranides de l'Imatra, à environ 6 verstes andessons du lieu où le trop-plein des eaux du lac Saima est recu par le Voxa. Cette rivière se resserre tout à coup au-dessus des points où elle tombe en cataracte, avec une rapidité et un fracas extraordinaires, à travers une gorge qu'elle a évidemment creusée ellemême. D'après M. Strangways, nous pouvons admettre que l'eau a primitivement passé snr une plate-forme située entre deux chaines de collines, et formant le fond d'une vallée. « Cette plate-forme est composée de gneiss en » couches très-inclinées, et c'est dans ce » gneiss que la rivière a creusé son lit. La » surface de cette plate-forme paraît aujonra d'hui élevée de 50 pieds au-dessus do ni-» veau de l'eau au bas de la cataracte. Sa » surface est en beauconp de points tont-àn fait nue, et profondément creusée dans » une direction parallèle à celle de la ri-» vière; elle est couverte de monceaux de » galets et de bloes d'nn gros volume, dont » quelques-uns sont creusés et évidés sous » les formes les plus bizarres. L'un des plus » gros blocs laissés maintenant à sec , sitné » à peu près au milicu de la plate-forme, est » percé verticalement d'un trou cylindri-» que 2, » On a constaté que le niveau du lac Taima, et le niveau de seuil de la dé-

1 Strangways, Truns. géol., tre série, vol. 5, AStrangways, Trans. geol., vol. 5, p. 241.

charge de ses eaux s'abaissent graduellement.

Débordements. - Toutes les rivières sont plus ou moins sniettes à des crues ou débordements qui augmentent beaucoup leur rapidité et leur force de transport, ce qui les rend capables d'entrainer des matières qu'elles n'auraient pu déplacer dans les circonstances ordinaires Ces déhordements sont aussi importants en ce qu'ils surprennent, dans des terrains bas, des animanx terrestres que les eanx transportent, avec des arbres et d'autres matières, jusqu'à la mer, où ils peuvent être ensevelis tout entiers dans des dépôts de vases avec des animaux qui se tiennent dans les embouchures ou d'autres qui habitent la pleine mer.

On a observé que, dans ses crnes, une rivière tend surtout à élargir son lit, sans beaucoup l'approfondir; car les plantes aquatiques, qui ont poussé et fleuri durant l'état paisible de la rivière, sont couchées au fond du lit, mais ne sont pas entratnées par le courant, et garantissent le fond de ses érosions : les nierres et les graviers qui, à des époques antérienres se sont déposés à nn sur le fond, doivent y entrer dans le sol, s'y agglomérer. et augmenter beaucoup sa résistance 1. Durant ces crues des rivières, les plaines qui les bordent sont souvent inondées, et il s'y fait des dépôts : mais néanmoins une grande quantité de détritus échappe jusqu'à la mer.

Quand on veut déterminer les effets qu'un e inondation a produits dans uu pays cultivé, on doit d'abord faire abstraction des malheurs qui sont le plus à déplorer, tels que le nombre des victimes et l'étendue des propriétés ravagées, pour s'attacher à bien reconnaître les changements physiques réels que cette inondation a pn occasionner dans la contrée; mais en ontre on doit ne pas oublier que les ouvrages de l'homme accroissent beaucoup la force destructive d'une inondation. Si une rivière, dans son débordement, trouvait à s'étendre beaucoup snr une plaine, la masse de ses eaux trouvant

<sup>2</sup> Encycl. britan., art. Rivière.

ainsi à se développer sur une surface plus considérable, y perdrait beaucoup de suritesse et de sa force pour entraîner les masses solides; mais il arrive, au contraîre, que nos haies, nos ponts et autres obstacles capables d'abord de maintenir quelque temps les eaux, sont enssite par cela même, lorsqu'ils sont enfin forcès de edder à leur pression, la cause d'une multitude de débales.

Si on suppose qu'un pont arrête les progrès d'une inondation, et que, comme cela arrive souvent dans de petites plaines, une chaussée le réunisse aux collines qui sont de chaque côté, les eaux s'accumuleront, et finiront par faire nne irruption du côté qui leur offrira le moins de résistance, ce qui probablement aura lieu par le pont; avant une fois tronvé une issue , les eaux s'y précipiteront avec une rapidité proportionnée à la différence de niveau et à leur masse; et il en résultera une débâcle, dont la force pour entrainer et transporter sera beaucoup plus considérable que ne l'aurait été celle de l'inondation abandonnée à cite-même, si les obstacles qu'elle a eus à vainere n'avaient pas existé. Il faut se rappeler aussi que l'homme, par ses inventions de fossés et de rigoles, empéche les eaux de pluie de séjourner aussi longtemps qu'elles le feraient sur la pente des collines, les conduisant, comme ilete fait, par cette multitude de canaux de desséchement jusque dans le fond des vallées ; de sorte que, dans un même temps, il s'y réunit une bien plus grande masse d'eaux que eela n'aurait lieu dans un pays non cultivé. De plus l'homme, au moyen des digues et des jetées qu'il élève, renferme souvent les eaux d'une rivière dans un caual plus resserré que celui qu'elle aurait naturellement; et il en résulte nécessairement que , dans une crue , les eaux ainsi contenues ne pouvant se développer sur une grande surface, leur rapidité ordinaire est beauconp augmentée, et en même temps leur force pour entrainer.

Glaciera. — Ce sont de grandes masses de glaces ou de neiges durcies, fornées d'abord sur le sol dans les régions froides de l'atmosphère, et qui ensuite descendent et s'accumulent dans les vallées des pays do montagnes, présentant souvent ainsi le rapprochement extraordinaire de la désolation au milicu de la fertilité, et de la glace à côté d'une belle végétation. Les niveaux jusqu'où descendent les glaciers dépendent beaucoup de la latitude de la contrée. Ainsi dans les régions pélaires, où la lique des neiges perpétuelles est très-rapprochée du niveau de la . mer, on trouve des glaciers sur des montagnes plus basses qu'on n'en tronverait dans les Alpes, où la timite des neiges perpétuelles est beaucoup plus élevée : de même, dans la chaine de l'Hymalaya . la tique des glaces perpétuelles étant plus élevée que dans les Alpes, les glaciers s'y forment aussi à des niveaux plus élevés.

Les glaciers sont des instruments puissants de dégradation du sol, en ce qu'ils chasseut devant eux et transportent toufes les substauces qu'ils peuvent déplacer. En avaut des glaciers, on voit ordinairement des amas de débris composés de masses de rochers, de terre et d'arbres qu'ils ont entrainés, et qui sont conuus en Suisse sous le nom do moraines. S'il y a une ligne de moraine qui s'étende à quelque distance en avant du front du glacier, on en conclut que le glacier s'est reculé de toute cette distance; mais si l'on ne voit pas d'autre moraine que celle que le glacier chasse immédiatement devant lui, ou en conelut qu'il s'est avancé. Les glaciers aident à la dégradation des continents en transportant des blocs, souveut de trèsgrandes dimensions, jusqu'à des régions plus basses que celles que ces blocs aurajent pu atteindre dans un si court espace de temps ; et beaucoup de glaciers, surtout quand ils se trouvent dominés par de grands escarpements, sont chargés des débris qui s'en détacheut, lesquels, en raison de l'avancement constant de la masse de glaces, sont entrait nés avec elle, et, si elle aboutit à un précipice, y tombent avec fracas et roulent dans les ravins situés au-dessous. Ces chutes de rechers sont communes dans les parties élevées des Alpes, et le bruit qu'elles produisent, joint à celui des eraquements qui ant

lieu tout à coup dans les glaciers euxmêmes, sont les seules interruptions qu'éprouve le silence de mort qui règne dans ces contrées sauvages et désolées. L'avancement plus ou moins prompt d'un glacier-dépend de l'angle qu'il fait avec l'horizon, la vitesse de sa marche augmentant avec la déclivité du terrain sur lequel il repose.

Une échelle, laissée par M. de Saussure à l'extrémité supérieure d'un glacier, la première fois qu'il visita le col du Géant, fut retrouvée dernièrement dans la mer de glace, qui est le prolongement du même glacier. presque vis-à-vis le pic appelé l'aiguille du Moine. Elle doit, par consequent, avoir avancé d'euviron trois lieues depuis l'anuée 1787 1. Quelques expériences faites par des guides de Chamouni, et rapportées par le capitaiue Sherwill, uous apprennent que, comme on doit le concevoir, cette marche rapide diminue quand la pente devient moindre dans la mer de glaces : car on a trouvé qu'un bloc de rocher n'y avait avaucé que de 185 mètres dans l'espace d'une année . Il est impossible de donner une preuve plus positive du rapport qui existe entre l'avancement d'un glacier et la pente sur laquelle il se dévelonne. Il semble en résulter que. comme la déclivité du sol reste à peu près la même pendant uue longue période de temps, l'avancement ou le retrait de la partie inférieure d'un glacier dépendra des variations locales du climat , qui produiront une plus ou moins graude quantité de glace dans les régions élevées , ou détruirout une plus ou moins grande partie du glacier dans les régions basses.

Presque toutes les eaux qui s'écouleut des glaciers , sont chargées de détritus , dont la plus grande partie se dépose près de la glace, mais dont les particules les plus fines sont transportées à des distances cousidérables : comme ou le voit, par exemple, dans le torrent de l'Arver lequel, après avoir dé-

Phil. Mag. ct Annales de Philosophie, japvier 1831.

2 Phil. Mag. et Annales de Philos., janvier

posé dans la vallée de Chamouui les matières les plus lourdes dont il était chargé, charrie les parties les plus légères jusqu'à sa jonction avec le Rhône , près de Genève, Il u'est pas rare que des eaux troubles, provenant de glaciers, déposent dans un lac tous les détritus qu'elles entrainent comme le fait le Rhône, qui transporte dans le lac de Génève du sable, de la boue, et quelquefois des cailloux. Le frottement des glaciers contre le sol sur lequel ils se meuvent est peut-être eucore uue autre cause mécanique qui sert à accrettre leur action destructive.

Dans les régious du nord, les glaciers n'out quelquefois qu'une si petite distance à parcourir avant d'arriver à la mer, qu'ils viennent v aboutir, comme l'out observé les navigateurs qui out parcouru les mers du nord. Les masses de glace s'avançant ainsi dans la mer, auront une tendance constante à flotter à la surface, par suite de leur plus faible pesauteur spécifique : d'où il doit resulter que si, par une force quelcouque, elles sout détachées du glacier dont elles faisaient partie, elles doivent être entrainées eu pleine mer : c'est ainsi que se forment ces montagnes de glaces, si conques et si dangereuses daus l'océau Atlautique du nord.

- Dépôts de détritus dans la mer.

Nous avous vu ci-dessus que l'action de l'atmosphère, les foutes de neiges et des glaciers, les éboulements, et l'action destructive des eaux des rivières, produisent de grandes dégradations à la surface des continents. Des circonstances locales arrêtent une portion cousidérable des détritus qui en résultent ; des lacs en retiennent de grauds dépôts, qui plus tard sont eutrainés; des plaines basses sont de temps à autre envahies par des inondations qui v laissent des atterrissements cousidérables ; la rapidité des courants diminue, et avec elle leur force pour entraîner : d'où il résulte que, comme nous l'avons observé précédemment, les rivières, quand elles sont courtes et rapides, peuvent eutrafner jusqu'au bout une grande partie de leurs

détritus, tandis que, quand elles ont un long cours, elles en abandonnent une grande partie avant leur embouchure. Dans des localités favorables, telles que dans des pays de plaines, elles élèveront leurs lits, si elles sont resserrées entre des rives élevées qui ne leur permettent point de changer leur cours, ou d'épancher leurs eaux, et de former des dépôts latéralement. Ce fait s'observe bien en Italie, où il y a beaucoup de plaines qui ont été en culture depuis un long espace de temps, pendant lequel on a été constamment oblige, pour contenir les rivières, de leur opposer des digues, afin de les empécher de se répandre sur les champs cultivés et de les dévaster. Aussi, quand on voyage dans cette contrée, il arrive souvent qu'on voit la route tracée sur des hanteurs artificielles servant dolit aux rivières, plus élevées que le niveau des plaines environnantes. Ces hauteurs artificielles sont surtout frappantes dans la petite plaine de Nice, qu'on sait avoir été cultivée depuis l'époque reculée où le pays a été habité par la colonie phocéenne de Marseille. Le niveau élevé auguel coulent ces rivières est du non-seulement à leur ancienneté, mais encore à la facilité avec laquelle se désagrègent les conglomérats qui composent les collines supérieures d'où les eaux proviennent, et d'où elles entrainent facilement avec elles une quantité considérable de cailloux. Ceci sera rendu plus clair par la figuro suivante.



a b niveau do la contrée actuellement cultivée, sur laquelle on a élevé graduellement des digues artificielles jusqu'en o d, afin de garantir les champs de l'envahissement des détritus amenés par la rivière ou le torrent e, lesquels s'accumulent ainsi depuis / jusqu'en e. Le geure de travail généralement en usage dans le pays pour combattre les effets de cette accumulation et de l'élévation du lit do la rivièro, consiste à profiter do l'époque des eaux basses pour enlever des dépots du lit e, et s'en servir pour relever les deux gives qui servent à garantir les plai-

Le Po montre un exemple bien conna de cetto élévation du lit d'une rivière, car il est devenu plus baut que les maisons de la ville de Feyare. Le même phénomène s'observe aussi en Ilollande, doujour serve aussi en Ilollande, doujour sartundre à l'enrounter dans tous les pars où des rivères transportant des détritus sont contenues par des rives artificelles qui les empécheut de quitter leur lit pour so répandre dans les plaines environantes.

Malgré cette tendance des rivières à étieve leur il tida socraines Crisonsances, il y en a d'autres où élles lo cremênt. C'est ce qui a lieu quand deux op plusieurs courants venant à se réunit, eu une seule rivière, la surface de l'eau, preis cette réunion, loin d'être augsi grande qu'étaient celles des deux premiers courants, est au contraire beaucoup moindre. Alors l'action des eaux réunies tend à creuest le cand dans leque elles coulent, do sorte que, même avec une diminion moindre. Alors l'action de lui, la rapidité reste la même, ou est même auguncu-léve.

Les faits suivants, observés dans le lit du Pô, nous fournissent une preuvo évidente de co creusement du lit d'une rivière par la ionction de plusieurs conrs d'eau.

Vers l'an 1600, les eaus, du Pauaro, tivière considèrable, furent reinies au grand. Pd; et quoique dans ses déflordements il transporte une immenso quantité de salué et de boue, il a beaucoup approfonil loi li du Tronco di Venesia, depuis son confluent juqu'à la mer. Ce fait fut verifie deschement par Manfredi, vers l'an 1720, lorsque les habitants des vallées voigénes fureu alarmés du projet d'y amener les eaux du Reno, qui alors coulait à travers le pays de Ferrare. Leurs craintes s'éranouirent, et le graul Po continue à anorbondir chause jour sou lit aree un avantage prodigients pour la navigation. Be plus, il a occasionné le deséchement de plusieurs cantous très-étendus qui étaient alors des marais, étant, dépuis des sécles, constament couverts d'esq; ce qui est d'autant plus renarquable que le flean et, de toutes les vivirees du pays, celle dont les œux sont les plus troubles dhus ses débordements.<sup>4</sup>

On derrais supposer que toutge les rivières doivent, lors de leurs détordements, centrainer des galets janqu'ils la ner. Il n'y auem doute qu'elles ne prodisient alors un transport plus considérable qu'elles n'au-raient pu le faire dans le même lit et dans des circonstances ordinaires; mais durant les crues, on ne pent considérer les rivières que comme dant plus étendues, et élles sout par conséquent toujours soumises aux lois générales des rivieres, une plus grande masse d'eau tendant à approfondir le canal, et la rapidité du courant, la pente des lits, et la force de transport restant toujours en pro-portiou l'une ave l'autre.

Dans les lits des torrents, à sec on presqu'à sec pendant la plus grande partie de l'année, nous voyons des exemples de cours d'eau qui approfondissent leur lit, en proportion de sa pente, de la résistance du fond et des parois, et du volume d'eau qui vient y couler. Le transport des détritus sera aussi plus ou moins eonsidérable, en proportion des mêmes circonstances. Les partieules fines étant plus faciles à transporter, il y a peu de rivières qui, durant les crues, n'emportent pas une grande quantité de ces détritus jusqu'à la mer. Si la pente le permet, le courant sera eapable de transporter anssi d'autres espèces de détritns : dans le cas contraire, ils resteront dans son lit. D'où il résulte que la nature des détritus qu'une rivière transporte à la mer, doit dépendre des circonstances indiquées. Mais comme ces circonstances varient dans la même rivière, les dépôts de détritus qu'elle forme penvent présenter aussi de grandes variations, et on peut y rencontrer des alternatives d'argile ou de marne et de sable ou de gravier.

Si une riviere, à son embouchure, est soumies à l'indisecte des martes, les détritus obériont au flux et au reflux, et subiront 
une-settion en rapport avec les lois qui les 
régissents. Ell ay à pas de marcés, toute la 
masse des matières transportés par la Fivier 
sera entralade sans obstacle jusqu'à l'embouchure dans la mer. Entre les deux extrimess de grande resistance et de on résistance, les variations sont si grandes, et 
dépendent de tant de circonstance locales, 
qu'il est extrémement difficile d'établir une 
résistification.

Les variations principales sont produites par la différence dans le volume des eaux. leur rapidité, et la gnantité et la nature des substances qu'elles peuvent transporter ; cependant on peut établir, comme un fait général, que les rivières tendent à former des deltas dans les mers où les marées sont pulles ou trèsefaibles, ou bien lorsque les eaux de ces rivières ont assez de forces pour vainere la résistance des marées, des courants et l'action destructive des brisants. Elles ajontent ainsi à l'étendue de la terre ferme par les dépôts qu'elles apportent, au milieu desquels elles se partagent entre plusieurs canaux. Cet accroissement superficiel est d'ailleurs en raison de la profondeur de la mer au point où les rivières s'y jetteut.

au point ou uter trivere s'y yettent.

Dans les celculs de l'accroissement des
deltas, on n'a pas tonjours eu soin de tenir
compté de la profondeur générale de l'esu
des
des la compté de la compté de l'esu
des
des la compté de la compté de l'esu
des
des la compté de la compté de l'esu
qu'une moinde quantité de détrius, transportés dans une partie de mer d'éjà pleine
de bas-fonds, doit y présente une surface
plus étendue qu'une plus grande quantité
dans des caux plus profundes.

Le Nil, le Volga, le Rhin, le Pò et le Danube nous offrent des exemples de dettas formés dans des mers qui peurent être regardées en général comme n'ayant pas de marées. Comme le Nil ne reçoit que peu d'eau atmosphérique de l'Égy pte, où il pleut rarement,

<sup>. 1</sup> Encycl, britann., art. Rivière.

les détritus qu'il transporte, doivent venir principalement des pays supérieurs. Cette rivière commence à grossir en juin, atteint son maximum de hauteur (de 24 à 28 pieds) en août, et décroft alors jusqu'au mois de mai suivant. Depuis une lougue suite de siècles, le Nil a trausporté une grande masse de détritus dans la Méditerranée, où ils se sont accumulés à son embouchure, en y formant un delta qu'il tend coustamment à accrottre. La profondeur de la mer augmentaut d'environ une toise (fathom) par mille, on a calculé, en supposant que le dépôt du Nil soit le même près de la mer que dans la Thébalde, que le delta doit s'être accru d'environ un mille et un quart depuis le temps d'Hérodote, D'aprés M. Girard, le Nil a élevé la surface de la Haute Égypte d'environ six pieds quatre pouces depuis le commencement de l'ére chrétienne. La quantité d'eau qui s'écoule en un an par le Nil, est évaluée à deux cent cinquante fois celle de la Tamise '. Le delta est traverse par deux courants principaux qui se séparent l'un de l'autre à quelques milles au-dessous du Caire, l'un descend à Rosette . l'autre à Damiette. La position actuelle de cette dernière ville a donné lieu à des idées très-exagérées sur l'accroissement rapide de ce delta. On a supposé que la ville actuelle était la même que celle qui, pendant la première croisade de saint Louis, était située sur le bord de la mer : et comme aujourd'hui Damiette est à deux lieues de la mer, on en a conelu que cette distance avait été produite par les dépòts du Nil, dans l'espace d'environ 600 ans. Cependant il paratt aujourd'hui certain, d'après les travaux de M. Reuaud. qu'après le départ de saint Louis, les Émirs d'Égypte, voulant prévenir une nouvelle invasiou du même côté, détruisirent l'ancienne Damiette, ct foudérent dans l'intérieur une nouvelle ville, qui serait la Damielte actuelle 2. Par suite de l'effet des vagues et des courants,

des baues se sont amoucelés sur les côtés extérieurs du delta, où ils forment des lacs, dout les plus étendus sont ceux de Menzaleh, de Bourlos, et celui qui est derrière Alexandrie.

Le delta du Pó avauce avec rapidité, par suite du peu de profondeur de la mer dans laquelle il se jette. Nous sommes redevables à M. de Prouy d'une masse iutéressante de faits qui l'autorisent à conclure:

 « Qu'à des époques antiques , dont la date ne peut pas être assignée , la mer » Adriatique baignait les murs d'Adria.

2°. » Qu'au douzième siècle, avant qu'on » eat ouvert à Ficarolo une route aux eaux » du Po, sur leur rive gauche, le rivage de » la mer s'était éloigné d'Adria de 9 à 10,000 » mètres.

3°. Que les pointes des promontoires formés par les deux principales bouches du Po se trouvaient, en l'au 1600, avant le Taglio di Porto-Firo, à une distance moyenne de 18,500 mètres d'Adria, ce qui, depuis l'an 1200, donne une marehe a'dalluvious de 28 mètres par an.

4°. » Que la pointe du prouontoire unique, formé par les bouches actuelles, est e feisiguée de 32 ou 35 mille mêtres du mêridien d'Adria; d'où on conclut une mare che moyenne des altuvious d'environ 70 » mêtres par an pendant ces deux derniers siedels, marche qui, rapportée de des époques peu éloignées, se trouverait être » benucoup plas rapide 1. »

Le Mississipi, qui réunit les eaux d'une si gére de partie de l'Amérique du uord , peut gére considéré comme ayant son embouchure dans une mer à peu près dépourave de méres. Son edita est très-considérable, et peu élevé a\_a-dessus du niveau de l'Océan. Durant les plus hautes crues, la peut de la rivière de la Nouvelle-Orléans à la mer, qui en est à une distance d'environ 100 milles, n°a été évaluée qu'à un poute et demi par mille. Quand les eaux sont basses, la pente est pres-

1 Prony, cité par Cuvier, Discours sur les Révolutions du Globe, p. EXXIV.

<sup>1</sup> Supplém. à l'Encyc.britann., art. Géographie

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Extrait des historiens arabes relatifs aux guerres des eroisades.

que imperceptible , le niveau de la merétaut ; alors à peu près le même que celui de la rivière à la Nouvelle-Orléans 1.

Cette rivière fournit un bon exemple de crues plus considérables à une certaine distance de l'embouchure qu'à l'embouchure même; car l'élévation de l'eau, durant les grandes crues, est de 50 pieds à Natchez, à 580 milles dans les terres, tandis qu'à la Nouvelle-Orléans elle n'est que de 13 '.

Darby nous a donné une masse de renseignements relatifs à une grande partie du cours du Mississipi et de son delta, d'où l'on peut déduire des faits géologiques très-importants 3. Il parattrait que l'Atchafalaya, qui aujourd'hui, à une distance d'environ 250 milles de la mer, reçoit une grande partie des eaux du Mississipi, qu'il conduit dans le golfe du Mexique, n'a pas toujours été une des branches d'écoulement de ce fleuve. mais qu'autrefois e'était le prolongement de la rivière Rouge, laquelle se jette maintenant dans le Mississipi. Pendant les automnes de 1807, 1808 et 1809, M. Darby a en souvent l'occasion d'examiner le lit de l'Atchafalava, dont les eaux étaient alors très-basses. Il a trouvé que la couche supérieure du dépôt qui forme le fond est constamment formée d'unc argile bleue, qui est abondante sur les bords du Mississipi. Cette argile recouvre habituellement une couche de terre ocreuse rouge particulière à la rivière Ronge, sous laquelle on retrouve de nonveau l'argile hleue du Mississipi 4. Nous pouvons en conclurc, non-seulement que la rivière Rouge a coulé dans le eanal de l'Atchafalava, antérieurement au cours actuel du Mississipi, mais que cette dernière rivière a précédé l'autre, et qu'il y a cu plusieurs alternatives.

Par suite de la forme du Mississipi à l'endroit où l'Atchafalaya s'en détache, une immense quantité d'arbres qui étaient em-

tels que la solidité qu'on a supposée à ce radeau dans plusieurs parties, au point de permettre aux ehevaux d'v passer, et ces arbres d'une grosseur énorme qu'on a dit v croitre, sont des contes entièrement dénués de fondement. Dans le fait, d'après le changement continuel de position de ce radean, et le peu d'ancienneté de sa formation, il est tout-à-fait impossible de croire qu'il ait une grande solidité, et que de grands arbres aient pu y crottre. On y voit végéter fréquemment quelques petits saules . on autres arbustes aquatiques : mais ils sont trop souvent détruits par les changements qu'éprouventa masse du radeau, pour acquérir une grandeur considérable. Dans la saison des basses caux, la surface du radeau est entièrement eouverte des plus belles fleurs : et leurs couleurs variées , jointes an bourdonnement des abeilles qui y affluent par milliers, forment, pour le voyageur, une sorte de compensation du silence profond et de la solitude de la nature sur cette plage écartée 1. D'après des observations faites en 1808. M. Darhy a reconnu que la largeur de la rivière est de 360 pieds anglais, et il a évalué le volume du radeau à 286,784,000 pieds cubes, sur une profondenr ou épaisseur de 8 pieds et une lougueur de 10 mil-

portés par le premier, sont rejetés dans le

second. Depuis envirou 52 ans, ces arbres ont commencé à s'accumuler et à former un

traiu ou radeau (raft ). Cette masse de bois

s'élève ou s'abaisse avec l'eau de la rivière. et conserve dans toutes les saisons la même

élévation au-dessus de la surface. D'autres

détails qu'on a donnés sur ce phénomène,

les anglais. A la vérité l'intervalle entre les deux extrémités du radeau était de plus de 20 milles; mais comme tout cet espace n'était pas également rempli de hois, M. Darby a adopté dix milles comme la mesure movenne approchant le plus de la vérité, On observe des radcaux du même genre,

1 Darby, Descript, géograph, de l'État de la Louisiane.

I Hall, Voyage dans l'Amérique du nord.

<sup>2</sup> Ibidem. 3 Darby, Descript, géograph, de l'État de la

Louisiane.

<sup>4</sup> Ibidem.

mais d'un moindre volume, daus d'autres parties du Mississipi on des grands fleuves qui lui apportent lenrs eaux. Les rires de ces fleuves éprovent des dégradations continuelles, on voit souvent de prandes quantités d'arbres entrantes tout à coup par les conrants. Le capitaine Hall fut témoin d'un fait de ce genre : li vit une masse considérable de terre couverte d'arbres tomber tout i coup dars le Missouri; et peu de temps avant son arrivée, on avait vn se détacher une masse encore plus considérable .\*

Il y a peu de fleuves dont le cours soit plus instructif que le Mississipi , parce que l'homme u'a pas fait eucore beaucoup de ehangements sur ses rives; il en résulte qu'il nons fournit l'oceasion d'observer de grandes opérations naturelles, bien plus complétement que nous ne pouvons jamais le faire dans le cours des rivières qui ont été plus ou moins sous la domination de l'homme pendant une suite de siècles. Le conrs de ce fleuve est si long, et il traverse des elimats si variés, que les erues ou débordements sont souvent produits et entièrement terminés dans un de ses affluents avant de commencer dans un autre; de là proviennent ces fréquents dépôts de détritus aux embouehures des affluents. Les eaux de ces derniers sont repoussées en arrière. et deviennent stagnantes, jusqu'à une eertaine distance, par l'effet du débordement des eaux qui affluent à leur embonchnre. et il en résulte un dépôt qui subsiste jnsqu'à ce que les erues annuelles de l'affluent où il s'est formé viennent à l'entratner ". Quand l'Ohio est débordé, il rend les eaux du Mississipi stagnantes sur une étendue de plusieurs lienes, Ouand e'est le Mississipi, il fait refluer les eaux de l'Ohio jusqu'à une distance de 70 milles 3.

Darby remarque que le Mississipi, dans se longue course depuis l'embouchure de l'Ohio Jonque Osta Pedenis l'embouchure de l'Ohio Jonque'à Réton-Rouge, baigne la rive orientale, qu'il tead à eutralmer et à détruirs et que même Jusqu'à la mer il n'est pas en contact avec le côté occidental de la vallée qu'il varverse. Il attribue et défet, avec beaucoup de probabilité, aux dépois apportés par les grands affluents, qui tous se jettent dans le Mississipi du côté de l'ouest, et qui accumalent ainsi des défritus de ce côt.

Nonobstant la tendance générale du fleuve à se porter vers l'est , son lit subit un grand nombre de changements plus petits. Ainsi les contournements se raccoureissent par la dégradation et la coupure des isthmes, en raisou de la tendance générale des courants sinueux à détruire les obstacles qui causent leur sinuosité, comme on peut l'observer dans un grand nombre de rivières qui coulent à travers des plaines. En outre, de nonveaux obstacles se présentent, de nouvelles sinuosités se produisent. Ainsi, des arbres qui avaient poussé sur d'aneiens dépôts d'alluvion de la rivière, sont entratnés, tandis que des alluvions plus récentes donneut naissance à une nouvelle végétation, qui sera nn jour emportée à son tour par un nouvean changement daus le cours du sienve. Pendant que les changements moins considérables se produisent dans les diverses parties de son lit , la dégradation des terrains supérieurs fournit une grande quantité de détritus, qui nonseulement tendent à élever le niveau général de la vallée, par leurs dépôts sur les plaines au moment des inondations, mais qui sont aussi entralnés en partie jusqu'à la mer, et forment un immense delta composé d'argile, de boue, de sable, mélés d'une grande quantité d'arbres et autres substances végétales qui ont flotté sur les eanx,

Le delta est divisé en une grande quantité de laes , de marais et de courauts partiels habités par une foule d'alligators. Le courant principal du Mississipi, comme on le voit sur toutes les bonnes eartes , se développe d'une manière tout-à-fait singulière. Les détritus qu'il entraine avec lni y produi-

<sup>1</sup> Hall, Voyage dans l'Amérique du Nord.

<sup>2</sup> James, Expéd. aux montagnes rocheuses.
3 Hall, Voyages dans l'Amérique du Nord, vol. 3,

p. 370. Le même auteur cite le mélange remarquable des esux du Missouri avec celles du Mississipi, les premières chargées de détritus et de bois, les dernières parfaitement claires.

seat continuellement des changements qui demandent tout "l'attentio des pioless. Suidemandents tout "l'attentio des pioless. Suivant le capitaine Hall, des millions de tronce d'abreres sont entrainés durant les crues, et. de sonvent portès jaequ'à plusicurs miller dans sonvent portès jaequ'à plusicurs miller den de naviguer au millen d'eux. Quand its ner vont par jasqu'à la mer, ils sont liés ensemble par des espèces de roscaux qui retardeul le ours de l'euu et recenillent des amas de boux. Le même auteur établi que sur chair de l'eux de recellier de la cole, il y au nespace de 50 à 100 milles de largeur qui est toutdatis inhabitoit par

L'embouchure du Gange est un exemple remarquable de la puissance des fleuves pour avancer leur delta , là où il n'y a point de courant violent dans une direction transversale à leur embouchure, et lorsone la masse d'eau, surtout pendant les crues, est très-considérable, même quand ces rivières débouchent dans une mer soumise à de très-fortes marées. Le major Rennell a décrit ce delta du Gange en 1781, et probablement depuis cette époque il s'y est produit de très-grands changements; cependant, comme ces changements se sont probablement faits de la même mauière, la description du major Rennell sera toujours précieuse pour nous faire compreudre comment les choses ont dù se passer.

Le della du Gange commence à environ 230 milles de la mer, en ligne directe, on a 390 milles de la mer, en ligne directe, on à pieu près 500, si ou compte la distance en suivant les contours de la rivière. Le Gange, en suivant les contours de la rivière. Le Gange, comme beaucoup d'autres flœuves, fait de distance dans le Mississipi, des changements considerables dans on lit, par suite de la tendance des courants à détruire les isthmes qui séparent l'ume de l'autre des sinnosités voisines. Durant les ones nauées que le major le flement et serte dans l'Inde, le promontaire de la jonction de la rivière de Jellinghy avec le Gange exte dépoise graduellement

de trois quarts de mille ou avant. Il dit aussi qu'il n'est pas rare de voir un changement total dans le cours de quelque rivière du Bengale; le Coss (égal en grandeur au Rhiveresait autreibs Parnah, et se Joignait au Gange vis-à-vis Rajeanl. Son point de pouction est actodiement environ 45 milles plus huat. Gour, l'ancienne capitale du Bengale, était primitirement situé o sur le Gange. Il semblo probable que ce lleuve a coulé autreioù antes lieux qu'orcupent actuellement les lacs et marsis situés entre Natore et Afferenues.<sup>4</sup>

Le delta est constamment dans un état d'accroissement ; la quantité de détritus qui y contribue, doit être très-considérable, car la mer où il se dépose est très-profonde. Les obstacles habituels qu'il a à vaincre, sont les marées ; mais durant les crues du slenve , le flux et le reflux se font peu sentir, si ce n'est près de la mer, Aussi c'est pendaut ces époques que l'accroissement du delta est le plus eousidérable, la masse de détritus transportée étant alors beaucoup pins grande. et la résistance de la mer étant à son minimum. Il peut, il est vrai, arriver que la mer ravage ces terrains récemment formés. et les recule en apparence pendant un certain temps; mais ils doivent tonjours finir par gagner en avant, ne fut-ce que par l'action des brisants eux-mêmes , qui tendent à combler les profondenrs, en n'emportant les détritus qu'à une petite distance. La mer, devenant ainsi moins profoude, se trouve par suite plus facile à remplir par les détritus apportés par la rivière.

Les gros graviers, trausportés par le Gange, 'arretient tojonar dans son lit à une distance d'au moins 400 unilles de la mer, parcuosiquent à 180 milles plus hand que l'origine du detta. Il semblerait, d'après cela, que, depuis l'existence de l'ordre de chosessectuel, le Gange n'a pas transporté de grosgravier dans la mer au niveau relatif qu'il atteint aujourl'hui. Une grande partie des inondations périediques, qu'on nour repré-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Hall, Voyage dans l'Amérique du Nord, vol. 8 p. 340.

Rennell, Trans. phil., 1781.

unies, en ne parconrant qu'un demi-mille par heure, a été attribuée anx plnies qui tombent sur les plaines de l'Inde, à canse de la teinte noirâtre que les canx prennent. par snite de ce qu'elles restent longtemps stagnantes au milieu de végétaux de différentes espèces. Les plus petits obstacles forment, comme cela est facile à concevoir, des digues et des tles très-considérables : un gros arbre arrêté dans sa marche, et même un batean submergé, suffisent pour produire eet effet. Comme ees ties se forment en peu de temps. elles sont de même très-faeilement emportées par le moindre ebangement dans le courant. dont la puissance est telle que l'on évalue la quantité d'ean annuelle qu'il porte à la mer. à 405,000 pieds cubes par seconde 1.

An confluent du Gange et du Barampooter, au-dessous de Luckipoor, il y a un golfe immense, dans lequel l'eau n'est qu'à peine saumatre, même à l'extrémité des îles, dont quelques-nnes sont décrites par le major Rennell, comme égalant l'île de Wight en grandeur et en fertilité ; on assure que la mer v est parfaitement donce jusqu'à la distance de plusieurs lieues, durant la saison des pluies.

On voit done qu'il se forme des deltas . non-seulement dans les localités où il n'y a ni marée, ni courants impétueux qui empéebent une grande accumulation de nouvelles terres, comme à l'embouchure du Nil ou du Pô, mais aussi dans beaucoup d'antres où il y a de petites marées (le Mississipi), et même où elles sont considérables (le Gange). Les deltas ainsi produits, ont sans doute une grande étendue, et la quantité de matières végétales et animales qui peuvent y être enfouies est très-considérable; mais nons devons éviter de nous laisser séduire par des mesures et des comparaisons de longueur, de largeur et de surface de certaines contrées que nous pouvons parcourir facilement. et que l'habitude peut nous faire regarder comme importantes. On devrait les considé-

sente comme s'étendant sur des contrées | rer, eu égard à lenr importance relative , comme des portions de continents, quand on gerrait qu'elles ne présentent pas une surface anssi considérable qu'on l'avait d'abord supposé. L'augmentation des deltas correspondra à la quantité de détritus emportés jusqu'à l'embouebure des rivières, et il est évident que la facilité du transport dépendra, tontes les autres eirconstances étant les mêmes, de la longueur et de la pente du fleuve. Or le cours avant dù être plus direct et la pente plus rapide, à l'époque où le delta a commencé à se former, on pent en conelure qu'il se déposait des matériaux plus pesants, et que l'accroissement des deltas a dù être plus rapide dans les premières périodes de leur formation : qu'ensuite cet accroissement a dù diminuer graduellement, à mesure que la pente du lit de la rivière est devenue moius forte, et que son cours a augmenté en longueur, abstraction faite des obstacles sans nombre opposés au courant, par les subdivisions sans cesse plus nombreuses qu'il subit dans ce delta.

On peut aussi admettre que les détritus apportés des contrées supérieures , deviendront graduellement moins considérables. par suite de l'égalisation des niveaux et dn moindre nombre d'aspérités susceptibles d'être attaquées par les agents mécaniques, Si ees observations, faites dans l'hypothèse de la non-intervention de l'homme, sont exactes, il en résulterait que l'accroissement des deltas doit diminner graduellement, en supposant que ce soient les seules eireonstances qui régissent leur formation. D'un autre côté, on doit reconnaître que les fortes pluies, particulièrement dans les contrées tropicales, tendent à dégrader et à détruire le delta lui-même, et à entratner à la mor ses détritus, quoiqu'il continue ses aceumulations de matériaux sur ses parties les plus élevées. L'abondance de végétaux aquatiques, commune aux extrémités des deltas, semblerait former un obstacle à cette dégradation; eependant il y a toujours quelques détritus qui parviennent à s'échapper. Ces extensions que recoit ainsi un delta sur

l Rennell, Trans. phil., 1781.

ses bords extérieurs, peuvent ne pas être importantes, mais, en général, elles doivent , être en rapport avec la surface du delta, et, par conséquent, plus celle-ci est grande, plus elles doivent être considérables.

Entre ces fleuves dont on vieut de narler. qui, comme le Gange, forment des deltas dans des mers sujettes aux marées, et les antres flenyes dont l'embouchure est large et ouverte, comme le Maranon, le Saint-Laurent, le Tage et la Tamise, il y a tant de cas intermédiaires et de variations dues à des causes locales, qu'il serait extrémement diffieile, et peut-être inutile, de les classer. Ou doit donc recounaître, en général, que des fleuves, dans le dépôt de leurs détritus, doiveut produire à leur embouchure ou des deltas ou des golfes, suivant qu'ils participent des caractères du Gange ou du Saint-Laurent. Dans ce dernier eas, les détritus seront disposés suivant le mode de dépôt ou de transport qui a lieu dans des golfes où aboutissent des rivières.

Action de la mer sur les côtes.

Les brisants ou les vagues qui viennent frapper les rivages de la mer ou les côtes, sont, dans certaines localités, des agents continuels et puissants de destructiou, tandis que, dans d'autres, ils élèvent des barrières contre eux-mêmes. Leur action destructive se fait surtout sentir quand les roches sur lesquelles elles viennent se briser sont composées de matériaux tendres, et s'élèvent un peu en escarpement au-dessus du uiveau de la mer. On observe au contraire leur influence protectrice principalement sur des rivages dont le sol est uni et borizoutal, et en travers de l'embouehure d'une vallée, aux deux flancs de laquelle se trouve quelque massé de roches dures eapable de servir de point d'appui aux deux extrémités d'un banc. A La dégradation de différentes côtes toutes formées de roches d'une égale dureté, est presque toniours en proportion de l'étendue de mer ouverte à laquelle ees côtes sont exposées, toutes les autres eirconstances étant

d'ailleurs égales. La configuration de la plupart des côtes est déterminée par la durcté des roches qui les composent; les couches plus tendres cèdent promptement à l'action des brisants qui vieunent les frapper, taudis que les rocbes plus dures demeurent inattaquables peudant un plus long espace de temps. Si les roches qui forment une côte sont stratifiées , l'action des vagues sur elles dépend beaucoup de leur sens d'inclinaison relativement à la direction des brisants. Ainsi, dans beaucoup de parties de la côte sud du Devonshire et du Cornouailles , les rocbes de schiste plongeut vers la mer de telle mauière, que les vagues n'ont pu y produire d'autre effet que d'entrainer quelques matières iucohérentes superficielles, semblables à celles qui couvrent toutes les collines du voisinage. Dans le fait , le plus habile ingénieur u'aurait pu défendre la côte contre l'envahissement des flots, mieux que ne l'a fait la disposition naturelle des couches, L'action destructrice des vagues sur d'autres points est bien connue, et ou eu rencontre des preuves nombreuses sur la côte orientale de l'Angleterre, où l'on voit des euvahissements considérables de la mer qui se sont produits dans l'espace de quelques siècles. Les produits de ces dégradations des rivages , opérées par les brisants, doiveut éprouver ensuite differents genres d'action, suivant leur poids, leur forme et leur solidité. Les marées ou les courants en entraineront tout ce qu'ils seront capables de transporter, et le reste demeurera sur le rivage, sous l'influence immédiate des brisauts, qui tendent constamment à les réduire eu plus petits fragments, et enfin en sable.

Dans la distruction d'un escarpement composé de parties d'infigale dureté, l'i arrive 2º-ses souvent que les portions les plus dures, ses souvent que les portions les plus dures, telles que quand elles sont volumineuses, telles que beaucoup de concrétions qui se rencontresti dans les grès et les marnes, on des blocs de conches dures, restent à la base de l'escarpement, et le défendent en grande partie des effets de l'action des brisants, comme on pest le vivi d'ans la figure et-iointe.

Fig. 15.



a. Amas de blocs formant une jetée protectrice, provenant des couches dures b et des concrétions e.

Parmi les roches non stratifiées, la durelé cit tellement variable, qu'elles présentent souvent à la mer un front inégal, résultant de ce que la décomposition et la destruction sont plus faciles dans certaines parties quo d'une roche qui en traversent une autre, out généralement une exture et une solidité différente de celle qui les renferme, et par généralement une éxture et une solidité différente de celle qui les renferme, et par réquest sur les rivages de la mer quo de voir ces veines former des saillies à l'extérier, ou présenter des cavités (oceso) résultant de leur destruction.

Quand, sur des plages formées de galets ou de sahles, mais plus particulièrement de galets, la masse est en partio soulevée et tenue momentanément en suspension par les brisants durant une forte tempête, l'action des vagues est très-considérable, même sur les roches les plns dares, au point que ces plages sont quelquefois rasées presquo insqu'au niveau ordinaire de l'Océan. Dans des localités exposées à l'action de la mer, elle creuse souvent dans les roches les plns dures des trous ou cavernes, suivant que des circonstances locales portent les vagues plutot dans une direction que dans une autre ou par suite de la dureté moindre de différentes portions de la roche. La plus belle des cavernes des pays baignés par l'Océan, la grotte de Fingal dans l'île de Staffa , doit son existence à ce que les prismes hasaltiques y sont partagés par des fissures transversales, quoiqu'en général ces prismes ne présentent pas ce caractère '.

Après avuir formé une cavorno dont la viote le vélèto pas au-dessus des bustes quax, la met travaille quelquefuis à s'auvrir au passage à l'extrémité intérieuro, ce qui alieu en partie par le mojen de l'air comprimé et refoullé par chaquo vagne qui se précipité dans la carrente Celle de Bohandon mer, dans la partie sad du pays de Galles, est un occupie de cette espèce de caverne, qui est près-remarquabloci sur une grando échelle. Elle s'est creusée à travers les couches du calcairo carbonifère; et le bruit violent que produisent la compression de l'air et le choc do la mer contre les parciès sentend à un délastene considérable.

L'influence protectrice des brisants se fait voir dans ces plages allongées de galets ot do sables qui souvent garantissent de l'action destructive de la mer des terrains bas et maréeageux, partieulièrement à l'embouchure des vallées.

# Plages de galets.

Lorsque le rivage de la mer est une plage de galets, on observe, durant les tempêtes, quo chaque brisant est plus ou moins charge des matériaux qui composent la plage; les galets sont projetés aussi loin que la vague peut les porter, et dans leur choc sur la plage, ils en poussent devant oux beaucoup d'antres que le brisant n'a pas tenu momentanément en suspension. Il en résulte, surtont dans les plus hantes marées, que des galets sont projetés sur le sol au-delà des limites du mouvement rétrograde des vagues. C'est par l'action combinée des violentes tempêtes et des hantes marées que se produisent les plages les plus élevées. A la vérité, les mêmes canses opèrent quelquefois des brèches dans les remparts qu'elles ont élevés contre elles-mêmes, mais elles ne tardent pas à les réparer.

Il est évident que quand nne fois il s'est produit une grande accumulation de galets sur un rivage pendant la marée montanie le reflux ne peut enlever au sol tout ce que lo flux y apporté. Dans les temps calmes,

<sup>1</sup> Maccoloch. Western Islands of scotland.

et pendaut les marées basses, il se forme sur le rivage plusieurs petits banes de galets qui sont plus tard emportés par une tempête; et en voyant ainsi disparattre ces bancs peu épais ; un observateur peu exercé pourrait supposer que la mer détruit, son cette côte, les plages qui la bordent; mais avec nins d'attention on ne tarde pas à reconnaître que les galets, ainsi entraînés de la place où ils avaient été d'abord déposés, se sont bientôt accumulés ailleurs. Ces remarques ne s'appliquent pas aux localités où la mer, durant les tempètes, vient frapper jusqu'aux escarpements ou aux jetées, d'où la vague, en se retirant, emporte tout devant elle, mais à ces rivages, qui sont uombreux, où les brisants n'éprouvent pas de résistances, et ne viennent frapper que snr le plan plus on moins incliné d'un bane de galets. Même dans les cas où les vagnes, pendant de fortes tempètes et de bautes marées, atteignent les escarpements, et, en se retirant, emportent pour un moment les banes de galets dui s'étaient accumnlés, il est curieux de voir avec quelle promptitude ceux-ci se reforment. Jorsque le temps est calme, et que les brisants, n'ayant plus une force de projection aussi puissante, cessent de venir frapper les escarpements situés en decà du rivage.

Les banes de galets amoneelés sur le rivage de la mer, ont nu mouvement de progression dans la direction des vents domi-nants, ou de ceux qui produisent les plus forts brisants : nous en trouvons de nombreux exemples sur la côte sud de l'Angleterre, où les vents d'ouest ou de sud-ouest étant dominants, les bancs s'avancent vers l'est jusqu'à ce qu'ils soient arrêtés par quelque avance de terrains. La mer y élève une barrière contre elle-même, et laisse souvent un espace libre entre elle et l'escarpement qu'elle attaquait auparavant. Cet espace, dans des eirconstances favorables, se couvre d'une végétation appropriée à ce genre de position, et même les escarpements sont quelquefois converts des végétaux ordinaires des côtes de la mer, quand ils peu-

vent trouver à y prendre racine. On construit quelquefois des ouvrages ponr arrêter les bancs, soit pour protéger la contrée qui se trouve derrière eux, soit pour empêcher qu'ils ne franchissent les môles qui forment des ports artificiels. Pour v parvenir, le plus grand soin des ingénieurs est de se mettre en garde contre la tendance qu'ils ont à s'avancer dans la direction de certains vents. Cette marche progressive des bancs est loin d'être rapide, et ne peut être que proportionnée à la prédominance de tel vent plutôt que de tel autre, en force et en durée; de plus, les galets, dans leur marche, doivent devenir plus menus, et il en résulte qu'il n'y a que les plus durs qui soient anscentibles d'être emportés à des distances considérables.

Le banc qu'on nomme Chesil-Bank, qui rénnit l'île de Portland avec le continent de l'Angleterre, a environ 16 milles de longueur. et on peut établir, comme un fait général, que les galets qui se composent augmentent de grosseur en allant de l'ouest à l'est. Il protége un canton dont le sol n'a évidemment jamais été exposé à l'action destructive des vagues de l'Atlantique, qui viennent se briser avec fureur contre ce bane ; car le terrain, en avant doquel ce banc est situé, étant composé de couches tendres et faciles à désagréger, céderait promptement à une action aussi puissante. Peut-être est-ce à uu affaissement graduel du sol qu'on peut attribuer l'origine des apparences actuelles ; car quaud même la mer aurait attaqué le terrain, lorsque les niveaux relatifs étaient différents, la forme de la baie, et la position de l'île de Portland en avant du continent, auraient bientôt donné naissance à nn bane, qui s'éleverait à mesure que le sol s'enfoncerait, si bien que, finalement, on n'observerait plus de traces de l'ancien escarpement. Dans cette hypothèse, Portland n'aurait pas formé une fle, mais simplement la pointe la plus avancée d'une baie, qui, par suite de sa position, anrait bientôt produit l'accumulation du bane dont il s'agit. On doit remarquer, que cette supposition d'nn enfonecment graduel du terrain est d'accord avec les faits qu'ou observe plus à l'ouest sur la même côte, et qui semblent conduire à une explication analogue.

La mer sépare le Chesil-Bank du coutinent sur environ la moitté de sa longueur, du continent principal, leur action de sorte que, pendant euviron 8 milles, il forme un amas de galets ou jetée alongée comprendre la position de ce banc.

(Ridge) dans la mer. Néanmoins les effets des vagues ne sont pas les mêmes sur les deux cotes; à l'oues, et elles amèneut et accumilent une énorme quantité de matériaux, tandis qu'à l'est, ou dans la partie qui sépare le hanc du continent principal, leur action est preque nulle. La coupe suivante servira à faire comprendre la position de ce hanc.



a, banc dit Cheell-Bank; b, amas d'ean appelé le fleet; e, petits escarpements formés par les vagnes da fleet et les sources venant de terre; d, diverses roches tendres de la formation colitique, garanties de la destruction par le Cheeil-Bank a; e, pleine mer.

La côte méridionale du Deconshire nous présente un autre exemple d'un terrain protégé par un bane de galets. Il est fort remarquable, en ee qu'on y recounatt que la mer, à son niveau relatif actuel avec les continents, n'a jamais atteint le terrain situé derrière le bane, ee qui admet la même explication que celle donnée plus haut pour le Chesil-Bank. Au fond de la baie de Start, et sur la longuent d'environ 5 à 6 milles, on voit un bane considérable composé principalement de petits galets de quartz, qui a été formé par les flots de la mer. La ligne de côte fait face à l'est. Entre Tor Cross et Beeson Cellar se trouve une pointe de terre soumise à l'action des brisants ; mais là comme ailleurs, en decà du bane, le terrain a évidemment gagné sur la mer, ou, en d'autres termes , la mer s'est élevée à elle-même une barrière qui l'empéche d'atteindre l'escarpement, même pendant les plus fortes tempêtes. comme elle l'a fait antrefois,

Ce bane, généralement conuu sous le nom de Stapton sands, quoique composé en totalité de petits galets, garantit et bloque, pour ainsi dire, les embouchures de cinq vallées. Au milieu du Stapton sands, il y a un lac d'eau douce, divisé en deux parties :

au pont de Slapton, où les eaux de la partie nord s'écoulent dans la partie sud, la partie uord est presque entièrement remplie de détritus boueux, apportés par une rivière qui recoit les eaux d'un pays de quelques milles d'étendue, et elle est presque toute couverte de jones et autres plantes aquatiques. La partie sud, qui est la plus considérable, est tont-à-fait déconverte, et a plusieurs acres d'étendue; les eanx sont fournies par des ruisseaux qui viennent des cantous sittés en arrière, et filtrent ordinairement à travers les galets pour arriver à la mer. Cependant . aux époques des hautes marées, ou lorsque les flots sont soulevés par des tempétes, il arrive quelquefois, par snite du changement dans les niveaux relatifs, que l'eau de la mer passe à travers les galets et pénètre dans le lae, dont elle rend alors les eaux saumâtres jusqu'à une certaine distance. C'est ordinairement pendant l'hiver que cela arrive ; mais, généralement parlant, les niveaux relatifs sont tels que les eaux du lac versent leur surplus dans la mer, et restent complétement douces. Il contient une grande quantité de truites, de perehes, de brochets, de rougets et de earrelets. La présence de ce dernier poisson, qu'on péehe ordinairement dans la mer ou dans les embouchures de rivières. montre qu'il peut s'accoutumer peu à peu à vivre dans l'eau donce. La filtration de l'eau de mer à travers les galets, durant la tempête, ne paralt pas nuire aux poissons d'eau douce ; néanmoins , lors de la violente tempète de novembre 1824, il se forma une brèche à travers ce banc, par laquelle la mer fit ane irruption soudaine qui fit périr presque tous les poissons; mais le petit nombre qui échappa suffit pour qu'an bout de cinq ans le las fût abondamment peuplé.

La rupture faite au banc de Stapton sands resta ouverte pendant à peu près un an, mais en devenant graduellement plus petite. On trouva moven de hâter son entière réparation en jetant l'un sur l'autre dans la bréche, quelques sacs remplis de cailloux, sur lesquels deux ou trois grosses mers eurent bientôt reformé un banc solide.

L'ancien banc doit être resté sans altération pendant une longue période de termps, car la régétation y était devenue fort active, commeon le voit encore par les parties qui sont demeurées infactes, oû du gazon et melme des genéts éoineux ont couvert les cailloux.



La figure ci-dessus représente une coupe du banc et du lac de Stapton sands ; a, mer qui vient se briser sur le banc b; c, le lac d'eau douce situé en deçà du banc; d, couche de débris de schiste et de sable, de quelques pieds d'épaisseur, provenant des roches schisteusse e.

Ce dessein montre que la mer n'a eu aucune action sur la collinc de, depuis l'accumulation des matières incohérentes qui existent en d; car elle les aurait entraînées dans nn instant.

Le volume énorme de fragments de roches qui sont remués par l'action des brisants, atteste leur grande puissauce. Durant de violentes tempêtes, il arrive que des blocs du poids de plusieurs tonneaux sont déplacés. et que d'autres, mêmes rectangulaires et réunis ensemble en forme de moles ou de ictées, sont séparés violemment les uns des autres par la furent des vagues qui les frappent. Durant la tempète de novembre 1824, qui ravagea une grande partie de la côte méridionale de l'Angleterre, un bloc rectangulaire, du poids d'un et demi à deux tonneaux, fut violemment arraché d'une jetée à Lyme Regis, et rejeté au-dessus par la forced'un brisant. M. Harris, de Plymouth, m'a assuré que pendant cette même terrible tempête, et au commencement de 1829, des blocs de calcaires et de granite, du poids de deux à cinq tonneaux, furent lancés sur la

jetée comme de simples cailloux; et qu'environ trois cents tonneaux de blocs de cette dimension, furent transportés à une distance de deux cents pieds, et sur le plan incline de la jetée. Ces blocs furent accumulés sur l'autre côté, où ils restèrent après la tempète. épars dans diverses directions. Un bloc de calcaire, du poids de sept tonneaux, fut enlevé à l'extrémité ouest de la jetée, et charrié à cent cinquante pieds de distance. A la jetée de la baie de Borey sands , sur la côte orientale de l'entrée de la rade de Plymouth. on voit une masse de maçonnerie, qui a été transportée en arrière d'environ dix pieds. et qui , au moment où elle fut atteinte par la vague, était à seize picds au-dessus du niyeau des grandes marées de dix-huit pieds. Cette masse de construction pèse environ sept tonneaux et est formée d'un petit nombre de pierres de taille calcaires, cimentées ensemble et recouvertes d'un énorme bloc de granite : ces pierres étaient réunies entre elles à queue d'aronde, et la masse formait une partie d'un parapet qui faisait face à la

mer.

Aux iles Scilly, les blocs de granite qui se détachent des escarpements, sont réduits. par le frottement, en grosses masses arrondies, qui deviennent le jouet des vagues de

l'Atlantique, dans les moments de tempéte. L'effet produit par une grosse mer, dépend beancoup de la forme du bloc sur lequel elle agit : ainsi une face plane présenterait le plus de prise au choc de l'eau, et la masse, ainsi frappée, tendrait à être déplacée plus sisément qu'un bloc arrondi, sans la résistance que sa base oppose, et qui est beaucoup plus considérable.

Les brisants ont aussi un autre genre d'action comparable à celle d'un coin (seedpringposcer) dans les endroits où de gros biees, a difficiles à c'harlar sont melés de pierres religions. Pills petites et faciles à transporter; un bane de cette nature aequiert quelquéois beaucoup de solidité, parce que souvent les plus en petits morceans sont introduits au milieu entre, autre des plus gros, et serrés si fortement contre eux, qu'il faut une très-grande force, et et même une fracture, pour qu'on puisse les cauteur.

Quoique les banes de galets, et ceux qui sont composés eu partie de cailloux, et en partie de masses plus grosses, prennent dans leurs déplacements la direction principale des brisants les plus violents, il parattrait que nous n'avons aueune preuve évidente qu'ils soient jamais entratnés loin des continents ou dans les profoudeurs de l'Océan, mais qu'au contraire les vagues de la mer tendent tonjours à les jeter sur les côtes, ce qui a tieu, nou-seulement dans le cas où ils sont formés de matériaux provenant des continents, mais de même quand ils ne contiennent que des coraux, des coquillages et des plantes marines, qui sont des produits de la mer elle-même. Dans les contrées tropicales, on tronve plusieurs îles et réeifs de coraux qui, du côté le plus exposé aux vents dominants, sout protégés par des bancs formés de débris et même de gros rochers de coraux. Le lieutenant-colonel Hamilton Smith m'a dit que pendant un ouragan dont il fnt témoin à Curação, en septembre 1807, de gros blocs de coraux furent soulevés d'une profoudenr de 10 brasses, et jetés sur le banc qui réunit Punta-Brava avec le continent. Il n'est pas rare de trouver des rivages composés en totalité de débris de coquilles marines,

et nous en parlerons dans la suite.

Dans la plupart des bancs de galets, par-

ticulièrement dans eeux qui protégent une grande étendue de pays plat, le côté qui regarde la mer est bordé par une ligne qui forme une arrête tout le long du banc. Audessus de cette ligne le bane fait généralement un angle eonsidérable avec les sables, dans le cas où la plage est unie et sablonneuse. Dans les cas où les banes de galets ne sont pas entièrement à découvert à marée basse, la sonde indique des fonds de sable, de coquillages et de graviers très-fins à une petite distance du rivage, à moins que le fond ue soit de roches. Il parattrait, d'après cela, que si les continents ou les tles qui existent aujourd'bui venaient à s'élever au-dessus ou à s'abaisser au-dessous du niveau actuel de l'Océan, on trouverait que les banes de galets qui sont amassés sur les rivages ne font que border les continents , sans s'étendre au loin dans la mer 1,

#### Plages de sables.

Les observations faites sur les plages de galets, s'appliquent en grande partie à cellea qui sont eomposées de sables. Le sable provieut soit des détritus apportés par les ri-

Quand nous trouvons des galets au fond de la mer dans différents sondages, nous devrions avoir soin de remarquer qu'il y a antant de probabilité d'en trouver au fond de la mer que snr les continents, et que leur présence dans la mer n'est pas une preuve qu'ile ont été transportés par les courants existants, à moins que l'on ne pnisse démontrer que la rapidité d'un courant déterminé est suffisante pour entraîner de semblables détritus, et que, d'après sa direction, il doit transporter les débris provenant d'un point connu où il existe en place des roches de même nature que les galets observés. Fante de cette considération, on serait porté à supposer que les petits galets qui convrent le fond du bane nouvellement déconvert à la banteur de la côte nord-ouest de l'Irlande, y ont été apportés par les courants aetnels, tandis qu'il est tont-à-fait probable qu'ils ont été produits autrement. Ces galets ne sont plus déplacés aujourd'hui; e'estee qui est démontré par les serpules et autres productions marines adhérentes à quelques-uns d'entre eux, qui ont été recueillis, au moyen de la sonde, par le capitaine Vidal, durant son voyage de reconnaissance.

vières, soit du frottement des cailloux qui bordent le rivage les uns coutre les autres, soit enfin immédiatement des sables et des grès de la terre ferme. Les brisants que nous avons vu former des amas de galets sur les côtes, ont une égale tendance à y amonceler les sables. Mais les sables étant bien plus légers peuvent être transportés par des marées de côte, ou par des courants dont la rapidité serait insuffisante ponr déplacer des galets. D'nu autre côté cependant, il faut des forces moiudres, et des masses d'eau moins considérables pour ameuer le sable sur le rivage. Le léger flot, qui ne pourrait transporter un galet, peut charrier du sable, et par couséquent le sable peut être, et est en effet, porté bien au-delà des points où le reflux de la vague peut se faire sentir. Quand la marée est basse ou la mer peu agitée, du sable, desséché par le soleil ou par les vents, est souvent transporté par ces derniers à de grandes distances, au point qu'il a recouvert quelquefois des con-

trées entières, autrefois fertiles. Quand des amas de sable ainsi transportés suffiseut pour former des collines, ou les appelle dunes; elles sont plus ou moins communes sur tout le globe, derrière les rivages, ou plages de sable. Le golfe de Biscaye offre un exemple frappant des progrès de masses de sables ainsi transportées dans l'intérieur des terres. Sa côte orientale a été entièrement euvahie par les sables qui continuent à couvrir de grandes étendues de pays. Cuvier regarde la marche progressive de ces dunes comme tout-à-fait impossible à arrêter : elles poussent devant elles des lacs d'eau donce formés par les pluies qui ne peuvent trouver un passage jusqu'à la mer. Forêts, terres cultivées, maisons, tout est recouvert et englouti par elles, Il y a plusieurs villages, eonnus an moyen age, qui ont été recouverts; et dans le département des Landes senl, il y en a actuellement dix qui sont menacés de la destruction. Un de ces villages, appelé Mimisan, a lutté pendaut vingt ans contre les dunes, et on voit s'avancer chaque jour contre lui une montagne de sable de plus de 60 pieds de hauteur. En

1802, es lace envahirent cinq belles fermes dépendant de la commune de Sint-Julicou. Ils ont depuis longtemps recouvert un chemis romain qui conduisait de Bordeaux à Bayonne, et qu'ou voyait encore il y a envi-rou quarante ans, quand les caux étaient la basies. L'Adour, qui autrefois coulait par le Vieuz-Boucaut, et es jetait dans la mer au Cap-Breton, est aujourd'hui détourné de son lit, de plus de mille toises y.

M. Bremontier a calculé que ces dunes avaneent de 60 et même de 72 pieds par année. Dans des circonstances favorables , les sables transportés du rivage dans l'intérieur des terres, parvieunent à se consolider. Ou en voit un bon exemple sur la côte nord du Cornonailles, où les matières qui v sont accumulées sont formées de débris de coquilles. Leur consolidation s'effectne principalement au moven de l'oxyde de fer. Par suite de la succession des époques anxquelles il s'est déposé, ce grès calcaire récent est stratifié. et de temps en temps on y trouve interposés des restes de végétaux. Il y a en des maisons englouties aiusi que des cimetières , et par consequent des restes humains. M. Carne decrit un vase plein d'anciennes monnaies qui a été retiré de ce grès. La solidité de cette roche est si considérable, qu'ou y a creusé des cavernes dans une falaise, à New Kay, pour y mettre des embarcations à l'abri. On l'a aussi employé dans les travaux de construction: et le docteur Paris assure que c'est avec cette roche que l'église de Crantock est bâtie. Le même anteur dit que les escarpements élevés formés de cette roche récente, lesquels s'étendent à plusieurs milles dans la baie de Fistrel, sont traversés cà et là par des veines de brèche. Dans les cavités, on voit peudre à la voûte des stalactites calcaires, d'apparence grossière, opaques, et de couleur grise. Le rivage est convert de fragments qui se sont détachés des escarpements supérieurs, et dont plusieurs sont du poids de 2 à 3 tonneaux 2.

1 Cuvier, Discours eur les révolutions du globe. 2 (Paris, Transactions géologiques du Cornoual

On trouve des dunes consolidées dans différentes parties du monde. Péron en cite dans la Nouvelle-Hollande; et la roche de la Guadeloupe, où l'on a trouvé des restes hnmains, paraltrait appartenir à la même classe. Ces ossements bumains ont été déconverts au Port du Moule, dans un banc durci composé de débris de coquitles et de coraux. L'échantillon, qui est au Musée britannique, est formé de corail et de petits fragments de calcaire compacte. M. Kænig y a observé na millepora miniacea, des madrépores et des coquillages que l'on rapporte à l'helix acuta et au turbo pica. D'après M. Cuvier, l'échantillon qui est au Jardin-du-Roi à Paris présente une gangue de travertin contenant des coquillages de la mer voisine et des coquilles terrestres, spécialement le bulimus quadaleupensis de Férussac. Près de Messine. on voit un sable, d'abord désagrégé, qui s'est consolidé sur la plage, et que l'on emploie aujourd'hni pour bâtir. On a reconna que les cavités qu'on forme dans ce dépôt sableux pour en extraire des matériaux, ne tardent pas à se remplir de nouveau de sable, qui

les.) Ce ne sont pas seulement les hancs de sables qui se durcissent, les bancs de galets en fournissent aussi des exemples. Le capitaine Beaufort décrit nne plaine de plusieurs milles de longueur, près de Selinty, sur la côte de Caramanie, qui est bordée par un bane de gravier amoncelé sur le rivage. Ce bane s'est consolidé depnis sa crète jusqu'à une certaine distance dans la mer; sa consolidation s'étend à la profondeur d'un à deux pieds, et sa surface est généralement recouverte de sables et de graviers incohérents; de sorte qu'il n'est pas faeile de l'observer. Les galets sont cimentés par une pâte enleaire, et la masse est si dure, qu'en la frappant, on réussit plutôt à briser les galets de quarz qu'à les arracher de leur gite. D'autres banes du même genre, mais sur une plus petite échelle, ont été observés sur d'autres points des côtes de l'Asie mineure et de la Grèce; des banes de roches d'une nature semblable se rencontrent à l'ouest de Sidé, partie au-dessus, partie audessous de la surface des eaux. Ils contiennent des tuiles brisées, des cognillages, des morceaux de bois et autres débris. Ces bancs de roches sont très durs, et cimentés par une matière calcaire qui provient probablement de quelque schiste calcaire du voisinage. (Beaufort, Caramanie, p. 182 et 185.)

lui-même se consolide et est employé à sou

Le docteur Clarke Abel décrit un banc considérable, qui sort de la mer à la hautenr d'environ une centaine de pieds, à l'ouest de Simon's town, au cap de Bonne-Espérance, et qui est formé de coquillages et de sable accumulés par le vent de sud-est. Il y a découvert des masses cylindriques singulières qui ressemblaient à des os blanchis par l'air. Après nn examen plus attentif, on reconnut que plusieurs se partagaient en branches, et on en découvrit d'autres qui élevaient à travers le sol plusieurs tiges ramifiées partant d'un tronc principal plus gros. Leur origine végétale était la conjecture qui se présentait d'elle-même à l'esprit, et les recherches ultérieures n'ont fait que la confirmer. Ces masses cylindriques sont rarement solides. Le centre en est, ou vide, ou rempli d'nue substance grenue, noirâtre, qui a beaucoup de rapports, si ce n'est pour la conleur, à ce que les minéralogistes appellent l'oolite (roestone). Leur croûte extérieure est principalement composée d'une grande quantité de sable, et d'une faible proportion de matière calcaire, et contient, dans beaucoup d'échantillons, des fragments de minerai de fer et de quarz de la grosseur d'un pouce, Ce sont réellement des incrustations formées sur des végétaux qui se sont ensuite décomposés; c'est ce que prouvent les divers degrés de changement que les parties intérieures de différents échantillons ont éprouvés. Dans quelques-uns l'organisation végétale subsiste assez pour ne pas laisser de donte sur sa nature, et, près du bord de la mer, on peut étudier le commencement des progrès de l'incrustation sur les énormes fucus répandus sur le rivage 1. .

Péron avait donné antérieurement une description presque entièrement analogue du changement épronvé par des substances végétales, dans des positions semblables, sur les cottes de l'Océan Austral. Il établit que les coquillagres éprouvent une décomposition

<sup>1</sup> Clarke Abel. L'oyage en Chine, p. 308.

et forment un ciment avec le sable, et que les végétanx s'altèrent peu à peu, et sont finalement remplacés par cette espèce de grès, ne conservant plus rien qui rappelle leur

origine, sinon leur forme générale. Snr les côtes de l'Angleterre, les sables amoncelés snr le rivage par l'action de la mer, et emportés ensuite par les vents, forment souvent des masses comparativement très-considérables, M. Ritchie eite dans le comté de Moray une contrée de dix milles carrés (qu'on appelait autrefois le grenier de Moray), comme ayant été englontie par les sables. Cette contrée stérile, dit l'antenr. peut être considérée comme montagnense ; les sables accumnlés qui composent ses collines varient fréquemment eu hauteur, et eu position t.

Le fait snivant, cité par M. Macgillivray, offre encore nn exemple de la tendance qu'ont les vagues à porter sur les eôtes les substances mêmes qui sont formées dans le sein de la mer. « Tont le long de la côte occidentale » des Hébrides extérieures, depuis le cap » Barray insqu'an promontoire de Lewis, le » fond de la mer paratt être composé de » sable. Sur les rivages, le sable paratt cà et » là en amas de plusieurs milles de longueur, » séparés par des intervalles de roches d'une » étendue égale ou même plus grande. Dans » quelques endroits, les rivages de sables » sont plats ou très-peu inelinés, et forment » ce qu'on appelle dans le pays des fords; » dans d'autres, eu arrière de la plage, il y » a nne accumulation de sable formant de » petites buttes, de la hanteur de 20 à 60 » pieds. Ces sables sont toniours monvants. » et dans quelques eudroits, il s'est formé » des tles par la destruction des isthmes. Les » cantons immédiatement situés en decà de » la plage, sont aussi exposés à être inondés par les sables ; et il en est résulté , dans » beaucoup de ces tles, des dommages très-» eonsidérables..... Le sable est presque en-» tiérement formé de débris de eognillages,

l Notes ajoutées à la Théorie de la Terre Cuvier, par M. Jameson.

» dont les espèces paraissent être les mêmes » que l'on trouve dans les mers voisines. Il

» est plus ordinairement à gros grains ; mais a durant les forts coups de veuts , le frotte-» ment des partienles les unes contre les » autres produit une sorte de poussière fine, » qui, à nne certaine distance, ressemble à

» de la fumée. Étant dans l'île de Berneray. » j'en ai vu s'élever, qui a été emportée vers » la mer à la distance de plns de 2 milles, et

» qui avait l'apparence d'un léger brouillard » blanchåtre 1, n

Il serait inutile d'accomuler iei des faits concernant ees différents amas de sables monvants, où l'on tronve souvent des débris de matières végétales qu'ils ont successivement recouvertes, et dont on a donné des coupes 3, L'action des vagues sur les côtes, tend à tronbler le fond de la mer à certaine profondenr, et à y remner les coquillages, les sables et autres substances dont ee fond est composé, pour les rejeter sur la plage, Il paratt qu'on n'a jamais déterminé bien exactement jnsqu'à quelle profondeur s'étend cette action des vagues pour remuer le fond de la mer; et, en effet, on concoit que cette détermination doit être extrêmement diffieile, la puissance des vagues, en général. étaut constamment variable. On a quelquefois admis la profoudeur de 90 pieds, ou 1%

1 Notes ajontées à la Théorie de la Terre, de Cuvier, par Jameson

2 Ce n'est pas seulement la mer qui forme ainsi des danes, mais on en connaît également qui ont été élevées par les vagues des grands lacs d'ean douce. Le docteur Bigsby annonce (Journal of Science, vol. 18) qu'il y a d'immenses quantités de sables accumulées entre le cap Crays et le cap Otter, sur la rive orientale du lae supérieur, et que sur une étendue de 7 à 11 milles à l'est de ce dernier point, il y a des dones de sable de 150 pieds de bautenr. Dans les environs, on trouve aussi des fragments angulenx, détachés des rochers voisins, qui forment des moneeaux considérables, dispersés au milieu des arbres. Ceue accumulation doit être fortement secondée par le soulèvement que les eaux éprouvent par un fort vent d'onest; ear le docteur Bigsby assure que lorsque ce veni continue de souffier violemment pendant plus d'nn jonr, il élève les eanx de 20 ou 30 pieds aur le rive orientale du lae.

toises, comme étant la limite à laquelle cesse l'action des vagues sur le fond de la mer; mais cette fixation aurait besoin d'être confirmée. Autour des côtes et sur les rivages où la profondeur n'excède pas 10 ou 12 toises, on a une preuve évidente de cette aetion des vagues sur le fond , par le ebangement de couleur de l'eau pendant les gros temps; car les eaux ne deviennent troubles one parce que les vagues remuent le fond de la mer, et d'autant plus que cet effet est plus marqué, suivant que l'eau devient moins profonde, soit en approchant du rivage, soit sur les bas-fonds. La force de transport des vagues sera done en proportion de la profondeur de l'eau qu'elles ont au-dessous d'elles, leur action la plus puissante devant être dans les endroits les moins profonds. Les vagnes tendent à accumuler des substances sur les côtes, paree que les vents de terre produisent des vagues plus faibles que les vents qui portent au rivage. Sur les bas-fonds éloignés des continents, les effets seront un peu différents, et la puissance des vagues, pour enlever et pousser des sables devant elles, sera la plus considérable du côté où les vents sont les plus violents ou soufflent le plus babituellement. Les bas-fonds ou les bancs doivent aussi être sujets à changer de position. quand des eaux troubles arrivant vers leurs parties supérieures, sont poussées au-delà du côté qui est à l'abri du veut. Aussi trouvonsnous que ces déplacements ont lieu, surtout dans les bancs qui sont près de la surfaec, à moins qu'nn eourant ou les marées n'opposent de l'autre côté une résistance égale.

En observant la forme qu'a prise le talus actérieur de la digue ou brise lane (preal-seater), construite à Cherbourg, on peut apprendre à connaître les effets des vagues à différentes profondeurs. Les blocs de pierre qu'on y a jets, dont les quatre einquièmes sont peu volumineux, ont été arrangés par les vagues elle-mentes de la manière la plus convenable pour mieux résister à leur action. D'après M. Cechin, il y a là, dans la coupe de cette digue, quatre lignes de talus, disposées l'une au-dessous de l'autre : la

ligne supérieure de talus, qui n'est atteinte que par les lames les plns hautes, est inclinée de manière que sa hauteur est à sa base dans le rapport de 100 à 185. La seconde ligne qui s'étend sur tout l'intervalle entre les niveaux des hautes et basses mers, à l'équinoxe, et qui est ainsi exposée à l'action des brisants durant tout le temps du flux et du reflux, est en consequence la plus inelinée, ou la plus rapprochée de la ligne horizontale, et sa hauteur est à sa base comme 100 est à 540. La troisième ligne, qui est au-dessous des plus basses eaux, à l'équinoxe, n'est battue par les vagues que pendant le premier moment du flux ou le dernier du reflux; sa bauteur est à sa base comme 100 est à 302. La quatrième ligne qui est la base de toutes les autres, n'étant en aueun temps frappée par les vagues, conserve un talus dont la bautenr et la base sont entre elles comme 100 est à 125 1.

Les amas de détritus que les vagues accumulent sur les rivages de la mer, dans la direction de leur plus grande force, et qui rejettent quelquefois de côté l'embouchure des rivières, ne sont pas les seuls résultats de lenr action sur les côtes. Elles forment aussi, devant l'embouchure des rivières, des barres, comme on lcs appelle, qui y rendent la navigation dangercuse, quelquefois même impossible, quoique ces rivières, en deçà de ces barres, puissent avoir une profondenr et une largeur considérables. Dans quelques localités, ees barres sont en partie laissées à sec à la marée basse; dans d'autres, elles ne sont jamais découvertes ; mais leur position est toujours reconnaissable par le bouillonnement des vagues qui viennent s'y briser. Il scrait inutile d'en citer des exemples. car ils sont communs dans toutes les parties du monde. Dans beaucoup de cas, les barres sont sujettes à changer de position, surtout après une forte bourrasque; de sorte qu'il y a souvent des vaisseaux qui sc perdent en suivant la direction des aneiens passages ; et pour bien s'assurer de la position exacte des

Mémoires de l'Académie, 10m. 7, pag. 413.

nouveaux qui se sont formés, il faut, de la part des pilotes, une attention continue. Quand les rivières sont petites, la force

des vagues obstrue souvent leur embouebure, ct il faut avoir recours à des moveus artificiels pour faire écouler les eaux, qui autremeut formeraient un lac dans la partie basse de la contrée, derrière le banc formé. Si la digue est un bane de galets, l'eau filtre ordinairement au travers; au contraire, si elle est composée de sable, l'eau s'accumulera derrière jusqu'à ce que son niveau soit assez élevé pour qu'elle puisse se frayer un passage et s'écouler. Ensuite, après eet écoulemeut, la brêche se bouchera de nouveau, et donnera lieu à une nouvelle aecumulation d'eau derrière la digue, et ainsi de suite. Mais en même temps, le niveau de la plaine devra s'élever, d'abord par les dépôts amenés par les eaux de la rivière, et eu outre par le sable rejeté par-dessus la digue. Dans uu terrain d'alluvions semblables, ou doit s'attendre à trouver des restes de eoq ailles terrestres, fluviatiles et même marines, mais

eelles-ci toujours roulées ou brisées. Les rivières sont détouruées de leur cours. à leur embouchure dans la mer, par des bancs qui s'étendent à partir de l'une des rives, et qui sout produits par les vents et les brisants. Les uns et les autres concourent à pousser eu avant les détritus qui sont composés de sables et de débris de eoquilles ; mais les brisants seuls peuvent agir sur les galets, excepté sur de très-petits, quand ccux-ci se trouvant élevés à l'extrémité des plus fortes vagues, le vent peut les saisir et les chasser devant lui : ou voit des exemples de ee dérangement daus les eaux des rivières dans beaucoup de localités, et le port de Shoreham, sur la côte méridionale de l'Angleterre, en est un bien constaté 1.

Quaud les rivières sout détournées de leur eours par des banes que la mer a formés sur une de leurs rives, elles se jettent générale-

1 Voyez Notes geologiques, pl. 1, fig. 2; Voyez aussi Philos. Mag. and Annals of Philosophy, N. S., vol vu, pl. u, fig. 2. ment dans la mer du côté opposé bordé d'escarpements, lequel semble leur offrir le plus de facilité pour s'y creuser un lit.

Sous les Tropiques, les brisauts élèvent souvent des barrières coutre l'envabissement des hois de mangliers, soit dans une baie profonde ou une erique, soit aux embouchures des rivières, si elles sout soumises à leur influence. Le capitaine Tuckey remarque « que la péninsule du cap Padrou, et du » promontoire de Shark, qui sout sur le côté » sud du golfe de Zaire, a été évidemment » formée par la réuniou des dépôts combinés a de la mer et du fleuve ; la partie exté-» rieure, ou celle qui borde la mer, est for-» mée d'un sable quartze ux qui y constitue » un rivage escarpé, tandis que la partie » iutérieure , ou celle qui borde la rivière , présente un dépôt de vase tout couvert de » mangliers; les deux rives du fleuve, vers » son embouchure, sont aussi de semblable » formation, et les baies nombreuses où l'eau a est parfaitement stagnante, dont elles sont » entrecoupées, donnent à ces rives l'appa-» reuce d'un groupe d'îles. » Ces forêts de mangliers paraissent s'étendre dans les terres. sur les deux rives, jusqu'à environ 7 ou 8 milles, et ou les représente comme impénétrables. Si la mer n'avait pas élevé là une barrière contre cette forêt, et u'avait pas aiusi travaillé à la garantir de ses propres attaques, elle aurait certainement été détruite 1.

taques, elle aurait certainement été détruite. Des phénomènes semblables, quoique sur une plus petité échelle, se présentent à l'embouchure du Rio-Miubo, et de plusieurs autres rivières dans l'île de la Jamaique. On y voit des masses de sables accumitées sur le rivage de la mer, devant des forêts de

I Expédition au Zaire on Canego, pag. 85. L'auteur remanque plus ion qu'il y a dans beaucoup d'endroits de petites lles formées par le courrant de la rivière et, aus nauen doute, dans la saison des plairs, quand la force du courrant est à non maximan, ces lles pervens dire entérevent détachées des rives un specifies elles étaient soliviersies, de lieu qui marie, de la commanda de la contre de lieu qui misse et la contra de la rivière, et de la contra le courr de la rivière, et méricale non d'illes flottes de la contra de la courra de la rivière, et méricale non d'illes flottes de la contra de la courra de la rimangliers, dans des circonstances à peu près semblables. Dans la même ile, dont le côté méridional, partieulièrement près du domaine d'Albion , présente des lacs qui sont formés au milieu d'un bane de galets élevé par la mer, le lae voisin d'Albion a nne petite ouverture à travers le banc qui le protège, laquelle permet an surplus de ses eaux de s'echapper : cette eau paraît provenir des pluies qui descendent des montagnes, et aussi de quelques lames que la mer y introduit durant les tempètes. Les eaux qui viennent des montagnes ont entraîné dans le lae beanconn de boue, sur lagnelle ont poussé des mangliers, Ceux-ci, par leurs racines, enveloppent diverses substances, et furment ainsi un terrain nouveau composé de substances minérales, végétales et animales \*. Un lae bien plus considérable, présentant les mêmes caractères, et rempli d'alligators, se reneontre an pied de la montagne d'Yallah, où le point le plus avancé de la plage forme la pointe d'Yallah.

Le bane appelé les Palissades, à l'extrémité duquel se tronve Port-Royal, à la Jamaique, semble avoir été formé par l'action des brisants, dominants dans cette localité. qui sont produits par les vents de mer on par les vents d'est et du sud-est, qui portent les matériaux qui composent le banc de l'est à l'ouest. Ce banc, qui a de 8 à 9 milles de long, forme nne falaise peu élevée du côté de la mer, tandis que son côté intérieur est, sur plusienrs points, reconvert de mangliers. Si le passage entre l'extrémité ouest de ce banc et la côte qui lui fait face, venait à être fermé par le prolongement même du banc, il se formerait là un lac étendu dans lequel se déchargerait le Rio-Cobre. Les mangliers aideraient beancoup la formation d'un nonveau terrain, dans lequel viendrait s'enfouir un mélange de débris marins, de coquilles fluviatiles et de corps terrestres.

Les mangliers favorisent la formation des bancs que la mer accumule sur son rivage,

l'Une coupe de ce las se trouve dans les Coupes et rues explicatives des phénomènes géologiques, pl. 35, fig. 6. et si un banc prend naissance sur un basfond, ils exercent tonjours une influence qui tend à augmenter le terrain du côté qui est opposé an vent. Aussitôt que l'abri est formé. les mangliers viennent d'eux-mêmes s'v établir, et accumulent autour de leurs raeines, de la vase, de la boue et toutes sortes de débris flottants : aînsi le bane primitif est protégé, et il s'y aecumnle sans cesse de nouveaux matérianx qui v sont portés du côté du vent par l'action des brisants, et la masse est encore consolidée, du côté de la mer, par les herbes rampantes qui y eroissent sous les Tropiques ; en même temps, le bane continue à s'accrottre du côté de dessous le vent, insqu'à ce que le terrain qui touche immédiatement à la côte ferme, devenant trop see ponr les mangliers, d'autres arbres, plus appropriés au nouveau sol, viennent les y remplacer; et à la fin on peut v voir s'élever peu à peu des bosquets de cocotiers 1.

## Marées et Courants.

Les principaux mouvements que l'on obserre dans les eaux des mers sont produits par les marées et les courants; les premières sont dues à l'action du soieli et de la lune, les derniers sont probablement occasionés par les vents et le mouvement de la lerre.

Les conrants produits par les marées se font surtont sentir sur les eôtes, tandis que les eourants produits par les vents sont ob-

1 On trouve une coupe d'anne lle semblable voisine de la Jamaique, dans les Coupes et sues explicatires des phénomènes géologiques, pl. 36, fig. 2.

Disprix M. Gutsmuth, la grandle bande de matière d'allurium déposes par la mer, sur une témola de 900 milles entre le Maranon et l'Orinoupe, ess acreur par les mangifers qui, lesque es déplas sont encore subsengés, a'vancents un les bas fonds et y formant hierant der fortes (Herstey, vol. 1), en doit considérer que, par mile de peut de prodonder de la mer, les mangifers ne peuvent être atteints par de forts brisants; qu'unis il ne peut à reconsumér de band c'estat eux, servés sur toute la surface de l'Océan. Il doit arriver fréquemment qu'une marée et un courant ayaut la même direction, la rapidité de l'un se joint à celle de l'autre, tandis que le confraire a lieu si leurs directions sont opposées.

Les courants d'eau produits par les marées, de même que les courants proprement dits, sont importants sous le rapport géologique, eu ce qu'ils peuvent servir à transporter les détritus provenant des continents, à une plas ou moins graude distance du rivage: leur pouvoir, pour produire cet effe, est proportionné à leur profondeur et à leur rapidité.

### Marées.

La rapidité d'un courant de marée dépend des obstacles qu'il rencontre. Ces obstacles sont généralement la forme des promontoires avancés, une diminution graduelle dans la largeur des passes, ou un groupe d'îles et de bas-fonds. Dans le premier cas, la rapidité de la marée s'accroft beaucoup autour des caps qu'elle vient frapper, et ensuite elle diminue graduellement pour reprendre sa vitesse habituelle, à une petite distance sur chaque rivage, ou en pleine mer. La Manche nous présente plusienrs exemples de ce genre, qui sont plus ou moins frappants suivant les circonstances. Autour du promontoire de Start et de la pointe de Portland, les marées sont extrémement fortes, et produisent même des ras très-dangereux quand elles sont contraires aux vents. Mais ces forts courants de marée sout purement locaux; car dans les baies et à une petite distance en pleine mer, la rapidité des marées n'excède pas un mille et demi à 2 milles par heure, tandis qu'auprès des caps cités ci-dessus elle s'élève quelquefois à 4 ou 5 milles '. Généralement parlant, l'accroissement dans la rapidité d'un courant de marée autour des caps, est en proportion de la masse d'eau apportée dans les golfes dont ils forment les extrémités.

Le 'plus grand obstacle qui s'oppose au mouvement des marées dans le canal de la Manche, est le grand enfoncement qui est à l'ouest du cap de La Hogue, où se reucoutrent une quantité innombrable de rochers et d'îles, dont les principales sont Guernesey Jersey et Aurigny. Le courant de la marée montante, étant complétement opposé à la ligne de côté, et arrêté par les îles et les rochers, s'élève à une hauteur très-considérablo, et s'échappe à travers le ras d'Aurigny, entre l'île du même nom et le continent, avec une vitesse de sept milles à l'heure. Il poursuit sa course avec une grande rapidité antour du cap Barfleur, et se ralentit graduellement jusqu'à ce que le niveau général soit rétabli. On peut se former une idée de la variation produite par cet obstacle dans le niveau du canal de la Manche, en remarquant les différences qu'on observe dans les hauteurs des marées à l'eutrée du canal et au Pas-de-Calaic

La hauteur verticale des marées sur chaque côté de l'entrée de la Manche est à peu près la même. Elle est de 21 pieds à Ouessant, et de 20 pieds au cap Land's End. Dans le grand enfoncement ou baie qui est à l'ouest du cap La Hogue, la marée monte de 45 pieds entre Jersey et Saint-Malo, et de 35 à Guernesey. A Cherbourg, cette forte élévation dans le niveau des eaux est déjà beaucoup diminuée : la marée n'y moute que d'envirou 21 pieds. Sur le bord opposé de la Manche, en Angleterre, la hauteur verticale des marées est comparativement très-peu considérable, n'étant que de 13 pieds à Lyme-Regis, do 7 dans la rade de Portland, de 15 à Cowes, et de 18 au cap Beachy (Beachy-Head). Par conségnent l'élévation considérable du niveau des eaux à Guernesey et à Jersey, ne produit pas un effet sensible sur la côte d'Angleterre qui fait face à ces iles. Entre le cap Beachy et Douvres, la marée monte de 24 pieds à l'ouest de Dungeness, et de 20 à Folkstone. Sur la côte oppo-

l Tous les milles dont il est question dans tout ce que nous dirons sur les marées et les courants, sont des milles marins; il en faut 60 pour faire un degré.

MARÉES. 73 long des côtes ne se correspondent pas exacte.

sée, il y a une élévation de 20 pleds au ! Havre, de 19 à Dieppe, et de 19 à Boulogne. A Douvres, les marées montent de 20 pieds,

et de 19 à Calais. Le capal de Bristol est un exemple bien connu d'nne grande bautenr des marées produite par le rétrécissement graduel dans la largeur d'un canal à l'extrémité duquel il n'y a pas d'issue. A Saint-Yves, dans le Cor-

nouailles, la hautenr verticale des grandes marées est de 18 pieds, celle des basses marées de 14 4. A Padstow, la marée monte de 24 pieds; à l'tle Lundy de 30 ; au Mine-Head de 36 ; à King Road, près de Bristol, de 46

à 80, et à Chepstow à peu près autant.

La différence de nivean produite par les obstacles qui s'opposent aux marées, se montre d'une manière bien remarquable sur chaque côté de l'istbme qui sépare la Nouvelle-Écosse du continent principal de l'Amérique dn nord. Dans la baie de Fundy, sur la côte méridionale, les marées ont une hauteur très-considérable, puisqu'elles montent, suivant Desbarres, à 60 et 70 pieds anx équinoxes : tandis que sur la côte septentrionale, dans la baie Verte, elles ne montent et ne baissent que de 8 pieds. Le conrant de marée est . comme on doit le concevoir . trèsrapide dans ces canaux dont la largeur diminue graduellement, sprtout quand la quantité dont les canx s'élèvent et s'abaissent est très-considérable. Cette rapidité extraordinaire cesse par degrés, à mesure que l'on se rapproche de l'entrée de ces cananx , et le monvement de la marée revient aux niveanx

habituels. La grande variété que présentent les lignes de côtes produit des modifications sans nombre dans les courants des marées, et en augmente on en diminue la rapidité. Comme ces courants ne sont visibles que sur les côtes. il semble naturel d'en conclure que les effets qu'ils produisent ne s'étendent pas à une distance considérable des continents.

Les marées en pleine mer et les marées le

La banteur de la marée à Saint-Yvez est quelquefois de 22 pieds.

ment; le flux continue au large quelque temps après que le reflux a commence à la côte ; il en est de même pour le reflux. On a reconng : « que l'intervalle de temps qui

» s'écoule entre les changements de marées .

» au rivage, et les changements de direction » du courant, en pleine mer, est en propor-

s tion de la force du courant et de la dis-

» tance à la côte ; que plus le courant est fort.

et plus il est éloigné de la côte, et plus a aussi il doit continuer longtemps de suivre

» la même direction, après que la marée a » changé an rivage '. »

Au milieu des petites tles de l'Océan Pacifique, la marée ne monte que d'environ 2 picds; elles n'ont pas dans leur voisinage de grande étendue de côtes qui puisse produire nne élévation plus considérable. Aux îles de l'Océan Atlantique, la hauteur de la marée est plus forte; elle est aux Açores de 6 à 7 pieds; à Madère de 8 à 9; anx Canaries de 8 à 10; aux tles du cap Vert de 4 à 6: aux Bermudes de 5 à 6 : à Sainte-Hélène de 3; à Fernando-Noronha de 6; et à Tristan da Cunha de 10 nieds.

Le conrant de la marée le long des côtes angmente beanconp aux époques de pleine et de nouvelle lune , au point que dans les grandes marées, le courant a souvent denx fois plus de rapidité que dans les petites marées; il en résulte par conséquent dans la vitesse ou la force de transport des marées une variation continuelle indépendante des

1 Purdy , Atlantic Memoir , 1820. Dans le même ouvrage on établit que le temps pendant lequel le courant du flux continue au milieu de la Manche, après le moment de la haute mer à la côte, est d'environ 3 heures à l'ouest du méridien de Portland, et, au contraire, seulement d'une beure trois quarts à la hauteur du cap Beachy, à l'est de ce même méridien. En pleine mer, entre les méridiens de Dungeness et de Folkstone, les marées de la mer du Nord et de la Manche paraissent se reneontrer. Le reflux de l'une se réunissant au flux de l'autre, ils courent ensemble à l'est, dans la direction de la côte de Frauce, plus de quatre heures après que la mer est pleine sur le rivage occidental du Dungeness , p. 88.

changements que les vents y produisent.

Par suite de diverses eirconstances, les mouvements du flux et du reflux sont quelquefois inégaux; ainsi, au promontoire de 
Land's Bad, le flux court pendant 9 heures 
au nord, et le reflux pendant 5 heures au 
sud. Pendant l'expédition des capitaines Parry 
t Lyon, on a obserré que dans la partie la 
plass élevée du détroit de Davis, le flot de la 
marée montante vient du nord arec une rapidité de 5 milles à l'heure pendant 9 heures, 
landis une le reflux ne dure que s'à beures.

Hesiste dans le détroit de Maleza, pendant une partie de l'année, un contrant qui est cause que le mouvement de la marie dure un partie de l'année, un comment de l'année dure une de l'année dure de l'année dure les maries aux les détroit de Banca, par un rent d'étate de l'année dure le flux ne dure que le Beures. Dans les marées ordinaires, il y a dans ce détroit deux un d'un partie de l'année dure de l'année dure de l'année dure de l'année de vents : le flux de deux reure de la credit d'artie de l'année de l'an

Les maries sont tris-faibles et tris-iricquières dons les donés occidentales, ce qu'il faut attribute peut-être à l'accomnistion d'eau produite par le courant équatoria et des vents altés. A la Vers-Cruz il o'y a qu'une marie en 36 haures, c'elle est irréquière. Au milien de ces parages, la hauteur verticale des maries varie depuis quelques pouces jusqu'à 2 piede son 3º1, piede. Le courant qu'elles procuieren doit ne conséquent être tris-faible.

En théorie, toutes les masses d'eau , même les grands lacs d'eau douce, ont des marés ; mais elles sont si insignifiantes que les mers intérieures , même la Méditerranée et la mer Noire , sont généralement regardées comme dépourvues de marées.

Le corrant qui pénêtre de l'Océan Atlantique dans la Méditerranée est un peu modifié par les marées. Au milieu du détroit de Gibraltar le courant se dirige à l'est, et eependant, sur chaque rivage, le flot de la marée court à l'onest.

Sur la côle d'Europe , à l'ouest de l'île de Tarifa , la bante mer est à 11 heures ; mais, an large, le conrant continne à snivre la même direction jusqu'à 2 henres. Snr le rivage opposé d'Afrique, la bante mer est à 10 beures; et, en mer, le courant continue à suivre la même direction jusqu'à nne heure, après quoi il change sur chaque côte, et se dirige à l'est avec le conrant général. Près de la côte il y a beaucoup de changements, des contre-courants et des tourbillons d'eau qui sont produits par les vents et qui varient avec eux. Près de Malaga, le courant se dirige le long de la côte, pendant environ 8 heeres, dans l'un et l'autre sens. Le flux se dirige vers l'ouest '.

Les pins fortes marées qui aient été citées se rencontreut au milieu des Iles Orcades et des tles Shetland, et dans le détroit de Peniland, qui sépare ces îles du continent de l'Écosse. Le flux vient du nord-ouest et n'est pas d'une force extraordinaire jusqu'à co qu'il ait rencontré les obstacles que lui opposent ces îles et le continent de l'Écosse. Le changement de la marée commence prés des côtes avant qu'il n'ait lieu à une certains distance en mer. La différence de temps varie snivant les positions : elle est dans quelque endroits de deux à trois beures. La rapidite du courant de marée dans le détroit de l'il Stronsay (Oreades), est d'environ & milles l'henre pendant les grandes marées, et d'un mille ou nn mille et demi pendant les petites. Dans le détroit de l'Ile de North-Ronaldsba. les grandes marées parcourent 5 milles à l'heure, et les petites un mille et demi. Plus au nord, le flot se divise près de Fair' Isle, et forme une forte barre du côté de l'est-Dans ce parage le flot parcourt 6 milles à l'henre dans les grandes marées, et seulement 2 dans les petites. Ces marées augmettent de rapidité quand elles sont secondées par les vents. Le courant de marée le plus rapide se trouve dans le détroit de Pentland; la vitesse est de neuf milles à l'heure durant

<sup>1</sup> Purdy, Atlantic Memoir, p. 90. La marée monte de 3 pieds à Malaga.



les grandes marées, quoiqu'elle ne soit que de trois durant les petites.

Markes dans les risières et les gotpes à leur anducciare (Est sont técessairement besucoup modifiées par les circustances; mais, ginéralement parlaut, le refux est plus fort que le flux, par suite de la masse d'esa donce dont le flux avait arrêté l'écoulement; tandis que le marée montante provuet toujours dans des triéres use certaine résistance proportionnée à leur rapdicité et à l'abondance de leurs esux. La plus grande rapidité du reflux, ont lieu pendant les crues, ou quand les rivières ont use sar-charge d'eur produite par les plus de la charge d'eur pour de la produite par les plus de la charge d'eur pour de la creation de l'auteur de l'aut

Dans des rivières d'une profoudeur suffisante, la première action de la marée montante paraît être celle d'un coin qui soulève les eaux douces, en raison de leur moindre pesanteur spécifique. Le flot oppose graduellement une plus forte résistance à l'écoulement des eaux de la rivière, et, à la fiu, il parvient à l'empécher tout-à-fait. J'ai vu un grand uombre de pécheurs qui connaissaient parfaitement cette juterealation (creeping 1, comme ils l'appellent) de l'eau salée au-dessous de l'cau douce au commencement du flux, et qui avaient remarqué que, dans des rivières sujettes à marées , l'eau , à une assez grande distance de la mer, s'élève quelquefois de 5 à 6 pieds, en restant néanmoins parfaitement donce à la surface.

Au moment du reflux, si les eaux douces, c'est-à-dire celles de la rivière, sont abondantes, on les verra, lorsque l'eau salée se sera retirée, s'écouler par-dessus celle-ci, jusqu'à des distances du rivage plus ou mois considérables, suivaut les circonstances. Après la saison des pluies, une forte crue

Après la saison des punes, due forte tres a lieu dans le Sénégal, et il en résulte un puissant courant d'eau douce qui s'avance à quelque distance daus la mer. Des capitaines de vaisseau ont été souvent surpris, en traversaut ce courant, de voir que tout à coup leurs bâtiments tiraient beaucoup plus d'eau, effet qui était dû à leur entrée dans un liquide d'une pesanteur spécifique moindre.

Le capitaine Sabine dit que pendant un voyage qu'il fit de Maranham à la Trinité. le 10 septembre 1822, le courant général avant l'énorme vitesse de 99 milles par 24 heures (plus de 4 milles par heure), il entra à la latitude de 5° 8' nord, longitude 50° 28' ouest, dans des eaux parfaitement décolorées. Il pense que ces eaux sont celles de la rivière des Amazoues ou du Maranon, qui avaient conservé leur impulsion primitive jusqu'à 300 milles de sou embouchure, ct avaient coulé par-dessus les eaux de l'Océan, par suite de leur moindre pesauteur spécifique. La ligne de séparation entre l'eau de l'Océau et l'eau décolorée était très-trauchée, et on voyait uu très-grand nombre d'animaus marins gélatineux qui flottaient sur les bords de l'eau douce. La température de l'eau de l'Océan était de 27° 27' centigrades, et celle de l'eau douce de 27° 66' prises l'une et l'autre près de la ligne de séparation. La densité de la première était de 1,0262, et celle de la seconde de 1,0204. Plusieurs expérieuces fireut voir que l'eau décolorée n'était que superficielle; on ne la retrouvait plus à la profondeur de 126 pieds. On ne trouvait pas de foud à 105 brasses (fathoms). Dans cette eau décolorée le vaisseau, qui se dirigeait au nord 58° onest. avançait de 68 milles en 24 heures ou uu peu moins de 5 milles par heure. Le bord occidental de l'eau douce se fondait peu à peu dans celui de l'eau de la mer. Le capitaine Sabine attribue la rapidité extraordinaire du courant marin, de 99 milles par jour, à l'obstacle que lui oppose ce courant d'eau douce 1.

1 Expériences pour déterminer la figure de la Terre. — On a cité plusieurs autres exemples d'esux décolorées dans l'Atlantique; mais il serait nécessaire que l'on déterminal toujours extenment, su moins d'une manière relative, ainsi que l'a fail se appliaine Sabine, la pesantene spécifique et le défaut de salure de ces eaux dont on n'a consanté que le changement de couleur, avant de pou-

<sup>1</sup> Le mot creeping signific littéralement action de ramper.

Dans le fouve Suint-Journni, aous trouons un exemple frappant d'une rajdité du reflux plus grande que celle du flux. A l'ile aux Coadres, dans les hautes marées, le reflux parcourt la valeur de deux nouda. Plus bas, ce phénomène est encore plus marqué cotre l'ile aux Pommes et l'île aux Basques; le reflux du fleuve, aecur encore par celui de la rivière de Saguenay, parcourt sept nouds dans les grandesmarés. Cependant quolque le reflux soit assis fort, le flux est à peine esnible, et, plus has encore,

voir prononcer qu'elles provienuent des rivières, même quand elles couleraient dans la direction nécessaire. Le capitaine Cosmé de Churruca , dit qu'à 198 lienes à l'est de Sainte-Lucie, et à 150 au N. O. de l'Orénoque, ou trouve toujonrs uue eau décolorée, comme si ou était dans uus mer peu profonde, tandis qu'on n'atteint pas le foud à 120 brasses. Les mêmes apparences s'observeut à envirou 70 à 80 lieues à l'est des Barbades. M. de Humboldt rapporte qu'à la latitude de la Domiuique et à la lougitude d'envirou 550 O., la mer est constamment d'un blane de lait, quoique très-profoude, et il paralt penser que cet effet peut être dù à un volcau existant au fond de la mer. Le eapitaine Tuckey a observé la même couleur dans les eaux de la mer, à l'entrée du golfe de Gninée; mais il l'attribue à nue multitude de crustacés que l'on v trouve, et qui produiseut nue vive clarté peudant la nuit. Sir Gore Anseley rapporte que le 12 février 1811.

à la bauteur des côtes de l'Arabie , il observa une baude d'enus pertes, couleur qui iudique ordinairement des bas-fonds et qui se distingue très-bien de la teiute bleue que l'eau a dans nne mer profoude. Cette baude d'eaux vertes s'étendait à nue distance considérable. Elle se moutre à 8 et 9 milles du coutinent. Le passage de l'eau bleue à l'eau verte était tellement tranché, que le vaisseau était eu même temps dans l'une et dans l'autre. Lorsqu'on fut entré dans l'ean verte, on sonda et on trouvale fond à 79 toises (fathoms), ce qui prouvait que le changement de couleur n'était pas dû à un bas-foud; ear avaut d'entrer dans l'eau verte. ou avait sondé dans l'eau bleue et on avait tronvé 63 toises; de sorte que l'eau bleue était moius profonde que l'eau verte. Ce fait fut observé près du golfe persique ( Sir Gore Ouseley travels , vol. 1). - Il n'y avait pas dans ce cas de graude rivière dans le voisinage, à laquelle on pût attribuer le changement de conleur. - Les géographes orientaux donnent an golfe persique le uom de mer rerte.

au-dessous de l'île du Bic, il n'y a pas d'apparence de couraut de marée moutante .

La graude différence dans le flux et le reflux des marées dans les rivières, doit dépendre de beaucoup de causes locales ; mais il doit surtout être proportionné, d'un côté à la bauteur verticale de la marée, et de l'autre à la masse de l'eau douce. Le flux pénètre dans un grand nombre de rivières avec tant d'impétuosito, qu'il produit, suivant les cireonstances, un flot plus ou moins considérable, qu'on appelle la barre (bore). comme si le flux avait surmonté tout à coup la résistance que le reflux lui opposait. La barre du Gauge est très-considérable : d'après le major Rennell, elle commence à la pointe de Hughly, au-dessous de Fulta, à l'endroit où la rivière commenee à diminuer de largeur, et se fait sentir au-dessus de la ville de Hughly; elle avance si rapidement qu'elle emploie à peine quatre heures pour aller d'un point à l'autre, quoique la distance qui les sépare soit de près de 70 milles. A Calcutta, elle produit quelquefois une élévation instantanée de 5 pieds; et là , comme dans tout son trajet, les bateaux, à son approche. quittent immédiatement le rivage, et vont. pour leur sureté, se placer au milieu de la rimère 2.

D'après Romme, il y a une barre considérable à l'embouchure du fleuve des Amasones, pendant trois jours, au moment des équinoxes : ou l'a observée entre Maraca et le can Nord, vis-à-vis de l'embouehure de l'Arouari. Il se forme tout à coup une vague de 12 à 15 pieds de bauteur, qui est suivie de 3 ou 4 autres. La marche de cette barre est extrêmement rapide, et on assure que le bruit qu'elle fait a'entend à la distauce de 2 lieues. Elle occupe toute la largeur du fleuve, et dans sa marche elle entratue tout ce qu'elle rencontre, jusqu'à ce qu'elle ait dépassé les basfonds et soit arrivée dans une eau plus profonde et plus large, où clie disparalt. M. de la Condamine a décrit ce phénomène, et a

Purdy , Atlantic Memoir, p. 91.

Transactions philosophiques.

obserté qu'il y a, jeadant le flux, deux connants opposés, j'un à la surface, Suntre dans la profondeur, Il y a sussi deux sortes de courants superificiels, dont l'un monte le long du rivage de chaque cété, tandis que, versde le centre, il y a un conrant descendant, mais dont la vitesse est retardée. On assure que les marées se font seniri dans le fleuve des Amstones jusqu'à une distance de 200 l'ieux et al consecue de l'estant de l'estant de l'estant de y a plusieurs marées au même moment dans le fleuve; d'où il résulte que, sur cette étendue, la surface de l'eau forme une ligne ouduiée.

La barre la plus remarquable que J'sie jamais vu citer, a été observé a par Monach, commandant du port de Cayeune. Il dit que la mer monte de 40 piedes en moins de 8 minutes daus le canal de Tarury, sur la riviere d'Arouary ji jointe que cette élévation d'ean si ambite constitue à elle seule toute la marèe, et qu'on voit immédiatement commencer le reflux qui donne anx caux une grande rapidité.

Dans le Zaire ou Congo, nous avons un exemple de la faiblesse comparative des effets de la marce sur une grande masse d'eau donce qui s'écoule avec une rapidité suffisante. Dans l'expédition du capitaine Tuckey, malgré le secours de la maebine de Massey, on ue trouva pas foud à 115 brasses au milieu du canal, vers l'embouebure, et le courant avait une vitesse de 4 à 5 milles par beure 3; la marche du courant du flenve était retardée, mais nou arrêtée, dans le milieu du canal, par la force de la marée. qui produisait seulement des contre-courants près du rivage. Le mouvement du flux ne se faisait sentir dans le fleuve qu'à 30 on 40 milles au-dessus de son embouehure. Il se dépose continuellement des alluvions, lesquelles forment des fles plates, qui se couvrent de mangliers et de papyrus, et qui sout

#### Courants.

Ou classe généralement les courants en courants constants, périodiques et passagers.

Parmi les premiers, le plus remarquable est le graud courg it qui, partant de la mer des Indes, double le cap de Bonue-Espérance, remonte le long de la côte d'Afrique vers les régions équatoriales, puis, traversant l'Atlantique, va battre les rivages de l'Amérique. On l'attribue à l'action combinée des vents des Troniques ou vents alisés et du mouvemeut de la terre. L'eau accumulée par le courant sur le continent américain, rencontrant que barrière qu'elle ne peut franchir, s'échappe par le détroit de la Floride, et donne lieu à un courant considérable qui se dirige d'abord vers le nord, tourne ensuite à l'est. et plus loin au sud-est, en se dirigeant vers les côtes occidentales de l'Europe et du nord de l'Afrique; enfin il vient se réunir avec la partie nord du courant équatorial, et traverse de nouvean l'Atlantique.

Entre les Hes Laquedives, près de la côte de Malabar et le cap de Bassas, sur la côte orientale de l'Afrique, il y a un courant constant vers Pouest, ou plus exactement au sud-ouest ou à l'ouest-and-ouest, avrec une rikesse de 8 à 19 milles par jour. As sud de l'équateur, dans la mer des Indes, les courants porteut vers l'ouest. Enfin, dans le canal de Mozambique, pendant la saison det moussons du nord-est, des courants se di-

souvent emportées en partie ou en totalité par le âleure jusque dans l'Océan \*. Le professeur Smith décrit une lle flottante de cette espèce, qu'il a vue plus au nord près de la côte d'Alfane. Elle avait 180 pieds de long, et était converte de roseaux ressembalna u donar, et d'une espèce d'agrostie (?), au milieu desqueis on voyait régier encore quelques tiges dejusticia \*.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Romme, Vents, Marées et Courants du globe, 10m. 2, p. 302.

<sup>2</sup> On a supposé depuis, que ce courant avail encore une plus grande vitesse.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Expédition de Tuckey au Zaire ou Congo.
<sup>2</sup> Expédition de Tuckey au Zaire ou Congo.
p. 239.

rigent, an sud, tont le long de la côte d'Afrique, et de même, plus au large, avec une vitesse d'environ 7 à 8 lieues par jour, tandis que, snr la eôte de Madagascar, les courants ont one direction en sens contraire. A l'extrémité méridionale de l'Afrique, les eourants venus de la partie nord-est, tonrnent le banc des Aiguilles (banc de Agulhas ou de Laguttas), qui présente une étendue considérable, et qui, d'après les sondages qui v ont été faits, a un fond de vase à l'onest du cap des Aiguilles, et, à l'est, un fond de sable méléd'une grande quantité de petites cognilles. Rennel nons apprend que ce courant aequiert sa plus grande force dans l'hiver, et que sa partie la plus extérieure s'avance vers le sud jusqu'au 39° degré de latitude sud avant de tourner au nord; après quoi il remonte lentement le long de la côte occidentale de l'Afrique , jnsqu'à l'équateur et même an-delà 1. La vitesse générale du courant autour du bane n'est pas eneore bien connue. Seulement on sait qu'il a transporté nn vaissean à une distance de 170 milles en 5 jonrs, ce qui fait 32 milles par jour 1.

Au-delà de Sainte-Hélène, ce courant se mele au fourant équatorial de l'Atlantique, et se porte, de la mer d'Éthiopie, aux Indes occidentales. Sa vitese, dans ce trajet, n'a pas encore été exactement déterminée, mais on l'évalue généralement à un mille et demi nar heure, en s'accroissant à mesure qu'il

avance vers l'ouest; sur lei côtes de la Guyane, elle s'élèves 2 ou 5 milles par henre. Le capliaine Sabine qui, partant de Maranham en 1882, navigua dans ce eourant, porte sa vitesse à 99 milles par jour, ce qui est un pen plus de quatre milles par heure. La direction de la partie centrale da courant est vers l'ouest-nord-ouest.

COURANTS.

De la Trinité au cap de la Vela, sor la eôte de la Colombie, les courants balaient les iles voisines en tonrnant un peu au sud . suivant le détroit d'où ils viennent. Leur vitesse est d'environ un mille et demi par heure, avec de légères variations, Entre les tles et la côte, et principalement près de eelle-ci, on remarque que le courant va tantôt vers l'ouest , tantôt vers l'est. Du can de la Vela, la principale partie de courant se dirige à l'ouest-nord-ouest : et comme il s'élargit, sa marche devient moins rapide. Il y a néanmoins une branche qui se porte avee une vitesse d'un mille par heure sur la côte de Carthagène, A partir de ce point, et dans l'espace compris entre la côte et les 14° de latitude, on a observé que les eaux se menvent vers l'ouest dans la saison sèche, et vers l'est dans la saison des plnies 1.

On a assuré qu'un courant constant péniètre dans le golfe du Mexique par la partie ottes du canal de Yucatan; tandis qu'il y a généralement dans la partie est du même canal un eontre-courant qui a tonrné le cap Saint-Antoine de l'ile de Cuba ?

Sur les côtes septentrionales de Saint-Domingue, de Cuba, de la Jamaïque, et dans le canal de Bahama, les conrauts paraissent variables: leur plus grande vitesse est d'environ deux milles par heure.

L'accumulation des eaux dans la mer des Caralbes et le golfe du Mexique n'en élève pas le niveau autant qu'on serait tenté de le supposer. La différence de niveau entre la mer Pacifique et la mer du Mexique, obser-

<sup>!</sup> Le capitaine Tuckey, dans son expédition au Zaire, reacontra un courant dirigé vers le nordnord-ouest, dont la vitesse était de trente-trois milles par vingt-quatre heures, en appsreillant de l'ile Saint-Thomas sur la côte d'Afrique.

<sup>2</sup> La manière dont ce grand courant se conforme aux inpusités du banc des Aignilles doit nons faire présumer qu'il a en est endroit une profondeur considérable, c'est-à-dire d'euviron 60 à 70 brasses. Mais c'est une évaluation intertaine, car nons ignorons à quelle distance en mer nn bane pluis élevé rejeterait le courant.

An sud dece courant principal règne un contreconrant portant à l'est. Le capitaine Horshurgh rapporte que, quand il s'est trouvé dans ses canx, it a dérivé une fois de 20 à 20 milles en un jour, et, deux autres fois, de 00 milles dans le même temps.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Purdy, Atlantic Memoir, trad. du Derrotero de las Antillas.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Purdy, Atlantic Memoir, trad. du Derrotero de las Antillas.

vée par M. Lloyd, dans ses recherches sur l'isthme de Payama, est do 5,59 pieds (1 mètre 75 millimètres), et est à l'avantage de la mer Pacifique, résultat auguel on était loin de s'attendre. Cependant les mesures ont été prises avec tant de soin , qu'il n'est guère permis de douter de l'exactitude. La haute mer est, à Panama, de 15,55 p. (4 mètres 13 cent.) plus élevée qu'à Chagres sur l'Atlantique ; mais il résulte de la différence des marées sur les deux rives de l'isthme, qu'à la marée basse, l'Atlantique est de 6,51 p. (près de 2 mètres) supérieure à l'Océan Pacifique 1; or, si uous considérons quel immense volume d'eau est ainsi accumulé par l'action des courants, pour produire, sur une surface aussi vaste que celle du golfe du Mexique, une élévation de buit pieds et même moins, au-dessus de l'Océan Atlantique sur une surface aussi vaste que le golfe du Mexique, nous serons moius surpris de la vitesse du courant dù à l'écoulement de cette masse d'eau par le détroit de la Floride.

La température des caux qui se sont échanife dans le golde du Nexique et la mer des Caralhes, étant plus grande que celle des caux situées au nord des Tropiques is travers lesquelles coule le courant du golfe (Gulf-Stream), leur pesanteur spécifique doit suite moindrés; el, par conséquent, elles doivent s'épandre sur dess aux plus froides et par suite plus pesantes ; précisement comme cela a lieu pour les fleuves qui se jettent dans la mer et qui continoent de couler ainsi jasqu'à ce que leur marche graduellement ralentie casse entièrement.

D'après l'ensemble des observations qui ont été recueilles, il paralt que le courant du golfe du Mexique, ou le Caul-Stream. \* varie considérablement en largeur, en longueur et en visese. Les vents ont sur ce courant une très-grande influence; Lantot is augmentent su visese en diminuant sa largeur, huntót, au contraire, ils accroissent sa largeur au defense de sa visesens des

Sous le méridieu de la Havane, au milieu

du canal, la direction du Gulf-Stream est estuord-est: il avancé d'environ deux milles et demi par heure. A la hauteur de la pointe la plass méridionale de la Floride, et à envirou au tiers de sa largeur à partir des récié de la Floride, il parcourt quatre milles à l'heure, et sa vitesse croît encore un pen eutre la Floride et les liste Brinii. Sur la côte de Cuba il u'y a qu'un très-faible courant portant à l'est.

Un contre-courant descend le long des rivages do la Floride vers le sud-ouest et l'ouest. Les petites embarcations en profitent pour venir des côtes septentrionales \*. Dans les parages au nord du cap Canaveral, lo long de la côte sud des États-Unis, ou n'observe des courants de marée que près du rivage, en decà de la distance où la profondeur est de 10 à 12 brasses, Au-delà, jusqu'aux plus grandes profoudeurs qu'atteignent ordinairement les soudes, règne un courant qui porte au sud et fait un mille à l'heure; quand la profondeur devient plus grande on trouve le Gulf-Stream qui va vers le nord. On a de plus constaté à l'est de ce dernier l'existence d'un contre-courant.

Vers la fin de l'année 1822, le capitaine Sabine, après avoir dépassé le cap Hatteras, a mesuré la vitesse du Gulf-Stroam et a trouvé qu'elle était de soixante et dix-sept milles par jour 3. D'après les vitesses du Gulf-Stream, observées en plusieurs points, Rennel calcule que dans l'été, où sa vitesse est la plus grande, il lui faut onze semaines pour parvenir du golfe du Mexique aux Acores, distantes d'environ 5000 milles. Toutefois , le capitaine Livingstou fait observer qu'on ne peut guère compter sur les vitesses observées en différents points du Gulf-Stream : il rapporte avoir trouvé les 16 et 17 août 1817 une vitesse de cinq uœuds et plus. Les 19 et 20 février 1819, elle était presque imper-

<sup>1</sup> Transactions philosophiques, 1830.

<sup>1</sup> Purdy , Atlantic Memoir.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Le capitaine Livingaton rapporte qu'à la hauteur du cap Halleras, le Gulf-Stream le transporta à 1º 8' au nord du point indiqué par l'estime, ce dont il s'assura par dea observations astronomiques.

ceptible; et en septembre 1819, il la trouva à peu près telle que la donnent les cartes marines :.

Le lieutenant Haro naviguant par les 37 degrés de longitude, a remarqué que le Gulf-Stream coupait ce méridien à la latitude de 42° 3/4 nord en été, et même de 42° nord en hiver.

Il paralt qu'à la sertie du détroit de la Fioride, les caux formant la bordure orientale du courant, s'echappent vers l'est, ainsi qu'on pouvait s'y attendre d'après leur tendance à se mettre de niveau, particulièrement vers cette partie du courant où elles se meuvent assez lentement.

Un courant violent vieut des mers polaires, à travers le détoit de Davis et la baie d'Hudson; on l'appelle commanément le courant du Groenland, ou le courant polaire. Il decord, aus uni, le loug de la côte d'Amérique à Terre-Neuve, entratant avec lui d'entre à plaçons jusqu'au-delà du grad banc de Terre-Neuve. Les capitaines Ross et Parry out trou'é que s'avisses était de trois à quatre milles par heare dans la baie de Baffin et le détroit de Davis.

Un courant, venant des régions polaires, cuiste dans la partie nord de l'Atlantique, entre l'Amérique et l'Europe. Lors de l'expédition entreprise par le capitaine Parry pour atteindre le pole nord sor la glace, il produisit un mouvement des glaces, vers le sud, qui fat tel qu'il obligea d'abandonner l'expédition.

Le courant polaire, venu du détroit de Davis, paratt se mêter au Galf-Stream, et tournant alors à l'est, se diriger vers les côtes de l'Europe et de l'Afrique. En debors des côtes de Terre-Neuve, sa vilesse est quelquefois de deux milles par heure; mais elle est grandement modifiée par les vents. A environ 5 degrés à l'onest du cap Finishere, il parcont trente milles par jour.

Entre le cap Finistère et les Açores, on

<sup>3</sup> Purdy, Atlantic Memoir. Ces observations paraissent se rapporter au Gulf-Stream, entre le cap de la Florida et les lles Bemini.

observe une tendance générale des caux de la surface vers le S.-E., laquelle varie en hiver. En septembre 1823, le lieutenant Hare naviguant entre les latitudes nord 45°, 20 et 45°, 40, et les longitudes ouest 22°, 50 et 16°, rencontra un courant qui portait à l'E.-S.-E., avec une vitesse d'un mille et demi par heure. Rennel remarque, relativement aux courants observés entre le cap Finistère et les lles Canaries, que l'on pent regarder comme certain, que toute la surface de cette partie de la mer Atlantique, comprise entre les parallèles des 30° et 45° degrés de latitude nord, et au-delà, et à une distance de 100 à 130 lieues du rivage, a nn mouvement dirigé vers lo détroit de Gibraltar.

Près de la partie des cotes d'Espagne et de Portugal qui porte le nom de Wall , le courant se dirige constamment vern le sud, du cap Finistère, et il continue ainsi juoqu'and du cap Finistère, et il continue ainsi juoqu'and de cap Finistère, et il continue ainsi juoqu'ande la d'Andère, qui et a la motioni la 130 liesse de la cotte d'Arique (Plus Join commencent les courants S.-O., dus sans aucu doute à l'action des vents aidsés, D'après Rennel, la vitesse des eaux du courant varie considérablement, étant de 12 a 20 milles et plus par jour. Il regarde 16 milles comme au-dessou du torme moyen.

Un courant règue le long de l'Afrique, depuis les Canaries jusque dans le golfe de Guinée, passant à l'ouest de la baie de Biafra; il est interrompu par la saison des pluies, et par les vents harmattan. Sa vitesse du cap Bojador aux tles de Los n'excède jamais un mille et demi par beure près de la côte ; et sur le bord extérieur du banc, le plus souvent elle est au-dessous d'un mille. A 4 lieues de la côte, elle n'est que d'un demimille et même moins. Sous le méridien, qui passe à 11° ouest de longitude, sa vitesse est de 25 milles vers l'E.-S.-E, en 24 heures. A la hauteur du cap de Palmas, il se dirige à l'est avec une vitesse de 40 milles par jonr. Depuis le cap des Trois-Pointes jusqu'à la baie de Benin , sa vitesse varie de 13 à 30 milles. A partir de ce point, sa force décrott.

Il tourne au sud, puis au S.-O. entre le 6° et 8'degré de laitude sud, et de là revient au N.-O. vers les les de que yvert. On pease toufefois que le courant qui se meut vers l'est, dans le Golfe de Gninée, ne forme pas exactement continuité avec celui qui coule du cap Bojador au sud.

On a indiqué un conrant qui va , pendant la plus grande partie de l'année, de la mer Pacifique dans l'Atlantique, en longeant les côtes de la Terre-de-Feu, et doublant le cap Horn 1. Entre le détroit de Magellan et l'équateur nous trouvons sur toute la côte occidentale de l'Amérique du sud un courant dirigé vers le nord. A 80 lieues de la côte, entre le 15° degré de latitude sud et l'équateur, et même jusqu'au 15° degré de latitude uord, les eaux courent généralement à l'ouest. Le capitaine Hall cite à la hauteur des îles Galapagos un courant dirigé au N.-N.-O. - A Guyaguil un violent courant sort du golfe avec une vitesse de 40 milles par iour. Entre Panama et Acapulco, et à environ 180 milles de cette dernière ville, le capitaine Hall a rencontré un courant bien régulier se dirigeant vers l'est en tirant au sud avec une vitesse qui varie entre 7 et 37 milles par jour. De grandes quantités de bois sont charriées du continent américain à l'île de Páques, par un courant qui suit cette direction. - On a observé à Juan-Fernandez, et jusqu'à 500 lieues à l'ouest de cette tie, des courants de 16 milles par jour, portant à l'O.-S.-O. - Vers les îles Marquises les caux

10.-S.-Q. — Vers les lies Marquises les caux ont une vitesse de 50 milles par 34 heures.

1 Le capitaine Hall dit n'avoir teoret aucon courant vers le cap llora; copendant un officire de marine m'a sauvre que chaque annet, pendant 9 mois, il y avait un courant de la mer Perifique anna l'Alantaijee. Ce fait est auser vissemblable, od 'après la prédominence des vents d'onest pendant la plus grande partie de l'hande; es vents qu'au est la plus grande partie de l'hande; es vents qu'aux de la plus grande partie de l'hande; es vents qu'aux de la plus grande poir de l'hande; est vents qu'aux de l'aux de l'

Kotzebne trouva un courant qui, dirigé d'abord vers le S.-O., à la hanteur du cap Saint-Jean, preud brusquement, près la terre des États, la direction E.-N.-E. Entre les îles Marquises et les îles Sandwich, des conrants vers l'ouest, parcourant 30 milles, régnent pendant les mois d'avril et mai, Vers la Californie, on a observé un fort courant portant an ind, et un autre se dirigeant au nord, le long de la côte N.-O. de l'Amérique, à partir du cap Orford. La vitesse de ce deraire est d'un mille et demi par heure.

ce dermer est d'un mille et demi par heure. Un conrant dirigé vers le nord se fait sentir dans le détroit de Behring '; on suppose qu'après un long trajet au nord de l'Amérique, il se jette à travers la baie de Baffin et le détroit d'Hudson dans l'Albantique.

King a reneontré dans les parages des fles du Japon un courant de 5 milles à l'heure, portant au N.-E., mais il a remarqué en même temps qu'il variait considérablement en force et en direction.

Un courant venu du N.-E., circule avec violence entre les îles Philippines. On a trouvé que sa vitesse, dans le voisinage de ces îles était de 20 milles par jour; mais elle varie.

Cook a reconnu dans le mois d'aont, entre Botany-Bay et le 24 d'agré de latitude sud, un courant de 10 à 15 milles par jour, allant au sud. Sur cette même partie des cotes de l'Australie, ou cite un vaisseau qui fat emporté, dans le mois de mary, à 40 milles au sud en 24 heures. Dans le mois de piullet un autre vaisseau du cutarfais d'ans la metme direction à une distance de 30 milles ca deux jours de l'australie d'autre vaisseau fou citarfais d'autre vaisseau fou citarfais d'autre la metme direction à une distance de 30 milles cn deux lours.

Dans la Méditerrauée, on observe constamment un courant portant à l'est, avec une vitesse d'environ 11 milles par jour. On avait pensé qu'il existait un contre-courant ou un courant sous-marin vert l'ouest, lequel versait dans l'Atlantique les eaux do la Médi-

1 Kotzebne décrit ce courant comme ayani, dans le détroit, une vitesse de 5 milles à l'heure, dans la direction da 5-0, an N.-E. Stantà l'ancer près du cap oriental, în et trouva plus qu'une vitesse d'un mille par bener; mais peu de temps après, as force, était telle que l'espédition cut beaucoup de princh à vaincre le courant, quoique faissan, par un trait frais, 7 milles à l'heure, d'a-près le Lock.

terranée, rendues plus salées et par suite plus denses par l'évaporation; mais ce fait a été contesté dans ces derniers temps. Le docteur Wollaston a fait observer que le sel apporté dans la Méditerranée par le courant venu de l'Atlantique, devrait y rester après l'évaporation de l'eau qui le tenait en dissolution, s'il n'y avait quelque moyen de renouvellement des eaux, il en a concin que ce sel devait être emporté par le courant sous-marin dont on admet communement l'existence. Cette opinion lui a paru confirmée par l'expérience du capitaine Smyth, qui, ayant puisé de l'eau à nne profondent de 670 brasses , et à 50 milles au-dedans du détroit . trouva qu'elle contenait quatre fois autant de sel que l'eau de mer ordinaire. Au contraire, l'eau prise à des profondeurs de 450 et 400 brasses, à une distance du détroit de 450 et 680 milles, ne présenta que la proportion de sel ordinaire. Le docteur Wollaston a fait observer en outre que si le courant inférienr avait la même profondeur et la même largenr que le courant supérieur, et seulement un quart de sa vitesse, il suffirait pour reporter dans l'Océan tout le sel que ce dernier aurait

introdnit dans la Méditerranée 1. M. Lvell soutient au contraire que, d'après la grande profondeur à laquelle on sappose que se trouve l'eau surchargée de sel, sa sortie du bassin de la Méditerranée serait impossible, le détroit ne présentant entre les caps Spartel et Trafalgar qu'une profondeur de 990 brasses d'eau. En conségnence il nie l'existence d'un contre-courant, et pense qu'il doit se déposer de grandes quantités de sel au fond de la Méditerranée 3. Nous devons vivement regretter de n'avoir rien de plus positif à ce sujet, et que des expériences directes n'aient pas été faites sur ce contreconrant supposé; ce dont on a lieu de s'étonner, lorsque l'on considère les nombreuses facilités que présentent le passage continuel des vaisseaux et la proximité d'un établisse-

ment tel que Gihraltar, L'hypothèse de dépôts considérables de sel au fond de la Méditerranée, mise en avant par M. Lvell, quoique ingénieuse, n'est guère admissible. Si cela était, on devrait tronver la mer de plus en plus chargée de matières salines, à mesure que la profondeur augmenterait, jusqu'à ce qu'enfin, à une profondeur encore plus grande, on rencontrerait le sel pur ; dés-lors la sonde ne devrait ramener que du sel, et presque aucune autre matière. Or, il est de fait que les sondages profonds exécutés par le capitaine Smyth, n'ont fait connaître que des fonds de vase, de sable et de coquilles. Le mélange de sable et de coquilles forme le foud de la mer sous 980 brasses (fathoms) d'eau, un peu à l'est du méridien de Gibraltar, et de même dans le détroit à une profondeur de 700 brasses; et cependant c'est près de ces parages qu'on a puisé de l'eau de mer si riche en sel, là où, suivant les idées de M. Lyell , devrait exister un fond de sel. Les mêmes observations s'appliquent à d'autres localités 1.

Le courant qui entre de l'Océan dans la Méditerrauée côtoie les rivages sud de cette mer, et se fait sentir à Tripei et sur les côtes de l'Ile de Galita. A Alexandrie, on observe un courant vers l'est, et de même dans tout l'estone eu si sécure n'Éxpute de l'Itle

I Dans toutes pos considérations sur les changements qu'on pent supposer avoir lien au fond de la Méditerranée, nous devons toujonrs nous rappeler que cette mer est divisée en denx grands bassins par une chaîne de bas-fonds qui unit la côte d'Afrique à la Sicile. (Voy. les cartes marines de Smyth.) Ce bas-fonds, connn sous le nom du Skerki, a présenté les résultats snivants sur les sondages, en partant de la côte d'Afrique; savoir 34, 48, 50, 38, 74, 20, 70, 52, 91, 16, 15, 32, 7, 32. 48. 34.54, 70, 72, 38, 55 et 13 brasses (fathoms). ce qui donne une idée exacte de ses inégalités. De part et d'antre de ces bas-fonds on tronve t 40, 155 et 160 brasses de profondeur; on a même, en plusieurs points, filé 190 et jusqu'à 230 brasses de sonde sans toucher le fond. On peut remarquer ici qu'il n'y a pas à l'entrée du passage des Dardanelles, dans la Méditerranée, plus de 37 brasses d'ean, de sorte qu'il ne fandrait pas un barrage très-considérable pour fermer toute communication entre la mer Noire et la Méditerranée.

<sup>1</sup> Wollaston, Philosophical Transactions, année 1829.

<sup>2</sup> Lyell, Principles of geology, vol. 1.

de Candie, jusque sur les côtes de Syrie : alors il tourne au nord et se dirige entre l'ile de Cbypre et la eôte de Caramanie. Un courant violent a lieu de la mer Noire dans la Méditerranée par les Dardanelles,

Un courant constant coule de la Baltique dans la mer du Nord par le Snnd et le Cattegat. Sa vitesse dans la partie la plus resserrée du Sand est d'environ trois milles par beure, mais généralement elle n'est, par un beau temps, que de 1 1/2 ou 2 milles. Les conrants, à leur sortie du Sund et des deux Belts, se dirigent vers la pointe de Skagen (Jutland), et de là tournent au nordest vers Marstrand (Suéde) avec nne vitesse de 2 milles par heure. Il n'est pas impossible qu'il existe un contre-eourant on courant sous-marin de l'Océan dans la Baltique, car le capitaine Patton étant à l'anere, à quelques milles d'Elseneur, dans le courant supérieur qui avait une vitesse de 4 milles à l'beure, observa, en sondant, par une profondeur de 14 brasses, que la ligne de la sonde, en la soulevant un pen au-dessus du fond, se maintenait perpendiculairement : d'où il conelut l'existence d'un courant sousmarin qui s'opposait à ce que la sonde fût entrainée dans le sens du conrant supérieur.

Les mers des Indes et de la Chine nous fournissent d'excellents exemples de eourants périodiques qui sont dus évidemment aux vents périodiques ou moussons.

De la pointe Saint-Jean (à l'entrée du golfe Cambayo) an cap Comorin, régne dans la direction de la côte, du N.-N.-E. au S.-S.-E., un courant presque constant, excepté depois Cochin jusqu'au cap Comorin, points entre lesquels la direction du courant est du S.-E. au N.-O., d'octobre à la fin de janvier.

Il y a nu conrant de l'Océan dans la mer Rouge depuis le mois d'octobre jusqu'en mai : c'est le contraire pendant le reste de l'année. Les eaux du golfe Persique présentent généralement aux mêmes époques le mouvement inverse, c'est-à-dire que les eaux de ce golfe se dirigent vers l'Océan entrent dans la mer que les eaux de l'Océan entrent dans la mer Rouge ; celles-ci n'entrant dans le golfe que du mois de mai an mois d'oetobre.

Dans le golfe de Manar, entre Ceylan et le cap Comorin . il v a un courant dirigé vers le nord, de mai en octobre; il passe au S-,O, et S.-S.-O. pendant les six antres mois. Le long de la côte de Ceylan, de la pointe de Pedro an nord de l'île, à la pointe de Galle au snd, règne un courant qui porte au S.-E., S.-S.-E., S., S.-O., et O., selon la configuration de la côte ; il s'arrête à la pointe de Galle au courant qui vient dn golfe de Manar. Sa vitesse ordinaire à la côte spd de Cevlan est d'environ age lieue par benre. Ces courants n'ont que très-peu de force dans les mois de juin et de novembre. Dans la baie du Bengale, les moussons du S.-O. ou de l'O. donnent lieu, pendant toute leur durée, à des courants N.-E. et E. qui eessent en septembre. Sur la côte d'Orissa, environ huit jours avant l'équinoxe , leur direction est N. et S., et ils devienment violents vers la fin du mois. Pendant les moussons N.-E. et E., ces courants prennent également la direction des vents régnants dont la force règle leur vitesse.

Pendant les monssons S.-O. entre la côte du Malabar et les îles Laquedives, le courant porte au S.-S.-E. avec nne vitesse de 20, 24 ou 26 milles par jour. Entre les îles Laquedives, il se dirige au S.-S.-O. et S.-O. en parcourant 18 à 22 milles par jour. Après ayoir dépassé ces îles, ileonrt à l'O. ou S.-S.-O. en faisant de 8 à 11 milles par 24 heures. Les îles Maldives sont traversées par un courant assez violent, Entre les plus méridionales, sa direction est généralement vers l'E.-N.-E. en mars et avril : ils passent à l'est en mai; et, dans les mois de juin et juillet ils tonment souvent à l'O.-N.-E, particulièrement an sud de l'équateur. Entre ces tles et celle de Ceylan, ils courent fréquemment avec violence à l'ouest pendant les mois d'octobre, novembre et décembre.

Dans les mers de Chine, à nne, certaine distance des côtes, les eourants se dirigent le plus généralement vers le N.-E., depuis le 18 mai, jusqu'au 18 août, et ont une direction contraire da 18 octobre au mois de mars ou d'avril. La vitesse des contrants da N.-E. au S.-O. qui règnest le long des côtes pendant les mois d'octobre, novembre et décembre, est ordinairement plus grande que celle des courants contraires en mai, juin et juillet. C'est entre les ties et les bas-fonds qui bordent la ebte qu'ils se meuveut avec le plus de force.

Les plus forts conrants que présentent ces mers sont ceux qui règnent pendant la fiu de novembre le long des côtes de Camboge ; ils conrent au sud avec une vitesse de 50 à 70 milles par jour, entre Avarella et Poolo Cecir da Terra. Une partie du courant s'eugage dans le détroit de Malacca, d'où il résulte que la marée court d'un côté peudant nenf heures, et de l'autre pendant trois heures seulement. Les courants dirigés vers le nord ne commencent qu'en avril : après avoir franchi les détroits de Banca et de Malacca. ils longent la côte occidentale du golfe de Siam, tonrnant à l'E.-S.-E. pour suivre la côte N.-E. dn golfe, jusqu'à l'est de la pointe Ooby. Là, ils passent au N.-E. ponr suivre les eôtes du royaume de Camboge, de la Cochinchine, de la Chine, jusqu'en septembre, époque à laquelle les monssons contraires. et par suite les courants du N.-E. au S.-O. règnent à lenr tonr jusqu'eu mars ou avril.

Des contrants périodiques se font seainsnivant M. Lartique la long de la elte occidentale de l'Amérique du sud, dépuis le cap Horn jusqu'an 19º degré de latitude aud. Les vents du sas de le E.S.-E., produisent sur les côtes du Pérou un courant da S.-E. au N.-Ø., dou la triesse qui s'élère quelquefois junqu'à 18 milles par jour, est moyennement de 9 à 10 milles. Entre ec courant et le rivage est un contre-courant qui coule vers le S.-E.

Pendant que les vents compris eutre le nord et l'ouest sont dominants, le conrant se dirige vers le S.-E., mais il n'est sensible que près de la terre <sup>1</sup>.

Les courants temporaires sont innombra-

bles. Comme tout vent un peu fort et de quelque durée en fait nattre nn, il en résulte que rien n'est plus commun que ces courants, partieulièrement le long des côtes et dans les détroits.

Les directions et les vitesses de courants mentionnés ci-dessus ne doivent être considérées que comme des résultats approximatifs, vu que leur évaluation est sujette à une foule d'errenrs, la méthode généralement employée consistant à comparer la vraie position qu'occupe le vaisseau, déterminée par des observations chronométriques et astronomignes, avec la station donnée par l'estime. Cette dernière opération est le simple calcul de l'espace parconru par le vaisseau dans une direction donnée. La vitesse du vaissean se mesure à l'aide de l'instrument appelé la ligne de Lock , qui n'est autre chose qu'une eorde à l'extrémité de laquelle est un flotteur. De la longueur de eorde filée dans un temps donné, on conclut la vitesse du vaisseau, en faisant une légère correction pour l'agitation de la mer; cette opération donne lieu à de nombreuses crreurs : et même avec une ligne et un sablier de la meillenre construction, elle exige une adresse d'exécution que l'ou rencontre rarement. La direction dans laquelle marche le vaissean, est donnée par la boussole, en tenant compte des variations de l'aiguille aimantée. lci se présente une importante cause d'erreurs; car insqu'à ces derniers temps on n'avait teuté aucune correction relative à l'attraction locale qu'exerce le vaisseau sur l'aiguille ; il est maintenant bien reconnu que la distribution du fer dans un navire est telle, qu'il u'existe pas denx vaisseaux qui exerceut la même attraction : on ne peut donc adopter aueune règle générale pour corriger les aberrations par nne position particulière des compas, quoiqu'il ait été reconnu que certaines situations sont plus favorables que d'autres pour des observations exactes. Ce n'est que depnis que M. Barlow a imaginé de contrebalancer entièrement avec un plateau en fer les actions magnétiques locales, qu'il est possible d'éva-

luer avec exactitude les déviations auxquelles

<sup>11</sup> Lartique. Description de la côte du Pérou.

ciles donnent lien. Toutes les observations l'alties jusqu'és un direction et la vitesse des courants l'ont été sans que l'on connta neore cette grande source d'erreurs; par conséquent beaucoup n'entre elles sont erronées et les progrès de la seience ont renda n'essaires de nouvelles observations. Il est elair que si un vaisseau suivant aux certaine route, j'officier du bord lui en suppose une différente, la station déduite de l'estime s'écligerar de la vérité en proprotion de la grandeur de l'erreur due à l'abberration, même en aspposant que l'évalution de la vitesso du vaisseau et les autres observations la laisent rien désirer pour l'exactitude.

Si, négligeant de faire une correction relative à l'aberration de l'aiguille, on suppose que le vaisseau se dirige de g en b (fig. 18).



tandis qu'il va réellement de a en c, on regardera la distance b, c, comme due à l'action d'un courant, lorsque l'observation aura prouvé que la vraie position du vaisseau est en c; il est clair cependant que, dans ce cas, ce courant n'existe pas, et que la différence entre la station vraie et la station donnée par l'estime, provient seulement de ce qu'on n'a pas tenu compte de l'attraétion locale.

Une autre grande source d'erreurs a été signalée par le explaitne Besil Hall; il fait observer qu'en figurant, comme on le fait généralement, la marche du visissen par deux lignes dont l'une représente la courbe fourie par l'estime, et l'antre celle que l'on déduit des observations ehronométriques et astronomiques, ce traes d'apprend pas où commence le courant et où il cesse, ni quelle est sa direction et a vitiesse. Il propose, su lieu de cela , que chaque position du navire relevée exactement serve successivement de point de départ, tant pour la ligne que dou-ment la prochaine station observée; rigoures-

sement, que pour celle que donnera l'estime. On a ainsi un tracé bien supérieur qui doit faire renoncer entièrement à l'ancienne méthode!

Si osa causes d'erreurs jettent sur les obervations faites juequ'ei asset de doute pour que nombre de courants peu importants puissent étre, par la suite, reconnus imaginaires; si d'ailleurs ces fausses données peurent exposer le navigateur à de graves dangres, les conséquences de ces rereurs sont moins à eraindre pour le géologue; car il est tré-probable quo la vitesse générale des courants ne sera pas grandement ebhagée, c c'est cette vitesse générale des courants et par suite leur force de transport qui l'intéresse le plas.

### Force de transport des marées.

La force du conrant produit par la marée, varie considérablement : cependant sa vitesse ordinaire paraît être d'un mille et demi par heure, lorsque sa marche n'est point contrariée par des caps, des bas-fonds ou d'autres obstacles. En supposant que ce déplacement soit common à toute la masse d'eau, ce qui ne peut arriver que dans des mers peu profondes, nous n'en devrons pas moins regarder comme très-faible la force de transport de ces marées, à en juger par les effets que nous pouvons observer près des rivages : c'est ce que semble prouver la constance des résultats que présentent les sondages faits à de grands intervalles de temos, quoique les fonds soient le plus souvent composés de vase et de sable.

Lorsque des obstacles s'opposent au mouvement des marées, leur force de transport s'aecrott et produit des changements plus rapides. Cet ainni qu'à travers le Penland-Frith, la marée acquérant une vitesse de milles à l'heure, peut chasser bors du ditroit, des bloes de dimensions considérables; mais cette action ne s'étend pas au delà con canal, aux deux entrémités daquel la vitesse

1 Edinburgh, Philosophical Journal, vol. 2.

de la marée ne dépasse pas 2 ou 5 milles par benre; ainsi cette cause locale ne produit qu'un effet tout-à-fait local. La même remarque s'appliqne anx ras d'Aurigny et à d'autres localités semblables.

C'est surtont lorsque les banes de sables sont rapprochés de la surface de la mer, qu'il se produit des changements dans leur confignration; mais comme alors ils sont sons l'influence d'une autre cause, savoir l'aetion des vagues, dont la force de transport est considérable, il ne faut pas attribuer tron d'importance à la seule force des marées,

La force avec laquelle les fleuves, où la maréc se fait sentir, charrient vers la mer. est eonsidérable, surtout pendant leur débordement. On a vu ci-dessus que le courant produit par le reflux dans les rivières, est plus fort que celui qui est dà à la marée montante; ainsi, bien qu'unc grande partie des eaux troubles de l'embouchure soit simplement portée en avant et en arrière, il s'échappe cependant vers l'embouchnre une quantité de détritus proportionnelle à la différence de vitesse entre les deux courants. On peut pourtant remarquer que les issues par lesquelles les rivières se jettent dans la mer, tendent à se combler par le dépôt des matières que leurs caux tiennent cu suspension. Très-fréquemment ces embouchures nous présentent de vastes plaines formées par une alluvion qui ne diffère en rien des dépôts actuels de nos rivières, et tout porte à considérer ces dépôts comme formés par des marées plus étendues qui ont graducllement rétréci et comblé de vase la surface qu'elles couvraient autrefois 1. Ces phénomènes sont si communs qu'il est inntile de s'y arrêter; observons sculement que l'étendue de ces plaines d'alluvion à l'entrée des fleuves, est souvent telle qu'il faut admettre que leur formation est due à nne action continuée pendant une longue série de

Les anciennes cartes, auxquelles il ne faut peul-être pas accorder une entière eonfiance, semblent indiquer que de grands dépôts de cette nature se sont formés depuis les temps historiques, siècles, surtout quand on leur compare les dépôts qui s'y forment actuellement.

Outre le dépôt qui a lieu dans l'embouchure même du fleuve, outre les barres et les banes qui obstrnent si souvent l'entrée des rivières où la marée se fait sentir, il y a encore des matières entrainées au delà dans la mer, et que les marées transportent à des distances plus ou moins grandes; on peut souvent s'en apercevoir à basse mer, sur les cotts voisines de ces rivières.

La force de transport des marées et courants, croissant avec lenr vitesse, et cette dernière augmentant par la rencontre d'obstacles, c'est dans ces circonstances que nous

trouverons la plus grande force de transport. La difference entre la vitesse des mardes à la surface, et celle qu'elles ont à une certaine profondeur, doit être très-considérable, sans quoi, la faculté reconnue aux eux de transporter differentes maitères, lorsqu'elles atteignent une certaine vitesse, se trouverain démentie par les faits, paisques els i vitesse superficielle des courants produits par la marée s'étendait aux parties inférieures, ces courants ne pourraient guêre offrir que des mages d'eaux troubles.

Il est bien constaté que le changement de couleur de la mer, suivant la profondeur, à une distance plus ou moins grande du rivage, n'a lieu que par les gros temps, qu'il est du à à l'action des vagues et nullement à celle de la marée, passant avec une certaine force sur un fond de sable ou de vase; il flaut done se garder de confondre ces deux causes.

Nous prendrons pour exemple de l'action de la marie sur le fond de la mer, le base bien connu sous le nom de Shambles, pris de l'Itede Portland. La marée coule avec nne vitesse de 5 milles nastiques par henre sur no fond de gravier, sans l'altèrer en rien. D'après les caleuls déjà cités, en supposant que la vitesse au fond différe pour declier la surface, l'acu auraril assez de force pour entrainer des ciilloux de la grosseur d'un ouf, avec une vitesse de 5 piedes par seconde ou 3600 yards par beure; par conséquent tout le gravier devrait être entrainé, et lisistent de la consequence de la consequen

ser à découvert le roc, ou du moins des pierres d'assez fortes dimensions. Mais cela m'est pas; et les sondages exécutés sur ce banc, il y a nombre d'années, et indiqués sur les cartes, ne présentent aucune différence avec les plus récents.

Le fait de la uou altération des fonds sur lesquels passent avec une vitesse considérable des marées ou des conrants, est bien connu des marins, et il semblerait que nous sommes loin d'avoir des idées exactes snr la vitesse que doit avoir l'eau à différentes profondeurs pour entraîner de la vase, du sable et des cailloux. Il y a quelques embonchures de fleuves où les marées courent avec nne vitesse de 1 1/2 on 2 milles par henre, sur des bancs de vase, sans y produire aucnne dégradation, taudis qu'en y appliquant les calculs ci-dessus, ou tronverait que ces courants sont assez puissants pour transporter des pierres d'une certaine grosseur : la même remarque s'applique à une innombrable quautité de banes de sable '.

1 On peut renarquer au sujeit des sondages, que les less Pintaniques sont réellement unies an continent par divers bancs situés à des profondeurs plus ou moins grandes, et an lesquels le fond reconstré par la sonde est de vase ou destante de la constante par la sonde est de vase ou desta le nom de sondages (sousdings), parce que l'on peut aisément truver le fond avec de ligace de 10 à 10 brases. — Le limite de ces sondages de 10 à 10 brases. — Le limite de ces sondages de 10 à 10 brases. — Le limite de ces sondages un tout du goffe de liberaye, fait le rour des liberas de 10 à 10 brases de 10 brases

Le lit de la mer dans ces sondages, doit être considéré comme faisant partie du continent qui parsit n'être qu'à nne petite profondenr au-dessous du niveau de l'Océan.

Les parties ies plus élevées de ce lit, occupées par divers animaux dont les reaises y accumilant journellement, sont probablement formées presque restièrement de débris des Illes-Britanniques ou des contrées du continent, baignées par cette mor ou qui y verneal leurs eaux. A raison du peu de profondeur de la mer, les courants, les marées et le vagues, purvent avoir a sexte de force pour influer, suivant les circonstances, sur la distribution des déreits des

Le monvement des marées sur le contour des côtes des Iles-Britanniques, est figuré dans l'onForce de transport des courants.

En appréciant la force de transport des courants, nous anrous égard aux causes qui les produisent et à la nature du fluide dans lequel ils ont lieu. Le mouvement de la terre. quoique paraissant imprimer aux eaux de notre globe un certain mouvement général. ne peut produire seul aucun courant de quelque importance géologique. Les rents dominants paraissent être la cause principale des conrants de l'Océan; aussi observous-nons que, vers les régions équatoriales où domineut les vents soufflaut plus ou moins de l'est, et généralement connus sous le nom de vents alisés, les eaux ont une tendance générale à couler vers l'ouest, dans l'Océan Pacifique, dans l'Atlantique et dans les parties des mers de l'Inde où ne se fout pas sentir les moussons.

Ce qu'on observe dans les mers de l'Inde et de la Chine, où la vitesse et la directiou des conrants varient constamment avec la force et la direction des monssons, suffit pour prouver que c'est dans les vents qu'il faut chercher la cause des courants de l'Océau. On sait, dit à ce sujet le major Rennel, avec quelle facilité les vents font ualtre un courant, et à quelle hauteur prodigieuse les forts veuts S .- O. , N .- O. et même N .- E. élèvent la marée dans la Manche, dans la Tamise et sur la côte orientale de l'Angleterre. Feu M. Smeaton a reconnn par expérience aux deux extrémités d'un canal de 4 milles de longuenr, une différence de niveau de 4 ponces, due unignement à l'action du veut soufflant dans la direction du canal. Un grand vent de N.-O. de quelque durée, élève de deux pieds au moins le niveau de la Baltique, et lorsque les vents soufflent avec violence dn nord ou du sud, la mer Caspienne présente , à l'une on à l'antre de ses extrémités, une variation de niveau de plusieurs

vrage du docteur Young, intitulé Natural philosophy, vol. 1, pl. 28, fig. 521; voyez aussi l'article de Lubbock sur les marées, Philos. Trans., ninée 1831. pieds. Bofin on a vu, dans une vaste pièce d'en large de l'imille, «et qui n'i généralement que trois pieds de prodondeur, les eaux ponssées par un vent violent, s'accus-moiter à la hauteur de 6 pieds sur l'un des coles, undis que le colée opposé, d'où pro-venail et vent, ac trouvait entièrement à sec. Certes, si, dans ces divers cas, les eaux vaivanien pas trouvait entièrement à sur le l'entre d'obstacle à leur mouvement, au lieu de s'élèver à une telle bauren, elles auraitent donné lieu à un courant d'une étendue plus ou moins considérable, suivant la force du vent.

Ou pense que la lune exerce aussi une action sensible sur les eaux, dans les régions des Tropiques ; qu'elle augmente leur vitesse en les attiraut de l'est à l'ouest. Le courant que l'ou observe dans le détroit de Messine, marchant six heures dans un sens et six heures en sens coutraire, sans qu'il y ait élévation ou abaissement des eaux, doit être considéré comme uu phénomène de marée, On a avancé aussi que l'attraction du soleil doit accrottre la vitesse du Gulf-Stream. Le capitaine Livingston remarque que lorsque le soleil est dans l'hémisphère nord, les vents alisés du N.-E. soufflent avec plus de violence, et se font sentir vers le nord à une distance plus grande que lorsque le soleil est dans l'hémisphére sud. De là le plns grand volume d'eau qui s'engouffre dans la mer des Caraibes pendant le priutemps et l'été.

Le courant qui entre dans la Méditerrate par le détroit de Giraltar set ginéralement attribué à l'éraporation de cette mer, qui reçoit aussi un large tribut de la mer Noire par le détroit des Dardanelles. Le mouvement vers l'est dés eaux de l'Adminque paratt commencer environ l'ép lieues à l'ouest du détroit de Gibraltar. On a supposé, dans ce détroit, l'existence d'un courrant contraire et sous-marin; mais, comme nous l'avous remarque plus haut (p. 82), on a coutesté le fait dans ces derniers temps '. Toutéfois l'existence de courants sous-marius dans la Méditerranée ne peut être mise en doute, d'après les observations du capitaine Beaufort. Il remarque d'abord qu'un courant constant porte des côtes de la Syrie à l'ouest dans l'Archipel. Ce courant est assez faible eu mer, mais il est très sensible près du rivage, et acquiert une vitesse de trois milles par heure entre le cap Adratchan et l'ile qui lui fait face. Mais il fait observer que des courants sous-marins très-remarquables existent dans l'Archipel, et qu'ils sont parfois assez violents pour arrêter la marche d'un vaisseau. Ayant fait jeter à la mer, au moment où elle était calme et limpide, une sonde dont la ligne portait, de trois pieds cu trois pieds, des flammes de couleurs différentes, ces judicateurs prirent toutes sortes de directions 1.

Ces observations sont de la plus baute importance pour les considérations sur la force de transport des courants, puisqu'elles semblent prouver qu'on ne peut rien conclure, pour les courants inférieurs, de la direction de ceux qui coulent à la surface.

Les grands courants pouvant être, généralement parlant, attribués à l'unique action des vents, il est clair que la profondeur à laquelle cesse de se faire sentir cette cause de mouvement, nous donne une limite inferieure que les courants ne peuvent dépasser. Or, comme la densité de la mer augmente avec la profondeur, la cause qui suffit pour mettre les eaux en mouvement à la surface, se trouve avoir à combattre successivement une résistance de plus en plus croissante, iusqu'à ce qu'enfin cette deruière soit égale à la force motrice, et alors il n'y a plus de mouvement produit; aiusi au delà d'unc certaine profondeur qui dépend de l'intensité de la cause motrice à la surface, toute la masse des eaux doit être constamment immobile, et par conséquent sans aucune force de transport.

Il paraît résulter de ceci que la force de transport des courants dépend, toutes choses égales d'ailleurs, de la profondeur de la mer.

Lyell, Principles of geology.

Beaufort, Karamania.

et que plus elle sera petite, plus sera grande la force de transport du conrant. C'est donc sur les côtes que nous devons principalement

en rechercher les effets. Si le courant qui a lieu de l'Atlantique dans la Méditerranée est dù à l'évaporation

de cette dernière, ce conrant se trouve prodnit par une action superficielle comme celle des vents, et ses effets doivent décroître, de manière à devenir insensibles à une certainé

profondeur.

Nous avons vu que c'est sur les bas-fonds autour des caps et dans les passes étroites que les conrants et les marées aequièrent la plus grande vitesse. Leur plus grande force de transport aura lieu dans les mêmes circonstances et sera tout-à-fait locale. Les marées charrient généralement avec une égale force dans deux directions, le plus souvent opposées l'une à l'autre , excepté dans le cas des rivières où cette force est plus grande pendant le reflux que pendant le flux. Lorsque les rivières sont peu considérables, les détritus transportés à leur embonchure par la force supérieure du reflux y prennent le mouvement de va et vient sous l'influence des marées des côtes, jusqu'à leur entier dépôt; mais pour les grands fleuves, tels que eelui des Amazones, du Saint-Laurent et de l'Orénoque; les détritus sont entrainés au loin jusqu'à ce qu'ils soient arrêtés et ramenés par les courants de l'Océan. C'est ainsi que les canx du fleuve des Amazones rejetées vers le rivage par les conrants de l'Océan, forment journellement d'immenses dépôts sur la côte de l'Amérique méridionale 4.

En résumant ce qui a été dit sur les mouvements d'eau produits par les marées et par les courants, il paraît résulter que leur importance géologique dépend de la profondeur de la mer, de la proximité de la terre, eirconstances qui out une rande influence sur lenr vitesse. Leur force de transport près des eôtes, varie par une foule de circonstances : mais toutes choses égales d'ailleurs, c'est près de terre qu'elle est la plus grande. Nons n'avons ancune raison de supposer que les eaux charrient à de grandes profondeurs. et si cela est, ce ne peut être que par des causes totalement différentes de celles dont nous observons les effets à la surface de la mer. Il ne paratt pas que nous connaissions les vitesses que doit avoir l'eau pour dégrader un fonds de vase, de sable ou de gravier : car nous voyons des courants extrêmement rapides à leur surface, passer sur des bas-fonds de cette nature, sans les altérer. Les ehangements survenus au fond de la mer. pendant des périodes de temps que nous regardons comme considérables, sont à peine sensibles; seulement on observe près de l'embouchure des grandes rivières une élévation graduelle du fond de la mer, que tendent à combler des dépôts continuels. Les soudages faits près des côtes , n'indiquent pas en général de grandes inégalités; mais dans l'Océan , ces inégalités sont considérables . comme le pronvent des rochers, des banes, et de petites tles qui sortent de l'eau comme des cimes de montagnes, et autour desquels la profondeur est généralement très-grande.

### Volcans en activité.

La surface de la terre est irrégulièrement percée d'orifices qui omissent des gaz de différente nature, des eendres, des quartiers de roche et des courants de matières fondues. Les matières ainsi projetées par une ou plusieurs ouvertures s'accumulent en une masse conique à laquelle on donne le nom de rodeen. Les volcans différent matériellement entre une par la quantité de matières romies, mais ils présentent, dans leurs exactères généraux, une telle resemblance qu'on doit les regarder tous comme produits par les mémies cannes.

On a avancé des théories diverses pour expliquer les phénomènes volcaniques; mais it faut avouer qu'elles sont toutes plus on

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> L'eau a sur cette côte si peu de profondeur, qu'il faut me s'approcher de la côte qu'avec une défiance extrême, les embouchures des rivières étant les seuls lieux abordobles.

moins défectuemes, et que les vraies causes de ces phénomies sont pour sons dans le domaine des conjectures. Pusieurs de leurs effets nous sont familiers, quoique nous n'ayons encore qu'une connaissance trèsimparlité des contrés else plus bouleversées par leurs éraptions. Nous devons presque not eç que nous savons sur les voluens à des observations faites sur l'Etna et le Vésuse, et mais le Vésuse est tout-ibrit insignifiant, sons le rapport de la grandeur, à côté de plusieurs grands volcans du globs volcans du ches de la puiseurs grands volcans du globs volcan

La position générale des volcans, soit dans le voisinage de la mer, soit dans la mer même, a fait supposer que les phénomènes volcaniques étaient dus à ce que les eaux de la mer, en s'infiltrant à diverses profondeurs au-dessous de la surface, y reucontraient les bases métalliques de certaines substances terreuses on alcalines dont elles déterminaient l'inflammation. Quant aux volcans de l'intérieur du Mexique et de la Tartarie centrale, les défensenrs de cette théorie ont expliqué leur position en admetfant, pour le premier cas, qu'il y a communication entre les volcans de Colima, Jorullo, Pococatepetl et Orizaba, tous placés sur la même ligne; et, pour le second cas, que les eaux de laes salés pénètrent au fover volcanique. Mais des recherches récentes paraissent renverser entièrement cette dernière hypothèse : d'après MM. Klaproth, Abel Remusat, et de Humboldt, l'Asie centrale présente, à environ 300 à 400 lieues de la mer, une vaste région volcanique dont l'étendue est d'environ 2,500 milles géographiques carrés. Le principal foyer de l'action volcanique est dans la chaîne du Thianchan, où sont les deux volcans de Pè Chan et Ho Tcheou, distants de 105 milles l'un de l'autre dans la direction de l'est à l'ouest, le premier se trouvant encore à cuviron 225 lieues du lac Aral 1, MM, Roulin et Boussingault ont récemment observé, dans la chaine centrale des Andes, des éruptions

volcaniques à de grandes distances de la mer. M. Bouli nút témoir, en 1886, d'une éruption du volcan de Tolima, qui est placé, d'après M. Humboldt, par une latitude de 4° 48 mort, et une longitude de 77° 36° à 4° 6 mort, et une longitude de 77° 36° à 90° and 1890, avoir et en 1890, un volcan en activité dans la même contrée : enfin, M. Roufin reconsunt, d'après d'anciens documents, qu'une éruption considérable du volcan de Tolima avait e gluin en mars 1995 '.

Dans l'hypothèse du contact des eaux de a mer avec des bases métalliques de substances terreuses ou alcalines, les premiers résultats de l'action chimique devraient être la combinaison de l'oxygène de l'eau avec le métal et le dégagement d'une immense quantité de gaz hydrogène; mais M. Gay-Lussac a objecté que les volcans ne dégagent pas d'hydrogène à l'état libre, puisque, si cela était, cet hydrogène devrait être enslammé par les matières incandescentes que rejette le volcan. Le docteur Daubeny cherche à lever cette objection, en supposant que l'hydrogène, au moment où il se produit, se combine avec du soufre, et se dégage sous la forme de gaz hydrogène snlfnré 1. Il remarque en nième temps que le mélange de grandes quantités d'acide muriatique peut empêcher l'hydrogène de s'enslammer 3.

Suivant le même auteur, les gaz qui se dégagent des volcans consistent en gaz acide muriatique, soufre combiné avec l'oxygêne on l'hydrogène, gaz acide carbonique, azote; produits auxquels il faut ajouter une immense quantité de vapeurs d'eau 4.

Les éruptions volcaniques s'annoncent généralement par des détonations dans l'intérieur du volcan, par des secousses et des tremblements de terre dans les environs. Le volcan vomit enssite une grande quantité de matières pulvéruleutes, de pierres, et des courants de laves coulent par do larges ou-

Humboldt, Fragments asiatiques.

Humboldi, Fragments assatiques.
 Mais l'hydrogène sulfuré serait également en
Bammé. (Note du traducteur).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Daubeny, Descriptions of colcanos, p. 377. <sup>4</sup> Ibidem, p. 376.

vertures qui se forment aux points où le cône volcanique présente le moins de résistance à la pression des matiéres fondues qui rempissent son intérieur. Très-rarement la lave se déverse par-dessas les bords du cratère.

Voici le résumé des observations de divers auteurs sur les phénomènes que présentent les courants de laves. La lave observée aussi près que possible de l'ouverture de laquelle elle coule, présente le plus souvent une masse demi-fluide ayant la consistance du miel, mais elle est quelquefois assez liquide pour pénétrer le tissn fibreux du bois. Ses parties extérieures se refroidissent promptement et elle offre alors une surface rude et inégale. A la faveur de cette croûte qui est un très-mauvais conducteur de la chaleur. la masse intérieure reste liquide longtemps après la solidification des parties exposées à l'air. La température à laquelle la lave se maintient fluide est assez élevée pour fondre le verre et l'argent, et elle détermine la fusion d'une masse de plomb en quatre minutes, tandis que la même masse, snr un fer rouge, ne se fond que dans un espace de temps donble. Toutefois la température de la lave fluide ne paratt pas être toujours la même, car, lors de l'éruption du Vésuve, en 1794, du métal de cloche ayant été enveloppé dans la lave , le zinc fut bien fondu . mais le cuivre resta à l'état solide 1.

L'éraption volcanique qui a produit la produit la plus grande quantité de lave, connue pour une seule étre sortie en une seule éruption, est calle qui ent lième a 1785 dans la partie basse de la contrée aux environs du Shaptar Johal en la contrée aux environs du Shaptar Johal en Hande. La lave se fil Jour, aujuent sir J. Mackensie, en trois points différents dis-tats de 8 à 9 milles leg uns des autres , et couvrit en quelques enfroits le soi şur une largeur de plusiques milles ?

L'Islande entière n'est guère qu'une masse volcanique percée de plusieurs ouvertures qui ont vomi des laves, des cendres et autres produits. La masse intérieure (nodue fait effort pour s'échapper de divers colés; et en effort pour s'échapper de divers colés; et en effet, depuis les temps historiques, plusièurs érraptions ont en lieu sur des points différents. Néanmoins des éruptions voleniques out en lieu à diverse éspouse par les mêmes ouvertures. Ainsi l'on compte 32 éruptions de l'Hécia depuis l'année 1004, sept de Kattlagian Jolul dépais 900, et quatre du Kattlagian Jolul dépais 900, et quatre du Kattlagian Jolul ripais.

Comme on pouvait s'y attendre dans une contrée telle que l'Islande, les éruptions ne sont pas bornées à la terre-ferme, mais elles ont lieu à travers la mer dans le voisinage des côtes. Une éruption sons-marine arriva en janvier 1783, à environ 30 milles du cap Reikianes : on vit parattre plusieurs lles comme si elles avaient surgi du fond de la mer, et une ligne de récifs existe maintenant à la même place. Pendant plusieurs mois, des flammes s'élevèrent de la surface de la mer, et de grandes quantités de pierres ponces et de scories légères flottèrent vers le rivage. Au commencement de juin, de violents tremblements de terre ébranièrent toute l'Islande; les flammes disparurent, et anssitôt commença la terrible éruption du Shaptar Jokul, qui est environ à 200 milles de l'endroit où avait eu lieu l'éruption sousmarine '.

Une autre éruption sous-marine eut lieu près de la même île le 13 juin 1850; une île fut soulevée, et l'on craignit des éruptions intérieures, comme dans le cas cité plus baut \*.

L'exemple d'un volcan se frayant à traver la mer une issue dans l'atmosphére se présenta en 1811, prés de l'ite Saint-Michal. l'une des Açores. On en eut connaissance le 31 juin pour la première fois, et le 17 le capitaine l'illard, et plusieurs autres personnes, l'obserferent de la fainte la plus voisine de l'ile Saint-Michal. Le spectacle était magnifique; le volcan lançait par momenta

<sup>1</sup> Daubeny, Descriptions of Volcanos. p. 381. 2 Sir George Mackensie, Travels in Iceland, 2º édil.

<sup>1</sup> Sir George Mackensie, Travels in Ingland,

<sup>2</sup> Journal de géologie, 1. 1.

dans l'atmosphère de uoires colonnes de cendres jusqu'à une hauteur de 700 à 800 pieds, et dans les intervalles, d'immenses quantités de vapeur et de fumée se répandaient eu tourbillons presque horizontaux sur la surface de la mer; chaque éruption partielle était accompagnée d'un grand dégagement de Inmière et de détonations qui ressemblaient à des décharges d'artillerie et de mousqueterie 1. Vers le 4 juillet, une tle à peu près circulaire et d'un mille de circonférence s'était élevée à 500 pieds au-dessus de la mer : au centre de l'île était un cratère rempli d'eau bouillonuante qui s'échappait par une ouverture placée vis-à-vis de l'île Saint-Michel, Le capitaine Tillard, à qui nous devons cette description, et qui débarqua sur cette fle, lui douna le nom de Sabrina, qui était celui de la frégate qu'il commandait. Peu de temps après cette île dis-

D'après les manuserits de la Société royale de Londres, une tel volenique parat, vers le militeu du dis-septiéme siécle, parmi les Hérides; ce ou rouve, dans le compte rendu de la séance du 7 Jauvier 1890—91, que sir H. Sheres informa la Société que son père, en naviguant dans ces parages, avait rencontré une le nouvellement soulerée par un volean; mais qu'elle disparut dans Pespace d'un mois au plus, et à 'affaissa dans la mer sana laisser de tresse de son estisénce '.

Enfin plus récemment, eu juillet 1851, à 37° 11' lat. N. et 12° 44' long. E., un volcan a, par le soulèvement de matières ignées et de diverses roches, formé une île uouvelle près des côtes de la Sicile.

Au commeucement de juillet, des navires

<sup>1</sup> On Ironve une vue de ce volcan, le plan et l'élévation de l'île, dans l'ouvrage initulé: Section and Wienz illustrative of geological phanomeno, pl. 24 et 35.

Tes manuerita et journanx inédits de la Société royale, contenant le procès-verbal de chaque séance, nous fournissent des données curieuxes sur l'état de la science à cette époque, et jettenq une grande lumière au l'histoire des progrès de la géologie, depuis la création de cette société.

napolitains reconnureut les premiers, que la mer bouillonnait en cet endroit, et laissait dégager d'abondantes sumées. Dès que ces faits forent connus à Malte, ou dépêcha des vaisseaux pour déterminer la position exacte du nouveau volcan, et pour prévenir de ce danger les autres bâtiments 1. Les 18 et 19 juillet . le cratère , qui était alors au-dessus de l'eau, avait, d'après le capit. Swinburne, 70 à 80 yards de diamètre extérieur, et son point le plus élevé était à 20 pieds au-dessus de la mer. Les eaux dont le bouillonnement et l'agitation étaient extrêmes dans le cratère, s'échappaient par une issue latérale. Les détails de l'éruntion, donnés par ce capitaine, présentent le plus grand intérêt. « Le volcan, dit-il, duquel ue se dégageaieut d'abord que des vapeurs blanches, vomit tout à conp une énorme quantité de cendres et de matières pulvérulentes, projetées avec un bruit épouvantable à une hauteur de plusieurs centaines de pieds : elles retombaient de tous côtés dans la mer avec un bruit encore plus fort, dù sans doute, en grande partie, à la production instantanée d'une immense quantité de vapeur d'ean. Cette vapeur d'abord noirâtre, vu qu'elle se chargeait de matières pulvérulentes à mesure qu'elle s'élevait, reprenait sa couleur naturelle en laissant déposer ces matières sous forme de pluie boueuse. Cependant de nouvelles ex-

I Le 10 septembre, un brick français communipar le cep. Le ferrer, fas sousi expédié dans le désigne par l'Ancièmi des Sciences, étati charge de réception de la communique de l'estate de la consideration de de pédemène. Ne Prevent, ayant visité l'ils nouvelle, adressa de Malle, te 3 octobre, à l'âcedenie un premier reporte somanière qui fat predecie un premier reporte somanière qui fat precept de l'estate de l'estate de l'estate de l'estate de t par extrait dans benucon d'autres journaux scientifiques et quosiliera.

Depuis M. C. Prevost a communiqué à l'Academie, le 24 septembre 1832 et 1<sup>er</sup> juillet 1823, les principaux résultats de son voyage qu'il s'occupe de publier.

Ainsi que M. Prevosi l'avait prévu, l'ile nouvelle, peu à pen dégradée par la mer, a fiui par disparaitre au commencement de 1833.

( Note du traducteur.)

plosions, avec projection de cendres bralantes, se uscodérent avec rapidité; et bientôt des éclairs, accompagnés de tonerres, sillonnérent en tous sens la colonne noirêtre de matières voleniques, déjà considérablement accrue, et torque en divers points par des caplosions et des tourbillons. Cette dernière circonstatone ne se présenta guêre que du côté opposé au vent, où les tourbillons donnérent lieu et plusieurs trombes imparfaites, de formes singuilières. Il ne paraissait pas que le diamètre des pieres lancées dépassat un demi-pied, et il était généralement beaucoup plus petit. 's

Cette description nous apprend que les lances de ce votcan, au lieu d'être formés de pierres diéchées, de rapilii et de cendres, comme c'est le cas ordinaire des volcans formés dans l'aumosphere, sous probablement composés de couches plus soidies, dus à l'aggiomération des pierres et des matières pai-vérulentes, par l'eau boueuse, à une température ellevée de telle sorte, qu'au premier aspect, les conches présentent l'apparence d'une roche homogène.

La chaleur du voican ayant sans donte fait périr les différents animaux qui habitaient à la surface on à l'inhérieur du sabietaient à la surface on à l'inhérieur du sabieot de la vase qui formait le fond de la mer, leurs restes doivent être maintenant enseveiis sous les cendres et boues, produits de l'éruntion.

Le capit. Senhouse descendit, le 5 aout, sur evolcan (communicant appelé l'Ille de Scierce, à cause de sa position entre Scierce, à cause de sa position entre Scierce du point le plus élevé était de 160 à-1800 du point le plus élevé était de 160 à-1800 mètre intérieur du craître, qui offrait un mêtre intérieur du craître, qui offrait un creix pesque pasfai, à environ 600 pards, ce la circonférence de l'Ille à un mille un quart ou na mille un tiers 3.

1 Journal of the geographical Society, 1830-1831.

<sup>2</sup> Le lecteur peul choisir entre cinq noms que posséde déjà celle lle nouvelle, Corrao, Hoskam, Graham, Sciacca, cufin Julia (par M. Prevost). 3 Journal of the geographical Society, 1830-

1831

Ce volcan paratirait avoir été pendant quelque temps en activité sous les eaux, avant de parvenir à lenr surface; car sir Pulteney Maicolm, en passant sur ce point, le 28 juin précédent, ressentit des secousses qui furent alors attribuées à un tremblement de terre \*1.

se terre: C. C. a cast que depuis les temps historiques, ci seulement par d'heureux hasands, que des prevens de volcans sinsi deve éte moyens que l'Admand de l

L'Ocian nous présente na grand nombre d'iles prasque entièrement composées de matières volcaniques, et dans lesquelles se trouvent encore des volcans en activité; elles out probablement la même origine que celles de Sabrina et de Sciacca; seulement le dome ou cher volcanique, plus soilée, a résisté à la pression des eaux : et des accumulations soccessives de laves, de cendres out formé de la pression des eaux : et des accumulations productions de la contra de la contra la contra de la contra de

<sup>1</sup> Suivant une tradition répandue à Malle, un volcan aurait existé au même endroit au commencement du dernier siècle; et, au une vieille earte de Foden, on trouve indiqué, sous le nom de Privants de Larmour, un bas-fond reconvert de 4 brasses d'oau, à un mille du même point. (Jourmoil of the openyphical Sociéty)

Il est impossible de pe pas étre frappé, en exainant les dessins et plans des îles de Sabrina et Sciaeca, de la ressemblance qu'elles offrent avec les lles volcaniques qui nons présentent un bassin intérieur communiquant par un étroit passage avec la mer. Telle est par exemple l'ile de la Déception on Noureau-Shetland austral, dont on trouve la description et le plan dans le journal de la Soejété géographique. Le bassin intérieur a 5 milles de diamètre et 97 brasses de profondeur. Beaucoup d'autres exemples se présenteront d'euxmêmes au géographe. La communication entre le . bassin intérieur et la mer, semblerait produite, daus le eas des iles Sabrina et Sciacca, par le courant d'eau impétueux qui s'élauçait du cratère pendant les explosions.

des lles d'une étendue parfois considérable. L'tle d'Owhyhee ou d'Hawaii nous présente peut-être au exemple frappant d'une pareille formatiou. La surface de l'tle est d'euvirou 4000 milles carrés, et toute sa masse est composée de laves et autres produits volcaniques qui s'élèvent sur les pics de Mouua Roa et Monna Kaah à une bauteur de 15000 à 16000 pieds au-dessus du niveau de la mer. M. Ellis nous représente le cratère de Kiranea comme placé dans que plaine très-élevée, et bornée par un précipice de 15 à 16 milles de circonférence, qui provieut probablement d'nu affaissement du sol de 200 à 400 pieds au-dessous de son niveau primitif. « La surface du plateau, dit le voyageur que je viens de citer, est inégale et couverte de pierres détachées et de roches volcaniques ; au milieu s'élève le grand eratère, à un mille et demi duquel nous avions fait halte. Nous nous dirigeames sur l'extrémité nord du plateau, où le précipice étant moins profond, la desceute vers la plaine inférienre semblait plus facile. Après avoir marché quelque temps sur la plaine affaissée, qui résonuait souvent sous uos pieds, nous arrivâmes eufin au bord do grand cratère, où s'offrit à uous le plus sublime et le plus effravant spectacle. Devant nous s'ouvrait un gouffre immense avant la forme d'un croissaut, de deux milles de longuenr environ, dans la directiou N.-E.-S.-O., et d'à peu près qu mille de largeur. Il nous parut avoir près de 800 pieds de profoudeur. Le fond élait couvert de lave, et dans les parties S .- O. et N. bouillonnait une matière embrasée, un liquide de feu dout l'agitation était vraiment effrayante. Du milieu de ce lac embrasé et de ses bords s'élevaient 51 cônes volcaniques de forme et de position irrégulières, et préseutaut autant de cratères. Vingt-deux de ces bouches laucaient sans interruption des colonnes d'une sumée grise ou des pyramides de flanımes brillautes; plusieurs vomissaieut en même temps des courants de laves que l'on voyait sillonner de traits de fen les flancs noirs et hérissés des côues pour se joindre à la masse en ignition. » M. Ellis pense que

la masse de laves qui bonilhome au fond du grand crather visualte de la reionio des coulées des petits coues, et que son niveau est variable, il a concil, d'indices observés sur les parois du grand cratére, que la lave s'y citair récemment élevée à 300 ou 400 piede plus bant, jusqu'à un rebord ouistré e partir duquel il y avait un talus jusqu'à la masse en fusion.

On romarquera que ce cratère ne ressemble nnilement à ceux qu'ou observe ordinairement. Au lieu d'un orifice à peu près roud, uous trouvous ici une feute demi-circulaire dans un plateau d'une étendue considérable, et qui ue parait pas, d'après la description, avoir été ravagé par aucnn courant de laves sorti du cratère.

La profondeur de la mer antour de l'înt Owhybee, et meine en général autour de Owhybee, et meine en général autour de toutes les ties Saudwich, est si graude qu'il est diangereux d'approcher de leurs ottes par un temps orageux, vn l'impossibilité de mouiller, si ce n'est tout près de terre : ce qui semble indiquer que ces masses volcaniques vinencet d'une profondeur considérable, et s'élèvent seulement en partie audessus dés eaux.

desans des caux.
Les volcans qui existeut daui la mer Pacifigue, sur les bords de cet océan, et dans la
portion de la mer des Indeo de les trouvent
Java et les lies voisines, sont bieu plus nonbreux que dans sonte autre partie du globe.
A partir de la Terre-de-Feu, la cheine des
Adels nous présente une ligue de volcans
qui atteignent souveul une hauteur constant
au sud, est coupée, au Marigne, par une
autre ligne dirigiée de l'est à l'onest, et qui la
tilles. Dans la Californie nous trouveus trois
volcans, dout l'un, le mont Sisini-bile, sévolcans, dout l'un, le mont Sisini-bile, sé-

1 Ellia, Tour through the Sandwich Islands. On trouvers une description très-intéressante, de Petat du Kiranea en 1829, dans l'ouvrage de M. Stewart intitulé Férié to the South sens : la description générale ne diffère pas essentiellement, mais celle du craière présente divers changelève à 15000 pieds, suivant quelques observateurs, et à 17000 pieds suivant d'autres. Les bouches volcaniques des fles Aleutiennes établissent une certaine liaison entre l'Amérique et l'Asie, et si nous allons du Kamtschatka au sud, nous observons de nombreux volcans dans les îles Kurilles, an Japon, dans les iles Loo Choo. l'ile Formose et les Philinnines. De ces dernières tles part une ligne de volcans qui, s'avancant vers le sud jusqu'à la latitude de 10° S., court à l'O. sous ce parallèle, qu'elle suit environ pendant l'espace de 25° en longitude, puis remoute diagonalement vers le N.-O. jusque sous le parallèle 10° N. Cette ligne volcanique, tracée sur une carte, présente la forme d'un immense hameçon 1. Des tles Philippines elle passe par l'île Gilolo, au N.-E. des Cétèbes, par les ties volcaniques qui se trouvent entre Timor et la Nouvelle-Guinée, par les îles Flores, Sumbawa, Java et Sumatra, et vient se terminer à l'île Barren.

Les volcane en activité son beaucoup plus arres dans l'Aluntique et sur se rivages; et même, si nous exceptons le Mexique et j'isthme qui réunit les deux Amériques, dont les volcans peurent être regardés comme appartenant également aux deux mers, nous pourrons dire que les rirages de l'Aluntique ne présentent aucun volcan en activité ?

Le pic de Tenériffe, est le point volcanique le plus élevé dans toute l'Atlantique. Sa hauteur au-dessus de cette mer est de 3,710 mètres. L'Islande, dont les volcans n'atteignent pas une élévation considérable, est cependant l'île qui présente la plus grande accumulation de matières volcaniques, au-dessus de la surface de cet océan. En lalande, Les éruptions ne donnent pas

1 Voyez l'ouvrage de M. de Buch sur les Iles Canaries, pl. 13, et la réduction qu'en a donnée M. Lyell dans ses Principles of geology, pl. 1.

2 M. Scoresby indique sur la côte du Groenland, dans l'île de Jeau Mayen, un volean qui lui a présenté des traces d'une éruption récente, Son eratère avait 500 pieds de profondeur et 2,000 de diamètre. Edimb. piel. Journ.

toujours lieu à des cônes volcaniques; ainsi. en 1783, la lave paraît avoir coulé par des ouvertures très-peu élevées. Les bouches volcaniques ne paraissent former des élévations que lorsqu'elles lancent des pierres et des matières pulvérulentes qui s'accumnlent en un tas conique autour de la cheminée centrale dans laquelle peut varier le niveau de la lave. L'écoulement de cette lave dépend en grande partie de la proportion relative des matières en fusion et des matières pulvérnlentes vomies par le volcan. Si ces dernières sont en petite quantité, la lave n'anra que peu d'efforts à faire pour rompre l'obstacle qui la retient et pour s'élancer au-dehors. Si la proportion est inverse, un large cône pourra se former sans qu'il s'échappe aucun courant de lave. Entre ces extrêmes , il v aura toutes sortes de cas intermédiaires, pour lésquels les courants de laves couleront par des ouvertures de différentes formes, et placées à différentes hauteurs. Par un état d'activité prolongé, un volcan acquiert à sa base une solidité considérable, car les matières meubles par lui lancées sont, indépendamment des autres causes de consolidation, liées entre elles par les courants de laves qui sont dirigés comme des rayons partant du cratère. Des ruptures se produisent sonvent à la base des volcans, surtout quand le cone atteint une grande hauteur; la lave iaillit par ses ouvertures, et son effet est encore de consolider les parties inférienres du volcan. Nous devons nous attendre à la production de pareilles ouvertures dans un volcan où la résistance des matières accumnlées ne dépasserait pas de beaucoup la force élastique des gaz qui tendent à projeter audebors des matières fondues, car la pression de la colonne fluide devenant considérable en raison de sa hauteur, la lave fait constamment effort pour se fraver une issue anx endroits de moindre résistance; or les flancs d'un volcan sont loin de présenter une égale résistance; elle est la plus grande aux points où ont passé des courants de laves, et la plus faible dans les parties qui ne sont formées que de cendres ou substances de même nature; et si, à ces causes d'inégale résistance à la pression intérieure, nous ajontons les fractures déterminées par les secousses qu'éprouve intérieurement le volcan, nous eoncervons que les coulées divient sortir généralement par des ouvertures latérales et trèsrarement par le cratière du volcan.

On doit à M. de Buch nne théorie snr le sonlèvement des volcans, Beaucoup de géologues l'ont adoptée, plusieurs l'ont combattue. M. de Buch remarque qu'un grand nombre de cratères ne peuvent être considérés comme le résultat de ce que nous appelons une éruption, vu qu'ils ue présentent ni courants de laves, ni ancun arrangement dans le dépôt des autres matières volcaniques, qui pnissent justifier cette origine. Il a donné à ces cratères le nom de cratères de soulèvement (Erhebungs Cratère). On a objecté à cette théorie qu'elle suppose la formation de lits horizontaux de lave ou d'autres matières volcaniques, antérieurement à l'action des gaz qui doivent sonlever en dôme ou en cône la masse insque là sans relief, pour se fairejour à la partie supérieure, laquelle présente alors toutes les apparences d'un cratère d'éruntion. La valeur de cette objection parait dépendre de la difficulté de concevoir la formation de ces couches de matiéres voleaniques, que la chaleur doit amollir, et que les gaz doivent soulever de manière à leur donner les formes observées.

A ce sujet, on doit se demander si, pour un volcan sons-mariu, sous une grande pression d'eau, la tendance à produire des cendres est la même que lorsqu'il s'agit d'une éruption dans l'atmosphére, ou bien si le poids de l'ean supérjeure ne pourrait point agir sur les matières solides vomies par le volcan, de manière à en déterminer la fusion, et à donner naissance à des lits de matières fondues, lorsque les gazacquièrentassez de force pour vaincre la résistance qu'offre tonte la colonne de lave jointe à celle de la masse d'eau snpérieure. Si tel était l'état des choses sous de grandes profondenrs d'eau, la quantité de produits pnivérulents des volcans sous-marins devrait crottre à mesure

qu'ils se rapprochent davantage de la surface de la mer; et toutes les circonstances des éruptions sons de petites profondeurs d'eau, devraient peu s'éloigner de celles des éruptions dans l'atmosphère.

Une antre objection faite à la théorie des cratères de sonlévement, e'est que la stratification de ces prétendus cratères de soulévement est précisément celle des cratères d'éruption : ainsi cette dernière circonstance porterait à admettre, pour tous les cas, les cratères d'éruption, qui nons présentent journellement de pareils modes de formation. tandis que nous n'avons aucun exemple de l'autre mode. Les données nous manquent pour jnger la valeur de cette objection; on ne pent douter néanmoins que des roches solides ne puissent être soulevées par la force élastique des gaz, c'est ce qui est arrivé pour la petite et la nouvelle Kameni (fle de Santorin) formées, l'une en 1573, l'autre en 1707 et 1709, par le soulévement d'un trachyte brun ayant l'aspect résineux, et rempli de cristaux de feldspath vitreux. Le soulèvement de la petite Kameni ent lieu avec production d'une immense quantité de pierres ponces et un dégagement considérable de vapeurs 1. Appeler ce soulévement un tremblemeut de terre, c'est appliquer deux noms différents an même fait. On ne peut nier ici la présence de gaz doués d'une grande force élastique, et on est forcé de les regarder comme la cause du soulévement du sol : le fait est donc le même, qu'on y voie nn tremblement de terre on un soulévement volcanique, phénomènes entre lesquels il est assez difficile d'établir nne ligne de démarcation bien nette.

Le trachyte sonlevé de la Nouvelle-Kameni était chargé de coquilles à sa surface, et une partie de ces iles, de nature d'ailleurs ignée, paraît être formée de calcaire et de coquilles marines \*. Ces faits, a raivés à Santorin, prouvent que des roches volcaniques peuveni téré élevées tout d'une pièce à la surface de

1 Lyell, Principles of geology, vol. 1, p. 386. 2 Daubeny, Descriptions of colcanos, p. 310. l'eau avec les eoquilles qui y adhéraient. Langsdorff cite un rocher trachytique háut de 3000 pieds, qui parut en 1795 près de l'ile de Unalaschka, et qui semblait avoir surgi en uue senle masse du fond de la mer.

M. d'Onalius d'Italioy rapporte, d'apprès M. elivardi, q'utue bais qui se trouvait sur la côte occidentale de l'Isé de Banda, fut remplacée en 1820 par un promonotoire formé de gros blocs de basalte; que ce son-lèvemens fut tellement graduel que les babitants us s'aperqurent du changement que les partierement de la chaleur de la mer furent les colorgu'il fut prespen à sa fin : le bouillon-nement et la chaleur de la mer furent les seuls faits qui accompagnéent l'apportion de ces basaltes \(^1\). Ce récit, s'il est catet, nous présente un exemple remarquable d'un sol souléré paisiblement au-dessus du niveau de l'Ocèan.

On a douné d'ingénieuses explications des vastes orifices que M. de Bnch appelle cratère de soulèvement. M. Lyell remarque que le cratère auquel donna lieu la destruction du sommet de l'Etna en 1444. avait des dimensions aussi considérables que celles de plusieurs cratères considérés comme de soulèvement, et il suppose que de pareilles éruptions, souvent répétées, ponrraient amener ce volcan à ne plus présenter qu'une baie circulaire de 40à 50 milles de tour , au milieu d'une île de 70 à 80 milles de circonférence. entièrement composée de roches volcaniques plongeant à l'extéricur. Mais, en admettant que eela arrivat, on distinguerait parfaitement dans les escarpements de cette île circulaire, soit du côté de la baie, soit de l'autre côté , les courants de laves vomis par le volcan, et l'on ne pourrait avoir aucun doute sur sa formation par éruption. Il reste donc à examiner jusqu'à quel point ee que l'on appelle cratère de soulèvement ressemble à cet état supposé de l'Etna; et si réellement ces eratères ne présentent auenne trace de courants de lave rayonnant d'un point ou de plusieurs points centraux, mais seulement de vastes Ilis de trachytes ou autres roches povolcaniques fondues, on ne pout goères lenn volcaniques fondues, on ne pout goères lenn attribuer la même origine qu'aux cratières dits d'éruption. Il ne pareit pas d'ailleurs ris impossible que des gaz agissant à nne haute température sur nue couche de lavedonnent lieu aux cratières de soulévement ; ainsi c'est lieu aux cratières de soulévement ; ainsi c'est lieu aux cratières de soulévement ; ainsi c'est faites sans prévention, avec une attention partieulière et avec tous les détaits nécessaires,

On suppose qu'après la formation du cratère de soulèvement commence l'érantion des matières volcauiques ordinaires, et que l'accumulation de ces produits, lorsqu'elle est suffisamment prolongée, peut former un cone tel que le pic de Ténériffe. Mais lorsque la forcede projection est faible ou n'est en jeu que depuis peu de temps, le volcan présente alors la disposition du volcau de l'île Barren dans la baie de Bengale, Un eône volcanique s'élève au milieu d'un bassin rempli d'eau qu'environne une ceinture de rochers volcaniques, dont l'inclinaison vers la mer, d'après le dessin donné par M. Lyell 1, est d'au moins 45 degrés; la bauteur du cône central au-dessus de l'eau est d'environ 1800 pieds; celle du grand cirque volcanique est à peu près la même : de sorte qu'on ne peut apercevoir l'intérieur que par une brèche de l'euccinte. Il paraltrait que tout le sol de cette île est extrêmement chaud, car le capitaine Webster, qui y a débarqué en mars 1822 on 1823, a trouvé l'eau presque bouillante à cent vards du rivage : les roches et les pierres laissées à uu sur la plage par le reflux, degageaient avec bruit d'abondantes vapeurs, et l'eau bouillonnait autour d'elles ?.

M. de Buch présente la Caldera dans l'úle de Palma, J'une des Canaries, comme un très-bon exemple de cratère de soulèvement. C'est une large cavité ou eratère escarpé, bordé par une ceinture volicanique très-élevée qui n'est interrompue qu'en un seul point par une gorge profonde, senle communica-

<sup>1</sup> D'Omalius d'Halloy, Éléments de géologie, p. 405.

Principles of geology, vol. 1, p. 390 <sup>2</sup> Edin. phil. Journ. vol. viii.

tion de l'intérieur à l'estérieur; les parois de ce valet craîter présenten intérieurement la coupe d'une série de lits de basaltes et de conglomérats basaltiques qui plongent ves l'extérieur avec une grande regularité. Cette régularité des lits et l'absence de cendres et de sorries parattaient indiquer que leur formation n'a pas eu lieu au jour, ni meme sous une faible pression d'eun, mais dans des cirroustances bien différentes, qui ont pu permettre au banalte de s'écuder en grandes masses tabulaires, lesquelles ne présentent point les apparences des coulées ordinaires.

Le volcan de Jorutto nous offre un exemple frappant d'uue action volcanique qui s'est développée dans une contrée éloignée de la mer, où ne se trouvait aucun volcan en activité, quoique la nature des roches environnantes ait paru indiquer l'existence de volcans dans des temps antérieurs. D'après la direction des bouches volcaniques, il semblerait qu'une faille s'est formée de l'est à l'ouest , à travers le Mexique, et jusqu'aux fles de Revillagigedo dans la mer Pacifique. Avant le mois de juin 1759, l'espace où s'élève maintenant le volcan de Jorullo était couvert de plantations d'indigo et de caunes à suere ; deux ruisseaux l'arrosaient, le Cuitimba et le San Pedro. Dans ce mois, des tremblements de terre accompagnés de grands bruits souterrains commencerent à se faire sentir. et durérent pendant 50 à 60 jours. La tranquillité paraissait rétablie au commencement de septembre, mais dans la nuit du 28 au 29 de ee mois, un horrible fraças souterrain se fit entendre de nouveau, et d'après M. de Humboldt, le sol, sur une étendue de 3 ou 4 milles carrés, que l'on désigne sous le nom de Malpays , se souleva en forme de vessie. Ou peut se faire une idée de ce mouvement de terrain d'après l'élévation actuelle du eanton volcanisé, élévation qui, des bords où elle est déjà de 12 mètres, va eroissant jusqu'au centre, où elle est de 160, L'éruption paraît avoir été très-violente; des fragments de roches incandescents furent lancés à de grandes hauteurs ; des nuages de cendre transportés au loin; et la lumière qui

accompagnait les explosions fut apercue à des distances considérables. Le Cuitamba et le San Pedro paraissent s'être précipités dans le gouffre volcanique, et avoir ajouté, par la décomposition de leurs eaux, à la violeuce de l'éruption, « Des éruptions boueuses, surtout des couches d'argile, enveloppant des boules de basalte décomposées, à couches concentriques, semblent indiquer que des eaux souterraines out joué un rôle très-important dans cette révolution extraordinaire ; des milliers de petits cones, qui n'ont que de 2 à 3 mètres de hauteur, et que les indigènes appellent fours (hornitos), sortirent de la voute soulevée du Malpays. Chaque petit cone est une fumarole de laquelle s'élève une fumée épaisse jusqu'à 10 ou 15 mêtres de hauteur. Dans plusieurs on entend un bruit souterrain qui paraît annoncer un fluide en ébullition. » Au milieu de ces cones, sur une crevasse qui se dirige du N.-N.-E. au S.-S.-O., sont sorties de terre six grandes buttes éjevées de 4 à 500 mètres au-dessus de l'ancienne plaine. La plus haute, dont le flanc septentrional a vomi que quantité considérable de laves avec des fragments de différentes roches, porte le nom de Jorullo. Les grandes éruptions durérent jusqu'en février 1760, et à partir de cette époque devinrent de moins en moins fréquentes. Ceux qui combattent la théorie des cratères de soulévement, observent que le soulévement du sol en forme de vessie n'est pas bien constaté, vu que le récit de M. de Humboldt ne repose que sur des apparences et sur les récits des Indiens, que l'on a pu faire plier aux idées d'une théorie particulière.

Le Monte Nuovo, près de Naples, s'estelevé en un jour et une nuit dans l'année 1338. Il parait être, comme le Jorullo, sorti d'une crevasse. Sa hauteur actuelle, au-dessus de la mer, est de 440 pieds, et sa circonfèrence d'environ un mille et demi.

On trouvera dans des ouvrages spéciaux différentes descriptions d'éruptious volcauiques qui ne sauraient trouver place ici, Cependant nous eroyons ne pas pouvoir passer sous silence la grande éruption du Tomboro. dans l'île de Sumbara (à l'E. de Java), dont nous devons la description à sir Stamford Raffles. Les premières explosions furent entendues en différents points très-éloignés, où on les prit généralement pour des décharges d'artillerie. Elles commeneèrent le 5 avril 1815, et continuèrent plus ou moins iusqu'au 10 du même mois, époque à laquelle les éruptions devinrent plus violentes. Le volean lanca une telle quantité de eendres, que le ejel en fut obscurei et que de véritables ténèbres régnèrent sur une étendue eonsidérable. Un navire malais fut surpris en mer, le 11 juin, par une obscurité eomplète, et après avoir dépassé le mont Tomboro, à la distance d'environ 5 milles, le commandant observa que sa base paraissait dans les flammes, tandis que sa eime se caehait dans les nuages. Ayant abordé pour faire de l'ean, il trouva le sol couvert de cendres sur une hauteur de 3 pieds. Plusieurs bâtiments avaient été jetés à la côte par la violence de la mer. En quittant Sumhava. les eendres qui, sur une étendue de plusieurs milles . flottaient à la surface de la mer, sur une épaisseur évaluée à environ 2 pieds, génèrent singulièrement la marche du vaisseau. Le même observateur a constaté une agitation extraordinaire du volcan de Carang Assam, dans l'île de Bali, à la même époque. Mais le réeit le plus intéressant est eelui du commandant du vaisseau croiseur. le Bénarès, au service de la compagnie des Indes orientales.

Il se trouvait à Macassar (tle de Célèles), lorsque les explosions commendèrent. Le bruit ressemblait tellement à celui du canon que, supposant non attaque des pirates dans le voisinage, on emberqua immédiatement le vinciange, on emberqua immédiatement des troupes sur le Béararts, qui mit aussitot à la voile pour aller à leur pourssite. Le navier revriut le 8 avril sans avoir trouvé aucune cause d'alarme. Le II, les prétendus décharges decanon recommenderent au point de faire trembler par moments le vaissea et le fort flotterdam. On fit alors voile vers les sud pour reconnattre la cause de ces est-poisons. Sur les lust leucues du matin, les lusti leucues du matin,

12 avril, l'horizon nous présenta, vers le sud et l'ouest, une teinte sombre qui avait considérablement augmenté depuis le lever du soleil, et qui, en s'approchant, prit une nuanee rongeatre. L'obseurité s'étendit bientot à tout l'horizon. A dix heures, elle aurait à peine permis de distinguer un vaisseau à une distance d'un mille ; à onze, nous ne distinguions plus qu'une très-petite partie du ciel à l'horizon dans la direction de l'Est, d'où nous venait le vent : alors commenca à tomber une pluie de cendres, et le phénomèue devint à la fois terrible et imposant. A midi, le peu de lumière que nous recevions de la partie Est de l'horizon disparut, et nous nous trouvâmes dans une obscurité complète pendant tout le reste du jour. Elle fut si profonde, que la muit la plus noire n'en approche point. Il était impossible de distinguer sa main placée tout près de l'œil. Les cendres tombèrent sans interruption pendant toute la nuit; elles étaient si ténues qu'elles pénétrèrent de tous eôtés dans le vaisseau, malgré la préeaution que nous primes de couvrir de toiles le pont de l'avant à l'arrière aussi soigneusement que possible, »

« Le lendemáin matin à six heures, l'obscurité était encore aussi profonde; mais, à sept heures et demie, le eiel eommença à s'éelaireir; à buit heures, ou distinguait vaguement les objets sur le pont du vaisseau, et, dés lors, le jour revint très-promptement. »

« L'aspect du vaisseau était alors des plas singuliers : il diair recouver tau toutes ses parties d'une poussière qui avait l'apparence d'une pierre ponce calcinée, et dont la couleur était à peu près celle des cendres de bois. En plusieurs endroits du pont, le dépôt avait ples d'un pied d'épaisseur, et tout on ce qu'on en gle à la mer d'evait peer plusieurs tonnes, car quoique cette cendre voicanique fait tombée en poudre impalpable, elle avait pris, par le tassement, une pexancure précique asser considerable. Ainsi une piate de cette maîtire se trouva peser 12 onces trois quarts. Elle était tout-d'ait insipide, et ne produisait sur les yeux aucune sensation douloureuse; son odenr très-faible ne ressemblait en rien à celle du soufre; enfin, mélée avec de l'ean, elle formait une pâte difficile à délayer. »

Le même vaisseau, reparti de Macassar le 13. se trouvait le 18 près de Sumbava. Aux approches de la côte, il rencontra une immeuse quantité de pierres ponces et d'arbres en partie fracassés et brûlés. En eutrant dans la baie de Bima, on trouva le fond du monillage changé, et le navire toucha sur un banc qui , pen de mois auparavant , était encore recouvert de six brasses d'eau. Le rivage de la baje était entièrement convert de cendres laneées par le Tomboro, qui est à une distance d'envirou 40 milles. Les explosious eutendues à Bima avaient été épouvantables, et les cendres étaient tombées en masses d'un tel poids, qu'elles avaient enfoucé dans plusicurs endroits la maison du résident anglais. Auenn vent ne se faisait sentir à Bima; cependant la mer était violemment agitée, et les vagues poussées vers le rivage avaient rempli d'un pied d'eau les rez-de-chaussée des maisous. Le commandant du Bénarès étant . le 23 . à la banteur du mont Tomboro , à une distance d'environ 6 milles, observa encore que le sommet se perdait dans un ppage de fumée et de eendres, tandis que sur ses flancs on voyait des courants de laves dont plusieurs avaient atteint la mer.

Les explosions de ce volcan se firent entendre à des distances cousidérables : nouseulement on les remarqua à Macassar, qui en est distant de 217 milles nautiques , mais encore dans toutes les fles Moluques, dans un port de Sumatra, éloigné de 970 milles, ct à Teruate, à 720 milles,

Le lieutenant Phillips , envoyé au secours des babitants, qui se trouvaient en proje à la plus horrible famine, apprit du rajah de Saugar que dans la matinée du 10 avril, sur les sept heures, on vit sortir du cratère trois colonnes de flammes bien distinctes qui se réunirent à une grande hauteur dans l'atmosphère, et qu'eusuite toute la moutagne sembla n'être qu'une masse fluide en feu. On ne sait trop quelle confiauce on doit ajouter à cette apparence de flammes, car rieu u'est plus fréquent que des illusions de ce geure dans les éruptions volcaniques ; toutefois les circonstances qui l'aecompagneut ici sout remarquables.

D'après le récit du rajah, « les colouues de flammes, l'embrasement général du mont Tomboro durèrent jusqu'à l'obseurité profonde que causa, vers les huit heures du matin. la chute des matières volcaniques. Parmi les pierres qui tombèrent alors en graude quantité sur Saugar, il s'en trouva qui étaient deux fois grosses comme le poing : mais eu général elles u'excédaient pas la grosseur d'une noix. Peu après dix heures . il s'éleva un violent tourbillon de vent, qui renversa presque toutes les maisons du village de Saugar, entratuant les toits et les parties les moins pesantes. Dans la partie du territoire de Saugar la plus voisine du volcan, les effets de ce tourbillon fureut bien plus terribles; il déraciua les plus grands arbres, et les emporta dans les airs avec les bommes, les maisous, les bestiaux, et tout ce qui se trouva sur son passage. » L'agitation de la mer était extrême, et sa hanteur dépassa de 12 pieds les niveaux les plus élevés qu'elle eut atteints jusque-là. Ses vagues, en roulant sur la terre, entratuèrent les maisons et tout ce qui se trouva exposé à leur action, et détruisirent ainsi le peu de champs de riz qui existaient auparavant à Saugar. On coueoit faeilement que, daus une pareille catastrophe, plusieurs milliers d'habitants périrent, et un graud nombre d'animaux. Toute végétation disparut complètemeut des parties nordet ouest de la péninsule, à l'exception de la sommité sur laquelle s'élevait le village de Tomboro, qui présenta encore quelques arbres debout 1.

Les phénomènes géologiques, résultats d'une pareille éruption, ne se bornent pas aux changements de forme du volean luimême et aux coulées de laves qu'il vomit :

1 Life of sir Stamford Raffles.

il y a, sur une etendue considérable, enfouissement de végétux et d'animaux sous une couche de endres et de pierres dont l'épisseur s'accroit vissemblablement en approchant du volcan; et si, comme cela arrive quelquefois, la vapeur d'ean sorte de la bouche volcanique se condense immédiatement, il se forme des torrents qui entrainent avec en a von-seulement les matières meubles plantes et les animans qu'ils recontrent, et et dona les débrits se trouvent aimsi empâtés dans une épaises allavion.

Les végétaux et les animaux, enveloppès par les cendres et les pieres tombése dans la mer, doivent être à la fois marins et terrestres, et présenter ainsi un singuiler mé-lange de débris organiques. Végétaux, poissons, eceunx, ainsi qu'une grande variété d'animaux marins, qu'une grande variété d'animaux marins, doivent être enfouis ensemble daus le même couvert, soit au foud de la mer, soit au-dessus de sou uiveau, par une coulée de laves.

Dans la graude éruption de laves qui eut lieu eu Islande en 1785, de nombreux débris organiques terrestres ont pu être recouverts par la matière ignée, de telle sorte que quelques-uns n'aient pas perdu leur forme. Si une pareille éruption arrivait au fond de la mer, où, comme nous l'avous vu. les eireonstances sont plus favorables à la formation de couches de laves, ses déjections ignées couvriraient des sables et des argiles, peut-être remplis de débris d'animaux marins, et de grandes altérations pourraient y être produites par une pareille masse de matières à une température élevée. Sur ce fond, après un certaiu laps de temps, un nouveau dépôt de sables et d'argiles, mélés de nouveaux débris organiques, pourra se former; et si ensuite il survient une nouvelle éruption qui le couvre de laves, on aura ainsi des alternatives de roches d'origine ignée et d'origine aqueuse.

M. Henderson a observé, en Islande, des alternatives de bois fossile, d'argile et de

grès, recouverts par des basaltes, des tufe et des laves; l'époque géologique à laquelle ces végétaux on été enfouis n'est pas bien déterminée. Mais si M. Hendersonn est pas troinpé en rapportant au genre peuplir plusieurs des empreintes végétales recueilles, cette époque ne serait pas très-récente, car les peupliers ne croissant plus aujorable et de l'autre de l'autre de l'autre d'autre d'autre

Pendant les grandes éruptions, on ne peut s'approcher assez des volcans pour les observer avec détail, et nous ue pouvons guères juger de ce qui se passe alors que d'après ee que nous observous à des époques où ils sont plus calmes. Les périodes d'activité modérée sont donc très-favorables pour ce genre de recherches. Après avoir vainement tenté à plusieurs reprises, au commencement de 1829, d'observer la masse fluide dans le eratère du Vésuve, j'eus le bonheur de pouvoir y monter, le 15 février, par un jour assez calme, pour que les vapeurs, en s'élevant majestueusement à mesure qu'elles sortaient du petit cône en activité au milieu du grand eratère 2, laissassent voir par moments la matière incandescente dans la bouehe volcanique. C'est une circonstance qui se présente rarement, vu que, s'il existe dans l'air le moindre mouvement, les vapeurs empéchent de rien distinguer. Aux détonations qui duraient le plus longtemps, succédait un moment de ealme, suivi d'une violente explosion qui lançait à une hauteur considérable des pierres et de la lave ineandesceute, celle-ci retombant la dernière en petites masses d'une pâte molle sur les flancs du petit cône. Lorsque la vapeur s'était dissipée, on distinguait la masse incandescente, qui paraissait comme eu ébullitiou par le dégagement des matières gazeuses

<sup>1</sup> Henderson, Icoland, vol. 2, p. 115. D'après cet antenr, cette conche de lignite occupe une grande ètendue dans la péninsule N.-O. de l'ilc.

2 On Irouve une esquisse ducralère, à ectte époque, dans l'ouvrage initulé Sections and riers illustrative of geological phanomena, pl. 22.

qui s'en échappaient. La lumière produite variait considérablement en intensité : elle ctait la plus forte à l'instant de l'explosion principale, quand un grand volume de vapeurs se faisant jour tont d'un coup à travers la masse de feu, s'élançait avec une grande vitesse, en entralnant tout ce qui lni faisait obstacle. Voulant profiter de ma bonne fortune, je restai sur la montagne jusqu'à la nnit close, dans l'espoir de mieux distinguer dans l'intérienr du cratère de nouveaux phénomènes; mais mon attente fut trompée : car bien que les objets fussent plus distincts, je n'observai rien de nonveau ; seulement l'obscurité ajontait beaucoup anx effets du speetacle : les matières solides lancées par le volcan semblaient nne nombreuse décharge de bonlets rouges, tandis que la Inmière de la masse incandescente de l'intérieur du eratère, réfléchie parfois d'une manière trèsvive par la colonne de vapeurs supérienre. produisait, pour l'observateur placé à nne certaine distance, ces apparences de flammes. qu'on a de fortes raisons pour regarder comme étant des illusions. Il est an moins bien certain que presque tous les cas de cette nature, qu'on a cités, n'ont d'autre canse gn'une réflexion de lumière qui varie en intensité avec l'activité du volcan.

Les produits des volcans en activité, dont l'éruption est pour l'homme un sujet d'horrenr et d'épouvante, ne produisent point sur les eontinents un accroissement aussi considérable qu'on serait tenté de le eroire au premier abord. Pour s'eu faire une idée juste. il faut comparer lenr masse à la masse entière des continents, et non à celle de quelques localités circonscrites. De plus, d'immenses cavités, correspondantes au volume des matières projetées, doivent se former souvent à une faible profondeur au-dessous de la surfaee du sol; et alors, lorsque le poids des parties supérieures surpasse la résistance qu'offrent eelles qui les soutiennent, ees masses supérieures s'éeroulent dans l'ahtme, soit d'un seul coup, par une violente eonvulsion, soit peu à peu par des changements graduels; en sorte que les matières vomies

par le volcan se trouvent ainsi, du moins en partie, replacées dans leur ancienne position. C'est un fait assez fréquent parmi les phénomènes volcaniques que la disparition de montagnes, qui se trouvent ensuite remplacées par des lacs. L'exemple le plus remarquable est peut-être celui que présenta, en 1772, le Papandayang, l'nn des plus grands volcans de Jara, situé dans la nartie sud-ouest de cette tle. On observa , dans la nnit du 11 an 12 août, qu'il était enveloppé d'un nuage lumineux. Les habitants effrayés prirent la fuite; mais avant qu'ils eussent pu tous se soustraire au danger, la montagne s'abima avec un bruit semblable à celui d'une décharge de canons. De grandes quantités de matières volcaniques furent lancées et portées à plusieurs milles. On estime l'étendue du sol qui s'abtma ainsi, à 15 milles de long sur 6 de large : quarante villages furent engloutis ou ensevelis sous les matières volcaniques, et on prétend que cette catastrophe couta la vie à 2957 personnes 1.

#### Volcans éteints.

Des apparences semblables et un certain ensemble de caractères ont fait attribuer une origine volcanique à des terrains qu'on observe dans des contrées qui ne présentent aujourd'hui aucun volean en activité. Il est presque impossible d'établir une ligne de démareation bien tranchée entre les volcans maintenant en activité et ceux qui paraissent éteints, car ou n'est jamais certain qu'un volcan ne passe bientôt de l'un de ces états à l'autre. Il est probable que nous en avons un exemple dans le Vésuve, puisque, autant du moins que nous en pouvons juger par l'histoire, il a eu une très-longue période de repos, après laquelle il entra en éruption dans l'année 79, détruisit le sommet de son ancien cone, dont la partie encore existante porte le nom de Monte Somma, convrit de ses cendres Herculanum, Pompéii, Stabies, et ensevelit, avec les habitants, leurs thea-

<sup>1</sup> Horafield, cité par Baubeny.

tres, leurs temples, leurs palais, et d'innombrables ourrages de l'art, dont la découvertrous a donné une plus exacte connaissance des mœurs et coutumes des anciens habitants de ces belles contrées de l'Italië, que tous les écrits qui ont échappé à la destruction des temps.

On considère généralement les solfatares comme des volcans éteints, desquels s'é-, chappent seulement de la vapeur d'eau et quelques exhalaisons gazeuses; mais nous n'avons nulle certitude qu'ils n'entreront pas de nouveau en activité. D'après le docteur Daubeny, les fumaroles de la solfatare près de Naples dégagent de la vapeur d'eau, contenant de l'hydrogène sulfuré et un peu d'acide muriatique. Les roches qui forment le cratère ou qui se trouvent dans le voisinage, ont été graudement altérées par l'action de ces exhalaisons gazcuses. Parmi les diverses combinaisons salines formées de cette manière, le muriate d'ammoniaque est la plus abondante. Les solfatares se rencontrent assez fréquemment dans les contrées volcaniques, avec des caractères plus ou moins variés.

Nous trouvons des volcaus éteints dans des contrées où il existe actuellement des volcans en activité, ce que nous pouvons considérer comme n'étant que le résultat d'un déplacement du soupirail volcanique; mais on en reucontre aussi dans des pays où, depuis les temps historiques les plus reculés, toute trace d'activité volcanique a disparu. si nous en exceptons la présence des eaux minérales et thermales. Le centre de la France et l'Allemagne nous en offrent les exemples les plus remarquables. Ou a essayé d'établir, entre ces deux sortes de volcans. une distinction fondée sur ce que l'état d'activité des uns a existé depuis la période actuelle, tandis qu'il est antérieur pour les autres. C'est un sujet plein de difficultés , principalement pour ce qui regarde la France centrale, où les éruptions volcaniques ont eu lieu à différentes époques; de telle sorte qu'on u'a pas de moyen de classer géologiquement toutes ces coulées, qui ne sembleat être que des érupsions différentes de la mente masse voltacique par des orifices nouveaux. Nous pouvous bien observer les points extrêmes, mais in éverait trè-diffétile d'établir des divisions intermédiaires bien tranchées et faciles à reconastre. Les éruptions volcaniques ont sans doute et lieu à peu près par les mêmes orifices pendant une lonque période de temps, pendant laquelle de grands changements géologiques se sont opérés autour de ces volcans, comme sur toute la surface du globe.

On a voulu déterminer l'àge relatif des volcans d'après l'existence ou l'absence des cratères, et aussi, par la supposition que quelques-uns sout autérieurs à la formation des vallées, tandis que d'autres sont postérieurs à leur creusement, leurs courants de lave avant coulé dans ces vallées. Mais ces distinctions sont difficiles à établir, car les cratères ont pu très-facilement être détruits; et quant à l'époque à laquelle des vallées ont été creusées, on n'en peut pas faire un point de départ pour établir l'âge relatif des volcans, vu la multitude des circonstances qui ont pu donner lieu à des changements sous ce rapport. Ou a suivi une méthode plus directe en basant cet âge relatif sur la composition minérale des laves; et si le principe était reconnu bon, ce serait le meilleur guide que l'on put suivre. Mais on ne sait trop jusqu'à quel point nos connaissances sur les produits volcaniques nous autorisent à une conclusion si générale. On ne met guère en doute qu'il existe une grande différence de caractères minéralogiques entre les roches ignées des époques antérieures et celles mui se produisent maintenaut; ainsi, nous n'avons point connaissance de masses de granite ou de serpentino vomies par les volcans modernes; mais lorsqu'il s'agit de roches aussi rapprochées dans l'échelle géologique que cello des volcans actifs et éteints, on ne doit pas trop se hâter d'admettre de pareilles distinctions.

Le docteur Daubeny fait remarquer que les produits volcaniques les plus récents de l'Auvergne, sont plus cellulaires, généralement plus rudes au toucher, et d'un aspect plus vitreux que ceux qui sont plus anciens?.

Dans l'Aucerque et le Firaruis, on observe de nombreux volcans écients de l'Époque la plus récente. Leurs craières sont souvent parfailement conservés, on seulement échancrés par une large brèche qui a donné cébancrés par une large brèche qui a donné passage aux laves. On trouvers des détails sur ces volcans dans des ouvrages consacrés spécialement à ce sujet, et l'ouvrage de M, Scrope sur le centre de la France en présente des vues bitoresques ?

Dans l'Étéré, sur la rive gauche du Mini, no rencontre aussi des volcaus étentis que l'on considère comme d'Époque très-récente, ru qu'ils paraissent postérieurs à la formation des vallèes dans toute la contrée environante. Dans la région volcanique du centre de la France, les coulées ont en plusieurs points travcrée des vallées déjà existantes, ci, barrant le seaux qui y circulaient, ont formé des lacs. Avec le temps, les eaux surarbondantes se sont creusé une issue dans cette digue de roches; et, par la continuité de l'évosion, ce creusement s'est étendu à la roche inférieure, qui formait le fond de la vallée primitive.

Bien d'autres exemples de volcans éteints ont été observés dans des régions où ne se tronve aucun volcan en activité; mais leur age relatif est trop peu connu pour que l'on ose entreprendre d'en donner une classification générale.

# Produits volcaniques minéraux.

Parmi les différentes classifications des substances volcaniques qui ont été propoées, la division en roches trachytiques et basattiques paratt étre la plus généralement adoptée. On considère le trachyte comme essentiellement composé de feldspath compacte, et de cristaux de feldspath vitreux,

tandis que le basalte est formé de feldspath. de pyroxène, et de fer titané. Toutefois, les laves présentent des mélanges si variés de différents minéraux, qu'il paratt très difficile de les soumettre à une classification exacte : et si l'on considère que ces diverses roches composées peuvent être modifiées par une foule de circonstances, en concevra le peu d'importance d'une pareille classification. Ces roches, dans la composition desquelles entrent le feldspath, le pyroxène augite, la leucite, la hornblende, le mica, l'olivine et autres minéraux, sont d'une nature tellement complexe, qu'il est presque impossible de leur donner aucun nom précis. M. Poulett Scrope a établi , dans les gronpes désignés sous les noms de trachyte basalte et graystone (ou roche grise, nom par lui proposé), les divisions suivantes :

- Trachyte composé, qui contient du mica, de l'amphibole ou du pyroxène, quelquefois tous les deux, et des grains de fer titané.
- 2. Trachyte simple, dans lequel on ne distingue que du feldspath.
  3. Trachyte quartzeux, lorsqu'il présente
- de nombreux cristaux de quartz.

  4. Trachyte siliceux, lorsque l'on y re-
- connaît la présence d'une grande quantité de matières siliceuses. 1. Graystone commun, composé de feld-
- spath, d'augite, de hornblende et de for titané.

  2. Graystone leucitique, lorsque le foldspath est remplacé par la loucite.
- Graystone métilitique, lorsque le feldspath est remplacé par le mélilite.
- Basalte commun, composé de feldspath,
  de pyroxène et de fer.
- 2. Basatte teucitique, quand la leucite remplace le feldspath.

  5. Basatte avec otivine, quand l'olivine
- remplace le feldspath.
  4. Basalte avec hauyne, lorsque c'est la
- haüyne.

  5. Basalte ferrugineux, lorsque le fer do-
  - 6. Basaite avec augite, lorsque le pyro-

<sup>1</sup> Descriptions of volcanos.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> L'une des vues les plus frappantes a é de reproduite dans l'ouvrage intitulé Sections and cieres illustrative of geological phanomena, pl. 24.

xène augite constitue presque toute la roche 1.

Comme tentes les substances en fusion tendent à prendre une disposition moléculaire d'autant plus serrée on cristalline qu'elles restent plus longtemps à l'état liquide, et ane leur refroidissement est plus lent, nons trouvons que c'est dans leurs parties intérieures que les coulées présentent la texture la plus cristalline ou la plus compacte. Par la même raison, cette disposition est encore bien plus prononcée dans les dykes qui coupent souvent les cônes volcaniques, que dans la coulée ; et ces dykes eux-mêmes sont plus cristallins vers leur centre, qu'au voisinage de la roche m'ils traversent.

On a crn pouvoir conclure de l'apparence et de la disposition de beaucoup de masses volcaniques, qu'elles s'étaient formées sous l'eau, et qu'elles avaient été postérieurement sonlevées. Les cendres et les pierres ponces rejetées par les volcans paraissent n'être . si je puis m'exprimer ainsi, que l'écume produite à la surface de la masse en fusion, par le dégagement des gaz, ou par le bouillonnement de la matière elle-même sous une moindre pression. La force nécessaire pour projeter des matières aussi légères est évidemment de beaucoup inférieure à celle qu'exige une éruption de laves très-compactes: aussi ce dernier cas se rencontre-til beaucoup plus rarement que le premier. Les substances volcaniques présentent d'aillenrs, ainsi qu'on doit le concevoir, tous les passages de la cendre la plus légère à la roche cristalline la plus pesante. Les produits vitreux de la nature de l'obsidienne tiennent le milieu entre ces deux extrémes.

Les espèces minérales observées dans les roches volcaniques sont extrêmement nombreuses; et l'on ne doit nullement en être surpris lorsque l'on considére la variété des éléments qui , sous l'influence d'une haute température, ont du réagir les uns sur les autres dans les entrailles du volcan, et tendre à se combiner de diverses manières 2.

Outre les matières fondues, on observe toujours, parmi les produits d'une éruption. des fragments des roches que traverse la cheminée volcanique; et comme la nature dn terrain traversé est très-variable, il en résulte une grande diversité parmi les fragments de roches ainsi projetés. C'est le cas que nous présente le Vésuve, qui a été l'objet d'observations suivies depuis une époque déjà très-reculée, et dont les produits ont été plus étudiés que ceux de la plupart des volcans. Les fragments de roches rejetés par ce volcan sont assez nombreux et de nature variée. Mais à cet égard les volcans différent grandement entre eux. Le chevalier Monticelli possède, dans son admirable collection des produits du Vésuve, à Naples, une grande variété de ces roches, parmi lesquelles on voit des fragments du calcaire compacte coquiller qui forme le sol de la contrée. On est donc forcé d'admettre que la cheminée volcanique traverse cette formation calcaire. et que la masse fluide en arrache des fragments lors de son éruption. C'est, au reste. ce que l'on pouvait prévoir d'après la constitution géologique de la contrée. Les fragments calcaires ainsi rejetés par le volcan sont souvent imprégnés de magnésie, dont ils semblent s'être charges dans le foyer volca-

## Dykes volcaniques, etc.

nique.

On observe, assez fréquemment, sur les flancs des volcans des dykes, ou fentes postérieurement remplies par la lave, M. Necker de Saussure en cite un grand nombre à travers les couches de la Somma. Ces espèces de filons ont tons à pen près la même composition : mais ils différent sensiblement des conlées de laves qu'ils traversent. L'augite y est en plus grande quantité, tandis que la leucite, si commune dans la lave, est trèsrare dans les dykes, en exceptant toutefois un dyke dn mont Ottajano, et un autre qui

<sup>1</sup> Quarterly, Journal of Science, vol. 21, 1826. | se sublime en assez grande quantité pour devenir 2 Le soufre y est très-abondant, et souvent it l'objet d'exploitations considérables.

se troure près du pied du Pauste det Nassen, qui contienneut de grande cristaux de leucite: La lare des dykes parali aussi contenir de petits cristaux de feldspath (?), avec une grande quautité d'une substance jeune qui gest être de l'olivine. La roche est à grain fins près des parsois du dyke, et d'une structure plus cristalline dans le milleu. La puissance de ces dykes varie de 1 à 12 pieds.

On tronve à Ottajano un dyke remarquable qui diffère de tous les autres ; sa largeur est d'environ dix pieds et demi. Il s'élève verticalement jusqu'à la crête de la montagne, paraissant avoir relevé les couches de lave poreuse et compacte qu'il traverse. Un autro dyke singulier coupe les roches du Monte Primo. Il est formé d'une roche homogène, d'un gris légèrement verdâtre, et s'élève aussi verticalement. A la base de la montagne, sa largeur n'est que de 11 pouces, et il présente, jusqu'à la hauteur de 12 pieds, une petite bande d'un pouce et demi de lave vitreuse, qui le sépare de la brèche volcanique poreuse qu'il traverse; au-dessus, la lave vitreuse disparatt entièrement, et la roche compacte occupe toute la largeur du dykc 1.

D'après le docteur Daubeny, le Strombout et le Vulcamello daus l'île de Lipari, présentent des dykes d'une lave trachytique cellualaire à travers un terrain de tut'. Sir George Mackensie indique, con Islande, des dykes d'une roche asser semblable au grunstein, lesquels traversent des lits alternatifs de tutf et de lure scoriacée.

Des dykes de porphire traversent les andicieuues laves de l'Esna. La formation de ces dykes s'explique très-facilement par l'hypothèse de fentes, arrivant ou non à la surface du soi, lesquelles ont été remplies de lave incandesceute. Nous atons un graemple de fente s'étendant jusqu'à la surface, dans la grande crevasse de 12 milles de long et

® pieds de large qui o'ouvrit sur le flanc de l'Etaus, depuis les plaien de S. Lio jusqu'à un mille du semmet du volcan, au commençement de la grande éruption de 1000°. La vivie lumière que jetait cette crevasse a fair concoltura, avec une grande probabilité, à M. Lyell, qu'elle était alors remplie, jusqu'à une certaine bauteun, de lavi incandesevente. Peu après, le sol se fendit essore en cini endroite, cos raptures furent accompagnées d'explosions que l'on entendit à nan étaisen de 40 milles ".

Avant de terminer ce sujet, il convient de faire counsitre quels doivent être les effets probables d'une colonne de lave qui, traversant des roches stratifiées, fait effort pour s'insinuer entre les couches, ou dans les fentes qui s'y sout formées. La figure 19 servira à nous faire comprendre.

Fig. 19



Soit a à une colonne de lave liquide qui raverse des couches horizontales; il est clair qu'elle presse en tous points contre les parois, et que leur résistance est moindre mêtre les strates que partont ailleurs. Si la lave se frais une ouverture dans cett direction, elle fera ensuite effort pour séparer les deux couches contignés, et il y area latitalement une injection de lave, jusqu'à une un coin entre les deux couches contignés, et il y area latitalement une injection de lave, jusqu'à une un coin entre les deux couches cette de la masses une coin entre les deux couches; de telle sorte que, si la séparation des strates a commencée en d, elle confinença dans la di-

<sup>1</sup> Necker, Mémoire sur le mont Somma; Mém. de la Soc. de phys. et d'hist. natur. de Génère, 1828.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Daubeny, Descriptions of rolcanos, p. 185-187. On y trouve des vues de ces dykes.

<sup>1</sup> Lyell, Principles of geology.
2 Ibidem, vol. 1, p. 264.

rectiou d c, aussi loit que le permettra là pression de la colome liquide a d. Si aous supposons que les couches des térrains ont des fractures, et c'est certaignement co qui a lien dans le voisinage des bouches volcaniques, la lave rempira toutes les fissures dans lesquelles elle pourra péatrer ; en sorte que, s'il ciste une fracture telle que ef, de les crempira de la verient de la construction de la commanda de la comma

## Tremblements de terre.

La connexion qui existe entre les tremblements de terre et les volcans est aujourd'hui si généralement admise, qu'il est inutile de reproduire iei tous les faits sur lesquels est basée cette opinion : les uns et les autres paraissent être les effets d'une même cause qui nous est enocre inconuue.

Le mourement du soi, dans un tremblement de terre, n'ext pa toujons le même: tantôt éest un mouvement ondulatoire, anatogue à un grand roulis sur mer, quoique beaucoup plus rapide; d'antres fois éest une tréplation, comme si la terre était violemment eboquée en quelque point. Le premiér de ces mouvements, est de beaucoup le plus d'angereux, car il déplace les murs et les constructions de leur position d'équilibre, au grand d'anger de ce qui se trouve au-dessous, d'eux.

On a avancé que les fremblements de terre éamongaient par cératines circustames, atmosphériques ; naise on peut mettre car question jusqu'à quel point ce fait est exact. Cenx qui ont dicerti, des tremblements de terre paraissens généralement avoir au pour tut de produire beaucop d'effet dans leurs tableaux, et y avoir ajoute tout es qui pouvaite na ecrotite Phorreur. De play, jis out bien rarement apporté dans leurs observations les soins ou les connivissens néces-

saires pour distinguer les eirconstances essentielles de celles qui n'étaient qu'aceidentelles. Autant que j'en puis juger par ma propre expérience, qui ne porte que snr quatre tremblements de terre, l'atmosphère m'a parti rester à pen près étrangère à me phénomène. Toutefois je ue prétends pas qu'il ne puisse en arriver autrement : car on concevrait difficilement que de pareils mouvements eussent lieu dans le sein de la terre, sans apporter quelque changement à son état électrique, changement qui peut lui-même exercer une action sur l'état de l'atmosphère. Si les animanx sont généralement sensibles aux approches d'un tremblement de terre, cela peut provenir tout aussi bien d'un chaugement dans l'état électrique de l'air , que de la production de bruits souterrains qu'ou leur supposerait la faculté de distinguer.

Des tremblements de terre précident preque toujours te graudes éruptions des volcans, quoique souvent ils aieut lieu à de trèt-grandes distances des bouches voltaniques. Cest ainsi que le grand tremblement de terre qui bouleversa te province de Caraccea, 18 d'am ser 1813, fu suivi, le 30 avril de la même aunée, de la graude éruption de la souffire, dans l'ide séant-l'incent jé ruption qui, d'après M. de Humboldt, s'annouga par de grands bruits souterrains qu'on enteutit, le même jour, dans la province de Caraccea et sur les bords de l'hpure.

Les tremblements de terre se font quelquefois sentir sur one étendue trè-considépable. Il vien est pas d'exemple plus frappant que le famea: tremblement de terre de Lisbonne, en 1785, donton ressentit la secouse, non-senlement dans tonte l'Europe, meis mème jusqu'aux fuels cocidentales. L'étendue de cette action suppose une force motrice corremes et quelque facile que sont la tranmission laterale du mouvement et du son à travers l'écorer solide du globe, on est conduit à admettre que cette force d'enit agir à due profondeur considération.

Peudant les tremblements de terre, le mouvement paraît se transmettre aux eaux, car des vaisseaux en ont très-fréquemment ressenti les secousses eu pleine mer, et la mer roule alors sur le rivage des vagues plus on moins bautes, suivant la force du choc. Pendant le grand tremblement de terre de Lisbonne , les vagues s'élevérent , à Cadix , à la hanteur de 60 pieds ; à Madère, elles avaient encore 18 pieds de haut; et, sur les côtes de la Graude-Bretagne et de l'Irlande, la mer présenta divers mouvements extraordinaires. Ces circonstances se reproduisent, mais à un moiudre degré, pendaut la plupart des éruptions volcaniques. La couche d'ean en contact avec la terre ne pouvant se fendre et se diviser comme elle, transmet à la suivante le mouvement qu'elle recoit, et qui se propage ainsi successivement, se manifestant à la surface par des vagnes dont la bauteur va en diminuaut à mesure gu'elles s'éloignent de la cause perturbatrice.

Dans presque tons les ports, le mouvement de la mer présente, par moments, des irrégularités qui ne peuvent s'expliquer par les marées, ni par les courants passagers, ni par les vents qui règnent au large, Ces monvements consistent généralement en un flux et reflux rapides des eaux, souveut si faibles, qu'ou n'en aurait aucune connaissance sans les mariuiers ou pécheurs, qui, se tronvant constamment dans le voisinage des côtes avec leurs embarcations, ne voient pas sans surprise celles-ci mises tout à conn à flot on laissées à sec sur le rivage, ce qui parfois se reproduit à plusieurs reprises. Ces mouvements ne pourraient-ils pas être produits par des tremblements de terre mi auraient lieu au fond de la mer, et dont les effets sur le sol que nous foulons seraient assez faibles pour échapper à nos observations?

Sì, comme il semble raisonnable de le penser, les tremblements de terre se propagent latéralement à de grandes distances, de la même manière que le son dans l'air, l'intensité du cheo doit dépendre du milieu qui le transmet; et sì extle dide est exacte, tes tremblements de terre ne doivent point se faire seutir avec la même force à la surface de terrains de nature differente. J'ai uoide terrains de nature differente. J'ai uoi-

même observé un fait, qui sans doute, queiqu'il m'ait alors beaucoup frappé, ne peut à lui senl former la base d'aucune bypothése bien fondée, mais que uéanmoins je crois devoir rapporter ici, pour engager les géologues à de nouvelles recherches sur ce suiet. A la Jamaique, pendant que j'habitais une maison située sur le bord de la formation de valcaire blane de cette (le, et près de sa ligue de jonction avec la vaste plaine de gravier, sable et argile de Vere et de Lower Clarendon, je ressentis nne légère secousse de tremblement de terre. Environ une demibeure après, étant descendn dans la plaine, ie m'informai de plusienrs babitants s'ils avaient ressenti le tremblement de terre; mais tous rirent de ma question, me disant que s'il y en avait eu, ils s'en seraient apercus, vu qu'ils étaieut alors tranquilles, et qu'ils étaient trop familiers avec ces sceousses pour ne pas remarquer un tremblement de terre, si réellement il avait eu lieu. Je crus alors que je m'étais trompé, et " u'v pensai plus jusqu'au soir : lorsque j'appris de quelques nègres , qui avaient travaillé à plusieurs milles dans des montagnes formées du calcaire blauc, qu'ils avaient ressenti un lèger tremblement de terre ; et l'on sut, dans la suite, qu'il s'était fait sentir avec plus de force dans les environs de Kingston, qui est à une distance d'environ 40 milles. L'importance de ce fait repose sur ce qu'on ne s'apercut unllement de la secousse dans les babitations de la plaine que je visitai c mais il n'est pas impossible, à raison de sa faiblesse, qu'elle y ait eu lieu sans éveiller l'attention de ceux qui s'y trouvaient; et dès-lors cette eirconstance n'est pas en elle-même d'une grande valeur; aussi je ne la fais connattre que ponr engager à de nouvelles recherches. Ouoi qu'il en soit, on peut remarquer qu'une vibration doit se transmettre moius rapidement dans un softe gravier que dans un terrain de calcaire compacte, quoique le premier puisse céder plus faellement que le second à une impulsion verticale.

M. de Humboldt a observé que le tremblement de terre de Caraccas, en 1812, agita bico plus violemment la chatne des Cordillières que les plaines voisines: ea que l'on peat attribuer à ce que le gueise et le ficachaite de Andes transmetteut plus facilement les vibrations souterraines que les matériaux qui osnatituent le soi des plaines voisines ( ao bien encore, et c'est peut-être caequi a licu aussi pour la Jamaique, cela peut tenir à ce que le chee, es transmettant, dans la série des Terrains, des inférieurs aux supérieurs, ces deruires, plus éloigués do la cause du mouvement, doivent être moins violemment thapaniés.

On pent aussi remarquer que le son doit se transmettre inégalement dans les masses minérales, suivant leur texture et leur continuité, et que des brnits souterrains peuvent se faire eutendre là où le choc qui les a produits n'est plus sensible. Les bruits qui accompagnent les tremblements de terre sout de uature assez diverse. Presune touiours ce sont des bruits sourds assez semblables à celui que fait entendre uu charriot qui ronle avec rapidité. Ce fut pendant nne belle nuit, dans la partie uord de la Jamaique, que je ressentis pour la première fois les effets d'un tremblement de terre, et je ne puis eu donner d'idée plns exacte qu'en les comparant à ceux d'un charriot qui. lancé avec vitesse, serait venn choquer fordement la maison où j'étais, et ensuite aurait passé outre.

On a supposé, et avec beaucoup de probabilité, que les grandes distances auquelles les explosions des bouches volcaniques out et eles explosions des bouches volcaniques out du son à travers les roches. Nous avons déjà de not partie étupose par les roches. Nous avons déjà et gent en tradict page 90 a) grande éruption de l'îte de Sumbars, que l'on entendit à Sumatra, qui en est distant de 970 milles géorgabiliques, et. à Ternate, qui est à 720 milles dans une autré direction. Nos pourons ajouter à est cample çelui de l'eruption de non la company de l'archive d

Life of sir S. Raffles.
 Chamisso, Voyage de Kotzebue.

Les tremblements de terre donnent lieu à des élévations, dépressions, crevasses, glissements et autres changements à la surface du sol. Toute élévation du sol suppose, ou que la masse solide qui le coustitue prête de manière à s'étendre et à occuper un plus grand volume, ou bien qu'elle se rompt en plusieurs points, et donne naissance à des vides qui se remplissent de matières gazeuses ou liquides. Nons ne counaissons pas de cause, antre que la chaleur, capable de produire eette expansion ; de sorte que eelle-ci devra être suivie d'une contraction, lorsque la température sera redevenue moindre. S'il y a rupture, et qu'une portion du sol soit soulevée par des matières gazeuses ou liquides, on ne peut regarder comme durables les accidents du sol qu'a fait nattre leur actiou , qu'autant que les matières injectées se sout solidifiées, comme eelà arrive pour les laves liquides, et aussi lorsque le vide résultant de eette injectiou est à une grande profoudeur au-dessous de la surface.

Le meilleur exemple que nous possédions d'une élévation subite d'nne étendue de pays considérible, est celui qui a eu lien au Chile, lors du tremblement de terre de 1822, dont nous devous les détails à madame Maria Graham. La secousse se fit seutir le long des eôtes sur une étendue de plus de mille milles. Tonte la contrée comprise entre la nier et les montagnes, et peut-être au-delà. fut soulevée sur une longueur de cent milles. Le rivage, ainsi que le fond de la mer près des côtes, s'éleva de trois ou quatre pieds, de manière à mettre à sec une grande quantité de coquillages, avec leurs animaux, encore adhéreuts aux roches sur lesquelles its vivaient, Il parattrait que des tremblements de terre antérieurs avaient déjà, à plusieurs reprises, élevé le sol de cette contrée ; car la côte présente une disposition générale eu terrasses, que leur parallélisme avende rivage actuel et les coquilles qui y sont renfermées çà et là doivent faire considérer comme d'auciens rivages, bien qu'elles s'élèvent maintenant jusqu'à 50 pieds au-dessus de la mer. Pendant le tremblement de terre

de 1822, la mer, à plusieurs reprises, s'éloigna et se rapprocha des côtes. Aucun changement visible dans l'atmosphère ne précéda le tremblement de terre : mais il paratt seulement avoir produit un certain effet, peutêtre électrique, car des torrents de pluie inondèrent presque aussitôt toute la contrée 1.

M. Lyell a réuni une grande masse de faits qui prouvent que, dans beaucoup d'autres localités, les tremblements de terre ont produit de semblables élévations et aussi des dépressions considérables 3. C'est ainsi qu'en 1819, le tremblement de terre du pays de Cutch, dans l'ouest de l'Indostan, produisit de grands changements dans le bras oriental de l'Indus. Son lit s'approfondit de 17 pieds en certains endroits, de sorte qu'une portion qui était guéable cessa tout à coup de l'être 3.

Le grand tremblement de terre de la Calabre, en 1783, produisit divers changements à la surface du sol de cette contrée. M. Lyell a donné, d'après différentes autorités, un précis de ces phénomènes dont la lecture présente un vif intérêt, quelque peu disposé que l'on soit à admettre les conclusions théoriques qu'il en tire. La surface de la contrée éprouva un mouvement ondulatoire qui détermina de nombreuses et profondes ruptures du sol, la chute ou l'ébranlement de beaucoup d'édifices et des glissements de terrain très-étendus. On vit se former plusieurs lacs, dont l'un, produit nar l'accomulation des canx de deux ruisseaux qui se trouvèrent barrés, avait deux milles de long sur un de large. La mer, dans le voisinage, était, comme cela arrive ordinairement, dans nn étal d'agitation extrême, et d'énormes vagues, balavant tout devant clles, venaient se briser avec violence sur le

rivage. Le grand tremblement de terre de la Jamaique, qu'on dit généralement avoir en-

glouti la ville de Port-Royal en 1692, a été présenté comme un exemple d'un grand bouleversement 2. Mais c'est une opinion tout-à-fait accréditée dans cette fle, que presque tous les récits qui en ont été faits sont très-exagérés : et cela ne doit point nous surprendre, si nous réfléchissons combien il est difficile d'obtenir, sur une catastrophe si peu ordinaire, des renseignements exacts, de témoins dont les esprits étaient frappés d'une profonde terrenr. Pour se rendre compte de ce qui a pu se passer, il est indispensable de décrire la position de Port-Royal, et l'ancienne configuration des côtes antérieurement au phénomène. La nouvelle ville de Port-Royal est, de même que l'ancienne, située à l'extrémité occidentale d'un banc de sable, long d'environ hnit milles, qui paratt avoir été formé par la mer. Le rivage est bordé de nombreux bas-fonds et de récifs de corail connns sous le nom de kers; et il est assez probable que de semblables récifs forment la base de la partie du banc de sable que l'on appelle les Palissades. Une partie de Port-Royal est d'ailleurs bâtie sur le roc. Or, il résulte du témoignage du capitaine Hals, qui visita la Jamalque, en 1655, avec Penn et Venables, que le sol sur lequel s'élevait Port-Royal n'était réuni aux Palissades. éloignées d'environ an quart de mille, que par une étroite chaussée de sable qui ne faisfit qu'effleurer la surface des caux ; il paratt même que 17 ans auparavant, lorsque Jackson s'empara de Santiago-de-la-Vega, le sol de la ville était entoure d'eau de tous côtés . « et que ce n'est que plus tard que s'eleva andessus des eaux l'étroite digue de sable due à l'action des brisants et à la prédominance des vents d'Est et de sud-Est. La mer ne tarda pas à combler ainsi tout l'espace compris entre les Palissades et Port-Royal, travail

· Avant lieu de présumer que M. Lyell combattra, dans le second volume de ses Principles of geology, l'opinion que j'ai émise dans la première édition de cet ouvrage, sur l'importance de ce tremblement de terre, i'ai traité ici ce sujet plus longuement pent-être que ne l'exigerait le cadre d'un Manuel.

<sup>1</sup> Journ. of Science; Géol. Trans., vol. 1.

<sup>2</sup> Principles of geology.

<sup>3</sup> Voyez la fin de la note, page 112,

dans lequel elle flut aide par les habitants qui consolidèreut le sable par des pilotis, de manière à former des quais, le long desquels la mer avait sasse de profondeur pour que les usvires ' de 700 tonneaux passent veuir s'y décharger. Cest surc es ol ouverlelment formé que furent bàties la plus grande partie des maisons de Port-Royal, jesquelles étaient généralement de lourder constructions en briques; et e' dest précisément eette partie de la ville qui fut engloutie. - Tout le terrain chargé d'édifées s'ablum, et il ne retrain chargé d'édifées s'ablum, et il ne retrain chargé d'édifées s'ablum, et il retrain chargé bus qu'une patte du fort, et le quartier le partie de la ville qu'une partier de la ville qu'une patternie de la ville ".

Voiei comment s'exprime sir Hans Sloane : « La langue de terre sableuse sur laquelle était bâti presque tout Port-Royal, à l'exception du fort (lequel repose sur le roc, et est resté debont ), n'étant maintenue que par des pilotis et des quais, s'ébonta dans la mer à l'instant du tremblement de terre , et enfouit sous ses débris les ancres de plusieurs vaisseaux qui se tenaient près des quais. C'est alors que les fondations manquant, la plus grande partie de la ville s'écroula, et s'affaissa de telle sorte que la mer recouvrit de trois brasses d'eau presque tout l'espace qu'elle occupait. Un grand nombre d'habitauts périrent vietimes de cette catastrophe.» Quant à l'état de la mer pendant le tremblement de terre . « elle fut agitée comme dans une tempète, et la violeuce des vagues fnt telle dans le port, que plusieurs vaisseaux rompirent leurs eables, et fureut emportés de dessas leurs ancres. » Nous retrouvons plus loin, dans la même description, que

<sup>1</sup> La profondeur de l'eau près de ces quais ue pouvait varier qu'entre des limites très-rapprochées, ear les marées ne sont à Port-Royal que de ouze à douze pouces.

2 PAil. Trans. année 1604. Loug, que ses fouctions metaiseu à même d'obtenir les renseignements les plus exacts, dis qu'on avait bien raison de penser que le poids de tant de grosses constructions eu briques avait poissamment contribué à leur chair, car it so în e céda qu'aux endroits où s'élevaient des maisques, et nullement su-delà." toutes les maisons voisines de la mer s'éegoulèrent à la fois, « et que d'énormes vagues les couvrirent aussitôt. »

La frégate le Cigne, qui était en radoub le long du quai, fut poussée par la mer audessus du fatte des maisous, et sauva la vie à plusieurs centaines de personnes qui s'y réfingièrent. Quelques maisons ne firent que s'eufoneer verticalement, de manière qu'elles restèrent encore au-dessus des caux à partir du balcou supérieur; mais la plus grande partie tomba tout-à-fait en ruines ; en résultat, le fort se trouva environné d'eau de tous côtés , comme à l'époque de l'expédition de Jackson 1. Mais eet état de choses n'a pas daré : ear les mêmes causes qui avaient autrefois réuni les Palissades au fort, continuant d'agir, ont de nouveau comblé l'intervalle, et le tout ne forme maintenant qu'un sol continu.

De l'examen de toutes les eirconstances de ce tremblement de terre, il ne me paratt pas résulter qu'il y ait eu nécessairement un affaissement du sol (en attacbaut à ee mot l'idée d'un abaissement en masse d'une portion du sol et à une grande profondeur), quoique je ne prétende pas que rien de semblable ne puisse être arrivé. Je erois qu'on peut tout expliquer par l'éboulement d'un sable non coherent, chargé du poids de lourdes constructions, éboulement produit par de violentes seconsses de tremblement de terre, et par une juvasion de la mer. Ou voit eneore par un temps calme. près de la nouvelle ville, les ruines de l'aneienne sous les eaux : mais ee fait est également en faveur des deux hypothèses ; ear, dans l'un ou l'autre des cas, soit d'éboulement ou d'affaissement en masse, la position de ces ruines doit être la même '.

1 Phil. Trans., 1694; Sloane, Nat. hist. of Jamaica; Loug, Hist. of Jamaica; et Bryan Edwards, Hist. of the West Indies.

2 Nous croyous devoir transporter ici, sons la forme de note, l'addition suivante que l'auterr a faite à tous les détaits qui précédent, sur le tremblement de terre de la Jamaique, et qui est placée dans sou ouvrage page 542, sons la lettre Ede son Appendix. (Note du traductorr.)

Je me félicite de ponvoir ajouter iei, sur ee

Le même tremblement de terre renversa presque toutes les constructions qui exis-

tremblement de terre de 1892, quelques documents nouveaux que je dois principalement au docteur Miller, de la Jamsique, qui a habité quelque temps Port-Royal, quand il servait dans l'artillerie : on va voir qu'ils confirment les opinions que j'ai émisse èi-desaus.

Dans un almanach publié à la Jamaiqne en 1806, on a inséré un plan de Port-Royal qui avait paru, pour la première fois, dis ou douze ana auparavant. Ce plan, formé d'après des documents authentiques qui existent, représente en même templ les limites qu'avait la ville avant le treublement

de terre de 1692, et eelles qu'elle a cues depuis. La figure 108 et-jointe est nne réduction de ce plan, dans laquelle on a senlement supprimé le tracé des rues de la ville. On y a ajouté, d'après le docteur Miller, l'indication de l'étendue actuelle de cette langue de terre.

taient à la Jamaïque , et détacha des montagnes d'énormes quartiers de roches , fait qui

a, a, a, a, et L, sont les limites qu'avaient la ville et le promontoire de Port-Royal avant le grand tremblement de terre. - Les deux espaces fortement ombrés P et C, sont les parties qui restèrent après cette eatastrophe. C, est la fort Charles. - Tout l'espace couvert de traits fort écartés N, N, N, indique l'étendne qu'avaient prise la ville et le promontoire à la fin du dixhuitième siècle, par l'accumulation ordinaire de sables produite par la mer. - Les espaces I, I, I, et H. sont l'accroissement que le sol a recu depuis cette époque. - Ainsi l'ensemble de ces parties I, I, I, et H, avec les parties légèrement ombrées N, N, N, représente la surface actuelle de la ville et du promontoire de Port-Royal. - L'espace H, jadis connu sous le nom de Trou du ebocolat, et maintenant comblé, fait partie du terrain consacré aux parades de la garnison.

Fig. 108.



Il parait anusi que tonte la partie de Port-Royal qui est demeurée au-dessus de Pran, aprêt le tremblement de terre, repose sur le calozire blanc; on l'a contatté pour le fort Charles. On sait maintenant que cette roche sert de base à une partie, perut-érre asse considérable, de la alaque de terre nommée les Palisasdes, qui commence ca L tout prais de Port-Royal, et très-probablement aussi à plusieurs récisi de coraux, connus sous le nom des Lefs de Port-Royal (Port-Royal Kryst).

Ces détaits nous semblent expliquer la nubmersion de terrain qui a en lien à Port-Royal, pendant le tremblement de terre. La accousse a fait ébouler ou tasser les abbles, tandiq que les parties puis solides, ou les roches, sont resites fermes; ce qui nous conduirs à enculter qu'il n'y a pas cui un affaisament général; sar s'il avait en lieu, les roches auraient diousqu'arce l'este, Ouand N. Niler résidait à Pôrt-Royal, avant le grand incendie de 1815, il existait encore plusieurs vieillards, descendants des anciens colons, et c'ésti une tradition établie parmi eux, que le grand désastre avait été causé par leglissement du sable, ce qui s'accorde avec l'opinion émise ei-dessus.

Lorque je me trouval à la Jamaique, en 1891; Pessaya viacement de voir e que l'on appelle les ruines du rienz Port-Royal. Il parait quelles sout convertes par le sable qui format de grandes intcourse de l'Hojaia actuel des marjas. Quand un sisseau vient à loucher aur med ces inféglités, ou dit : qu'il a été sonner les kinches du vieux pri-Royal. Il ner vie mai pas puer neel que ces pri-Royal. Il ner vie mai pas puer neel que ces pri-Royal. Il ner vie mai pas puer neel que ces pri-Royal. Il ne, pris mai pas puer neel que ces pris qu'il qu' n'est sullement surprenant dans une contrèdont le sol est à prefondément accidenté. Il a caisée une relation snivant laquelle, dans le lieu qui porte le nom de Sitten Mile Walk, le deux montagnes se sersient jointes l'une contre l'autre. Si cela a jamais que lieu, il, aifant que ces montagnes se soient s'éparées de depuis, car l'éta atchel des lieux ne peut de depuis, car l'éta atchel des lieux ne peut de de terres aient, pour un temps, fermé toutes de de terres aient, pour un temps, fermé toutes de passage, c'est une ebose extrémement probable; mais il y a loin de là à la jonction de d'extra montagnes.

On observo très-frèquemment, après les terre des carités, en forme tremblements de terre, des carités, en forme d'entonnoir ou de cône reaversé, à la sur-face des plaines. Elles ont partout présenté une telle ressemblance, qu'elles doivent pro-venir d'une mêmo cause. Un grand nombrod de trous eirctaisires se formèrent dans les plaines de la Calabré lors du tremblement de terre de 1785. Leur diamètre 10 plus ordimité stait cellui d'une roue de voture, mais

présumer qu'il a dû en être ainsi; car l'accumulation du sable, occasionnée principalement par les briaants, qui sont pousées par les vents dominants (les vents aliafes), étant, comme nous l'acons vu, três-considérable à Port-Royal, on doit croire qu'il a dû recouvrir peu à peu les ruines. De tous ces raisonnements ayant pour bul de

faire voir que, darant es tremblement de larre de 1002, ji n'y a es lors Propi que pen un point d'affaissement des ols, dans l'acception géologique ordinaire de ce moi, je ne prétends nullement conclure qu'il soit impossible qu'un affaissement puisse être produit par nue catastrophe de ce gerre, mais seulement qu'il est évident qu'on me peut admettre cette supposition dans ce cas particulier.

Dignes les observations du liceteaunt Burnes, rapportées par N. Lyell (Princip, of geology, toon. 2, pag. 200), il paraît que, dans le pays de Corfe, le tremblement de serve de 1819, dont man transporte de la companie de la companie de sur certains point, una affaissement considerable, et de 50 millies de long sur quelquefois 16 millies de long sur quelquefois 16 millies de 19 millies de long sur quelquefois 16 millies de la direction du terrain safaisat, et celle du terrain page dans la plus grande hauture une de 10 piede. La direction du terrain safaisat, et celle du terrain de Petal A l'oues, en travers du Pales de l'Indus.

souvent aussi il était ou plus grand ou plus petit : quelques-uns étaient remplis d'eau . et la plupart de sable. Il parattrait que des eaux avaient jailli par ces espèces de puits 1. Pendant le tremblement de terre qui agita la province de Murcie en 1829, il se forma, dans une plaine voisine de la mer, une grando quantité de petites ouvertures circulaires, desquelles sortirent une vase noiratre, de l'eau salée et des coquilles marines \*. Enfin, après le tremblement de terre du can de Bonne Espérance, en décembre 1809, on trouva le sol sabionneux do la vallée de Blauweberg eriblé do cavités circulaires de 6 pouces à 3 pieds do diamètre, sur uno profondeur de 4 à 18 pouces ; et les habitants de la vallée affirmèrent quo des eaux colorées avaient jailli, par ces ouvertures , jusqu'à la bauteur de 6 pieds, pendant le tremblement de terro 3. Il paratt assez difficilo de se reudre compte de ces faits, qui ne penvent s'expliquer commo les eaux que l'on voit fréquemment jaillir par des fentes ou crevasses. Le tremblement de terre du Chiti, dont nous avons déjà parlé, donna lieu à la formation de cônes de sable dont un grand nombre étaient creux à l'intérieur 4.

Comme nous le verrons plus tard, les tremblements de terro changent souvent le conrs des sources. Enfin, tant do descriptions nœus les représentent comme accompagéné d'éclairs et autres météores lumineux, qu'il n'est guère possible do douter de co phénomèno, qu'ou doit peut-être considérer commo un effot électrique.

Si maintenant, mettant do colé tout co qu'ont d'effrayant les volcans et les trembioments de terre, nous cessons de mesurer leur importanco aux effets qu'ils ont produits sur notre imagination, nous trouverons que les changements qu'ils peuvent faire

<sup>1</sup> Lyell, Princ. of geol. On y trouvera nne vue et nne compe de ces cavités remarquables, p. 428 et 429.

<sup>2</sup> Ibidem. Voyez aussi le Bulletin de Férussac, année 1829.

3 Phil. Mag. and Annals, janvier 1830. 4 Journal of Science.

. 2

naître à la surface du globe sont, comparativement parlant, bieu peu de chose, Ces faibles changements ne s'accordent pas du tout avec ces théories, dans lesquelles on a vouln expliquer les soulévements de grandes chaines de montagnes et les dislocations subites des couches terrestres, soit par l'action rénétée de tremblements de terre, qui, agissant constamment dans une même direction. auraient élevé les montagnes par sauts successifs de 5 à 10 pieds à la fois, soit par toute autre catastrophe d'une aussi faible importance géologique que nos tremblements de terre actuels. En vain on en appellerait au temps : la durée d'action d'une force n'ajoute rien à son intensité. Qu'on altelle une souris à une grosse pièce d'artiflerie, jamais elle ne la mettra en mouvement, quand même on lui donnerait siècles sur siècles; mais qu'on y applique la force nécessaire, et la résistance sera aussitôt vaincue.

### Ouragans.

Les changements considérables que peuvent produire à la surface de la terre l'irruption soudaine de vents furienx et de déluges de pluie, donnent aux ouragans une véritable importance en géologie. On a avancé que la vitesse du vent, pendant les ouragans, était de 80 à 100 milles par heure; mais on doit convenir qu'on n'a point fait à ce sujet d'expériences bien satisfaisantes. Quelle que puisse être cette vitesse, il est constant que ces vents ont assez de force pour déraciner les forêts, renverser les édifices, et faire périr une grande partie des étres vivants qui peuplaient une contrée, transformant ainsi, dans l'espace de quelques heures, de belles et fertiles campagnes en un théâtre de depil et de désolation. On voit se former tout à coup d'impétueux torrents qui, non-seulement entraîneut avec eux les arbres déracipés et les cadavres des nombreux animaux terrestres que le vent a détruits, mais qui, en outre, dans toute leur course à travers les parties basses du sol sur lesquelles ils se précipitent, produi-

sent les plus grandes dévantations dont les caux courantes sont capables. Dans les pays de montagnes, des éboutements souvent considérables on liteu pendant les ouragans, et lorsque, par leur chute, jis viennent à harrer le cours d'un torrent, it sugmentent ses effets destructeurs; car les eaux accumients pendant de la commanda del co

L'ouragau qui ravagea les Antilles au mois d'août 1851, uous fournit un exemple bien affligeant des effcts destructeurs que produisent ces fléaux dans cette partie du monde; non-seulement il renversa les constructions de toute espèce, et ensevelit sous leurs ruines un grand nombre d'habitants, mais encore il fit périr une multitude d'animaux. A la Barbade, les arbres qui ne furent point déracinés par la furie du vent furent dépouillés de leurs feuilles, et beaucoup mérue de leurs branches, de manière à présenter l'étrange phénomène de forêts sans feuilles sous les Tropiques. Le même ouragan ravagea les tles de Saint-Vincent et de Sainte-Lucie, et se fit même sentir à l'extrémité Est de la Jamaïgue.

La mer est, comme on doit le concevoir, riciemment agière pendant les ouragans, et elle cause de grands ravages, principalement sur les plages poe técrées. Cest ainsi que dans le grand ouragan de la Jamazigue, no 1780, elle flit tout à coup irruption sur la petite ville de Savannah-la-Mar, et halaya complétement sen bilimenta save cont ce qui s'y trouvait. L'ouragan du mois d'aout 1837 i de la contra de la mer, aux Cayes, à una bantaur considérable, et la violence de cette tempéte jeta à la côte, prês de Santiagod-Caba, tous le s'ariseaux qui se trouvaient

Les ouragans n'embrassent souvent que des espaces plus resserrés; mais ils n'en exercent pas moins de ravages dans le pays qu'ils traversent. Tel fut l'ouragan qui, en 1818, traversa la Jamaïque du nord au sud. Il passa à travers lapartie occidentale des mon-

tagnes Bleues en y faisant d'horribles dégâts. Le vent, des plus violents, fut accompagné d'une plnie qui fut considérée comme sans exemple, mêmo sous les Tropiques. Les torrents qui grossirent la rivière d'Yallahs eutrainèrent à la mer tons les poissons qui y vivaient: et dix ans après, on pouvait encore y constater l'absence de tout poisson d'eau douce. Des ébonlements considérables eurent lieu à Port-Royal, à Saint-André et dans les montagnes Bleues; et lorsque je visitai ces montagnes, plusieurs années après, nn grand nombre d'esearpements , encore à nu, m'en offrirent des preuves irrécusables. Dans les endroits où les masses éboulées desceudirent jusqu'au fond des ravines, elles arrétèrent les eaux, qui, bientôt après, rompant lenrs digues, en entrainèrent au loin uno grande partie. Beaucoup d'hommes et d'animaux périrent, et nombre d'habitations forent entratnées ou ensevelies sous les débris. Toute communication par terre entre Kingston et la côte orientale de la Jamaique se trouva interrompue, et M. Barelay, ainsi forcé do se reudre par mer à Morant, rapporte que « le vaisseau fut obligé de gagner la haute mer ponr se préserver de l'énorme quantité d'arbres qui , à la lettre , couvraient la mer jusqu'à une distance eonsidérable du rivage. » Cet onragan, qui eausa tant de ravages snr le milieu de sa eourse, ne se fit nullemeut sentir à Santiagode-la-Véga (Spanishtown), ville distante de 40 milles à l'ouest, ni aux Morant Kevs, qui sont à 50 milles vers l'Est.

On doit concovoir que, lors do ees onragans qui ont lien sous les Tropiques, et surtout dans des tles montagneuses, comme Cuba, Hatti, la Jamaique et autres, les eaux peuvent charrier à la mer, avoc les détritus du sol, une énorme proportion de végétaux et d'animaux terrestres; et ce ne sont point seulement des bommes, des quadrupèdes, des oiscanx et des reptiles terrestres qui peuvent être ainsi transportés; des tortues d'eau douee, des eroeodiles, peuvent être aussi surpris et entrainés dans la mer, dont l'extrême agitation, dans ees circonstances, gage ainsi dans l'intérieur des mines de

laisse à ces animaux peu de chances de salut. Ils sont probablement en grande partie dévorés par les requins et autres poissons voraces; mais il est possible qu'au retour du calmo, ces débris terrestres et fluviatiles se trouvent enveloppés avec des débris marins par les détritus ameués par les rivières, ainsi que par les sables et la vasc qui avaient été mis en monvement par l'action des vagues . et qui se précipitent lorsque la tranquillité renatt. Un pareil dépôt ressemblerait jusqu'à un eertain point à eeux qui se forment à l'embouehure des fleuves , et n'en différerait probablement qu'en ce que les débris qu'il contient présenteraient des traces d'un transport violent. Daus le voisinage immédiat de la côte . les brisants rejetteraient sur le rivage une quantité considérable de ces débris.

### Émanations gaseuses.

On voit sortir de terre, dans divers cantons, éloignés de tout foyer volcanique, autant du moins que nous en pouvons juger par la surface du sol, des jets naturels de gaz inflammable, preuves irrécusables des décompositions chimiques qui s'opèrent à de certaines profondenrs. Dans plusieurs pays les prêtres se sont servis de ees jets extraordinaires ponr abuser la multitude ignorante; en d'autres endroits lls ont été employés d'une manière plus utile.

On sait que lo feu arison (fire-damp) des mines de houille, n'est autre ehose que du aux hydrogène carboné qui s'échappe des couches de charbon et s'accumule dans les galeries mal aérées. Lorsqu'il se trouve mêlé eu proportion suffisante avec l'air atmosphérique, et qu'on approche imprudomment une flamme libro, le mélange prend feu et produit ees terribles explosions qui répandent le deuil et la misère dans les familles des minenrs. Le génie de Davy n'eût-il inventé que la lampe de ssireté, ee serait encoro un titre suffisant à la reconnalssance du genre humain.

Puisque le gaz hydrogène earboné se dé-

houille, on doit s'attendre à le voir parfois jaillir à la surface da soi c'est en effet ce qui a lieu; mais on observe aussi des jets de gas inflammable dans quelques localités de gas inflammable dans quelques localités do l'on n'a nulle raison de supposer l'existence de courbes de houille; nous en avons un exemple dans le jet de gas hien connu un exemple dans le jet de gas hien connu un exemple dans le jet de gas hien connu un exemple dans le jet de gas hien connu un exemple dans le jet de gas hien connu un exemple dans le jet de gas hien connu un exemple dans le jet de gas hien connu un exemple dans le jet de gas hien connu un exemple dans le jet de gas hien connu un exemple dans le jet de gas hien connu un exemple dans le jet de gas hien connu l'exemple dans le jet de gas hien connu Bologne et Florence.

Le capitaine Beaufort a observé près de Deliktash, sur la côte de la Caramanie, un jet de gaz enflammé nommé le Yanar, qui peut-être a figuré jadis dans des cérémonies religienses. « On voit encore, dit ce voyageur, dans un coin intérieur d'un édifice en raines, une muraille creusée en dessous de manière à laisser une ouverture d'environ trois picds de diamètre, avant la forme d'une bonche de four; de cette onverture s'échappe la flamme, qui produit une vive chaleur sans déposer aueune fumée sur le mur. » Quoique le jet de gaz n'eût pas sensiblement noirci la muraille, on trouva à l'entrée du conduit sonterrain de petites masses de suie agglomérée. En cet endroit le sol n'est autre chose qu'nne accnmulation de fragments de serpentine et de calcaire. A une petite distance, an pied de la colline sur laquelle s'élève le vicil édifice, se trouve une seconde ouverture qui paralt aveir jadis donné passage à de semblables dégagements de gaz. On pense que le Yanar date d'une époque très-reculée : c'est peut-être le jet décrit par Pline 1.

D'après le capitaine Beanfort, le colonel. Nocès o abserté sur une montaigne de la partie occidentale de l'été de Samoa, un jet intermittent de gas endammé, de la mème nature; et le major Renell nons apprend qu'à Chittapone, au Bengale, il existe dans un temple un jet naturel de gaz inflammable dont les pretres tirent parti de differentes manières, et entre autres pour faire cuire leurs aliments.

Le village de Fredonia, dans l'État de

New-York, est éclairé par un jet naturel de gaz qu'un tuyan conduit dans un gazomètre. On recueille i ainle aiviron 80 pieds eules de gar en 12 heures. Cest de l'hydrogène carboné que l'on croit être fourni par des couches de houille hitumineuse. Le même gaz es dégage en beacoup plus grande quantité dans le lit d'un ruisseau, à gaviron un mille du villace.

D'après M. Imbert, missionnaire français, on se sert à Thsee-Lieon-Tsing, en Chine, d'émanations gazeuses, ponr évaporer des eaux salées que fournissent des sources voisines. Des tuvaux de bambon conduisent le gaz de sa source à l'endroit où on le consomme. A l'extrémité de ces bambons est ajusté un tuvau en terre glaise pour en prévenir la combustion. Une senle source de gaz chauffe ainsi plus de 300 chaudières. La flamme est extrèmement vive, et met en quelques mois les ehaudières bors de service. D'autres conduits de bambous distrihuent convenablement le gaz destiné à l'éclairage des rues et des grands appartements, ou à l'usage des enisines 1. » Ce sont, suivant M. Imbert, des recherches d'eaux salées qui ont donné naissance à ces jets de gaz ; les sources déjà existantes venant à tarir, on les fit sonder très-profondément pour se procurer de nouvelles caux salées ; mais an lieu de ce résultat, on obtint un jet de gaz qui se forma tout à conp avec un bruit considérable 3.

M. Niaporth indique encore en Chine d'outres jets de gar inflammable; l'un d'eux, qui est maintenant éteint, parait avoir brûlé depuis le second siècle de notre ère jusqu'au treixième. Cette source de fen (ho taing) tèsti placée à 80 lieues au S.-O. de Khioang-Teheou, et servait, comme celles dont nous avons d'éjà parlé plus haut, à l'évaporation d'eaux salées?

<sup>1</sup> Bibl. univers., et Edin., Nov. Phil. journal 1830.

2 Humboldt, Fragments asiatiques.

3 Humboldt, Fragm. asiat. On trouvera dans le même ouvrage, page 197, une description trèsintéressante de la manière dont les Chinois exé-

<sup>1</sup> Reaufort's Karamania.

La connexion qui existe entre ces émanations de gas inflammables et les sources satéros de contra de la companio de la companio de été observée seulement en Chine, mais aussi en Amérique et en Europe. Dans des recherhes d'eux si dés faites à Rocky IIII, dans na Parès avoir persé une profondeur de 197 pieds, tomba tont à comp; des eux sièlées jaillitient au même instant, et après avoir coulé pendant plusieurs boures, firent place à une quantité considérable de gar, qui, ayant été enflamme par un feu voisir, brâla tout ce qui se trouvait à sa portès.

Il paralt aussi que M. Reders, inspecteur des mines de sel Gottesgabe, à Reine, daus le comté de Tecklenberg, » se sert, dequis deux ou trois ans, d'un gas inflammable qui sort de ces mines, uon-seulement pour l'éclairage, mais aussi pour les tuages de la cuisine. Il le tire des travaux souterrains qui out été abandonnés, et le conduit par des tuyaux jusqu'à sa maisou. En jet conduit par des tuyaux jusqu'à sa maisou. En jet continu de ce gas s'echappe depuis soitante et controlle de la conduit d

On voit, en différents lieux, des jets de gaz inflammable sortir de terrains imprégnés de pétrole et de naphte. Nous eu avons plusieurs exemples dans le voisinage de la ville de Bakou, port sur la mer Caspieuue,

cutent des sondages très-profonds pour leurs recherches d'eaux salées. Leur sonde consiste en une pièce d'acier du poids de 300 à 400 livres qui bat constamment le roc, absolument comme nos fleurets d'acier dans un trou de mine: mais dans le travail des Chinois l'ontil d'acier est suspendu par nne corde à l'une des extrémités d'une pièce de bois fixée sur nu support, de telle manière qu'un ouvrier, en sautant sur l'antre extrémité du levier, sonlève et laisse tout à coup tomber la sonde d'environ 2 pieds à chaque fois. Par ce procédé lent, mais assez sur, ils percent verticalement des trous parfaitement réguliers qui ont 5 à 6 ponees de diamètre, et qui, d'après M. Imbert, vont jusqu'à nue profondeur de 1500 à 1800 pieds de France.

près de laquelle ces deux substances sont si abondantes qu'elles forment le seul combustible des habitants, Au N.-E. de cette ville. à environ dix milles, s'élèveut d'anciens temples de Guèbres, dans chacun desquels on voit sortir du sol, des jets de gaz inflammable. La flamme est pâle et claire, et répand nne très-forte odeur de soufre. Un autre jet bien plus considérable sort des flancs d'une moutagne voisine. Le pays est géuéralement plat et en peute donce vers la mer. Si, dans un rayou de deux milles autour de la ville , on fait un tron en terre , le gaz en sort anssitôt, et s'enflamme à l'approche d'une torche : aussi les habitants n'ont qu'à enfoncer un roseau dans le sol pour donner issue au gaz , lorsqu'ils venlent s'en scrvir , soit pour s'éclairer, soit ponr cuire lenrs aliments',

M. Lenz, augnel nons devons la description d'une éruption boucnse accompagnée de flammes, qui eut lieu près du village de Jokmali, à 14 werstes à l'ouest de Bakou, paralt vonloir attribuer une origine volcanique aux émanations gazeuses de cette contrée; mais les faits qu'il cite se préteut difficilement à cette interprétation. Cette érnption commeuca le 27 novembre 1827. Dans un lieu où jamais il n'y avait eu de flamme, ou vit paraltre une colonne embrasée, uni s'éleva pendaut trois heures à une hauteur considérable; puis, s'abaissant à la hauteur de trois pieds, elle dura encore vingt-quatre heures, jusqu'à l'instant où eut lieu l'éruption boueuse, qui couvrit d'une couche épaisse de deux à trois pieds une largeur de ceut cinquaute à deux cents toises. L'observation des lieux moutre que de pareilles déjections boueuses ont déjà eu lieu antérieurement, soit à la même place, soit dans le voisiuage; mais ou ne peut appliquer l'expressiou de volcaniques, dans l'acception ordinaire de ce mot, à cette salse et à d'autres qui sont indiquées dans le même territoire. Le même auteur nous apprend qu'à l'endroit appelé Atech-Gah, on les grands feux de Bakou, le principal jet sort de cou-

1 Journal of Science.

<sup>1</sup> Trans. New York Phil. soc. .

<sup>2</sup> Edin. Phil, Journal, vol. vi.

ches calcaires qui plougent de 25° au S.-E., et donne une couleur bleue aux feutes et crevasses du rocher.'.

D'abondauts dégagements de gas accide carbonique out lieu dans les mines de houillie et dans les rigions volcaiques. Tout le monde sait que c'est ce gas qui produit les deffets de la grote du chien dont on a fait tant de descriptions exagérées. MM. Bischoff et Noggerath indiquent, sur les bodes du Lac de Lacok (Prusse Rhénane), une fosse dans laquelle in ont obseré les restes d'un grand nombre d'assiman, oiseaux, écureuits, chauve-souris, gernouilles, crapauds et insectes tusés par le dégagement du gaz acide earbonique.

Ce gas se degage encore en très-grande abondance sur la Kijl, presque visà-vis Bir-reborn. Le gas, arrivant par les fissures du recher dans un diang qui le recoure, jail-lit arec une telle violence à travers ses eaux, que le bruit s'entend à une distance de vollères. Les oissurs qui s'approchent trop près de cet étang y tombent asphyaife, et une counée de gair rrespirable défend facets de ses bords, couverts de gazou, au voyagera qui voudrait venir y étancher as s'ouit \*.

On vois en un grand nombre de localitée gaz, accompagnés d'ean et de pétrole, sortir à la surface du sol, en assez grande quantité pour qu'on puisse leur appliquer le nom de saises, ou voleani boueux. Le docteur Baubeny considérer ceux de Macabe, en Sieile, comme indépendants de toute action volenique, et il les attribue à la comination du soufre, très-abondant dans le sol de la contrée. Beaucoup d'autres en-orits nous offrent des exemples d'éruptions boueuses produites par un dégagement d'ean et de subdances gazeues ?

Dépôts formés par des sources.

Les sources sont rarcment, ou peut-être

ne sont jamais, complétement pures, à cause de la propriété dissolvante de l'eau, qui, en filtrant à travers l'écorce du globe, se charge toujours plus ou moins de matières étrangères. Le carbonate, le sulfate et le muriate de chaux, les muriates de soudo et de fer sont les sels qui se rencontrent le plus fréquemment dans les sources. Quolques-unes étant plus fortement chargées de ces diverses substances, et de quelques autres, telles que le carbonate de maguésie et même la silice, prennent, à causc de cela, le nom de sources minérales. Un grand nombre d'entre elles sout thermales, comme nous l'avons déjà fait remarquer, et ue paraissent pas proveuir immédiatement des eaux de l'atmosphère; il est possible enfin que beaucoup de sonrces froides soient d'origine thermale, avaut perdu, dans leur traiet an travers de couches plus froides, leur excès de tempéra-

Bien que la silice soit très-peu soluble, plusicurs sources thermales en contienneut une certaine quantité, comme le prouvent les dépôts siliceux des gersers en Islande. Sir George Mackensie rapporte qu'on v trouve, à l'état fossile, des feuilles de boulean et de saule dont on distingue toutes les fibres : ou y rencontre des graminées, des iones et de la tourbe présentaut toutes sortes de variétés de pétrification : ou v voit aussi des dépôts d'argile contenant des pyrites, qui, en se décomposant, leur donnent de très-belles couleurs. Les dépôts des geysers s'étendent jusqu'à environ un demi-millo dans diverses directions, et leur épaisseur doit surpasser douze pieds, à en inger d'après celle qu'ils présentent dans un escarpe-

ment près du grand geyser. Le plus bel exemple de dépôts de ce genre que l'on connaisse jusqu'à prèsent se trouve dans le terrait voicanique de l'ile de Saint Michel, l'une des Açores. Le docteur Webster, dans la description qu'il donne des sources chaudes de Furnas, rapporte que ucu température varie de 75° à 207° Fabr., (cuviron 25° à 97° centigrades), et qu'elles dépocent des quantiés considérables d'ar-

<sup>1</sup> Humboldt, Fragments asiatiques, p. 172.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Bischoff et Noggerath, Edin. Phil. journal.
<sup>3</sup> Les salses des environs de Modène sont célèbres depuis longtemps.

gile et de matière siliceuse, qui enveloppent et font plus ou moins passer à l'état fossile les herbes, les feuilles et les autres substances végétales qui se trouvent en contact avec elles : on peut observer ces végétanx à tous les états de la pétrification. Le docteur Webster a trouvé « des branches provenant de fougères qui croissent maintenant dans l'île, complétement pétrifiées et avant la même apparence que celles qui sont en pleine végétation, si ce n'est toutefois que la couleur a passé au gris de cendre. On rencontre des fragments de bois qui sont plus ou moins transformés; et il existe un lit de trois à cinq pieds d'épaisseur, entièrement composé des a mêmes roseaux qui sont si communs dans l'île. Ils sont complétement minéralisés, et remplis, vers le centre de chaque nœud, de petits cristaux de soufre . »

Les dépôts siliceux sont à la fois abondants et variés. Le plus considérable se présente par petits lits d'un quart à un demi-ponce d'épaisseur, accumulés sur une bauteur d'un pied et même plus. Ces lits sont presque toujours parallèles et horizontaux, quelquefois cependant avec de légères ondulations. Ces dépôts présentent des cavités, souvent tapissées de petits cristaux de quartz trèsbrillants, et dans lesquelles on trouve des stalactites silicenses qui ont fréquemment jusqu'à deux pouces de longueur. Des masses compactes de ces dépôts siliceux ayant été brisées par différentes causes, les fragments ont été cimentés de nonveau par la silice, et forment une brèche d'un aspect très-agréable : cette brèche constitue des élévations dont quelques-unes, selon le docteur Webster, ont plus de trente pieds de hant. Le dépôt général paraît être considérable et former de petites collines. Les couleurs de l'argile et des substances siliceuses sont trèsvariées et même très-vives; le blanc, le ronge, le brun, le jaune et le pourpre sont les nnances dominantes. Les parties des roches qui ont été en contact avec des vapeurs acides sont décolorées. Le soufre existe en

abondance dans ces sources qui sont situées dans un terrain formé de lave et de trachyte '.

D'après le récit de James °, les eaux thermales du Washita, dans les monts rocheux, aux États-Unis, forment un dépot très-aboudant composé de silice, de chaux et de fer; ce qui montre que des sources chaudes, même quand elles paraissent à la surface dans des régions non volcaniques, peuvent encare contenir de la silice.

La même circonstance se présente dans I'Inde. Le docteur Turner a trouvé que les sources thermales de Pinnarkon, et de Lougoubta, dans cette contrée, donnent, par gallon, 34 grains d'un résida fixe contennt, sur 100 paries, 31,3 de silice, 19 de chlorure de sodium, 10 de salfate de soude, 19 de carbonate de soude, 3 de soude pure, et 15,5 d'ean<sup>3</sup>.

Le docteur Black a analysé les eaux du Geyser et celles des sources chaudes du Reikum, en Islande, et il a obtenu, par gallon, les résultats suivants:

|                   |            |  | Geyser. |       | Reikum. |       |
|-------------------|------------|--|---------|-------|---------|-------|
| 9                 | Soude.     |  |         |       | 5,56    | 2, 0  |
|                   | Alumine.   |  |         |       | 2,80    | 0,29  |
|                   | Silice.    |  |         |       | 31,50   | 21,83 |
| Muriate de soude. |            |  |         | 14,42 | 16,96   |       |
|                   | Sulfate de |  | nne     | le.   | 8.57    | 7.53  |

Ces analyses p'indiquent pas de traces de chara; mais in G. Mackrasic fait mention d'un dépôt calcaire que forment des sources d'euax bouillantes (100° centigr.), chargées de gaz acide carbonique, chan la vallée de legaz acide carbonique, chan la vallée de Reikholt, en Islande. Plusienrs euax thermales et autres sources contiennent non certaine quantité de ce gaz, qui paraît être très-bondant dans les régions volcaniques. C'est à la propriété qu'il a de dissoudre le carbonade de chaux, lorsqu'il traverse les roches calcaires, que sont dus ces dépôts si commans dans quelques contrées, particulière-

<sup>·</sup> Edin., Phil. journal, vol. vs.

<sup>1</sup> Edin., Phil. journal, vol. vt. 2 Expedition to te Rocky Mountains.

<sup>3</sup> Elements of Chemistry.

ment quand leur sol est volcanique, et que l'on désigne sous la denomination générale de travertius ou tule declaires. Probablement aussi beaucoup de sources chaudes contienent du gas acide carbonique, qui, n'ayant pas été en contact avec des couches calcaires ou magnésiennes, se dégage dans l'atmossibre dès qu'il arrive au jour la tribus qu'il arrive au jour la tribus

Des trucerins sont d'une importance géologique bien plus grande que les dépots silicux des sources modernes, au moins pour ce qui concerne leur étendue et leur épaissen; joutefois Tune et l'autre ont été fort exagérées, ce qui résulte de l'habitude que l'étendue de la terre en général, mais à celle des vallées ou des plaines dans lesquelles ils se trouvent, et souvent même aux proportjous de l'homme.

Le dépôt de la fontaine de Saint-Allyre près Clermont, formait un pont qui, en 1754, avait cent pas de long, 8 ou 9 pieds d'épaisseur à sa base, et vingt ou vingt-qualre pouces à sa partie supérieure '.

M. Lyell, en parlant des dépôts calcaires des bains de Sun Fignone, rapporte qu'il y existe un dépôt de quinne pieds d'épaisseur : il est formé de plusieurs assises, et est exploité pour les constructions > Selon le doteur Gosse, les eaux thermales qui déposent ce travertin sont assez chaddes pour qu'on puisse y faire euire des œuts.

Les caux thermales des bains de San Fi-

tippo, qui ne sont pas folognés de ceax de San Vignone, ont une température de 40° centigrades, et l'une des sources est de un ou deux degrés plus chaude. Blies contiennent de la siliee, da sulfate de chaux, du carbonate de chaux, du sulfate de magnésie et du sonfre; et, malgré leur haute température il y crott des conferres. Les ol environnant est formé de travertin déposé par les sources, On y observe plusieurs fentes, dont une a 30 pieds de profonden et 150° à 200 pieds de longueur ; l'eav y est blanchà-

tre, et dans un état constant d'ébullition, ce qui lui a fait donner le nom de It ballore. Il en sort des bouffées abondantes de vapeurs d'eau et de vapeurs sulfureuses. Il v a d'autres fentes dans lesquelles il se sublime du soufre, de la même manière qu'à la solfatare prés de Naples, et la quantité en était antrefois assez grande pour constituer une branché d'industrie qui est anjourd'hui abandonnée : les parois de ees fissures sont pénétrées d'acide sulfurique. Le doctenr Gosse a observé les stalagmites siliceuses dont parle le professeur Santi, et il les décrit comme recouvrant la surface du travertin sur une épaisseur d'un huitième de pouce 1. M. Lvell a observé dans le dépôt de travertin une structure sphéroldale, et il la compare à celle du calcaire magnésien de Sunderland. On n'a pas déterminé quelle est la quantité de magnésie qui pent exister dans ce travertin . mais, d'après le docteur Gosse, elle y est combinée avec l'acide sulfurique. Les sources de San Filippo contiennent une si grande abondance de sulfate de chanx, qu'avant de conduire les eaux dans l'endroit où on les emploie à former les empreintes en relief que tout le monde connaît, on les retient en stagnation dans des bassins, afin qu'elles y déposent le sulfate de chaux qu'elles contiennent. Au reste, il est tout naturel que l'on trouve une grande quantité de sulfates dans des eanx qui dégagent des vapeurs sulfureuses si abondantes, et qui déposent un travertin dans lequel on a constaté la présence du soufre, bien qu'il soit principale-

ment composé de carbonate de chaux. Dans les Apennia, particulièrement préside la région volcanique de l'Italie méridionale, il n'est pas rare de rencontrer des travertins déposés par des sources froides. Les célèbres cancades de Terni sont, comme on le sail, Covarrage de Fart; on les a formées en creu-sant, dans un anien dépot calesire, un canal pour just coulte le Vétino, qui maintenant tombe da baut d'un précipice dans la Néra, au jasse au-désous. On observe sur le pla-

<sup>, 1</sup> Daubuisson, t. 1, p. 142.

<sup>2</sup> Principles of geology, p. 202.

<sup>1</sup> Gosse, Edin, Phil, journal, vol. 11.

teau supérieur un dépôt calcaire considérable qui s'est formé à une époque qu'on ne peut pas déterminer d'une manière certaine. mais qui probablement n'est pas antérieure à la période actuelle. L'eau, malgré sa vitesse, a un pouvoir érosif très-faible, et le canal supérieur conserve toutes les traces du travail de l'art. Le Veline contient beaucoup de carbonate de chaux, et il le dépose, après sa grande chute, dans le lit même de la Néra, qui, au lieu de l'entraîner, lui laisse, insqu'à no certain point, obstruer son conrs, comme on pcut le reconnattre à l'endroit qu'on appelle le Pont, où f'ai traversé la Néra, en n'étant obligé que de sauter une ou deux fois par-dessus les passages qu'elle se fraie. Il doit y avoir en cet endroit une lutte constante entre le pouvoir destructif des eaux de la Néra et la disposition de celles du Velino à former des incrustations. La contrée environnante présente un grand nombre de dépôts calcaires formés par des sources chargées de carbonate de chaux . L'explication que l'ou donne ordinairement de ce phénomène paratt très-probable. On suppose que l'acide carbonique provient des régions volcaniques qui se trouvent au-dessous (à la surface, il paratt qu'il en existe à pen de distance), et que l'eau, chargée de ce gaz, traversant des couches calcaires, dissout du carbonate de chaux autant qu'elle peut s'en saturer, et qu'elle le laisse ensuite déposer, lorsqu'au contact de l'air, où la pression est moindre, son excès d'acide carbonique vient à se dégager. MM. de Bucb, Brongniart, · Boué, de Hoff et d'antres géologues, s'accordent à attribuer l'abondance si grande de l'acide carbonique dans les eaux acidules, à l'action volcanique ou ignée dont on suppose l'existence à différentes profondeurs au-dessous de la surface du sol. M. Hoffman a fait en outre remarquer qu'on rencontre fréquemment des sources minérales dans certaines

1 D'après Bergmann, nne pinte de ces esux contient: acide carbonique, 26 pouces cube; carbonate de magnésie, 10 grains; carbonate de chaux, 4,5; nulfate de magnésie, 5,5; sulfate de chaux, 8,5; chloried de sodium, 1,5; et oxide de fer, 0,6. — Henry's Elements, et Turners'e Elements.

vallées de soulèvement, et il cite la vallée de Pyrmont, déjà mentionnée ci-dessus, page 24, comme présentant un bon exemple d'eaux chargées d'acide carbanique 1. Dans les prairies marécageuses de la vallée d'Istrup - qui est une vallée de soulèvement, on trouve de petits tertres de limon de 15 à 20 pieds de baut et de 100 picds de circouférence, qui ont été produits par des dégagements de gaz acide carbonique. Ils présentent à leur surface un grand nombre de petites flaques d'eau dans lesquelles celle-ci est constamment entretenue dans uu état de bouillonnement par des bulles de gaz de la grosseur du poing '. Après avoir cité d'autres exemples de dégagement d'acide carbonique, soit dissous dans l'eau, soit libre on presque libre, M. Hoffman observe que « le pays situé sur la rive gauche du Weser, dans la direction de Carlsbafen à Vlotho, jnsqu'à la peute du Teutoburg-Wald, peut être comparé à un crible dont les ouvertures, uon encore fermées, donnent passage à des gaz qui se dégagent des régions volcaniques souterraines par des causes inconnues 3, 7

Le travertin de Ticoli et le fameux Lago di Zolfo, près de Rome, ont été souvent cités par ceux qui n'attribnent tons les phénomènes géologiques qu'à des causes semblables à celles qui agissent maintenant; mais le premier n'est qu'une simple incrustation dont l'étendue, (qui peut à la vérité, sur certains points, parattre considérable à celui qui la parcourt), est tout-à-fait insignifiante, si on la compare à celle de la contrée dans laquelle il se rencontre ; le second n'est qu'un étang que l'on a relevé d'une manière un peu étrange en lui donnant le nom de lac, et qui contient, d'après sir H. Davy, une dissolntion saturée d'acide carbonique, avec une trèspetitequantitéd'hydrogène sulfuré. La source est thermale, puisque sa température est d'environ 27° centigrades. Il y croft, taut dans l'intérieur que sur les bords, des plantes dont la partie inférieure est enveloppée

2 Ibedem.

<sup>1</sup> Hoffman, Journal de Géologie, t. 1, p. 164; et

par l'incrustation, tandis qu'elles végètent à leur partie supérienre; elles peuveut ainsi devenir fossiles, sans que leur structure délicate soit altérée et que leurs ramifications soient comprimées.

Tons les exemples cités jusqu'à présent de dépôts que l'on peut attribuer avec fondement à des sources actuellement existantes, sont de peu d'importance : ils peuvent nous aider à compreudre commeut se sont formés chimiquement les grands dépôts géologiques; de même que les expériences faites dans un laboratoire de chimie nous apprenueut à connattre les lois que suit la nature, lorsqn'elle opère sur une plus grande échelle ; mais ces sources ne penveut pas plus avoir donné naissance à ces grands dépôts calcaires ou siliceux que nous observons à la snrface du globe, que les expériences que nous venons de citer ne pourraient produire, même en les continuant longtemps, les grauds phénomènes chimiques qu'elles servent à expliquer.

M. Lyell a donué une description de certains dépôts calcaires qui se trouvent en Écosse, et qui sont remarquables, aon par leur étendue, mais par les circonstances qui les accompagnent. Il paraft que le petit lac nommé Bakie-Loch, daus le Forfarshire, a produit une marne qui sert, dans le pays, pour l'agriculture.

Voici la série des différentes couches :

- 1. Tourbe, contenant des arbres : 1 ou 2 pieds. 2. Marne coquillière, contenant par pla-
- ces un calcaire tuffacé, appelé dans le pays rock-marl: de 1 à 16 pieds. 3. Sable fin, sans cailloux, cimenté ce-
- Sable fin, sans cailloux, cimenté cependant dans quelques endroits par du carbonate de chaux: 2 pieds.
- 4. Marne coquillière de bonne qualité pour l'agriculture; souvent presque tous les caractères des coquilles sont oblitérés et méconnaissables: 1 à 2 pieds.
- B. Sable fin, sans caillonx, reposant sur un détritus de transport: au moins 9 pieds. Le rock-marl ne se trouve que dans le voisinage des sources qui existent çà et là dans le lac. La marne coquillière est blanche avee

une teinte jauuâtre; le rock-marl a la même teinte jauuâtre, et consiste presque entièrement en carbonate de chaux compacte et même cristallin.

Ou trouve dans la marne les débris organiques suivants : cornes de beufs et bois de cerfs ; défenses de sanglierz ; Cypris ornata, Lam.; Limnova peregra, Falcata fontinalis, Cyclas lacustris , Planorbis contortus , An-

crius lacustris, tontes de Lamarck, M. Lyell pense que cette roche calcaire n'est pas le produit immédiat des sources, mais qu'elle a été formée par les testacés qui existent dans ce lac; car, quoique ces sources contienuent du carbonate de chaux, il y est en si petite quantité, qu'il est impossible qu'elles aient produit immédiatement cette marne; il pense que les animaux testacés out sécrété la chaux, soit de l'eau, soit des chara dout ils se nourrissaient, et qu'après leur mort, leurs dépouilles calcaires accumulées ont formé la marne coquillière, laquelle a été transformée en roche calcaire par l'action de l'eau, l'acide carbonique que celle-ci contient la rendant capable de dissoudre du carbonate de chanx, et par suite de produire du calcaire cristallin. On trouve des graincs de chara, ou des gyrogonites, converties en carbonate de chaux. Leur novau existe quelquefois à leur centre; mais ordinairement cet espace est vide, et l'enveloppe senie est conservée. L'espèce de chara que l'on tronve pétrifiée dans ce dépôt, est la chara hispida, qui crott aujourd'hni abondamment dans le lac Bakie et dans les autres lacs du Forfarsbire, Cette plaute contieut une telle quantité de carbonate de chaux que, quand elle est desséchée, elle donne avec les acides une forte effervescence.

M. Lycil, en décrivant les dépôts de marie du face de Kinsondry, remarque qu'ils sont plus épais à l'extrémité du lac où les sources sont le plus communes. Les coquilles qu'on y trouve sont les mêmes qu'al les Bakle. Dans l'un et l'autre dépôt, ce sont presque colojours de jeunes individus, et sur dix on à peine à en trouver un qui soit entièrement derectopée. Ou a retiré de la marcun grand derectopée. Ou a retiré de la marcun grand aquelette de cerf (versus elaphus); il est remarquishiq qu'il se trouvait dans ne position verticale; les extrémités de son bois étaient presque à la surface de la marne, et ses pieds étaient à deux métres au-dessous. La marne est recouverte par de la courbe, dans laquelle on a découvert d'autres squelettes de cerfs, et, et al 1830, les débris d'un ancien canot creusé dans un gros trouc de chène.

ll y a quelque chose dans la formation de ces lacs qui tend fortement à rappeler l'époque des forêts sous-marines et des terrains lacustres de l'Est du Yorkshire, dont uous parlerons dans la suite. De même que ces terrains et ces forets, ces lacs paraissent avoir été produits après un transport considérable de détritus ; ils ont ensuite été comblés graduellement, et le dépôt a été recouvert par de la tonrbe, avaut la formation de laquelle il est certain que les tles britanniques étajent habitées, ainsi que le prouvent les objets de l'industrie de l'homme que l'on y a tronvés. Il est probable qu'à cette époque les lacs étaient des amas d'eau d'une étendue plus on moins considérable : autrement le canot que l'ou a découvert eut été peu utile.

## Sources de Naphie et d'Asphalte.

Ces sources sont répandues sur diverses parties du globe, ét ou se peut pas les considérer comme rares. D'après le docteur le l'Ille de Zante sont dans le même état que du cemps d'Élérodote; les étangs d'ôu elles sortent sont situés dans une petite plaine maréçageus borde d'un côté par la mer, et sur tous les autres points par des collines de schistes calozires et hilumières et sur tous les autres points par des collines de schistes calozires et hilumières et principal a environ 30 pieds de irronférence, et quelques pieds seulement de prondeur; les posits et le fond de tous ces ciangs sont recouvertu d'un endait épais de pétrole que l'on ambre à la surfaçace magi-

: Lyell, Geolog. trans. 2º série, vol. 11.

tant l'eau, et que l'on peut ainsi recueillir; on estime le produit anuuel à euvirou 100 harils.

James rapporte que, dans la Penayiransi, à environ 100 milles an-dessos de Pittsburg, è environ 100 milles an-dessos de Pittsburg, et près de la rivière d'Alleghauy, il existe une source à la surface de laquelle surrage du pétrole, en si grande quastité, qu'une seale personne peut en recneillir plusienrs gallons dans un jour. Il pense quece hiume est en connexion avec des couches de charbon, comme on l'a observé, pour des sources semblables, dans l'Ohio et le Kentucks <sup>2</sup>.

Le lac de poix de la Tristité, dont ou étales la cinconférencé acrivno 5 milles, est depuis longiemps célèbre. D'après le docteur Nagent, l'asphalte est auex consistant, dans les temps hamides, pour pouvoir supporter de fortex charges; mais pendant les chaleurs il devient presque fluide. Il est entrecoupé de nombreuses fentes pleines d'eux, quis errferment quéquefois en lissant leurs traces à la surface. Les couches terreuses minces dont e la de poix est rerouvert sur certaius points, donnent de bonnes récoltes de productions trojiciles; et, en raison de ces recouvrements de la poix, il est difficile de déterminer les limities exactes du late 1.

On obtient de grandes quantités de naphte sur les bords de la rell casjenne. Les habitants de la ville de Bolove, port de cette mer, u'out d'aurer contensible que celui que leur procurent le naphte et le pétrole, dont tonte la contrée environnante est fortement imprégnée. Dans l'It de Weloy et dans la pésinsule d'Apcheron ces substances sont tel-aboghantes, et donnent liue à déflex-portations considérables. On trouve des sources liternales près de celles de naphte é.

Les sources de uaphte de Rangoun, dans le Pégu, paraissent être d'une abondance extrême. M. Coxe estime qu'elles produisent

<sup>1</sup> Holland; Travels in the Ionia Isles, Alba-

<sup>2</sup> Expedition to the Rocky Mountains.

<sup>3</sup> Nugent, Geol. trane., vol. 1. 4 Edin. Phil. Journal, vol. v.

annuellement 92,781 tonneaux. Dans les ties de l'Inde il y a des sources semblables : Marsden en eite dans l'île de Sumatra, à lpu et ailleurs.

#### Récifs et Iles de Corail.

Par suite du grand nombre de localités où on peut observer des récifs et des ties de corail , dans l'ocean Pacifique et dans les mers des Indes, on a d'abord généralement adopté des idées fort exagérées sur leur importance. On pensait que des masses considérables, que l'on regardait comme l'ouvrage de myriades de polypiers, avaient été élevées de grandes profondenrs par le travail de ees animaux; et l'on supposait que le fond des mers était reconvert de bancs de coraux d'une étendue immense. Pendant le voyage de Kotzebue, M. de Chamisso eut l'occasion de visiter quelques groupes remarquables d'îles disposées en eercle on en ovale, et laissant entre elles des passages par lesquels nn vaissean pouvait entrer de l'extérieur dans l'intérieur du bassin ; ces tles paraissaient n'être antre chose que les parties les plus élevées d'une ligne eirculaire ou ovale de réeifs de corail d'inégales hanteurs. M. de Chamisso a décrit les différents états par lesquels il suppose que le récif a passé successivement, avant de devenir une tle habitable pour l'homme ; cette description a été sisoprent citée qu'elle doit être connne de la pinnart des lecteurs.

Postériourement au voyage de Kölzebee, MN. (Apoy et Gaymard, qui faissient partie de l'expédition de M, de Preycinet, portèrent ne attention particulière sur les tles et les récilit decorail qu'ils enernt l'occasion d'examiner; et il révulta de leurs observations que l'importance géologique de ces tles et récili avait été grandement exagérée. Loin d'admetter que les polypiers étivent des masses de profundeurs considérables, ils est pensent que es animan ne produisent que des increntations de quelques brasses d'épaisers. Dans les régions où la belauer est considerant intérese, et où les rivages sont décopoés par des laies dans lesquelles les després de la constantent intérese, et où les rivages sont decopoés par des laies dans lesquelles les

eaux sont tranquilles et peu profondes, les polypes saxigenes prennent un accroissement considérable en incrustant les roches inférieures. Les mêmes auteurs observent que les espèces qui produisent constamment les banes les plus étendus appartienneut aux genres Meandrina, Carrophyllia et Astrea, mais surtout au dernier; et que ces genres, ne vivant que près de la surface. ne se rencontrent plus au-dessous d'une profondeur de quelques brasses. lis en tirent cette conséquence, qu'à moins qu'on n'attribue à ces animanx la faeulté de vivre à toutes les profondeurs, sous toutes les pressions, et à toutes les températures, il est impossible d'admettre qu'ils aient produit les masses qu'on leur a attribuées. Des considérations précédentes et de plusienrs autres, ils concinent que la disposition que présentent les tles et récifs de corail dépend des inégalités des masses minérales inférieures, et que le caractère circulaire de quelques groupes est du à des cratères sons-marins 1. Cette conclusion paraft n'être pas dépourvue de probabilité; car nous savons que les volcans en activité sont communs dans ces mêmes parages, et que, dans les Indes occidentales et les parties tropicales de l'Atlantique, où les coraux sont assex nombreux, on n'observe pas cette disposition d'îles en cerele, dans des endroits où les bouches volcaniques qui s'y rencontrent sont loin d'être anssi considérables que celles do l'Océan Paeifigne ou des mers des Indes.

MM. (buy et Gaymard observent que l'incre et la sond n'ont jamis ramené des fragments d'astrées, qui sont seutes capables et de couvrir des capables, sinon dans les endroits du l'eux était basse et n'avit environ que 25 os 30 pieds de profondeur; mais qu'ils ont trouré que les coraux pranches, qui un forment pas des masses solides, peuvent virre à de grandes profondeurs. 'Ils pearent avec Forster que les no-

1 Quoy el Gaymard, sur l'Accroissement des Polypes lithophyles, considérés géologiquement; Ann. des Sc. nat., l. v., page 273.

2 En sondant à la hauteur du cap Horn, à cuvi-

lypiers peuvent former de petites Iles, quand des masses de rochers leur présentent un point d'appni sur lequel ils peuvent élèvre leurs habitations jusqu'au niveau de la mer, et à la surface desquelles les sables et autres matières s'arrêtent et se consolident. Ce mode de formation s'accorde avec celui que J'ai observé sur les cottes de la Jamaïque.

Onant à la grande profondeur d'eau que l'on trouve fréquemment sur le bord des récifs de corail, les mêmes auteurs pensent qu'on peut l'expliquer en supposant que les polypiers out bâti leurs demeures sur le bord d'un rocher escarpé, comme on l'observe communément sur le flanc des montagnes et sur les côtes. A l'appni de cette opinion , ils citent l'éle de Rota , où l'on trouve, snr des escarpements, des coranx semblables à ceux qui existent actuellement dans les mers environnantes. Il y a cependant certaines localités où les récifs de coraux sont rangés suivant une ligne parallèle à celle de la côte, dont ils sont séparés par une grande profondeur d'eau, circonstance qui semble demander une explication différente.

Dans des régions telles que celles qui présentent en si grande abondance ces lles et récifs de coraux , et où l'on trouve des traces si évidentes d'nne action volcanique comparativement récente, on doit s'attendre à rencontrer des preuves évidentes du soulèvement de pareils récifs au-dessus du niveau de la mer. C'est, en effet, ce que les navigateurs ont observé. MM. Quoy et Gaymard rapportent que les rivages de Coupang et de Timor sont formés de bancs de coraux . ce qui avait fait penser à Peron que l'île entière était l'ouvrage des polypiers. Mais il parait qu'en s'avancant vers les hauteurs, on rencontre, à environ cinq cents pas de la ville, des couches verticales de schiste tra-

ron 50º de latitude australe, et à une profondeur de 50 à 80 brasses, ils ramenèrens de petits madrépores rameux vivants; et, à une profondeur de 100 brasses, sur le banc des Afguilles (à la pointe méridionale de l'Afrique), ils ont obtenu des relepors. Ibidem, page 284. versées par du quartz, et que sur ces couches et sur d'autres roches reposent les bancs de coraux, dont l'épaisseur, suivant MM. Quoy et Gaymard, n'excède pas 25 ou 30 pieds. A l'Ile de France on trouve, entre deux coulées de laves, un banc semblable do plus de dix pieds d'épaisseur ; à Wahou, une des iles Sandwich, les lits de coraux s'étendent jusqu'à une petite distance dans l'intérieur de l'ilo. Nous nouvons ajouter à ces faits qu'à la Jamaique, autonr de la côte orientale et septentrionale, il v a un banc de corail très-étendu d'environ 20 pieds d'épaisseur, qui ne fait que border l'tle, et qui présente toutes les apparences d'un banc soulevé au-dessus de la mer, et exposé par là à l'action destructrice des vagues.

Dans tous les parages où , comme dans l'Océan Pacifique, il y a à la fois un grand nombre de volcans et de récifs de coraux, on doit s'attendre à trouver des rapports do position remarquables, et même des alternances entre les matières volcaniques et les bancs de coraux. En admettant que les principaux polypiers saxigenes ne vivent pas andessous de 25 à 30 pieds d'eau, on conçoit encore que les mouvements du sol qui accompagnent l'action volcanique, peuvent abaisser les bancs de coraux, de manière qu'ils soient recouverts par des coulées de lave, et les soulever ensuite de nouveau audessus du niveau de la mer. D'ailleurs l'exemple que nous avons cité dans l'Île-de-France suffit pour prouver an'nn banc de corail peut se trouver enfermé entre deux coulées de lave. Nous ne terminerons pas ce sujet sans rap-

porter une circonstance singuière que nous avons avoir échoservée par Lloyd pendant qu'il parcourait l'istème de Panams. Voyant quelques beaux polypiers sur le rirage, il ce adétache des échantillons ; mais ne pouvant les emporter pour le moment, il les déposs sur quelques rechers, ou sur-d'autres coraux, dans un endroit abrité, et où l'enn était peu profende. T'étant retourné quelques jours après, il vit qu'ils surient sécrété de la matière pierreuse, et qu'ills rétairent lette solidoment sur la place où il les avait mis. Cette propriété peut aider beaucoup à la formation des bancs soides de coraux; car si l'on suppose que des fregments de coraux vivants soient détachés par les vagues, et jetés dans des avriéts on dans des androits où l'eau est tranquille, ils peuvent se fixer aux matières qui s'y trouvent, et ajouter à leur solidité.

#### Forêts sous-marines.

Sur plusieurs points des côtes de la Grande-Bretagne et du nord de la France, on trouve dans le sol des amas de bois et autres végétaux qui paraissent être identiques avec ceux qui existent aujourd'hui dans la contrée. Ces amas se rencontrent à des niveaux inférieurs. à celui des hautes mers ; et il est impossible que ces végétaux aient pu croftre, tant que les bauteurs relatives de la mer et des côtes ont été telles que nous les voyons aujourd'hui. On a donné le nom de forêts sousmarines à ces débris de bois et autres végétaux. On ne peut ordinairement les observer qu'à marée basse, ou lorsque les vagues ont entratné temporairement un banc qui bordait le rivage, ou dégradé la côte dans un endroit peu élevé.

On a fait différentes hypothèses pour expliquer ce phénomène; mais celle qui l'attribue à un abaissement des côtes produit par des tremblements de terre ou des mouvements souterrains, est celle qui s'accorde le mienx avec les observations particulières et avec tous les faits généraux de la géologie. Cette explication a été proposéc en 1799 par Correa de Serra, et elle a été plus tard développée par Playfair, qui ue regardait ces abaissements du sol que comme un cas particulier de ces dépressions et de ces soulèvements qui modifient constamment la surface du globe, et d'où il résulte qu'une même contrée peut être alternativement, tantôt le fond d'une mer, tantôt un continent ou des fles.

Correa de Serra décrit la forêt sous-marine qui se trouve sur la côte du Lincolnshire, et la représente comme composée de racines, de trones, de branches et de feuilles d'ar-

bres et d'arbrisseaux, entremêlés de plantes aquatiques; dans plusieurs les racines se trouvaient encore dans la position dans laquelle elles avaient poussé, tandis que les troncs étaient abattus. On distinguait des bouleanx, des sapins et des chênes; mais les antres arbres étaient indéterminables. En général le bois était altéré et comprimé : cependant on en a trouvé des pièces entières bieu conservées, que les babitants de la contrée ont employées dans des constructions. Cet amas de végétaux renose sur une argile recouverte par plusieurs pouces de feuilles comprimées, dont quelques-unes ont été regardées comme appartenant à l'Ilex aquifolium ; on a aussi trouvé au milieu d'elles des racines de l'Arundo phragmites.

Ces dépots de débris de végétanx n'existent pas seulement sur la côle; ils s'étendent à de grandes distances dans l'intérieur du pays; de sorte que ce qu'on voit sur le rivage n'est qu'one coupe natrelle d'un dépôt qui occupe une surface considérable dans la contrée. Un puits que l'on a percé à Sutton, a présenté la série de couches suivantes;

- Argile; 16 pieds.
   Substances semblables à celles qui for-
- ment la forêt sous-marine; 3 à 4 pieds.

  5. Matières terreuses semblables à celles que l'on retire du fond des fossés, mêlées de coquilles et de vase; 20 pieds.
  - 4. Argile marneuse; 1 pied.
    5. Roche crayeuse (chaik rock) '; 1 à 2
- 6. Argile; 31 pieds.

pieds.

7. Gravier et eu; épaisseur inconnue. Une autre excavation faite dans l'intérieur du pays par sir Joseph Banks a donné la méme section. Ce marais, ou tourbière (moor), comme l'appelle Correa de Serra, paratt s'étendre jusqu'à Peterborough, à plus de 60 milles au sud de Sutton \*2.

M. Phillips donne des détails intéressants sur quelques dépôts lacustres du Yorkshire

Il parait que ce n'est pas la craie proprement dite, mais seulement une substance crayeuse.
 Correa de Serra, Phil. Trans., 1799.

rets sous-mariues, et qui sont devenus submergés dans quelques endroits. Il pense que leur coupe générale pent être représentée ainsi qu'il suit :

- 1. Argile, généralement d'une couleur blene et d'nne texture fine.
- 2. Tourbe, avec diverses plantes et racines, et contenant, dans les grands dépôts, beaucoup d'arbres, de noix, de bois de daim, d'os de bæufs, etc.
- 3. Argile de différentes couleurs, avec des limnées d'eau douce.
- 4. Tonrbe, comme la précédente.
- 5. Argile avec cyclades d'eau douce, et phosphate de fer bleu.
- 6. Argile schisteuse bitumineuse, à feuillets contournés.
- 7. Argile sableuse, grossièrement schistense, comblant des cavités dans la formation diluviale.
- M. Phillips pense que les amas de tourbe des bords de l'Humber et de ses affinents appartiennent à la même époque que ces dépôts. Les couches qui y sont les plus constantes sont les numéros, 1, 2 et 5. Les espèces de daims que l'on a tronvées dans la tourbe sont : le grand élan d'Irlande (cercus giganteus), le daim ronge (cercus elaphus), et le daim fauve (cerrus dama). Le dépôt de tonrbes des plaines marécageuses est recouvert, sur une épaisseur qui s'élève quelquefois jnsqu'à 30 pieds, d'une couche de vase et d'argile semblables à celles que l'Humber dépose maintenant '; la tonrbe se tronve à uu niveau inférieur à celui des basses eaux, de sorte qu'ici la certitude d'un changement arrivé dans la hauteur relative du sol, paraît être aussi complète que dans les antres localités que nous allons citer.

Le docteur Fleming décrit une foret sousmarine qui se tronve sur les bords dn golfe de Tar (Écosse), et qui s'étend en portions détachées des deux côtés de la plage de Flisk, jusqu'à trois milles du côté de l'Ouest, et

1 Phillips. Illustrations of the geology of Yorkthire, 1829.

qui paraissent appartenir à l'époque des fo- | insqu'à sept milles vers l'Est. Elle repose sur une couche d'argile dont on ne connaît pas l'épaisseur. Cette argile est semblable au terrain grossier qu'on trouve de l'autre côté du golfe, et snr les bancs qui existent dans le canal. La partie supérieure de la couche a été pénétrée par un grand nombre de racines, qui sont maintenant changées en tourbe, et dont quelques-unes sont même converties en pyrite de fer; sa surface est horizontale et se tronve à pen près au niveau de la basse mer. Il y a cependant à cet égard de légères variations en différents points. La couche de tonrbe vient immédiatement au-dessus de cette argile : elle est formée de débris de feuilles, de tiges et de racines de beaucoup de plantes communes, appartenant aux ordres naturels des Equisétacées, des Graminées et des Cypéracées, mélées de racines, de feuilles et de branches de bouleau, de noisetier et probablement aussi d'anne; on y rencontre fréquemment des noisettes privées de leur noyau. Tons ces débris de végétaux sont très-comprimés ou aplatis lousqu'ils se trouvent couchés dans une position borizontale; mais lorsqu'ils sont verticaux. ils conservent la forme arrondie qu'ils avaient primitivement. On peut facilement diviser la tonrbe en petites conches, dont chacnne a sa surface recouverte de feuilles; celle qui so trouve à la partie inférieure est d'une couleur plus brune que celle de la partie snpérieure ; sa texture est également plus compacte, et les végétaux qu'elle renferme sont plus altérés 1.

> Le même auteur remargne plus loin que l'on rencontre à la surface de la tourbe des troncs d'arbres avec leurs racines, dans des positions qui sont, sans ancun donte, celles dans lesquelles ils ont végété. On n'observe aucun dépôt d'alluvion an-dessus de la tourbe, dont la surface est inférieure de quatre à cinq pieds au niveau des hautes mers.

Le doctenr Fleming décrit aussi une autre foret sous-marine sur les bords du golfe de Forth, dans la baie de Largo; elle repose

<sup>1</sup> Trans. Royal Soc. of Edinburgh, vol. 1x.

sur une argile brane dans laquelle les racines des arbes on péciéte. L'autiers la regarde comme une tourbe lueutre : eile est recouvrete par un dépli s'irégaire de sable et de gravier menn. La tourbe est composée de plautes terrestres et d'ean donce, parmi lesquelles on trouve des débris de bouleur, de noisetiers et d'ausses; on y rencontre unsà des noisettes. Le docteur Fleming a suivi la racine d'an arbre, qui probablement était un œune, jusqu'à plus de 6 pieds du troue !

Si . dn continent de l'Écosse , nous passons à ses iles, nous observerons des faits analogues, M. Watt décrit une forêt sonsmarine dans la baie de Skaill, sur la côte occidentale de l'ile de Mainland (Orcades). On tronve de petits sapins de 10 pieds de long et de 5 à 6 pouces de diamètre, en nartie ensevelis dans un amas de matières végétales, principalement composé de feuilles , et en partie eouebés sur sa snrface ; les tiges adhèrent encore à leurs racines, et tonte la masse est fortement altérée, de manière qu'ou peut saeilement la couper avec une béche. Ou a découvert, an milieu de ces débris de végétaux, un grand nombre de graines de la grosseur de celles de navet 1

Le Rév. C. Smith décrit une forêt sousmarine sur la côte de l'ile de Tiree, l'une des Hébrides. Il paraît que dans une plaine de 1500 acres de superficie, il existe une espèce de dépôt tourbenx (moss-land), semblable à celui dont nous avons parlé plus haut, et qui est recouvert par un dépôt diluvial de 12 à 16 pieds; ce dépôt tourbeux borde la plaine du côté de l'Est, et la baie dans laquelle il se trouve est entièrement ouverte aux vagues de l'Atlantique. L'épaisseur moyenne de la tonrbe (on terreau de mousse), s'élève à plusieurs pieds, mais à son affleurement sur le rivage, elle n'excède pas 4 ou 5 pouces; sa consistance est ferme. et elle adhère fortement à une argile sur

laquelle elle repore, Gutre les débris d'arbres discusses de la caracterista qu'elle continct, on y trouve d'autre plantes quis petites et un grand combre de praisse qui d'houfe plantissent étre tout-f-ait fraiche, mais qui deviennent noires forque'lles out été exposées à l'air. Ces graines parsissent appartenir à quelque plante de la famille autrelle des Algunis-reuses, et M. Drummont pense que ce sont probablement etelles du Gentate amplies à.

D'après le même autent, on rencontre fréquemment des forêts sous-marines sur les côtes de l'ité de Coil. Il cite aussi le Rêv. H. Maclean comme ayant observé dans l'île de Tiree des gisements analogues qu'il n'a nas visités lui-même.

En retournant sur le continent de l'Angletere, nous trouvous des accumalistons semblables de végétaux qui ont été dérrites par M. Stephenon, sur les bords des plaines comprises entre la Mersey et la Dee, sur la deré du Chashire. On y observe des souches d'arbres dont les racines s'étendent dans totales les directions, et que l'on diristi avoir été coupées à environ 2 péels du sol. La matière végétale repose sur une marre bleat-

tre, et est recouverte par un able '.

M. Horner décrit une fort sous-marine
sur la côte de la partie S-O. du Sonserariashire, dans le canal de Bristol, on la voit
très-bien entre Stolford et l'embouchure du
Parret, point entre lequels la côte et basse;
une plage éler-ée de galets, composés principalement de lia (qui est la roche des environs), protége contre les vagues de la mer la
plaine qui es trouve derrière el le. Le dépôt
de débris végétaur est ici, comme dans le
autres localités, semblable à une couche de
tourbe on de fenilles altrées, et renferme
des trones, des tignes et des branches d'ar-

<sup>1</sup> Journal of Science.
2 Edin, Phil, Journal, vol. 111, p. 100.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Smith, Edin, New Phil, Journal, 1820.
<sup>2</sup> Edinh, Phal, Journal, 10, xvvi. M. Smith clie le Courrier de Liverpool de décembre 1897, qui reapporte qu'eyês une violente tempêre, no découver sous le sable, an-dessous du niveau de la baute mer, des tronces et des racines d'arbres qui, selon toutes les apparences, avaient poussé sur le lieu même.

bres jou y trouve de menus rameaux (treigo), des noisettes, et une plante, souvent encitive, ) que M. Brown croit étre la Zostera coentide de Limite Quelques liges d'arbres ont jusqu'à 30 pieds de long; les bois paraisent appartenir au châre et à Viy's ordinairement ils sont peu altérés, et au contraire asset durs et asses soilées pour étre employés pour la charpeste et pour le chauffing; ceux mêmes qui sont moss quand on les reinstructions et de la contraire ceux mêmes que sont mos quand on les reinstructions et regles et se les a ordinairements et place la 18 pouces d'épsisseur, et repose sur une argile bleue .

De la côte dont nous venons de parler, part une vaste plaine nnie, qui s'étend à une distance considérable dans l'intérieur du pays, entreconpée de collines alongées en chaines ou isolées, et présentant l'apparence d'une mer, du sein de laquelle s'éleveraient des promontoires et des tles. M. Horner rapporte, d'après De Luc, qu'en creusant de nouveaux cananx entre le Brue et l'Axe, on a trouvé un lit de tourbe sous la surface du sol. Cette couche, si l'on peut lui donner ce nom , a été observée en d'autres points de la même plaine, et on a même assuré qu'on en avait retiré des arbres. Il semblerait, d'après cela, que la forêt qu'on rencontre sor la côte, n'est autre chose qu'une coupe d'un vaste dépôt situé au-dessous des plaines qui aboutissent à la baie de Bridgewater.

La description qu'à donnée le docteur Boase de la fact sou-mainte de la baie du Mont (Monti' hey) dans le Cornouailles, près de Penance, a beaucoup sjouté à ce que nous savions sur ce sujet. Cette couche de matières végétales consiste en une mas rameuur et de feuilles d'arbres que paraissent apparteur presque entièrement au noisetier. Au milieu de ces débris, on trouve un grand mombre de branches et de trone du même arbre métés avec de l'auwe, de l'orme et du chém. A environ un pied au-dessous de la surface de la couche , la masse se compose principalement de feuilles, au milieu desquelles on trouve une grande abondance de noisettes; on y rencontre aussi des filaments de monsses, et des portions de tiges et d'enveloppes de graines (seed-ressels) de petites plantes, dont plusieurs appartiennent évidemment à l'ordre des graminées. Avec ces tiges et ces graines on observe des débris d'insectes, particulièrement des fragments d'élytres et des mandibules d'espèces de la famille des scarabées qui déploient encore les couleurs les plus belles et les plus brillantes, mais qui, dès qu'ils sont exposés à l'air, ne tardent pas à se réduire en poussière. Au-dessous de cette partie de la couche, la matière végétale prend un tissu plus serré, et finit par devenir terrense et chisteuse ; elle repose sur un sable granitique qui luimême recouvre un sebiste argileux. La couche végétale plonge vers la mer sous un angle d'environ deux degrés; elle est recouverte par une couche de galets de hornblende. dont la surface est polie, et qui ont de deux à trois pouces de diamètre; cette couche de galets a seize pieds d'épaisseur, et elle est couronnée par un sable granitique, sur une hauteur d'environ 10 pieds. La couche végétale, par suite de sa pente qui se relève vers le continent, vient parattre sous un marais au milieu des terres, après avoir passé sous la masse de cailloux et de sables qui la recouvre 1.

M. de la Fruglaye a obserré, en 1811, qu'une partie du rivage dies environs de Modar, qui unparanta parsissait entièrement composé de sable, présenta tout à coup, après une violente tempte pendant aquelle le sable avait été emporté, une masse considérable en matières végédales: ét d'arbres unis ensemble, qui rétendait à une grande distance le long de la côte; les feuilles étaient bien conservées, mais les troucs et les branches d'arbres étaient pourris. On reconnut des chimes dans cette masse de bois, et on y découvrit des insectes avec leurs couleurs très-

<sup>1</sup> Horner, Geol. Trans., vol. 111, p. 380, etc.

<sup>1</sup> Boate, Trans. geol. Soc. Cornwatt.

bien conservées. Quelques jonrs après, cette accumulation de végétanx fut de nonvean couverte par le sable '.

Les nombreux exemples qui viennent d'étre cités suffisent pour faire reconnaître la ressemblance générale qui existe entre une simple mention des forêts sous-marines que p'ai observées sur les côtes de la Normandie, l'une à l'Est des rochers des Vachernonies, l'une à l'Est des rochers des Vachernonies de la Normandie, l'une à l'Est des rochers des Vachernonies de l'embouchure du char.

On ne pent donter qu'il n'y ait eu un changement dans les niveaux relatifs de la mer et des continents voisins, depnis l'époque à laquelle ces arbres et ces plantes ont végété; mais on peut avoir différentes opinions sur la manière dont ce changement s'est opéré. Comme nons vovons les tremblements de terre prodnire quelquefois des affaissements du sol, nous ponvons présnmer que la Grande-Bretagne, les tles Shetland, les Hébrides et la côte sententrionale de la France en ont également éprouvé. Mais si cet abaissement du sol s'était effectué subitement par snite d'un violent tremblement de terre, il anrait do occasionner un grand mouvement des vagues à la sarface de la mer, et dans ce cas il est à croire que les substances végétales légères, telles que les fenilles, qui constituent nne si grande partie des forêts sousmarines, auraient du être entrainées; or, ce n'est pas ce que l'on observe. On peut donc présumer que le changement de niveau s'est fait d'une manière en quelque sorte graduelle, quoique cette hypothése ne s'accorde pas tont-à-fait avec les arbres brisés, qui paraissent indigner quelque chose de soudain, tel qu'un ouragan ou des vagnes résultant d'un tremblement de terre. On peut anssi supposer, pour expliquer ccs forêts sous-marines, que la mer s'est élevée graduellement, et qu'elle a accumulé sur son

1 Journal des Mines., 1, xxx, p. 389.

rivage, en avant des plaines, des bancs qui les ont protégées, ct que les vagues ont poussées en arrière à mesure qu'elles atteignaient

un niveau plus élevé. Onelle que soit l'hypothèse qui approche le plus de la vérité, il est certain qu'il y a en un changement dans les hanteurs relatives de la mer et des continents, antonr de la Grande-Bretagne et le long des côtes septentrionales de la France, et que ce changement s'est opéré depnis l'époque où ces contrées ont commencé à jouir de climats peu différents de ceux qui y existent anionrd'hui. et peut-être tont-à-fait les mêmes. L'absence de fossiles marins au milieu de ces dénôts de végétaux semble indiquer que les forêts qui les ont formés n'ont pas été subitement englouties par la mer; car s'il en avait été ainsi, elle aurait laissé quelques traces de sa présence. Si un sonlèvement sondain du soit venait rétablir les uiveaux relatifs tels qu'ils étaient dans l'origine, ces forêts aujourd'hui sous-marines, quoique relevées alors audessus de la mer, conserveraient des traces évidentes de leur position actuelle au-dessous de son niveau, car on verrait des substances marines attachées aux arbres qui sonvent sont percés par les photades.

sond perces par les phósiades.

Les détails qui précident sont peut-être trop étendus pour un simple Manael de géologie; mais il nous a pars important de faire 
voir que des changements dans les niveaux 
relatifs de la mer et des terres sont ojerés 
le long des chées, de des poques géologitant plan secréssir de les faires connattre, 
que nous allons plus has chercher à prouver 
que nous allons plus has chercher à prouver 
que nous allons plus has chercher à prouver 
que nous allons, ma moins partielle, dans ces 
memes niveaux, mais fout-l-àtie en sens 
contraire, laquelle a en lieu sur nos côles 
méridionales.

Anciennes plages et dépôts de coquilles soulevés.

A Plymouth, et sur la côte des environs, on observe les restes d'une ancienne plage qui s'abaisse graduellement vers la mer, et dont la plus grande élévation au-dessus des plus hautes eaux est d'environ 50 pieds '. La figure 20 en représente une coupe prise au Hoe:



b, niveau actuel de la mer; d, d, couches du calcaire de la grawacke, loguegant vern le sud tous nu angle considérable; c, amas de cailloux arrondis et de sables entremélés çà et là de gros fragments anguleux de calcaire. de la rejestant founde se apparences d'ance ancienne pàseç qui a été soulere au-dessus du niveau actuel de la mer; la resemblance est complète quand on observe la manière dont les galesse et subley sont disposés, et sartout quand on y trouve des coquilles ?

Les galets sont composés de calcaire, de schiete, de grês rouge, d'un porphyer rougeatre, qui se trouve en place dans une antre partie de la rade de Plymouth, et de direres roches qui proviennent des terrains de granwacke des environs. La coupe, représentés figner 90, a été produite par l'exploitation de la roche calcaire, dont ou extrati une très-grande quantité. Onremarquere

qu'en f, où il paralt qu'il y avait autrefois un escarpement, de même qu'aujourd'hui il s'en trouve un, peu élevé, qui borde le rivage actuel. L'ancienne plage et une partie de la montagne calcaire, sont recouvertes par un gravier ou une brèche peu solide, a, a', composée de fragments anguleux de calcaire qui évidemment n'ont nas été roulés par les eaux. Cette circonstance semble devoir nous indiquer l'époque du soulèvement de cette ancienne plage. On doit en effet se rappeler qu'en parlant de la dégradation de la surface du sol, nous avons observé que toute cette partie du Devonshire présentait un détritus superficiel provenant de la destruction des roches inférieures. Or , les fragments anguleux de calcaire a dérivent de la partie supérieure de la montagne : lenr poids , sidé par les agents météoriques, les a fait glisser sur la plage c; ils doivent aussi être tombés dans la cavité a qui, se trouvant audessus de l'ancien rivage c, ne contient ni sable ni galets, mais ressemble complétement aux fentes des carrières d'Oreston, près Plymouth, dans lesquelles on trouve des débris d'éléphants, de rhinocéros et d'antres animaux ensevelis sous des fragments de même nature. Il paraît donc naturel de conclure que cette plage était déjà soulevée peudant l'existence de ces animaux, et avant cette longue période peudant laquelle les montagues ont été leutement, mais considérablement, dégradées par l'action de l'atmosphère. Il semble en outre résulter de ce qui précède, que la configuration du sol de cette partie de la contrée n'était pas alors très-différente de celle qu'on voit aujourd'hui.

que l'ancienne plage c, ne s'étend pas jus-

En examen détaillé de la obte, depuis le lor jusqu'à Tor Bay, ne fait que confirmer cette opinion; on y observe, en une multi-tude de points, des sirconstances sembibables à celles que nous renons de développer : il est érident toutefois que ces circonstances doivent varier, avinant la quantité de rochers qui ont été emportes par la mer atutelle, assi qu'un peut le voir dans la figure \$11.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Le professeur Sedgwick m'apprend que le Rév. R. Hennah lui a fait remarquer depuis plusieurs années cette ancienne plage, etqu'il en a parlé dans as description de calcaires de Plymouth.

a le prijustici si le bouber of en voir autre chose poe de fi raguerite, qui problaberesti apprier poe de fi raguerite, qui problaberesti apprier naimi des patelles et de pettes sérite. Cra dernier coquillages aviante conservé leurs euleurs, et resemblaient aux nérites qui viteut maintenant sur la côte; mais on a trouvé plusiers centáines de coquilles dans une eaviér rempite de sable qui existidants lecaleur; malberureusement elles out été jetées par les carriers. Sous la citadelle le sable est composé de fraguentest de coquilles te sable est composé de fraguentest de coquilles.



Si a, a, représente les fragments anguleux

provenant de la roche schistense d, d, qui constitue nue haute colline sur le derrière,

et b, nne ancienne plage maintenant élevée

an-dessus dn niveau e, f de la mer, et reconvert par le détritus q. q. nue coupe . faite suivant la ligne 1, 1, ne mettra à découvert que le détritns ; une autre coupe, faite suivant la ligue 2, 2, pourra pe montrer que le détritus ou le schiste, parce que le fond de la mer pourra s'élever, comme cela arrive commnnément sur des plages telles que celle que nous considérons, où l'on voit le rocher saillir an milieu des galets. Si la mer forme un escarpement suivant la ligne 5, 5, on obtiendra nne coupe telle que celle du Hoe; mais si elle met à découvert la section faite suivant la ligne 4, 4, alors toute l'ancienne plage sera emportée, et il n'en restera plus de traces. On observe précisément tontes ces circonstances particulières sur la côte dont il est question. An pied du mont Edgecombe, près Plymouth, les caillonx roulés sont recouverts par des fragments de schiste et de grès ronge, A Staddon Point, le sable est recouvert par des fragments de grès rouge compact. Plus loin, vers le Sud, sur la côte urientale du golfe, et presqu'en face du Shag Rock, on observe la coupe représentée par la figure 22, qui peut être ou uon nne ancieune plage recouverte par un détritus.



c, terrain fondamental forme de schiste

argileux et arénacé; b, détritus qui n'est en partie qu'une terre sableuse mélée de petits fragments de sobisée d'un diametre excédant rarement celui d'un schelling on d'une pièce de six pences; a, détritus composé de fragments anguleux, de schiste et de grès, de la grossenr d'un œuf et au-dessus, mélés avec d'autres d'une dimension plus petite.

D'après l'époque à laquelle la plage de Plymouth paratt avoir été élevée, ce que nous venons de dire ett été pent-étre mieux à as place dans la section suivante, mais ce sujet est tellement lié à celni des élévations et dépressions alternatives du sol, qu'il m'a paru mieux de le placer immédiatement après les foortes sout-marines.

Cesdeux classes de faits paraissent conduire aux conclusions suivantes, qu'on doit toutefois se borner pour le moment à regarder comme applicables uniquement aux localités, que nous avons citées, et qu'il ue faut pas tron se hâter de généraliser.

- A une époque où les éléphants et les rhinocéros existaient peut-être dans ce climat, la confignration du-sol différait peu de celle qui existe aujonrd'hni.
- 2. La plage qui bordait la mer a été sou-
- 5. La surface des collines a subi une dégradation lente et graduelle, mais considerable, et le détritus qui en est résulté a recouvert l'ancienne plage, la forme générale des vallées et des collines étant alors peu différente de la forme actuelle.
- 4. Il est surrenu un affaissement du sol qui a submergé les bois et les forêts, et qui, abaissant le détritus de l'époque 5, l'a exposé à l'action destructrice de la mer, contre laquelle, jusque là, il avait été en grande partie protégé par les plages élevées et les peutes que présentait la surface du sol.
- Enfin, sont arrivés les changements postérieurs à l'établissement des niveaux actuels de la mer et des côtes.

Dans l'éle de Jura, l'une des Hébrides, le capitaine Vetch décrit 6 ou 7 terrasses,

1 Vetch, Geol. Trans. 2º série, vol. 1.

ou lignes d'anciennes plages , qui paraissent s'être élevées successivement au-dessus du niveau actuel de l'Océan. La plus basse se trouve à la hanteur des hautes mers, et la plus élevée est environ à quarante pieds audessus. Ces terrasses, ou aneiennes plages, reposent en partie sur le roc nu , et en partie sur un dépôt épais composé d'argile, de sable et de fragments anguleux de quartz ; leur continuité est cà et là interrompue par les torrents des montagnes, ou par l'action de la mer sur le dépôt qui les supporte; on les voit très-bien an lae Tarbert. La largeur de cet ensemble de plages anciennes varle suivant la disposition du sol ; lorsque celuici présente des pentes rapides, elle peut s'élever à cent vards; mais lorsque les pentes sont douces, comme sur le côté septentrional du lae, elle s'étend jusqu'à trois quarts de mille du bord de la mer. Ces plages en terrasses sont formées de cailloux arrondis et polis de quartz blanc de la grossenr d'un coco; ils sont tout-à-fait semblables à ceux qui forment la plage actuelle au bord de l'Atlantique, dans cette partie de l'île; et, d'après leurs formes, ils doivent avoir été produits par l'action réunie des vagues et des marées. A l'appui de eette opinion, le capitaine Vetch rapporte, qu'en suivant le bord septentrional du lac Tarbert, on trouve une série de cavernes toutes situées au même niveau, et à une hautenr considérable audessus de la mer; et comme jamais, dans les roches de quartz des tles d'Isla, de Jura et de Fair, il n'a observé aueune autre caverne que celles qui se trouveut sur le bord de la mer, il les considère comme ayant été de même produites par l'action des vagues.

M. Brougniart deerit une singulière socumilation de coquilles qu'il observée aux environs d'Udderalla, en Swider, ces aux environs d'Udderalla, en Swider, ces coquilles sont complétement semblables à celles qui existent maintenant dans la mer voisine; on les trouve en si grande abondance que depuis longtemps on les emploie sur les routes; elles ne continenner presque aueun melange de terre, et quoiqu'il y en ait leaucoup de brisées, on en renconte fré-

quemment qui sont encore entières. La masse la plus conidérable se rencentre au milieu de roches de gneis, jusqu'à une habetur de solsantedix mières au-dessus du niveau de la mer. Ce même géologue, pensant qu'il pourrait trouver des traces du sélojour de la mer sur le gneiss, qui est la roche fondamentale de la contrée, poursuirit ses recherches avec la plus grande attention, et finit par découvrir des Balanse encore alchémentes aux rochers sur lesquée lelle avaient vécu, et qui forment manitenant le sommet d'une collier. MM. Berzelius, Wobler et d.d. Brongniart étaient présents à cette découverte ?.

couverte '. Les cognillages que l'on trouve à Saint-Hospice, près de Nice, et qu'on a appelés sub-fossiles, ont depuis longtemps attiré l'attention. Ils sont semblables à ceux qui existent maintenant dans la Méditerranée ; leurs couleurs mêmes sont conservées, quoique le plus ordinairement elles aient blanchi. M. Risso a donné une longue liste de ces coquilles \*. D'après mes propres observations, je ne pnis guère douter qu'elles n'aient été élevées, à une époque récente, an-dessus du niveau actuel de la Méditerranée. Audessous de Baussi Ranssi, escarpement voisin, et de là, jusqu'au dépôt, principal de ces coquilles sub-fossiles, on trouve des traces évidentes d'une ancienne plage qui a été élevée : les eailloux sout arrondis et mélés de sable, dans lequel on trouve des eoquilles semblables à celles qui existent maintenant dans la mer voisine. Entre la presqu'île de Saint-Hospice et l'escarpement que je viens de citer, l'ancienne plage ressemble beauconp à celle des environs de Plymouth, si ce n'est que cette dernière a été élevée à nne plus grande bauteur 3. Cette élévation s'est probablement effectuée, lorsque la sur-

<sup>1</sup> Brongniart, Tableau des terrains qui compe sent l'écorce du globe, p. 89.

<sup>2</sup> Hist. Nat. de l'Europe méridionale.

<sup>3</sup> On Irouvera une description plus détaillée de ces localités avec une vue et une coupe de l'escarpement de Baussi Raussi, dans mon Mémoire inséré dans les Geot. Trans., vol. 11, 2º série.

face du sol avait déjà reçu, en grande partie, la configuration que nous lui voyons aujourd'hui.

M. de la Marmora donne des détails trèsintéressants sur une espèce de eouche ou de dépôt que l'on observe en Sardaigne, et qui contient des coquilles sub-fossiles avec des fragments de poterie grossière ; elle présente un exemple de l'élévation, non-seulement d'une plage, mais eneore du fond d'une mer basse qui en formait le prolongement. La partie de cette eonehe qui est la plus éloignée de la côte actuelle, et qui par conséquent formait très-probablement l'ancien rivage, avant l'élévation du sol ou l'abaissement do niveau de la mer, est terreuse et ferruginense, et contient des débris de coquillages terrestres, fluviatiles et marins, mélés avec des fragments de poterie grossière : eirconstances que l'ou doit s'attendre à trouver sur une côte habitée, et particulièrement aux bords d'une mer qui, comme la Méditerranée, n'a presque point de marée. La partie de la couche qui est la plus rapprochée de la mer, et qu'on peut par conséquent considérer comme avant été autrefois sous les eaux, la couche s'élevant graduellement vers l'intérieur de l'Ile, est formée d'un grés calcaire; la poterie disparaît, et les Cérites et les Lucines deviennent plus rares. Au nord-ouest de Cagliari, dans un endroit où la eouche s'élève à environ 50 mètres andessus de la Méditerranée, et qui est à nne distance d'au moins deux mille mètres de la mer, on trouve des huttres (Ostres edulis) encore adhérentes au rocher sur lequel elles ont évidemment vécu. Ces coquilles subfossiles appartienneut aux mêmes espèces que celles qui existent maintenant sur les mêmes côtes, ct sont bien conservées. Entre autres objets de poterie, M. de la Marmora a déconvert dans ce dépôt an nord-ouest de Cagliari, une houle de terre cuite, à peu près de la grossenr d'une pomme, et percée d'un trou à son centre, comme pour y faire passer une corde. M. de la Marmora pense que eette boule peut avoir appartenu à des pêcheurs, qui ne connaissaient pas alors

l'ásage du plomb, et qui exergaieut leur industrie, avan qu'un changement de nivean
ett mis à acc le fond d'une partie de la mer
det mis à acc le fond d'une partie de la mer
de sans étaient basse 1. Nous arons donc
ici un exemple d'une élévation du sol, ou
d'un absissement du niveau de la mer dans
cette partie de la Méditerranée, éun l'époque est postérieure à l'appartition de Thomme
dans l'It de Sardigine. Si c'est avec raison
que M. de la Marmora considére cette couce comme identique avec des ouches sembibbles que l'on observe sur les côtes de la Sielle,
ee changement de niveau paratirait n'avoir
pas été dout-éfait local 3.

M. Boblave a observé sur les calcaires de la Grèce diverses lignes de dégradation élevées à des bauteurs différentes an-dessus du niveau actuel de la Méditerranée ; ces lignes sont semblables à celles que produit aujourd'hui l'action des vagues sur les côtes de la même contrée. Il signale aussi l'existence de netites terrasses horizontales et de lignes de eavités percées par des coquillages lithophages. M. Boblaye attribue ces diverses eirconstances à des élévations successives du sol au-dessos du niveau de la mer. Une caverno littorale, près Napoli de Romanie, eontient une brèche qui se rapporte à l'époone actuelle, car elle renferme des fragments d'une ancienne poterie. Cette caverne naralt avoir été élevée de cing ou six mêtres an-dessus du niveau actuel de la Méditerranée 3.

Nons avons éjá dit, p. 109, que sur la cele occidentale de l'Amérique maridionale, un rivage avait été élevé pendant le tremblement de terre de 1892, et que l'on tonvait dans le même endroit des traces d'auciens rivages qui avaient été ainsi élevés. Il. Lesson a sussi observé à la Conception, plus au Sad sur la même côte, des bancs de coquillages semblables à ceux de la mer voisite,

l Be la Marmora, Journ. de géol., t. 111, p. 309. <sup>2</sup> M. de la Marmora distingue avec soin le grès dont il a été parlé ci-dessus de la roche qui se

forme journellement dans la mer à Messine.

Boblave, Journal de Géol., t. 111, page 163.

et qui sont actuel lement élevés au-dessus de son niveau \*.

Il est presque impossible do ne pas reconnattre, dans l'élévation de ces rivages et de ces fonds de mer, l'action des mêmes forces que nous avons signalées en parlant des tremblements de terre. Ainsi que nous le verrons dans la suite, la surface du globe a éprouvé à différentes époques des soulévements et des abaissements, mais avec de grandes différences dans l'intensité des forces qui ont produit ces changements. Il est excessivement difficile d'assigner des dates au soulèvement du rivage de Plymonth, à celni des coquilles d'Uddevalla, et aux autres phénomènes semblables que nous avons décrits; mais tous ces faits nous conduisent à reconnattre que, depuis l'apparition sur la surface du globe d'animaux semblables à ceux que nous y voyons aujourd'hui, les niveaux relatifs de la mer et des continents ont éprouvé des variations, comme ils en avaieut éprouvées avant cette période, et que, plus tard encore, il s'en est produit de nouvelles, même après que l'homme a eu bâti des temples et exécuté d'autres ouvrages d'art, comme le prouve le Temple de Sérapis, près de Naples 2.

<sup>1</sup> Brougniart, Tableau des terrains qui composent l'écorce du globe, p. 92.

2 Ou trouve dans les Principles of geology de M. Lyell, vol. 1, p. 450-459, une description détaillée de faits géologiques qui se rattachent au célèbre temple de Gérapie, situé à Pouzolles, près Naples. L'élévation et l'abaissement du sol semblent

avoir- en lieu ainsi qu'il init:

1- Après que le l'emple a ét blul, le sol d'est affaissé, la partie inférieure due colonnes a été submergée, de sorte que le coquilige lithophage
(léhésémen) ne les a attaquées qu'à cenviron 13 peles an-dessus de leurs piédestaux, de plus la
hauteur sur laquelle on reuve de cavitée prevées
jobble, il éramili que en colonnes, mas avoir été
rentrestes, ont été plongées dans les eaux, avec
ura piédestaux, d'une hauteur de 42 pieds.

2º Le temple, encore deboul, a été élevé audesans du niveau de la mer, ou à peu près à sou niveau, car le pavé n'est pas recouvert de plus d'un pied d'oau. Débris organiques du groupe moderne.

Les débris des corps organisés que renferment les dépôts formant le groupe moderne, appartiennent nécessairement aux animaux existants; cependant on peut y en tronver également quelques autres qui se rapportent à des espèces aujourd'hui éteintes. Non-seulement l'homme modifie considérablement la surface de la terre, en abattant les forêts, en empêchant l'inondation des plaines basses, en détournant les torrents et conduisant les eaux dans d'innombrables canaux, afin de satisfaire ses besoins ou ses convenances particulières; mais encore il \* éloigne de lni les animaux qui pourraient nuire à ses desseins, on ne peuvent y servir, et circonscrit ainsi leur domaine, tandis qu'il convre le pays de ceux qui lui sont utiles, et qui, sans ses soins et sa protection, n'auraient jamais pu se multiplier en anssi grande quantité. Il en résulte nécessairement que la nature des débris organiques terrestres qu'on rencontre dans les dépôts modernes dans chaque contrée, doivent dépendre du degré d'accroissement qu'avait pris le pouvoir de l'homme à l'époque où ils ont été enfouis. Ainsi une accumulation de ces débris, ensevelie actuellement, différera beaucoup de celle qui a été enfonie à une époque où le ponvoir de l'homme était plus limité, Quantaux babitants des eaux. l'homme n'a presque aucune action sur eux, excepté sur ceux des rivières, des petits lacs et des environs de quelques côtes.

Il s'est opéré une diminution considérable dans la quantile d'arbres et d'arbrisseaux qui sont transportés à la mer, particulièrement dans les régions froides et lempérées où l'homme abesoin de bois, non-sentement pour diverses constructions, mais encore pour son chauffage. Nous voyons, dans te delta du Mississipi, quelle abondance de bois ce fleuve y charriemaintenant; mais cette quantité d'immera de jour en jour a mesure que l'homme anra converti en pâturages et en terres labonaries les forts d'où ces pois provincent.

On eroyait autrefois que l'animal gigan-

tesque (Cerrus giganteus), connu vulgairement sous le nom d'Élan d'Irlande, n'avait existé an'à nne époque antérieure à l'homme; mais aujonrd'hui on reconnaît qu'il a véeu en même temps que lui. Toutefois il n'est nullement prouvé qu'il n'a pas véeu également avant lui, et 'il paratt, au eontraire, qu'il l'a réellement précédé sur la surface de la terre. Nous ne savons pas d'une manière bien certaine à quelle époque les Mastodontes de l'Amérique septentrionale ont cessé d'exister : on suppose communément que e'est avant le commencement du groupe moderne : mais on n'en a aucune preuve bien o positive. On peut dire la même ehose de quelques autres animaux.

L'oiseau nommé le Dodo, semble nous présenter un exemple de la disparition d'un

animal à une époque très-récente : ear il est aujourd'hui à peu près eertain que eet oiseau curienx existait dans l'île Maurice, lors des premiers voyages des navigateurs aux Indes orientales. Il ne faut done pas trop se hàter de fixer l'ancienneté relative d'un animal. dont on ne trouve plus maintenant que les débris. Dans les îles Britanniques, on ponrrait regarder les ossements du loup comme appartenant à une espèce d'animal entièrement éteinte. Il est possible que, dans l'obscurité des siècles passés, plusieurs animaux, de l'existence desquels la tradition ne fait auenne mention, aient été ainsi complétement détruits, soit par les bêtes de proje, soit, plus probablement encore, par l'homme, armé des moyens que lui proeure la civilisation. "

## SECTION III.

# GROUPE DES BLOCS ERRATIQUES.

Nous devons rappeler ici eque nous avons dijád ici -desses, pages 39 et 33, que nous no nos sommes déterminés à établir ce groupe que par des motifs de commodité et de convenance, et qu'il est nécessaire de le considérer comme formé proteintement, dans le bat de réunir et de développer certains phénomènes, qu'il serait fort difficile, anns l'état présent de la seinee, de classer sous aucun autre titre. L'origine des diverses matières de trans-

port, guviers, ables, hlocs de rochers et autres aubtances mierlene, que l'on trouve disséminées, tant sur les montagnes que dans les plaines et le find des vallèes, a été souvent rapportée à une senle et même époque, mais elle peut appartenis à plusieurs. Be un mot, toutes les matières transportées, que l'on désigne communément sous le nom de étilueiums, demandent un examen sévère et détaillé.

Il y a actuellement trois opinions principales sur le sujet qui nous ocupe. La première suppose que le transport a été effectué à une seule et même époque; la seconde admet que. ése graviers superficiels sont le résultat de plusieurs catastrophes; enfin la troisième semble ne vouloir les attribuer qu'à l'action longieups prolongée des mêmes

forces naturelles qui existent aujourd'hui . agissant avec la même intensité que nous leur connaissons. Peut-être la diversité de ces opinions ne provient-clle que de la connaissance très-imparfaite que nous avons jusqu'à présent des phénomènes sur lesquels nous essayons de raisonner, et probablement aussi de ce qu'on s'est trop empressé de généraliser des faits locaux. Quoiqu'aucune de ces différentes hypothèses ne puisse expliquer d'une manière exacte tous les faits observés, chacune d'elles peut cependant eu expliquer une partie; et il serait à désirer. relativement à tous les phénomènes rassemblés ici sous le même titre, uniquement pour plus de commodité, comme on l'a dit plus haut, qu'ils fussent bien étudiés, sans chercher à les soumettre au contrôle d'une théorie concue à l'avance.

A la fin de la dernière section, J'ai parlé d'une élévation locale de terrain, dans le Devonshire, dont il est un peu difficile d'assigner les causes dans nos systèmes. Afin de faire connaître les changements qui ont cu lieu dans le même district, saus prétendre néanmoins regarder ces faits comme généraux, je vais en continuer la description.

Aux carrières d'Oreston, près et à l'Est de Plymouth, dans des failles ou fentes (cleffs)

et des cavernes qui traversent un terrain calcaire, on a trouvé de nombreux débris d'éléphants, de rhinocéros, d'ours, de bœufs, de chevaux, de daims, etc., ensevelis, surtout dans les failles, sous un amas composé de gros blocs anguleux et de petits fragments de calcaire. Dans un des points que i'ai observés . l'épaisseur de cet amas était de 90 pieds, et il recouvrait une argile noire dans laquelle seule étaient enfouis les os et les dents. Les débris d'ours, de rhinocéros, d'hyénes et d'autres animaux contenus dans la fameuse caverne de Kent (Kent's Hole) près de Torquay, appartiennent au même district. On n'a pas encore découvert, dans le gravier superficiel de cette partie de la contrée, des restes d'animaux du même genre que ceux que l'on a trouvés dans les cavernes; mais si nous continuons nos recherches du côté de l'Est, nous les trouverons dans les vallées de Charmouth et de Lyme 1, où ils se présentent dans des positions qui tendent à les faire regarder comme antérieurs à la grande dégradation des montagnes environnantes; ce qui semble donner à ces restes d'éléphants et de rhinocéros la même antiquité relative qu'à ceux trouvés sous les blocs de calcaire dans les failles des environs de Plymouth , et probablement anssi qu'à ceux qui sont contenus dans les cavernes de cette même localité, et dans celle de Keut. Or, l'ancienue plage soulevée qui existe dans le golfe de Plymouth, et dont nous avons parlé ci-dessus, semble indiquer avec évidence qu'en cet endroit la configuration du soi n'était pas autrefois très-différente de ce qu'elle est aujourd'hui. Nous pouvons donc peut-être conelure de là qu'il existait, généralement dans tont le district, des inégalités du sol, ou des collines et des vallées, dont la forme ne s'éloignait pas beaucoup de celles que nous observons maintenant. Il est d'ailleurs à remarquer que les débris d'animaux, qui semblent indiquer

1 On a préféré dans cette description suivre la ligne des côtes, parce que les coupes y sont plus claires et moins équivoques. que le climat, à l'épogne où ils vivaient. était plus chaud qu'il ne l'est à présent, se rencontrent, soit sur des terrains bas où il est possible qu'ils aient vécu, soit dans des fentes ou des cavernes dans lesquelles ils peuvent être tombés ou avoir été entraînés par des bêtes earnassières. Comme il est probable que les éléphants se nourrissaient d'herbes et de feuillages, que les rhinocéros préférajent les terrains bas, que les ours et les hyènes habitaient les cavernes, et que les daims, les bœufs et les chevaux erraient à travers les forêts et les plaines, on doit supposer que la surface du sol était convenable. ment disposée pour ces animaux, et que, par conséquent, elle présentait des montagues et des vallées, des plaines et des escarpements de rochers, avec des cavernes déjà ouvertes : d'où il suit qu'il y avait des vallées crensées avant l'existence des éléphants; et si une masse d'eau a balavé la surface du sol et détruit ces animaux, elle doit avoir été influencée dans sa direction par les inégalités de la surface qui existaient auparavaut.

On a ensuite à examiner si ce district présente des traces évidentes de l'action de forces naturelles plus puissantes que celles que nous observons aujourd'hui; on peut répondre à cette question affirmativement. Le district est tellement fracturé, ou, pour me servir de termes géologiques , tellement traversé par des failles, qu'il est difficile, pour peu qu'on observe avec soin, de trouver une étendue un peu considérable qui eu soit exempte. L'époque de ces dislocations peut être on non la même que celle où a eu lieu le soulévement de la plage ; elles sont peutêtre antérieures : car il v a eu évidemment une dispersion considérable de fragments de rochers, opérée probablement par la masse d'eau qui aurait dégradé une plage telle que celle que nous avons indiquée à Plymouth.

La coupe suivante, prise à la pointe de Warren, près Dawlish, est un bou exemple d'une faille multiple recouverte par un terrain de transport.



1

b. b. b. conglomérats, et c. c. grès appartenant à la formation du grès ronge, disloqué par les failles f, f, de telle sorte que la continuité des couches est interrompue. Sur ces couches fracturées se trouve un gravier, ou un terrain de transport a. a. composé de silex brun noirâtre (flints) de la craie, et de silex gris-clair (chert) du grès vert, mèlés d'une petite quantité de cailloux semblables à ceux qui sont empâtés dans les conglomérats b, b. Il est évident que ce gravier a, a, a été déposé postérienrement à la formation des failles, car il n'est lui-même nullement fracturé. La craie et le grès vert de ce district ont antrefois convert des espaces considérables, quoign'on ne rencontre aujourd'hui ce dernier terrain que dans les collines nommées Haldon Hills, dans une localité qui est à la vérité voisine à l'Ouest de celle où a été prise cette coupe, mais qui en est séparée par pne vallée. On trouve sur la même côte beaucoup d'antres dislocations ainsi reconvertes, où l'on peut observer facilement les mêmes caractères, surtont quand la mer est hasse

On pourrait supposer que ces silex (finas et cherts) sont simplement les restes de masses de craie et de grès vert anciennement superposées au terrain fracture), lesquelles auraient été détruites par les agents métioriques, et dont les parties les plaus dures seraient restées sur la crête de la faille. Une pareille hypothèse est à peine probable, si même elle est possible; car et les quojose la destruction de plus de 600 pieds de grês et de congloméra; ce n'est en effe què cette de congloméra; ce n'est en effe què cette

bantera su-dessus de la section précédente que le grès erret els crais aurient pu exister; ed, en outre, cette destruction aurait en lieu sans qu'il soit à peine resté quelques-uns des cailloux ou des gros blose du conglomérat ronge, tandis que les silex appartenant aux roches supérieures, et par conséquent les premières détruites, auraient résisté à la force de destruction et d'entrainement.

Considèrous maintenant une autre classe de phénomènes. Sur toute l'étendue du même district, partout où l'on rencotire le gravier, la surface supérieure des roches, de quelque nature qu'elles soient, présente des enfoncements et des dépressions, semblables et celles que l'on obserre sur la cruie de l'Ésat de l'Angleterre. Les deux coupes snivantes en présentent des examples.



Dans la figure 24, e, e, gravier composé principalement de diverse variétés de silex (fiinf: et.cher!), qui remplissent une; cavité dans le grès rouge è, è, entre Teign Mouth et Dawiiss!, les lignes de séparaţion qu'on remarque entre les lits du gravier, suivent le contour de la cavité.

Dans la figure 33, å, a, gravier composé en grande partie de silex (fiinta), parmi lesquels on distingue quelques gros blos arrondis d'une brèche siliceuse, semblable à celle que l'on trouve sar le sommet des montagnes de craie des environs de Sidmouth; près de Teiga-Bridge, ce gravier remplit des cavités, à la surface d'une couche d'argile où terre à pipe, qui fait partie de la formation charbonneuse du Berg-Coat, et qui n'est pas, comme on l'a supposé, contemporaine du gravier du terrain de transport superficiel.

On pourrait facilement ajonter d'antres exemples, mais eeux-ci suffisent; et je les ai donnés ici, parce que eeux qui étudient la géologie peuvent aisément les observer . lis paraissent indiquer l'existence de quelque agent général, qui, dans son passage sor le continent, a produit les mêmes effets sur des roches diverses, en formant à leur surface des cavités, et les remplissant de fragments au'il avait tranportés de distances plus ou moins grandes 2. Nous avons, en outre, dans le même district, des localités où il est évident que la roche inférieure a été dégradée par les caux, et où ses fragments se sont mèlés avec les substances transportées; il y a même quelques cas particuliers où, par une fansso apparence, ces fragments paraissent recouvrir le dépôt de transport, comme le représente très-bien la coupe spivante de l'escarpement qui se trouve près de Dawlish.



n, a, grès rougo régénéré; b, b, gravier composé de silex (flint) de la eraie, de silex (chert) du grès vert, et de eailloux provênant

<sup>1</sup> Le même motif m'a guidé dans le choix des coupes que j'ai placées dans le corrs de cet ouvrage, parce qu'on ne pent pas s'attendre à ce que les commençants observent des faits difficiles, aussi aisèment que des géologues exercés.

211 faut ici remarquer que, d'après certaines circopatances que l'on observe dans le voisinage de Daviish, il est possible que quelques uns de ces dépôts de transport soient contemporains de la formation charbonneuse du Borey-Coal ; il en sera question dans la suite. du conglomérat qui alterne avec le grès rouge, es un feuer le problement de l'expense le gravier. D'après cette coupe seule, une personne peu se sercée au recherches géologies pourrait es es figurer que les sites son renfermés dans seule des terrains est fieile à reconnaitre, quand meme la dissorbance de strafficiation entre et de le grès rouge; mais la véritable dance de strafficiation entre des tours de la company de la montrerait pas, car cette peut de la company de la montrerait pas, car cette peut de la company de la compa

Les limites que nous nous sommes imposées ne nons permettent pas d'entrer dans de plus grands détails, qui exigeraient nécessairement des cartes; mais tout ce que nous pourrions ajouter ne ferait que corroborer la supposition qu'nne masse d'eau a passé sur cette contrée. On pourrait maintenant demander s'il y a quelque rapport entre cette masse d'eau, qu'on suppose avoir passé sur ee district, et les fractures ou failles qui v sont si commnnes. On pent répondre qu'une pareille hypothèse n'est ni impossible ni improbable. Nous savons que, pendant les ébranlements et les dislocations (comparativement d'une faible intensité), qu'éprouve aujonrd'hui la surface de la terre , la mer entre en mouvement et vient se briser avec plus ou moins de farie sur le rivage. En coneentrant encore notre attention sur une seule contrée, nous verrions que les dislocations et les failles, produites évidemment par une seule fracture, sont bien plus considérables que celles dont nous concevons aniourd'hui la possibilité, d'après les tremblements de terre modernes. Il est done rationnel de penser une si une cause plus puissante causait des vibrations et dislognait l'écorce du globe, elle jetterait une plus grande masse d'eau dans un mouvement bien plus violent, et que les vagues, qui se précipiteraient sur le rivage, auraient une hanteur et un pouvoir de destruction proportionnés à la force de perturbation.

On peut eucore demander s'il existe quel-

ques autres traces du passage d'un pareil deluge sur la contrée? A cela nous répondrons, que les formes donces et arrondies des vallées sont telles qu'il est impossible d'imaginer une combinaison de causes météoriques capables d'en produire de semblables , qu'un grand nombre de vallées suivent les directions des lignes des failles, et qu'enfin les détritus se présentent dans des positions que I'on ne peut expliquer uniquement par l'action actuelle des eaux atmosphériques. Je remarquerai particuliérement que, sur la montagne dite le Great Haldon Hill, à environ 800 pieds an-dessus de la mer, on rencontre, dans le gravier superficiel, des blocs de roeher provenant de terrains qui se trouvent à nn nivean moins élevé. Ils sont à la vérité. assez rares; mais avec un peu de soin on vieut à bout de les découvrir. J'y ai trouvé des fragments de porphyre rouge quartzifère. de grès rouge compacte, et d'une roche silieeuse compacte qui ne sont pas rares dans la grauwacke des environs, où l'on rencontre toutes ees roches à un niveau moins élevé que le sommet du Great Haldon Hill. Il est certainement impossible que ces blocs aient été transportés dans leur position élevée actuelle par les pluies ou par les rivières, à moins qu'on ne suppose que celles-ei n'aient été capables de franchir les montagnes.

Avant d'abandonner cette description locale, nous ferons remarquer que toutes les failles n'ont pas à la vérité la même direction, mais que le plus grand nombre d'entreclles court de l'Est à l'Ouest; on voit surtout cette direction prédominer à mesure qu'on approche de Wermouth.

Près de celle ville, on trouve une de ces failtes que l'on pet suivre de l'Est à l'Ouest, sur une longueur de 13 milles, et il est vissemblable qu'elle r'étend encore plus loin çar, du coté de l'Est, elle pénêtre dans la craie, ou il les difficile de l'observer, tandis que, de côté de l'Ouest, elle pionge dans la mer. Il parait ansist très-traisemblable, comme l'a digit memarquè le professur Buckland, et comme je l'ai obserré moi-mème dans un autre endroit, que ces failles des

environs de Weymouth out quelque cesénexion avec les dislocations qui traversent. l'ûle de Wight de l'Est à l'Ouest, et paghablément aussi avec les changements' qu'il noit lieu dans le contoit de Sussex, dont le sol Weald, dans le contoit de Sussex, dont le sol a été soulevé dans la direction last et Ouest, et à éprouvé ensitiet des démudations. Il fiaut aussi remarquer que, dans les vaillées des environs de Sidmouth et de Lyme, les accumulations de gravier sont souvent plus considérables sur le flane oriental que sur le flane occidental.

Voyons maintenant jusqu'à quel point ces faits locaux peuvent être plus ou moins généralisés, Commençons par l'Angleterre. On rencontre généralement des vallées avant les earactères des rallées des contrées basses ', beaucoup plus larges que eelles dont nous avons parlé plus haut, et par conséquent plus favorables à la supposition du passage d'une masse d'eau; les vallées des contrées basses occupent en effet une étendue superficielle bien plus grande que les vallées des pays de montagnes, quoique les unes et les antres ajent été modifiées par les rivières et les autres canses de dégradation qui agissent aetuellement. Le sol de ces vallées présente des matières de transport étrangères, qui y sont disséminées d'une manière irrégulière , et non des détritus provenant de la destruction des roches inférieures. Il est quelquefois possible, avee nn peu d'effort d'esprit, d'attribuer certains dépots de matières de transport à l'action longtemps prolongée des agents naturels que nous connaissons aujourd'hui; mais, dans d'autres cas, de pareilles explications ne sont ni admissibles ni rationnelles. Souvent anssi l'on rencontre des failles qui sont seulement couvertes par un dépôt de transport, et dont la direction coïncide avec celle d'une vallée : je ne veux nullement inférer de là que toutes les failles, ainsi recouvertes par du gravier, soient contemporaines; il me parait, au contraire, naturel de se borner à admettre que chaque grande

| Voyez ci-dessus, page 22.

convulsion a été accompagnée de fentes ou de failles ; et que , comme ces convulsions se sont opérées à des époques différentes , il doit en avoir été de même des fractures.

Les dépôts de transport ne sont pas seulement composés de graviers, provenant de localités plus ou moins éloignées; mais on v tronve aussi de gros blocs, et dans des positions telles qu'il paratt physiquement impossible qu'ils y aient été transportés par les canses actuelles. M. Conybeare a observé la grande accumulation de gravier de transport qui se trouve au centre de l'Angleterre, et plus particulièrement sur les limites des comtés de Gloucester, de Northampton et de Warwick, au pied des escarpements de l'oolite inférieure ; il remarque qu'elle est composée de matériaux si variés, qu'on pourrait y former une collection presque complète des échantillons géologiques de l'Angleterre. « Des parties de ce même gravier ont été entrainées, à travers les vallées transversales qui découpent les chaines de collines d'oolite et de craie, jusque dans les plaines qui environnent la capitale ; mais la masse prineipale du dépôt diluvien dans ees derniers cantons, provient de la destruction partielle des montagnes de craie des environs, et consiste en silex qui en ont été détachés, et qui ont ensuite été arrondis par le frottement 12 5 M. Conybeare signale en outre l'existence de gros blocs, parmi les roches de transports de Bagley Wood, dans l'Oxfordshire, comme aussi la présence de silex sur les sommités des collines appelées Bath Downs, Le professeur Buckland rapporte qu'il a trouvé, dans le terrain de transport du comté de Durhsm, vingt variétés de sebiste et de grunstein qu'il est impossible de rencontrer en place à une distance plus rapprochée que le distriet des lacs dans le Cumberland, Il signale aussi, à Darlington, l'existence d'un gros bloc-d'nn granite qui est absolument le même que eelui de Shap, près de Penrith. On trouve des blocs de ce

1 Conybeare et Phillips, Outline of the geology of England and Wales.

méme granite dans la vallée de Stokesley, et dans le lit de la Tees, prês de Bernard Castle. On voit encore des blocs de même nature dans la plaine élevée de Sedgefield, prês de Durham. Dans un grand nombre de ces cas, ces blocs sont mélés de fragments roules de diverses espèces de porphyre et de grunstein qui pro viennent probablement du Cumberland '.

Le professeur Sedgwick a observé que les parties de la chaine du Derbysbire , qui dominent la grande plaine du Cheshire, sont couvertes de gros blocs de transport. Il remarque aussi, au sujet de ceux qui accomnament les détritus que l'on voit à la base des montagnes du Cumberland, depuis Stainmoor jusqu'au golfe de Solway, que la plaine qui borde la région montakneuse do côté du Nord offre des blocs et des galets qui proviennent du Dumfriesshire, et qui ont été charriés à travers le golfe. Dans les débris de transport qui couronnent une colline des environs de Havton Castle, à gnatre milles au Nord-Est de Maryport, sur le bord du Solway, on voit de gros blocs granitiques semblables anx roches de la montagne de Criffel, qui est en face de l'autre côté du Solway, « Parmi eux se trouvait une masse sphéroïdale, dont le plus grand diamètre avait dix pieds et demi, et dont la partie saillante, au-dessus du sol, avait plus de quatre pieds de haut. » Depuis le eap Saint-Bees jusqn'à l'extrémité méridionale du Cumberland, la région des côtes est couverte d'un détritus de transport, qui renferme des blocs de granite, de porphyre et de grunstein, dont quelques-uns ont des dimensions considérables. Tont-à-fait au Snd du même comté, dans le Bas-Furness, on peut observer des faits anslogues. Le professeur Sedgwiek remarque plus loin que l'on reneontre sur les montagnes granitiques , entre Bootle et Eskdale, des blocs considérables qui proviennent du district où abonde le schiste vert (green-state). Des millions de gros blocs sont répandus sur les collines qui forment la li-. mite Nord-Ouest de ls région montagneuse.

<sup>\*</sup> 

Buckland, Reliquia diluviana.

On peut suivre les blocs de siénite de la montagne de Carrock-Fell, à travers les vallées et sur les collines de la movenne région, jusqu'an pied des rochers d'où ils out été détaebés. Ou trouve de nombreux fragments de cette siéuite sur le flanc du High Pike; le plus grand, appelé le Rocher-d'Or (the Golden Rock), a 21 pieds de long, 10 de baut et 9 de large, Auprès de Penruddock, ou reucontre en abondance des masses roulées du phorphyre du vallon de Saint-John, qui de là descendent dans les vallées jusque dans l'Eamont. Ou voit sur les collines calcaires. au Sud d'Appleby, un grand nombre de blocs arrondis du granite de la montagne de Shap. dont quelques-uns ont jusqu'à 12 pieds de diamètre. Sur les plateaux ealcaires à l'Ouest de Kendal, on trouve des bloes arrondis, qui provienuent évillemment du schiste vert de la partie haute des vallées de Keutmere et de Long Sleddale. Le professeur Sedgwiek remarque que les blocs du granite de la montagne de Shap, qu'il est impossible de confondre avec les autres roches du Nord de l'Angleterres u'ont pas été transportés seulement sur les collines calcaires des environs d'Appleby, mais qu'on les tronve répandus plus au Nord dans la plaine formée de nouyeau grès ronge; qu'en outre ils ont été roulés par-dessus la grande chaine ceutrale de l'Angleterre, jusque daus les plaines du Yorkshire; qu'on les trouve empâtés daus le détritus de transport de la rivière de Tees . et qu'ils ont même été charriés jusque sur la côte orientale 1.

En comparant ces faits avec ceux que nous avons adportés sur le petit distrit que uous avons décrit en premier lieu, uous dévons avons décrit en premier lieu, uous devons cecousalire, que les traces d'un pouvoir de transport par les caux sont bien plus évidentes, daus le centre et dans le nord de l'Augleterre, que dans le Devondière et le Dorsetbire; car le gravier a été transporté de dés distances beaucoup plus considérables, et il se trouve mêté de blocs d'une grande dimension. Ce ne ser que par de nouvelles dimension. Ce ne ser que par de nouvelles

observations, faites avec heancoup d'exactitude, que l'on pourra déterminer jusqu'à quel point ces divers dépòts de trausport sont contemporains. Nous nous bornerons donc à une simple description de faits, dont on devra tenir compte dans toutes les idées générales qu'on teutera de mettre en avaut sur ce sojet.

Entre la Tamise et la Tweed, on a découvert des cailloux et même des blocs , dont les caractères minéralogiques sont tels qu'on les considère comme provenaut de la Norwege, où l'on sait qu'il existe des roches tont-à-fait semblables, M. Phillips établit que le dépôt que l'on appelle actuellement diluvium, dans le Holderness, sur la côte du Yorkshire, a ponr base nne argile qui renferme des fragments de roches préexistantes, plus ou moins gros et plus ou moins arrondis, et présentant à cet égard de grandes variations. Les rocbes dont ees fragments paraissent profenir out été trouvées, quelquesunes en Norwège, d'autres dans les montagnes de l'Écosse et dans celles du Cumberland . on dans le N.-O. et l'O. du Yorkshire, et une partie assez notable sur les côtes du crimté de Durham et dans les envirous de Whithy. Les fragments sont d'autaut plus arroudis que la distance d'où ils proviennent est plus considérable 1.

On rencontre dans la grande masse d'argile, des dépôts parfois très-considérables de gravier et de sable; dans un de ces dépôts, à Brandesburion, on a découvert des débris de l'éléphant fossile.

Si, quittant l'Angietere, aous nous arancons vers le Nord, du coté de l'Ecosse, nons y trouvons le traces évidentes d'une force semblable à celle que nous avons déjà signafie, et qui aurail agi sur la surface de cette contrée. Sir James Hall fait même remarquer qu'an courant, qui a traversé tout le pary, a laissé des marques de son passage dans des espèces de sillons, qui ont céte reusés dans les concbes solides, par le choc des masses micrètales qu'il transportait avec une grande

Sedgwick, Ann. of Phil., 1825.

<sup>1</sup> Phillips, Illust, of the geol. of Yorkshire.

rapidité. D'après la direction de ces sillons, sir James Hall conclut que dans le voisinage d'Édimbourg le courant se précipitait vers l'Onest '.

En poursuivant notre recherche vers le Nord, nous ne cessons de rencontrer des traces évidentes d'un transport; ainsi, le doctenr Hibbert a trouvé à Papa Stour, l'une des iles Shetland, des fragments de roches qui proviennent de Hillswich Ness (qui est situé au Nord, 47° Est, de Papa Stour), et qui doivent par consequent avoir franchi une distance de 12 milles. Il fait aussi quelques remarques sur les gros blocs, appelés les pierres de Stefis, que l'on trouve près de l'habitation de Lunna, à l'Est de Shetland, et qui paraissent avoir été reculés au moins d'un mille par nn choc venant du Nord-Est. Le même auteur nous fait connaître plusieurs' autres circonstances intéressantes : ainsi il rapporte qu'à Soulam Voe, sur la côte de la mer du Nord, on rencontre des blocs d'environ trois ou quatre pieds de haut, qui ne ressemblent à ancone des roches existantes dans la contrée, et qui vraisemblablement sont venus du côté du Nord \*, il y a lieu aussi de présumer, d'après une notice de Landt, citée par le docteur Hibbert, que l'on observe des phénomènes semblables dans les tles Féroé.

Il est donc p'élabble, ainsi que les faits qui précédent parsissent tendre à le faire croire, qu'une masse d'eau s'est précipitée du Nord vers le Sud sur les les Britanne ques, avec une vitesse capable de transpoter des fragments de rochers, depuis la Norwège jusqu's ux les Sheland, et jusqu'aux cottes arientales de l'Angleterre; une pareille masse d'eau s da être modifiée et entravée dans sa course par les vallées, les collines et les montagnes, qui se sont trouvées sur son passage, de telle sorte qu'il s'est contrave de la contrave de l'anglete qu'il s'est produit dirers gauvrants plus petits qui ont dissémine les débris daus diverses directions. Si la supposition du passage d'our masse

si la supposition du passage d'une mass

Sir James Hall, Trans. Royal Soc. Edinb.
 Hibbert, Edin. Jonen. of Science, vol. vn.

d'eau sur la Grande-Bretagne est fondée sur quelque probabilité, on doit observer, dans les parties voisines du continent européen. des traces d'un on de plusieurs passages analogues, et la direction des matières transportées doit être la même; or c'est précisément ce qui arrive. En Suède et en Russie. on trouve un grand nombre de gros blocs qui, sans nul doute, ont été transportés du Nord vers le Sud. M. Brongniart a remarqué qu'en Buède les matérianx de transport sont rangés snivant des lignes, qui quelquefoisse coupent, mais qui sont généralement dirigées du Nord au Sud '. Les observations de M. Brongniart, sur les blocs de la Spède. ont d'autant plus de valenr qu'il n'avait point eu connaissance de celles du même genre qui avaient été faites antérieurement (1819) sur les blocs de la Russie et de l'Allemagne par le comte de Razoumovski. Ce dernier a observé que, partout où les blocs sont acenmulés en grande quantité, ils sont rangés suivant des lignes parallèles dirigées du Nord-Est an Sud-Ouest. Il rapporte qu'entre Saint-Pétersbourg et Moscou, on trouve un très-grand nombre de blocs qui sont des roches de la Scandinavie; que dans quelques endroits, et spécialement dans l'Esthonie, les blocs paraissent et disparaissent à des intervalles plus ou moins grands, qui dépendent apparemment de la forme qu'avait la surface do sol à l'époque du transport: car on les rencontre dans les localités où des escarpements leur étaient opposés, tandis qu'ils disparaissent dans celles où le terrain est à peu près horizontal ou s'incline dans le sens de leur marche, ce qui semble montrer un'ils ont été arrêtés dans leur course par les escarpements. Le comte de Razoumovski remarque aussi que les blocs se rencontrent abondamment sur les hauteurs, et rarement, ou en très-petit nombre, dans les plaines basses 1.

1 Ann. des Sciences nat., 1. xiv, p. 13.

2 Ann. des Sciences nat., l. xviii, p. 133. Le professeur Pusch a observé que les blocs erratiques que l'on trouve dans la Pologne, entre la Duna et le Nièmen, sont composés des roches En s'asançantwers le Sud, les auux semblent avoir porravivil eur course, dans la même direction, sur les districts inférieurs. de l'Altemagne, et jusqué dans les Payr-Bas, en déposant sur leur passage de gros blocs qui, par leur composition minéralogique, sont identiques avec des roches dont on consult l'exitence dans las régions septeutriouales, et d'où ils provieuceut évidemment.

Si la supposition du passage d'une masse d'eun ett acque, ou doit observer, dans les autres régions septentrionales, un mouvent semblable de clui qui s'est opéré dans le Nord de l'Europe; car la cause perturbacte qui a mis les eaults en mouvement a da projeter des vagues tout autour du centre d'action. Par conséquent, unos devous nous d'action. Par conséquent, unos devous nous d'un détige analogne, dont toutes les spis-ences tendront à nous fibre rapporter l'origine du côté du Nord. En effet, on obberve, dans les régions septentivolates de cette

auivantes : - granite qui ressemble à celui de Wiborg, en Finlande: - autre granite avec du feldspath labrador (labradorite), de l'Ingrie; grès rouge quartzenx des bords du lac Onega: enfin calcaire de transition de l'Esthonie et de l'Ingrie. - Dans la Prosse orientale et dans la partie de la Pologne, comprise entre la Vistule et te Niemen, les blocs granitiques sont abondants; on y trouve trois variétés de granite qui sont les memes que celles d'Abo et de Helsingfors en Fintande; - nn autre granite à gros grains et une aienite proviennent anssi du Nord. Les blocs de hornblende des mêmes contrées, viennent du Nord et du centre de la Finlande; les blocs quartzeux sont exactement les mêmes que les roches que l'on tronve entre la Suède et la Norwège, et que l'on nomme Fjall Sandstein; enfin les blocs de porphyre ont tes mêmes caractères minéralogiques que les porphyres d'Elfdalen, en Suède. . Depuis Varsovie, en allant à l'Ouest, aux environs de Kalisch et de Posen, le nombre des blocs du granite ronge de Finlande diminue, mais ceux de hornblende et de gneiss deviennent plus abondants; it en est de même de ceux de porphyre. On y tronve, en general, peu de roches provenant de la Finlande, tandis que celles de la Suède y sont très-communes. . Puisch, Journal de géologie, 1, 11, page 253.

1 Journ, of Science, vol. xviii.

partie du monde, des traces d'un torrent qui charriait des blocs et d'autres détritus. Selon le docteur Bigsby, ces débris sont rangés suivant des lignes, qui toutes sont dirigées vers le Nord, et qui nous rappellent ce que l'on observe en Suède et eu Allemagne. Plusieurs vastes contrées du Nord de l'Amérique sout couvertes de matériaux de transports, en tout aussi graude abondance, que ceux qui sout répandus dans le Nord de l'Europe : et comme ils sont tous rangés dans une seule direction, on ne peut pas se refuser d'admettre que la cause, ou peut-être les causes perturbatrices, étaient vers le Nord, et que les ondulations des eaux ont été produites par quelque violente agitation, qui peut-être s'est opérée dans ces coutrées sous la mer : car il u'est nullement nécessaire qu'elle ait eu lieu au-dessus de son niveau.

Eu comparant une convulsion de cette unus appendiente maitre aux faibles secousses que uous appendientemblements de terre, on voit qu'elle a des fairs eatin faur aux protinte men mouvement les eaux de la mer seux de la mer seux de la mer seux de la mer seux de la mer de la terre a du être fortement ébrana partie de la terre a du être fortement ébrana d'éle, et l'on doit admettre qu'il a da se produire des failles, dans les couches où la convulsion s'est fail ley las puissamment sentente de la convulsion s'est fail ley las puissamment sentente de la convulsion s'est fail ley las puissamments sentente de la convulsion s'est fail ley las puissamments sentente de la convulsion s'est fail ley las puissamments sentente de la convulsion s'est fail ley las puissamments sentente de la convulsion s'est fail ley las puissamments sentente de la convulsion s'est fail ley la puissamment sentente de la convulsion s'est fail ley la puissamment sentente de la convulsion s'est fail ley la puissamment sentente de la convulsion s'est fail ley la puissamment sentente de la convulsion s'est fail ley la puissamment sentente de la convulsion s'est fail ley la puissamment sentente de la convulsion s'est fail ley la puissamment sentente de la convulsion s'est fail ley la puissamment sentente de la convulsion s'est fail ley la puissamment sentente de la convulsion s'est fail ley la puissamment sentente de la convulsion s'est fail ley la puissamment sentente de la convulsion s'est fail ley la puissamment sentente de la convulsion s'est fail ley la puissamment sentente de la convulsion s'est fail ley la puissamment sentente de la convulsion s'est fail ley la puissamment sentente de la convulsion s'est fail ley la puissamment sentente de la convulsion s'est fail ley la puissamment sentente de la convulsion s'est fail ley la puissamment sentente de la convulsion s'est fail ley la puissamment sentente de la convulsion s'est fail ley la puissamment sentente de la convulsion s'est fail ley la puissamment sentente de la convulsion s'est fail ley

Il semblerati que l'on peut expliquer, au moyen de la glace, les transports d'un assez grand nombre de masses de rochers; car les glaciers qui descendent dans les valles des habtes régions du Nord sont, comme ceux des les Alpes, charginé de bloes et autres débris pierreux qui se sont détachés des hauteurs. Des masses d'eau, soit des forrents, soit de la mer, en se précipitant dans de partilles autres particulièrement quand ils s'avancer judices, peurent soulever et faire flotter ces glaciers, particulièrement quand ils s'avancer judices dans la mer, comme les navigateurs en ont observé dans les régions bordes. On a recomm que les forments masses.

qu'on appelle montagnes de glace, ne sont autre chose que les parties de ces glaciers du Nord qui se trouvaient en saillie sur la mer. et qui, détachées de la masse principale et poussées par les flots dans des climats plus tempérés, peuvent y transporter dans certains cas des blocs et des fragments plus petits de rochers. Ces débris, comme l'a observé M. Lyell, se déposent au fond des mers dans lesquelles circulent ces masses de glace; de sorte que, si le fond de ees mers venait à se sonlever au-dessus du niveau de leurs eaux, on pourrait découvrir, sur les nonveaux continents, à différentes hauteurs, des blocs qui parattraient y avoir été transportés par l'action des courants diluviens. Si les continents actuels présentaient des circonstances, qui fissent présumer, qu'immédiatement avant d'être tels qu'ou les voit aujourd'hui, ils sout demeurés longtemps plongés sous l'Océan, et si, d'un autre eôté, les blocs étaient disséminés çà et là, sans affecter aueune disposition particulière, l'explication précédente ne serait pas dénuée de vraisemblance; mais il y a trop de faits particuliers qui conduisent à d'autres conclusions, pont qu'on puisse la regarder comme probable. La supposition de masses de glace, couvertes de blocs et de fragments de roches, et poussées avec violence vers le Sud . peut bien rendre raison de quelquesuns des faits observés ; mais on est forcé de convenir qu'elle ne paratt pas applicable à tons, et notamment, qu'elle u'explique pas le transport de ces blocs dont ou peut suivre les traces jusqu'à leurs points de départ, qui se rencontrent à des distances comparativement peu considérables. En supposant qu'une ou plusienrs masses d'eau venant du Nord se précipitent sur l'Europe et l'Amérique, une partie des phénomènes que produirait eette catastropho devrait dépendre de la saison pendant laquelle elle anrait en licu; car si c'était pendant l'hiver , les eaux venant du Nord devraient transporter une quantité plus eonsidérable do glaçons; et un grand nombre de blocs et de graviers euchassés à la surface de la glace, phurraient être son-

levés et charriés à de grandes distances, par suite de la faible pesanteur spécifique que ces masses pourraient avoir. En effet, meine dans les rivières, on a observé que de dans les rivières, on a observé que de ses masses de rochers ayant été enchàs-sée dans la paice, on tété transportées par en le courant hors de leur position. Il est plus aion que probable que no music que probable que probable que probable que probable que no music que probable que nos subetent no courânt d'eau, insi cachassés pendant l'hirer, et que des se no lors, aussitot qu'il survient un courânt d'eau, lis doivent flotre et être pousée en avant, jusqu'à ce qu'enfin la glace se foudant, ils véenfonces et esteus stationaires.

Dans l'hypothèse d'une convulsion qui se serait opérée dans le Nord, il est évident que ces effets doivent diminuer, à mesure qu'on s'éloigne du centre d'action, et qu'il devrait y avoir une limite an delà de l'aquelle on n'en trouve plus aucune trace.

Nous arrivons maintenant à une autre question : jusqu'à quel point le transport des blocs des Alpes peut-il avoir été contemporain du transport supposé des blocs erratiques de la Scandinavie? il serait difficile de répondre à cette question, sans avoir des renseignements plus précis que ceux que nous possédons actuellement; et avant d'avoir les dounées nécessaires, nous devons nous montrer très-cireonspects dans l'application de théories concues d'avance. Tont ce qu'on peut dire de certain sur ce sujet, c'est que, dans l'un et l'autre cas, les blocs se tronvent à peu près à la surface, et n'étant recouverts par aucun dépôt qui puisse fournir quelque reuseignement sur la différence de leur âge; et qu'il serait possible qu'nn grand soulèvement des Alpes et le transport des blocs sur les deux flancs de la chaîne , soient contemporains ou à peu près, avec une convulsion

qui se serait opérée dans le Nord. L'ue immense quantité de débris est sortie, à une époque comparativement récente, de la chaine centrale des Alpes; cette production de débris a été ocessiounée, suivant M. Élie de Beaumont, par le soulèrement de eette partie de la chaine qui s'étend du Yalais en Autriche. MM. de Bueh, De Luc.

Escher et Élie de Beanmont nous ont présenté une suite nombreuse de faits bien observés, qui conduisent tous à la même conclusion; savoir : que les grandes vallées existaient avant la catastrophe qui a transporté les blocs et autres fragments des Alpes, ct qui les a répandus des deux côtés de la chatne. M. Élie de Beaumont remarque ' que dans les vallées de la Durance, du Drac, de la Romanche, de l'Arc et de l'Isère, on observe les mêmes phénomènes que dans celles de l'Arve, du Rhône , de l'Aar , de la Renss, de la Limmat, du Rhin, et dans celles qui descendent dans les plaines de la Bavière, et qui ont été visitées par divers géologues. Sur le flanc de la chaine qui regarde l'Italie, on retrouve des faits tout-à-fait semblables . et on ne peut pas douter que les blocs et les débris n'ajent été charriés à travers les vallées au fond desquelles ils ont laissé des traces non équivoques de leur passage, M. Élie de Beaumont a décrit avec détail les circonstances que l'on observe dans les vallées de la Durance, du Drac et autres : elles sont précisément celles que l'on doit attendre de la descente d'une masse d'eau chargée de débris ; les fragments les plus gros et les plus anguleux sont les plus rapprochés du point de départ, tandis que les plus petits et les plus arrondis sont ceux qui ont été charriés à la plus grande distance. Ainsi dans la vallée de la Durance. on voit les matériaux de transport devenir de plus en plus gros et angulcux , à mesure que l'on remonte, depuis la grande plaine de cailloux qu'on appelle la Craw, jusqu'aux montagnes au-dessus de Gap, d'où ces débris, à en juger par leurs caractères minéralogiques, proviennent évidemment. On a observé les mêmes phénomènes dans la vallée du Drac qui descend des mêmes montagnes, mais qui snit une route différente, de manière que le courant qui l'a parcourue n'a mélé ses débris à ceux du courant de la vallée de la Durance que dans la plaine de la Crau '.

1 Roch. sur les rév. de la surf. du globe; Ann. des sciences nat., 1820 et 1830.

2 Elie de Beaumont, Ibidem.

D'après mes propres observations, le puis pleinement confirmer les remarques des divers auteurs relatives à la position des blocs des Alpes, et à la probabilité qu'ils dérivent des vallées en face desquelles ils se trouvent. Aucune des masses de blocs erratiques que j'ai observées ne m'a parn aussi frappante que celles que j'ai rencontrées dans le voisinage des lacs de Côme et de Lecco ; elles sont surtout remarquables sur ic flanc septentrional du mont San Primo, Cette montagne élevée présente sa face nord à la partie la plus septentrionale et la plus large du lac de Côme, qui, là, se rapproche des Hautes-Alpes. Elle oppose ainsi un rempart audacieux aux chocs qui arriveraient du côté du Nord, tandis qu'elle laisse à droite et à gauche des passages ouverts, entre lesquels elle se tronve placée, savoir, à l'Ouest, la partie méridionale du lac de Côme, et à l'Est le lac de Lecco. Ce n'est pas seulement sur la pente de la montagne qui regarde les Hautes-Alpes que l'on trouve des blocs de transport; on en rencontre aussi sur ses flancs, et jusque snr son revers , où ils ont probablement été poussés par des remous du courant principal. Ces blocs ont des dimensions variables, et sont souvent accompagnés de fragments plus petits et de gravier. Ils se composent de granites, de gneiss, de micaschistes et d'autres roches provenant de la chaine centrale. On les voit rénandus par centaines et même par milliers, sur la dolomie, le calcaire et les schistes de la montagne, et ils comblent presque entièrement une vallée qui existait avant la débacle, et qui s'ouvre vers le Nord, précisément dans la direction d'où est venu le courant chargé de débris. Si on descend sur les côtés, dans les vallées qui sont en partic occupées, l'une par le lac inférieur de Côme, et l'autre par celui de Lecco, on reconnatt des traces évidentes du même conrant par la présence de blocs, lesquels se rencontrent, comme cela doit être, soit dans des endroits où des obstacles directs se sont opposés à leur marche, soit dans des localités où il a dù sc produire des remous antour de la montagne. On voit un exemple remarquable d'un déput de bloes de ce genre sur le versant méridonal du mont San Maurizio, au-dessos de la ville de Côme; on y trouve un grand nombre de bloes accumentés sur le flanc escarpé de cette montagne, précisément lans l'endroit où une masse d'eau qui descendrait la grande vallée du lac devrait produire na remou à as décharge dans les plaines ouvertes de l'Italie. Vouciqu'un grand mombre de cet bloes soies industablement descendos de leur position primitive par l'action longétupps continuée des agents atmosphériques, ils occupent expendant une ligne descendos de leur position primitive par l'action longétupps continuée des agents atmosphériques, ils occupent expendant une ligne descendos de leur position experienciale pour descendos de leur position experienciale pour descendos de leur position experienciale pour descendos de leur position précisé de leur de leur de leur de leur descendos de leur position précisé de leur descendos de leur position précisé de leur descendos de leur position précisé de leur de

sur les autres hauteurs des environs, qui, hien que moins éterées, ont opposé des obstacles plus directs à la débatée; cette circonstance semble indiquer que les débris se trouvaient près de la surface de la masse fluide, et qu'ils out été hallottés par le remou, à per près au même niveu, contre les côtées escarpés de cette montagne calcaire, de même qu'ils out été jetés contre les obtacles plus directs que leur présentait une ligne de collines de conjomérats.

tion longtemps continuée des agents atmosphériques, ils occupent cepéndant une ligne élevée. Lant sur la montagne principale que les blocs erratiques sont disposés às surface.





L'accumulation par groupes des blocs er-

<sup>1</sup> Voir, pour l'éclaircissement de ces faits, Sections and Wiers illustratire of geological Phanomena, planches, 31, 32.

ratiques des Alpes a été remarquée principalement par M. de Luc (nerveu), qui les à examinés avec soin tout antour du lac de Genère et dans la contrée environnante\*. Les le Jun; out été souvent observés par divers auteurs; et l'on doit supposer qu'un circonstance qui se trouve être commune à tous les gissements doit tenir à que'que cause commane, et ne peut guère être l'effet du hasard \*.

1 De Luc, Mém. de la Soc. de Phys. et d'Hiet. nat. de Genère, vol. 111.

3. M. de Such, Atma on Memoire la en 1811 à l'Académia des Sicones de Berlia, a signalé une circonatance remarquable qu'îl a observée dans de chépôt de Dése aplios qui existe un le large aux cavirons d'Yeerden, en face de la direction du Valais on de la valle du Rhôme. Ce bloss s'y tra-courtrest à des hauteurs qui vont en décroitantife de citte part et d'autre de la direction cantral de cetta point enhimant fait face au œutre de l'embos-charge du Valles.

A moins de révoquer en donte cette observation, faite par un géologne aussi distingué que M. de Buch, et qui a résidé plusieurs années dans le pays, on doit reconnaître qu'elle forme un des Il ne parait pas possible de donner aujond'hui une solution du problème de bloet erratiques; et les explications générales que nous essayons de présenter, doivent être considérées ninquement comme des conjectures qui peuvent paraitre plus on moins probables. Ceux qui etudient la géologie doivent par conséquent avoir soin de ne pas regarder de parailles explications comme des vérités certaines, mais simplement comme des hypothèses, dont par la saite, des observations plus étendues nous feront déconvrir l'exactifuée ou la fassesté.

Nous avons remarqué plus baut que les blocs erratiques alpins se rencontrent fréquemment par groupes. Dans l'état actuel de nos eonnaissances, il serait assez diffieile

traits importants du phénomène des blocs erratiques, et qu'il est impossible de ne pas en tenir compte, surtont quand on cherche à remonter aux causes qui l'ont produit.

Cette observation a servi à M. de Bueb pour réfuter toutes les hypothèses mises en avant pour expliquer le transport de ces blocs. Il lui a paru impossible, au moins pour les blocs alpins du Jura, d'admetire celle du transport par des glacons flottants, que l'auteur a déjà citée et qu'il rappelle plus bas, attendu queces glacons auraient du s'echouer tous su même niveau sur le Jura. Il a pensé que ces blocs avaient été charriés par un énorme conrant d'ean, dont l'extrême rapidité et la densité, produite par les matiéres terreuses qu'il tensit en suspension, le rendaient capable de vainere suffisamment l'action de la gravité sur les blocs, pour les empécher de tomber ailleurs que sur les digues qu'il rencontrait dans son cours; d'où il s du résulter, qu'ils ont du se déposer à des hauteurs plus ou moins grandes, suivant qu'ils sa tronvaient plus ou moins dans le centre du

Sans prendre la défense de este hypoblèse, clie satisfais a moins à nue des conquitons du problème. Mais elle cut anjette à plunieurs objetions, que nous vous signaless alliques et qu'il sersit trep long de reproduire ici. An reste, i les roire qu'à présent M., de Bueh modificrait son hypoblèse, emise il y a vingt ans, en y introduisant des lédees de soubtement, appour foui général ralement reques, n'i dont il a cêt un des princiralement reques, n'i dont il a cêt un des princiralement reques, n'i dont il a cêt un des princite de brille; et par extinit d'amorte de chimies r'de hybriège, p. 171, p. 17, et l. x, p. 241. (Note de traducteur.)

de présenter une explication générale de ce phénomène; mais en se bornant à une simple conjecture, on peut demander s'il n'est pas possible que des masses de glace flottantes, chargées de blocs et d'autres détritus, descendant par les grandes vallées dans la plaine de la basse Snisse, aient été ballottées par les contre-courants, et se soient heurtées entre elles, de manière à se détruire et à donner lieu au dépôt d'un groupe de blocs, au-dessous de l'endroit où ees chocs auraient eu lieu. Ces masses de glace, chargées de débris, et se trouvant renfermées dans des bassins tels que eeux qui peuvent se former entre les Alpes et le Jura, ont pu être poussées ou échouées à de eertaines hauteurs contre les flanes des montagnes qui barraient leur passage, telles que le Jura, et y déposer des groupes de blocs suivant des lignes de niveau 1.

Des passages de masses d'eau sur la surface de la terre, tels que ceux dont nous avons parlé plus haut, qu'ils aient été d'ailleurs contemporains ou non, n'ont pu manquer de détruire la plus grande partie des animaux qui existaient dans ees contrées avant ees débâcles. Lorsque les géologues considéraient les débris fossiles des éléphants éteints, des mastodontes et des rhinocéros, comme earactérisant un dépôt de gravier et de matériaux de transport, il était naturel de conelure que tous ces débris étaient eontemporains; mais comme il est reconnu aujourd'hui que ces animanx ont existé à une époque plus ancienne, et peut-être aussi à une autre époque plus récente, qu'on ne l'avait imaginé, leurs restes ne peuvent plus nous servir de guide; et tout ce que nous ponvons dire de plus précis relativement à l'âge des matières de transport dans lesquelles on les reneontre, c'est qu'elles doivent être classées parmi les dépôts géologiques les plus récents '.

1 Voyez la note précédente.

<sup>2</sup> Les géologues qui seront asses heureux pour déconvrir quelques-uns de ces débris fossiles, doivent avoir soin de remarquer, s'ils se trouvent dans un détritus provenant évidemment d'une La liste suivante fait connaître la série des animaux que l'on regarde généralement comme renfermés dans let dépòts qui se rapportent à un ou puisseurs passages de masses d'eau sur la terre, et qui, auns qu'on puisse prononcer s'ils sont ou non exactement contemporains, se rencontrent dans les graviers, les argiles et les sables superficiels.

Elephas primiponius (Blumenbach). Répandu dans diverses parties de l'Europe; très-commun dans le nord de l'Asie, o à l'ivoire de res défenses est tellement bien conservé qu'on l'emploie comme celui des déphants vivants : trouvé aussi anr la côte expressivonale du continent américais: États-Unis de l'Amérique septentrionale, Mexico, Quito (Humbold): terrain de transport.

très-élevé près de Lyon (Beaum). Mastodon maximus (Cuvier). Amérique septen-

trionals. Divers anicurs.

Mastodon Augustidens (Cuv.) Simorre; Italie;
France (Cuv.) Darmstadt (Soemmering) Autri-

ehe (Stutz) Pérou; Colombie (Humb.)

— audium (Cnv.) Cordillières; Santa-Fé de Bogota (Humb.)

— Humboldtii (Cuv.) Amérique méridionale

(Humb.)

- minutus (Cuv.) Europe (Alex. Brongniart.)

- tapiroīdes (Cnv.) Enrope (Al. Brong.)

distance plus ou moins grande, ou simplement dans me de ces grandes masses de fragments décomposés qui reconvrent souvent les collines et les vallées, et qui paraissent être principalement le

résultat de leur dégradation par l'influence atmosphérique. L'age relatif du dépôt dans lequel on trouve les débris du mastodon maximus, ne peut pas être eonsidéré comme suffisamment déterminé. Quelques géologues soupconnent que ces animaux ont disparu à ane époque bien plus récente qu'on ne le suppose communément. Au milien de quelques-nns de ces débris qu'on a découverts dans le comté de Withe, en Virginie, on a trouvé une masse de petites branches de graments et de fcuilles, parmi lesquelles on distinguait nne espèce de roseau, qui est encore commun dans la Virginie. Le tout paraissait enveloppé dans nuc espèce de sae, que l'on a considére comme l'estomae del'animal (Cuvier, Oss. Foss. t. 1, p. 219). tl est bien à désirer que, dans cet état d'incertitude . quelque géologue américain examine à fond le district dans lequal on a principal ement déconvert

ces débris.

Hippopotamus major (Cuv.) Valton, comté d'Essex; Oxford; Brenfort (Buck.) Bavière (Holl.) ttalie; France (Cuv.)

- minutus (Cuv.) Landes de Bordesnx (Cnv.) Rhinoceros trichorhinus (Cuv.) très-comman en

— lepthorhinus (Cuv.) eommun en Enrope. — incisicus (Cuv.) Allemagne; Appelsheim (Al.

— incisivus (Cuv.) Allemagne; Appelsheim (Al. Brong.) — minutus (Cuv.) Moissae (Al. Brong.) Magde-

bonrg (Holl.)

Elasmotherium : Sibérie (Fischer.)

Tapirus giganteus (Cuv.) Allan; Vienne en Dau-

phine, Chevilly et aufres parties de la France (Cuv.) Furth en Bavière; Feldsherg; en Autriche (Holl.) Cerrus giganteus (Blum.) trlande; Silésie; bords

dn Rhin ; Sevran, près Paris. Cereus : plusieurs espèces, communes dans diver-

ses parties de l'Europe.

Bos bombifrons (Harlan) Big Bone Lick, dans le

Kentucky.

— wrus: baie d'Escholtz, Amérique septentrionale
(Buckl.)

Bos. Restes de diverses espèces communes.

Auroch fossile (Cnv.) Sibérie; Allemagne; ttalie, etc.

Tragontherium Curieri (Fisch.) côte de la mer d'Azof, près de Taganrok (Fisch.)

Megalonis laqueatus (Harlan) Big Bone Lick dans le Kentucky (Harl.) ! Megatherium (Cuv.) Buenos-Ayres; Lima.

Hyène fossile (Cnv.) Lawford, près de Rugby, Warwickshire; Herzberg et Osterode au Harz; Cantstadt près de Stutgard; Eichstadt en Bavière (Bnekl).

Ursus. Krems-Munster, hante Autriche (Buckl.) Equus. Common en Enrope: Big Bone Lick, Kentneky; baie d'Escholtz, Amérique septentrionale.

Avant de terminer ce qui regarde les grands mammifères dont on rencoutre les restes ensevelis dans les graviers, les argiles et les sables superficiels, il est nécessaire de

Le dicture Histan décrit des ossements de la même appèce tourse de surfère de currère de la currère de la currère de la currère de l'enverse de Milie Cave dans le Nemtucky, ils étaient mêtée avac des ossements de lougi, de cer fet d'hours, et, en outre, avec un métacarps hamain. Les retise de mogloinis, Harlan, Jours, am, nat. Sec., 1841. Le restes de mogloinis Afferènsi (trent trouvier le l'enverse de l'

faire mention de l'éléphant que l'on a trouvé enchássé dans la glace près de l'embouchure de la Léng en Sibérie. Il était entiérement conservé, et n'avait épronvé aucnne espèce de décomposition depuis sa mort; tellement, qu'après avoir été retiré de la glace, il a servi de pâture à divers animanx, et que l'on a recueilli des parties de sa peau et de ses poils que l'on conserve actuellement avec son squelette au Musée de Saint-Pétersbourg. M. Adams, à qui la science est redevable de la conservation de ce qui reste de eet animal, et de la relation de sa singulière déconverte, rapporte que Schumachof, chef de Tongouses, et propriétaire de la presqu'île de Tamset, dans laquelle l'éléphant a été trouvé, remarqua d'abord, en 1799, une masse informe au milieu de la glace; mais ce ne fut qu'en 1804 que cette masse s'écroula snr le sable, et que l'éléphant préservé par la glace fut mis à nu. Schumachof en conpa les défenses et les vendit. Deux ans aprés. M. Adams visita cette localité, et recueillit les restes de l'animal, comme nous l'avons déià dit. Selon cet observateur. l'escarpement de glace dans lequel l'éléphant a été conservé, s'étendait sur une longueur de deux milles, et s'élevait perpendiculairement jusqu'à une hauteur de 200 on 250 pieds. Sur cette glace, qu'il décrit comme pure et transparente, se trouvait une couche de terre friable et de mousse d'environ quatorze pouces d'épaisseur '.

Cavier rapporte qu'en 1809, M. Tilesins vasit reçen et avait envoyé a M. Bilmenhach, quelques poils retirés de la carcasse d'un mammouth ou d'un éléphant, pris du rivage de la mer glaciale, par un nommé Patapof. Il remarque plus loin que quelques parties de la peau de ext animal, avec quelques poils, ont dér présentées au Jardin-duures poils, ont de fresentées au Jardin-dulacé son nerus à Mocons. \*.

1 D'après la Relation de la découverte de l'Éléphant dans les glaces de la Sibérie, Londres, 1839; tirée des Mém. de l'Acad. imp. des Sciences de Saint-Pétersbourg, tome v. Pallas mentionne la découverte (en 1770) d'un rhinocèros entier, avec sa peau et ses poils, qui était enfoui dans le sable, sur les bords din Hittst, rivière qui se jette dans la Léna an-desous de Jakoutst; l'animal est décrit comme étant très-veln, surtout aux pieds: c'était un individu de l'espèce nommée par Cuvier rhinocèros trichorhinus !

Les observations qui ont été faites à la haie d'Escholtz, dans l'Amérique septentrionale, au delà du eerele arctique, pendant l'expédition du capitaine Beechey dans ees contrées, ont jeté récemment une grande lumière sur les débris de l'éléphant et du rhinocéros dn nord de l'Asie. Ces observations ont été mises en ordre et commentées par le professeur Buckland 2; et il paratt maintenant que les restes d'éléphant que l'on tronve dans cette localité, au lieu d'être encaissés dans la glace, comme on l'avait cru pendant l'expédition de Kotzehne, sont enveloppés dans une vase et un sable glacés d'où s'exhale une forte odeur d'os brulés 3. Les restes d'animaux ainsi ensevelis se rapportent à l'éléphant, au bos urus, au daim et an cheval; on a aussi trouvé la vertèbre cervicale d'un animal inconnu. Le professenr Buckland présume que l'éléphant de la Sibérie, dont il a été question plus baut, était aussi enchássé dans une vase ou un sable glacés, une masse gelée de cette nature ne devant présenter dans ses escarpements qu'une surface de glace, comme on l'a observé dans la baie d'Escholtz; et ce qui rend cette conjecture probable, c'est qu'on sait que le rhinocéros du Wilni était ainsi enveloppė.

Les causes, quelles qu'elles soient, qui ont

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Cuvier, Ossem. foss., 1. 1. édil. de 1822, p. 147.

<sup>1</sup> Cuvier, Ossem. foss., tome it.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Appendix to Beechey's Voyage to the Pacific and Behring's Straits.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>M. Brayley, en parlant de cette odeur, nbeerve, que, d'après plusieurs considérations, il est probableque dans les localités indiquées elle doitours provenir de la décomposition de la malère animale, plutôt que de toute autre cause. Toute fois le professur Buckland est parté à lui attribuer une arigine différente, Pail, Mog. and Ann., val. 1x, page 411.

détrait. Péléphant de l'embouchure de la Léna, out agi, comme l'observe le professiour Buckland, sur foutie les côtes des deux continents, an-déà du cercle arctique; su reste, c'est ce qui est prouvé par les recherches de du gouvernement russe, toutes les côtes de la mer Glaciale comprises entre la Léna et la Kolyma, et qui y a trouvé des milliers d'chipants, de rhinocéros, de buffice et autres animaux enseveits dens la glace ou dans le terrain glacé de ces contrées ;

Il paraît probable, d'après ce qui précède. an'il s'est opéré un grand changement de climat sur les côtes septentrionales de l'Asie et de l'Amérique, depuis l'époque où ces animanx y ont vécu; car, même en accordant que les éléphants, qu'on trouve si communément à l'état fossile, appartenaient à une espèce particulière qui était organisée pour supporter un climat beancoup plus froid que celui qu'habite l'espèce actuellement vivante (ce qui est extrémement probable d'après la nature laineuse du poil dont était revêtu l'éléphant tronvé dans la glace à l'embouchure de la Léna), il est impossible de ne pas admettre que ces animaux devaient nécessairement trouver à vivre dans la contrée, et par conséquent y rencontrer une nourriture proportionnée à leur pouvoir de mastication et de digestion ; or on ne peut guère concevoir que ce pays ait pn la leur fonrnir, si le climat eut été tel qu'il est maintenant : car il ne laisse crottre qu'une végétation misérable, et encore seulement pendant une partie de l'année \*.

Cavernes ossifères et brèches osseuses.

C'est au professenr Buckland que nous

des diverses circonstances qui accompagnera L le gisement des débris organiques dans le scavernes; car, quoique les ossements d'ours et d'antres animaux trouvés dans les grottes eussent depnis longtemps attiré l'attention. ce n'est que depuis la déconverte de la célèbre carerne de Kirkdale, dans le Yorkshire, que ce sujet a acquis un nonvel intérêt et est devenn généralement l'objet des recherches des géologues, autant que l'avaient été auparayant les fossiles contenus dans tons les terrains dont l'étage était bien déterminé. On remarque avec satisfaction one cenx mêmes qui n'admettent pas les conclusions théoriques que l'on a déduites des observations faites sur les ossements trouvés dans les grottes, se plaisent néanmoins à payer un juste tribut d'éloges au zèle et à l'activité avec lesquels le professenr Buckland a condnit ses recherches.

D'après ce savant géologue, voici quelles sont en général les différentes parties que l'on observe dans les cavernes : 1º les parois primitives de la caverne, qui penvent être couvertes, on non, de stalagmites, 2º un dépôt de débris d'animaux, mélé de limon, de vase, de cailloux roulés, ou de fragments brisés; quelquefois ce dépôt présente plusieurs circonstances qui paraissent indiquer quê certains animaux ont habité ces cavernes pendant plusieurs générations successives, et que quelques-uns, les hyènes par exemple, y ont trainé leur proie, qui consistait souvent en parties d'éléphant et de rhinocéros. 3º no dépôt de stalagmites recouvrant les déhris d'animanx, le limon, la vase, etc., et formant une épaisseur plus ou moins grande de carbonate de chaux; de telle sorte que, dans les grottes nouvellement découvertes, le sol est une simple masse de stalagmites, sons laquelle les dé-

devons une connaissance plus approfondie

1 Journ. de Géologie, tome 11, page 215.

<sup>2</sup> La découverte bien constatée que l'on a faite de tigres errants mijourd'hoi dans les déserts de la Sibérie, à de lailtudes aussi élevées que celles de Berlin et de Hambourg, et qui paraissent être les mémes sous tous les rapports que eenx du Bengale, ne rend nullement jun probable qu' i ait au -

trefoia existé des éléphanta dans des climats semblables su climat actuel du cercle arctique; car ces derniers animaux se nourrissant de végétaux, tandis que les premiera se nourrissent de chair, il actévident, qu'u moins ence qui concerne la cuiriture, les tigres peuvent vivre bien plus au nord que les éléphante. Dris organiques seraient demeurés toujours inconnus, si la croûte qui les caebe n'eût été fraeturée par quelque accident, ou enfoucée par le géologue, qui sait aujourd'hui que c'est au-dessous d'elle que l'on peut trouver des restes d'animaux.

Depuis la découverte et la description de la caverue de Kirkdale, on a successivement indiqué un si grand nombre d'autres cavernes à ossements, qu'il serait trop long d'en donner iei , même une simple éuumération; et elles se multiplient tellement chaque jour que nous devons nous atteudre à posséder très-prochainement une masse considérable de renseignements sur ee sujet. Déià l'esprit de recherche a conduit à des résultats singuliers dans le midi de la France, où l'on a découvert des ossements humains, dans les mêmes cavernes et les mêmes dépôts qui eoutenaient ceux d'une espèce perdue de rhinocéros, et d'autres auimaux qu'on trouve ordinairement dans les grottes.

Des débris d'animaux semblables à ceux qu'on renounte dans les cavernes, se trouvent fréquemment dans des fentes de rochers. Dans quelques endroits, les ossements forment, avec des fragments de roches et leciment qui les unit, une masse tellement dure et compacte, que souveut elle égal et quefois même surpasse en solidifé la roche dans laquelle elle est endrêve. Les briches ossesses de Nice et d'autres joints des bords de la Méditerancée en offrent des exemples.

Il derientdejour en jour plas nécessaire de détermine, 4 our manière précie autaut que possible, les âges relatifs de ess diverses accumulations de débris d'animour. Ce sultent de l'oute précentaire de débris d'une prit degage de toute précentaire d'une debris d'animour d'une de l'oute précentaire d'une précie des l'avance. Il est assis fort important, lorque les eutrées des cerrents de assements se trouvent domhiées par des détrius, d'examiner avec attention à l'esplece de détrius qui de détrius sont composé de fragments angur-leux des roches des œuvirons, qui , peadant le long cours des sélecis, ont pet être aceu-mulés à l'ouverture extérieure, par des cau-maiés à l'ouverture extérieure, de comme des des cau d'extent à l'auverture extérieure, par des cau-maiés à l'ouverture extérieure, par des cau-mai

voyons aujourd'hui, ou s'ils contiennent des fragments de trausport, plus ou moins arroudis, et harrisë d'une certaine distance. Dans ce deruier cas, il faut chercher à s'assers si ces maitières de transport ont pu être amentes à leur position actuelle par les causents de le contrait de l'autorité par gande intensité, des obstacles physiques s'opposant à ce qu'elles aieu put être transportées par aucun autre moren.

Si l'entrée de la caverne n'est comblée que par des fragments anguleux provenant des lieux les plus voisins, nous n'avons aucune donnée certaine sur l'époque à laquelle elle a dù être définitivement fermée : de sorte que, même en supposant qu'un dépôt de débris d'animaux y ait été apporté par un courant d'eau, rien n'empêche qu'une autre race d'animaux ne soit ensuite venue l'habiter, que leurs os ne se soient mélés jusqu'à un certain point avec ceux du premier dépôt, et que les uns et les autres aient été ensuite ensevelis ensemble sous un mélange de fragments de roches et de stalagmites, comme il s'en forme constamment dans l'intérieur des caverness On eoucoit de cette manière que des ossements d'homme, ainsi que les produits grossiers des premiers essais de son industrie . tels que de la poterie uon cuite, puissent se trouver mélés, jusqu'à un certain point, dans une masse de stalagmites et de fragments de rochers, avec des débris d'éléphauts, de rhinocéros, d'ours des cavernes et d'hyènes, et que plus tard le tout, après que la grotte a été abandonnée, et que son entrée a été fermée par une accumulation considérable de débris, ait pu être recouvert par une croûte de stalagmites; de telle sorte qu'à la découverte d'une pareille caverne, si l'on ne faisait pas atteution à l'espèce de détritus qui bouche l'ouverture, on pourrait la décrire comme fermée extérieurement, et comme présentant à l'intérieur un vide , au-dessous duquel est une eroûte de stalagmites reconvrant un amas de fragments de roches et d'ossements, parmi lesquels ceux de l'homme

animaux. De là on se croirait en droit de conclure que tons codèbris on tune origine contemporaine, et que, par conséquent, l'homme existait, en même temps que les éléphants erraient dans les forêts de l'Europe, et que les hyènes et les ours en habitaient les cavernes.

Si an contraire les entrées des grottes ossifères sont fermées par des fragments provenant d'une certaine distance, de telle sorte que leur transport ne puisse évidemment être attribué anx causes actuelles, mais seulcment à une force de plus grande intensité, et si nous y tronvons des ossements humains ensevelis avec ceux qui se rencontrent ordinairement dans les cavernes alors à moins qu'on ne parvienne à découvrir d'autres communications avec l'extérieur, on ne pourra guère s'empécher d'admettre que l'homme n'ait été contemporain des espèces perdues d'éléphants, de rbinocéros, d'hyènes et d'ours , que l'on rencontre non-seulement dans les cavernes, mais encore dans des terrains de transport, et qu'il n'ait existé avant l'époque où une ou plusienrs catastrophes l'ont enseveli en même temps que ces divers animaux. Si l'on parvenait jamais à prouver d'une manière satisfaisante cette existence simultanée de l'homme et de ces grands mammifères d'espèces éteintes, il scrait intéressant de déterminer si les ossements humains que l'on rencontre , appartiennent à une espèce perdue, ou bien à une espèce impossible à distinguer de celle qui existe maintenant, comme cela arrive pour les ossements de chevaux.

C'est une circonstance hien singuière, es qui, malgré les remarques ingénieures qui ont été faites à ce sajet, mérite de fazer l'atcettoire, que l'on ne soit encore parenn à trouver aucun débris de la famille des sénges, in parmi les ossements non charriés et les autres substances des cavernes, ni dans le atturium du professeur Buckland. On a supposé que l'homme et le singe avaiten puet-tire été créés à pen près à la même époque, et que leur apparition sur la surface de la terre était.

comparativement moderne; mais on a objecté quo les contrées dans lesquelles la famille des singes existe maintenant, n'ont pas encore été bien examinées géologiquement. Cela est sans donte parfaitement vrai; mais ponrquoi les singes n'auraient-ils pas vécu dans des climats et dans des localités où les éléphants, les rhinocéros, les tigres et les hyènes étaient si communs, puisque les climats et les pays dans lesquels existent maintenant les éléphants, les rhinocèros, les tigres et les hyènes sont précisément ecux dans lesquels on trouve maintenant les singes?..... On a prétendu, à la vérité, que, quand bien même les singes auraient vécu à la même époque, on ne devrait pas trouver leurs débris, parce que leur agilité a du les empêcher de devenir la proje des hyènes et des autres animanx carnivores; mais on peut répondre que les singes ont du mourir comme les antres animaux, et qu'après leur mort, leurs cadavres avant dù nécessairement tomber à terre, il est probable qu'ils ont pu devenir la proie d'animaux carnassiers moins agiles qu'enx, do même que cela est arrivé à des oiseaux dont on a trouvé des débris dans la caverne de Kirkdale.

Cette caverne a été déconverte en exploitant une carrière pendant l'été de 1831, et ell a été visitée par le professeur Backland au mois de décembre de la même année. Sa plus grande longueur est de 341 pieds, et elle a généralement si peu de hauteur, qu'il n'y a que deux out rois endrois out nomme paisse se tenir débout. La figure 30 en représente une comp ."



a, a, a, a, couches horizontales de ealcaire,

Buckland, Relieuia diluciana.

dans lesquelles la caverne est creusée; b, stalagmite internstant quelques-uns des ossements, et formée avant l'introduction du limon; c, couche de limon contenant les ossements; d, d, stalagmite formée depuis l'introduction du limon, et répandue sur la surface; e, stalagmite isolée sur le limon; f, f, stalactites suspendues au plafond.

« Lorsque la grotte a été ouverte pour la première fois, la surface du dépôt de sédiment était presque nnie et horizontale, excepté dans les endroits où sa régularité avait été altérée par l'accumulation de stalagmites, ou par la chute des gouttes d'eau de la voûte. Ce sédiment se compose d'un limon argileux nn peu micacé, formé de parties tellement ténues qu'on pourrait facilement les mettre en suspension dans l'eau. Ce limon est mélé de beauconn de matière calcaire qui paraît provenir en partie de l'eau tombant de la voûte, et en partie des os fracturés. A environ 100 pieds de l'entrée de la caverne, le dépôt de sédiment devient plus grossier et plus sableux 1.

D'après le docteur Buckland, les débris tronvés dans la grotte de Kirkdale se rapportent aux animaux suivants:

Carnivores. — Hyène, tigre, ours, loup, renard, belette. Pachydermes. — Éléphant, rhinocéros,

hippopotame; cheral. Ruminants. — Bæuf, et trois espèces de

daim.

Rongeurs, — Lièvre, lapin, rat d'eau et

souris.

Oiseaux. — Corbeau, pigeon, alouette, nne petite espèce de canard, et un oiseau à pen près de la grandeur d'une grice.

Les observations que M. Buckland a faites sur le genre de dispersion de ces ossements sur le fond de la caverne, après que le limos cti été enlevé, sur la plus graude proportion de dents d'hyènes en compassion de celles des autres animaux, et sur la manière dont beaucoup de ces os étaient rongés et fracturés, j'ont conduit à conclure que cette caverne

avait été l'antre des hyènes pendant une longue suite d'années; qu'elles y apportaient leur proie, qui se composait d'animaux dont les restes se trouvent aujourd'hui mélés avec leurs propres ossements; et qu'enfin cet état de choses a été brusquement terminé par l'irruption dans la caverne d'une masse d'eau bourbeuse qui a tout enveloppé dans le limon qu'elle a apporté, Ce qui confirme que les byènes ont longtemps babité cette caverne. c'est qu'on y a trouvé leurs exeréments, précisément comme cela arrive dans les repaires des hyènes actuelles. On a observé en outre qu'un grand nombre d'os sont frottés et polis d'un côté, tandis qu'ils ne le sont pas de l'autre ; circonstance que le professeur Buckland attribue à ce que les hyènes marchaient ou se roulaient sur les ossements qui jonchaient le fond de la caverne.

En Allemagne, les cavernes de Gaitenreuth , de Kütoch , de Baumann, etc., contiennent une grande quantité d'ossements qui, selon Cuvier, sont presque identiques sur une étendue de 200 lieues : la plus grande partie se rapporte à deux espèces d'ours perdues . ursus spelæus et ursus arctoïdeus. Le reste appartient aux animaux suivants : l'espèce perdue d'hrène (la même que celle de Kirkdale), un chat, un glouton, un loup, un renard, un putois 1. Ces cavernes ressemblent à celle de Kirkdale, en ee que la eroute de stalagmite au-dessous de laquelle les os sont déposés est plus ou moins épaisse ; et souvent cette matière pénètre à travers le dénôt de sédiment antérieur ». Il y a cependant nne circonstance qui se présente dans ces grottes de l'Allemagne, et qui les fait différer très - essentiellement de celle du Yorkshire, c'est qu'on y rencontre, dans

¹ On trouve des coupes de quelques-unes de ces cavernes dans le Reliquiæ diluvianæ du professeur Buckland.

<sup>2</sup> Buckland, Reliquire dilucione. — Paprès M. Wagner les cavernes de Muggendorf contiennent les débris des animaux suivants: ursus apeleus, ursus articideus (Cuv.), ursus priscus (idolfi), canis minor, gulo spetaus (idolfi), un cersus et un bos. Wagner, dans le Jahrbuch für quol, etc., de Leonhard el Bonn, 1830.

<sup>1</sup> Buckland, Reliquia dilutiana.

certaius endroits, des cailloux roulés, tandis qu'on n'en a jamais tronvé à Kirkdale, Ainsi, dans la caverne appelée Baumanns'hohle, au milieu d'ossements fracassés et brisés. on rencontre des galets de diverses grosseurs. auxquels il est d'autant plus présumable que ce broiement est du, que les os qui . dans la même chambre, se trouvent enveloppés dans le sable et le limon, sont presque eutièremeut intacts. Il parattrait d'après cela qu'une masse d'eau se serait précipitée dans la caverne, apportant avec elle des cailloux roulés des roches des euvirons, et qu'elle aurait brisé et dispersé les ossements qui y étaient antérieurement accumulés. En examinant la conpe que le professeur Buckland a donnée de cette grotte ', on voit que l'eutrée en est située dans la gorge de Bode, et qu'en y pénétrant, on tronve de suite une descente qui conduit à la chambre où l'on trouve les os brisés et les galets : il en résulte que le même phénomène peut s'expliquer par deux hypothèses différentes. On peut supposer, ou qu'une grande convulsion a produit une fente à travers laquelle nne masse d'eau, venant de la surface, s'est violemment précipitée dans l'intérieur de la caverne, on bien que la gorge a été creusée graduellement par la rivière de Bode , qui , tant qu'elle a coulé devant l'ouverture de la caverne, y a introduit de l'eau et des galets, surtout lors des inondations, Nous n'obtenons ainsi que peu d'éclaircissements sur ce sujet.

Les mêmes remarques s'appliquent aux cavernes de Rabenstein et autres dans la Franconie. Celle de Zahnloch n'admet peutêtre qu'une seule explication : car on la décrit comme étant sitnée sur une montagne . à 600 pieds au-dessus de la vallée de Muggendorf; la masse ossifère est composée d'une marne brune, « mélée d'nue grande quantité de galets et de fragments anguleux de calcaire 2, »

Ouelle que puisse être l'origine des cailloux, du sable et du limon qu'on trouve dans

les cavernes, il paratt évident que les débris des différents animaux v ont été d'abord ensevelis, et qu'ensuite il y a eu une longue période de tranquillité, pendant laquelle il s'est formé, dans beaucoup de cas, un dépôt de stalagmite sur la masse ossifère.

Le docteur Buckland m'apprend que M. Mac Enery a trouvé dans la caverne de Kent (Kent's Hole), près de Torquay (Devonshire), des galets de granite, de la grosseur d'uue pomme, qui y étaient mêlés avec les ossemeuts sous la croûte de stalagmite; il ajoute qu'il a découvert au même endroit des galets de grunsteiu, complétement arrondis, et que dans quelques parties de la même caverne, principalement daus les plus basses, la brèche osseuse est remplie de fragments de granwacke et de schiste, les uns roulés, les autres anguleux. La caverne ellemême est creusée daus un calcaire reposant sur l'argile schisteuse (shale); le sol de la contrée se compose de schiste et de grauwacke, mais le granite ne se trouve qu'à une certaine distance, et le point le plus rapproché où on le reucontre est dans le canton de Dartmoor 1, de sorte que d'après la position de la caverne, si l'on peut absolument concevoir, ce qui néanmoins n'est peut-être pas très-probable, que le gruusteiu, la grauwacke et le schiste ont été trausportés jusque dans sou intérieur par ce qu'on appelle les causes actuelles, il est presque entièrement impossible d'admettre cette hypothèse pour les galets de granite.

M. Thirria décrit la grotte d'Echenos. située au sud de Vesoul, près du sommet d'un plateau élevé, entre les villages d'Echenoz, d'Andelarre et de Chariez (Haute-Saoue), et il annonce qu'elle est creusée dans l'étage inférieur du calcaire jurassique, ou groupe oolitique. Le plafond de cette grotte est trèsirrégulier, et daus un endroit (le graud clo-

<sup>1</sup> Reliquia diluviana, pl. 15.

<sup>2</sup> Ibidem, p. 131.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> D'après la carte géologique de l'Angleterre de M. Greenough, la distance serait d'environ 11 milles anglais, ou 18000 mètres.

<sup>(</sup>Note du traducteur.)

cher), il s'élève à une hauteur telle qu'il ne reste plus qu'une petite épaisser entre ce platond et la surface extérieure du plateau. Le sol présente une surface à peu près horitontale, dont la continuité est interrompue de til à par des stalagmites; ces stalagmites ne sont pas nombreuses, maisil y en a quelque-unes qui s'édvent à une saxer grande hauteur et couvrent une surface considérable. A caucine recherches n'avient dét faites dans cette grotte avant celles de M. Thirria, au mois d'août 1832.

« On fouilla le sol en différents points des quatre chambres de la caverue, et partout ou trouva des ossements en plus ou moins grande abondance: on continua les recherches principalement dans la quatrième chambre où elles furent le plus productives, car chaque coup de pic faisait découvrir un ossement. La profoudeur à laquelle ces os se présentaient, variait de dix centimètres à un mêtre : on les rencontrait au milieu d'une argile rouge, entremèlés d'un grand nombre de cailloux arrondis, à surface lisse, et dont la grosseur atteignait souvent celle de la tête d'un homme. Ccs fragments sont tons composés d'un calcaire lamellaire grisatre, semblable à celui dont sont formées les parois de la grotte et beauconp de roches des environs. Indépendamment de ces cailloux, qui ont été évidemmeut roulés par les eaux, et qui ne peuvent avoir pénétré dans la grotte que par quelques ouvertures qui se trouvaient à la voûte et qu'on ne voit plus maintenant, on rencontre dans l'argile ossifère des morceaux de stalactites et de stalagmites, dont les aspérités sont usées, ce qui montre qu'ils ont été déplacés. Le dépôt d'argile dont l'épaisseur ne paratt pas excéder un mêtre trente centimètres, est reconvert presque partont par une croûte de stalagmitc épaisse de quelques centimètres, qui présente nne surface mamelounée; au-dessus se trouve nne couche de 10 à 25 centimêtres d'épaisseur, composée d'une argile plus onctucuse, mais par suite moins rouge que celle qui est au-dessous, et qui est fréquemment noircie par suite de la décom-

position de végétaux dont elle contient encore quelques débris. On ne trouve pos de cailloux arrondis au-dessus de la croûte de statagmine, et do n'en voit à la surface que là où la statagmine n'existe pas. D'après ecla, il paratté vident que les cailloux arrondis que reniferme l'argite ossifere ent été transportés par les caux et déposés dans la grotto, avant la formation de la croûte calcaire, produite par les gouttes d'eaux chargées de carbonate de chaux qui ont sainté de la voûte, et conséquemment avant le dépôt de la couche d'argite dont cette croûte est recouverte. 's

M. Thirria, d'après la ressemblance qu'il a observée entre ces cailloux et ceux du terrain de transport (appelé dilucium) que l'on trouve dans les environs, conclut que l'introduction des cailloux et de l'argile, que l'on trouve mélés avec les ossements dans la grotte d'Echenoz, a eu licu en même temps que le transport du diluvium. Les os se rencontraient le plus communément audessous d'une certaine épaisseur d'argile; mais dans beaucoup d'endroits on les trouvait immédiatement au-dessous de la croûte de stalagmite, et quelquefois même ils y étajent entièrement enchâssés. « En général, les ossements formaient une épaisseur d'environ huit à seize centimètres au milieu de l'argile : ils se croisaient dans diverses directions et se recouvraient les uns les antres, séparés par de petits intervalles, sans avoir iamais conservé lenr position relative. Cependant leur dislocation n'avait pas été complète, car les vertèbres dorsales se trouvaient presque toujours près des crâncs et des máchoires; des hamérus et des cubitus près des bassins : et des calcanéum , des os do métatarse et du métacarpe ou des phalanges, dans le voisinage des fémurs, des tibias ou des cubitus. » Cuvier a examiné ces ossements et a trouvé qu'ils se rapportaient à l'ours (ursus spelœus), à l'hyène, au chat,

<sup>1</sup> Thirria; Mém. de la Soc. d'Hist. nat. de Strasbourg, tome 1, où l'on trouve de bonnes coupes de la grotte.

de 1827.

au cerf, à l'éléphant et au sanglier; ceux de l'ursus spelæus étaient de beaucoup les plus abondants \*.

M. Thirria décrit aussi la grotte de Foucent, située dans la commune de ce nom, près de Champlitte (Haute-Saone). Cette grotte a été découverte par hasard en exploitant une carrière, qui a conduit à la fente par laquelle on suppose que les matières se sont introduites; car on n'a pas trouvé d'autre ouverture. On l'a considérée comme trop petite pour qu'elle ait pu servir d'babitation aux bêtes de proie; sa partie supérieure est sculement à environ deux mètres au-dessous de la surface du plateau ; elle était entièrement remplie d'ossements mêlés avec une marne jaunătre, et avec des fragments anguleux, soit de la roche environnante, soit de celles du voisinage ; le tout était mélé confusément et ressemblait au détritus qu'on appelle diturium, qui recouvre plusieurs plaines et vallées des environs. Le fond de la grotte est recouvert par un lit minee d'argile rouge, et à la partie supérienre il y a une petite épaisseur qui ne contient pas de débris d'animaux, Selon M. Cuvier, ces ossements apparticulent à l'éléphant, au rhinocéros, à l'hrène, à l'ursus spelœus, au cheral, au bouf et au lion. M. Thirria remarque que cette masse contenant des ossements serait une brèche osseuse, si son eiment était compacte.

C'est un caractère très-babituel à tous les ossements que l'on reucentre dans les exercisenes, d'être mélès avec des fragments angunes, d'être mélès avec des fragments anguleux de la roche dans laquelle elles sont montagnes de Mondin (Mendri Hidz), comté de Sonmerset, présente un bon exemple de de Sonmerset, présente un bon exemple de du namas considérable de débris d'urraus, de pétis, de cerrus, de bos et d'autres animaux, entremélés de fragments du caleaire carbonifère, ou caleaire de montagne, dans lequel la grotte est ereusée. O peut appli-

<sup>1</sup> Thirria; Mém. de la Soc. d'Hist. nat. de Strasbourg, tome 1, où l'on trouve de bonnes coupes de la grotte.

quer à ce dépôt d'ossements ce que M. Thirria a dit de celni de la grotte de Fouvent, qu'il ne lui manque qu'un ciment calcaire solide pour devenir une brêche osseuse, semblable à celles que l'on trouve à Nice et en

d'autres points des bords de la Méditerranée. La brèche osseuse de la colline du château, à Nice, paratt avoir été, au moins en partie, une caverne qui a été détruite par les travaux de carrières qu'on y a exploitées de tout temps. La figure 30 représente une coupe de ce dépôt, tel qu'il se présentait à l'époque où je l'ai visité, pendant l'hiver

Fig. 30.



q, carrière; a, a, dolomie dure, syant la structure d'une béche; l, l, l, trous percès dans la dolomie par quelques coquilles lithophages; c, cailloux arrondis, composés principalement de fragments de roches transportés d'une certaine distance et cimentés par une pate caleaire compacte; o, (au-dessas de c) bricèbe osseuse, agglomérée par un ciment caleaire rougeátre.

Cette coups sembra dudire aux conclusion. Cette coups sembra dudire aux conclusion. Cette coups sembra dudire aux conclusions force de la legación del legación de la legación de la legación del legación de la legación del legación de la legación de la legación de la legación de la legación del legación de la legación del legación de la legación de la legación del legación de la

mais non exclusivement, des roches des cuvirons; 4º le terrain a été sonlevé, ou la mer s'est abaissée à son niveau actuel.

On trouve dans les environs plusienrs antres hrèches ossuers, dont quelques-nnes sont am moins à 500 prieds au-dessus de la surface de la Méditerrantée; elles sont agrégées par na ciment rongestire et souvent céllulaire, à petites envières ducites d'une couche de carbonate de claux. Une partie au moins de cas bréches ousseus paratt avoir été formée sous la mer, car elles contiernent des fossites marins à Villétanche, par exemple, on trouve les débris d'une caryoabritios.

Outre ces fentes dont nous venous de parier, qui contiement des fossiles terrestres, il en existe d'autres, dans lesquelles on ne rencontre que des animans marins qui ne paraissent pas diffèrer de ceux qui vivent estetellement dans la Méditerrande; et il y a tieu de croire que la brèche qui les renferme, a été formée à la même de-poque que les brèches ousesues; (ontclois les carrectères des substances minérales qui entrent dans la composition de ces brèches dépendent de la nature de la roche environante.

Les brèches ossenses de Cagliart en Sardaigne se trouvent à environ 130 pieds audessus de la mer, dans des fentes et des petites cavernes d'un terrain supracrétacé. On y a découvert un mytitus, mélé avec les autres déhis organiques !

Le docteur Cristica a décrit la hrèche onseane de San Crico, pris de Patierne ; il rapporte qu'elle n'est pas entièrement contenue. dans la grotte, r qu'elle constitue une partié du laus extérieur, où elle présente une epaiseaur d'arviron 30 piede, et repose sur les conches supérieures deterralm supracrèteix (ertrairez.). Il pense qu'elle s'est formée sons les caux, et qu'elle a ensuite été élevée un dessus du inveau de la mer, et re le parois de la caverne sont en certains points perforées par des cougilles l'inbubages, et nous

De la Marmora, Journal de Géologie, t. 111 p. 310. rappellent cc que nous avons observé à Nice. Le même géologue a visité également nne

brèche osseuse, qui se trouve près de la baic de Syracuse, à 70 pieds au-dessus de la mer; il y a trouvé un mélange de coquilles marines.

Enfin, il a observé, auprès de Palerme, une autre brèche osseuse, dans les cavernes de Betiemi. Il n'a reconna aucane trace qui indique qu'elle ait été formée sons la mer : et comme elle s'élève à 100 pieds au-dessus de celle de San Ciro, qui, elle-même, est à 200 pieds an-dessns de la Méditerranée, il est conduit à penser que la brèche de Beliemi était an-dessus du niveau de la mer. pendant que celle de San Ciro était encore an-dessons, et que leurs hantours actuelles montrent jusqu'à quel point la formation tertiaire a pu être soulevée dans cette localité par la grande convnision qui a élevé une partie considérable de la Sicile 1. On tronve de semblables brèches ossenses

à Gibrattar, à Cette, à Antibes, en Corse, et en différents autres endroits des bords de la Méditerranée. Les ossements que l'on y rencontre (ontre eeux qui se rapportent an cheral, au bæuf, et à de grands daims), apparticnnent, selon Cuvicr, aux animanx.suivants : daim, de la grandeur du daim faure (Gibraltar, Cette, Antibes); - daim ressemblant, par ses dents, à quelques daims de l'archinel indien (Nice): - une espèce plus petite (Nice); - nne espèce d'antilope ou de mouton (Nice); - deux espèces de tapins (Gibraltar, Cettc, Pise, etc.); nne ressemblant an lapin commun, l'autre plus petite; - lagomys (Corse, Sardaigne); - espèce de mus: - felis (Nice); - canis (Sardaigne); - tézard (Sardaigne); - Tortue de terre (Nice.)

M. Brongniart pense qu'nn grand nombre de dépôts de minerals de fer pisiformes, qui remplissent des fentes dans certains terrains,

1 Cristie, Phil. Mag. et Annals, déc. 1821. Les ossements de la caverne de San Circ ont été assimilés par Curier à ceux de l'éléphant, de l'hippopotame, du daim, et d'animaux du genre camie. et particulièrement dans le système jurassique, sont d'une fornation contemporaine avec celle des briches ossesues. A l'appui de cette opinion, M. Necker de Saussure a fait connaitre qu' X ropp, en Carniole, on trouve des débris de l'ursus spatous dans des fentes qui contiennent du mineral de fer exploité. Il paratt aussi que daus le district de Mechein, on a découvert des ossements de mammifères dans des circonstances semblables ".

Selon MM. Thirris et Walchnaer, il existe dans le nord-ouset du Jura (Mauer-Sadore), et dans les cavirons de Bale, deux dépats différents de minerai de fre pisiforme, dont l'un provient probablement, en grande partie, de la destruction partielle de l'autre, qui se trouve entre le groupe oblitique et les terrains supparciates. Le dapo le plus récent contient quelquefois des restes de rhimoctros et d'our, et ou le considére comme formé à la même époque géologique que les brêches osseuse.

Il paratt v avoir une grande analogie entre plusienrs cavernes ossifères, les brèches osseuses et quelques fentes remplies de minerai de fer, de sorte que l'on est conduit à présumer que les débris d'animaux que l'on y rencoutre y ont été amenés sous de certaines circonstances générales. La grande fente que nous avons citée plus haut, à Oreston, près Plymouth, paraît s'être trouvée encore entièrement vide, lorsque les restes d'éléphants et de rhinocéros y ont été introduits: ce n'est que postérieurement à cette introduction, qu'il s'y est formé, sur une épaisseur de quatre-vingt-dix pieds, une accumulation de fragments anguleux, dont plusieurs ont des dimensions considérables. On a tout lieu de croire que, pour arriver daus la fente, ces fragments n'ont point été transportés, mais qu'ils y sont tombés naturellement, en se détachant des roches de chaque côté, qui sont comme eux un calcaire de la grauwacke.

1 Ann. des Sciences nat., janvier 1820. 2 Mém. de la Soc. d'hist. nat. de Strasbour, tome 1.

Ce n'est pas senlement en Europe que l'on trouve des brèches osseuses présentant des circonstances semblables; il paratt maintenant qu'on en a découvert dans l'Australie. D'après le major Mitchel, la principale cavité ossifére est située près d'une vaste caverne. à environ 170 milles de Newcastle, dans la vallée de Wellington, qui est arrosée par la rivière de Bell, un des affluents les plus considérables du fleuve Macquarrie. Cette cavité, d'après la description qu'on en a donnée, est une espèce de crevasse ou de puits large et irrégulier, qui n'est accessible qu'au moyen de cordes ou d'échelles; la brêche est un mélange de fragments calcaires de diverses grosseurs, et d'ossements enveloppés dans un calcaire rouge et terreux. Ces ossements, envoyès en Enrope, ont été examinés par M. Clift, qui les a rapportés aux genres suivants : Kanguroo, Wombat, Dasyurus, Koala, ct Phalangista, animanx auf vivent tous maintenant dans l'Australie. Ou a encore trouvé deux autres ossements, dont l'un, que l'on considère comme appartenant à un éléphant, a été obtenu d'une manière bien singulière par M. Kankin, qui le premier a visité cette crevasse. Le prenant pour une partie saillante du rocher, il y fixa la corde dont il s'aidait pour descendre, et il ne reconnut sa méprise que lorsqu'il vit le support se briser, et montrer que ce u'était autre chose qu'un grand ossement.

Selon M. Pentland, les os de la brèche de l'Australie, apportés à Paris, et examinés par Covier et par Ini-même, appartiennent à buit espèces d'animaux qui se rapportent aux genres suivants : Dasyurus ou Thylacinus; Hypsiprymnus ou Kanguroo-Rat, nne espèce; Phascolomys, une espèce; Kangaroo, denx on trois espèces: Halmaturus, deux espèces; et Éléphant, une espèce. Sur ces huit espèces, quatre paraissent appartenir à des animaux inconnns des naturalistes actuels; ce sont deux espèces d'Halmaturus, une cspèce d'Hypsiprymnus, et l'Éléphant. Il faut encore ajouter qu'une autre collection de la vallée de Wellington contient les débris d'une espèce de Kanguroo, dont la graudeur surpasse d'un tiers celle des plus grandes espèces de ce genre que l'on connaisse aujourd'hui.

Le major Mitchel fait mention d'autres briches toutes sembhalbles sur le Macquarrie, à hait milles au N.-E. de la exvité ossifère de Wellington, eitée ci-dessus ; comes aussi à Borèe, à cinquante milles vers le S.-E., et à Molony, à treute-six milles du codé de l'Ez; cette deruière contient des ossemans qui , d'après le mêm auteur, paraisent être plus grands que ceux des animaux qui existent setuellement dans la contrée !

jet qui nous ocenpe, je dirai quelques mots de la caverne ossifère que l'on a trouvée à Chockier, sur les bords de la Meuse, à environ deux lieues de Liége, et qui présente

Avant de terminer ce qui est relatif au su-

quelques circonstances remarquables. Des fragments de calcaire, de la même nature que celui dans lequel la caverne est creusée se trouveut mélés avec quelques galets de quartz, et des ossements presque tous brisés. Le tout est aggloméré par un ciment calcaire. Les os et les dents se reneontrent égalemeut dans la brèche solide et dans le limon, lesquels, avec trois croûtes distinctes de stalagmite, remplissent presque entièrement la caverne. On a remarqué que l'on trouvait des ossements sous chaeune de ces trois croûtes de stalagmite. Ces débris paraissent a appartenir au moins à quinze espèces d'animaux : éléphant , rhinocéros , ours des cavernes, hyène, loup, daim, bauf, cheral, etc. Les plus abondants sont eeux d'ours, d'hrène et de cheral 1.

I Jameson, Edin. Phil. Journ., 1831; et Phil Mag. and Ann., juin 1821.

<sup>1</sup> Journ. de géologie, t. 1, 1830.

# SECTION IV

### GROUPE SUPRACRÉTACÉ.

tertiar Gebilde . allem . ); Ordre supérieur (superior order), CONTREARE; Terrains yzémiens thalassiques, Al. BRONGNIART.

Avant les travaux de MM. Cuvier et Brongniart snr les environs de Paris, les différentes roches comprises dans ce groupe n'étaient pas connues géologiquement, ou étajent considérées comme de simples dépots superficiels de graviers, d'argiles ou de sables. Depuis la publication de leur Mémoire (1811), on a reconnu que ces roches avaient unc très-grande importance géologique, qu'elles occupaient nnc grande partie de la surface des continents actuels, et qu'elles contenaient une grande variété de fossiles terrestres d'eau donce et marins. On a observé qu'autonr de Paris, et jusqu'à nne certaine distance aux environs, les débris organiques ensevelis dans les différentes couches n'étaient pas tous marins, mais qu'il n'était pas rare d'y rencontrer des coquilles d'eau donce, et des animanx terrestres de genres actuellement inconnus. En ponrsuivant la découverte, on trouva que

Syn, Terrains tertiaires (tertiary rocks, angl.: | dont chacune occupait une place déterminée dans une certaine série 1.

> l Pendant que ces découvertes se ponrauivaient en France, M. William Smith, dont les génlogues anglais ne prononceront jamais le nom qu'avec respect, faisait un travail sur des roches plus anciennes; et, malgré mille diffienltés, il parvenait à identifier, au moyen des débris organiques, des conches qui se trouvaient en différentes parties de l'Angleterre. Il est vrai qu'il n'a pas publié de travail régulier avant 1815; mais il est également vrai et hien connu que, longtemps avant cette époque, c'était par l'observation des fossiles qu'il parvenait à reconnaître des couches : d'un même étage géologique.

M. Keferstein nous a fait connaître qu'un géologue allemand nommé Fuebsel avait observé. dès 1775 et même dès 1762, que certaines couches, entre le Hartz et le Thuringerwald, et anx environs de Rudesltadt, étaient caractérisées, non-seulement par leur structure minéralogique, mais encore par les débris organiques qu'elles contenaient. C'est ce qui est pronvé par deux onvrages de Fuehsel, l'un qui a para en 1762, intitulé Historia Terra et Maris es Historia Thuringai per montium descriptionem erecta; l'antre, publié en 1775, et qui a pour titre : Entwurf au der altesten Erd-und-Menschengeschichte. Fuchsel parait avoir déterminé la position relative de certaines roches maintenant connues, telles que le muschelces débris étaient déposés dans des conches kalk, le grès bigarré, le zechstein, le schiste cui-

Ainsi qu'on pouvait s'y attendre d'après ces travaux et d'après ceux de M. Smith snr des roches plus anciennes de l'Angleterre. on s'est empressé, dès ce moment, de généraliser la présence de certains fossiles dans des couches particulières ; et on a admis pendant longtemps, comme un point de théorie. que chaque formation, ou série particulière de couches, contenait partout les mêmes débris organiques, et que ces débris ne se rencontraient plns, ni au-dessus, ni au-dessous, Cette opinion s'est graduellement écroulée devant les faits : la théorie que l'on adopte aujourd'hui paralt être que, quoique certaines coquilles ne soient pas précisément particulières à certaines couches, on les y trouve cependant en plus grande abondance que dans d'autres, et que l'uniformité des débris organiques, devient de plus en plus grande, à mesure que l'on s'abaisse dans la série des terrains fossilifères. De telle sorte que, plus

les couches sont anciennes, plus on trouve d'uniformité dans les fossiles sur des étendues considérables; tandis que cette uniformité est d'autant moindre que les séries de couches sont plus récentes. Ce ne sera qu'en observant avec soin des terrains très-éloignés les uns des autres snr la surface du globe. que l'on ponrra reconnaître jusqu'à quel point cette opinion est exacte : et très-probablement ce sera aux géologues américains que nous serons redevables du premier grand pas que fera cette partie de la science. En attendant des éclaircissements sur ce sujet, nous pouvons remarquer qu'une pareille opinion n'est pas incompatible avec celle qui suppose que la terre était autrefois une masse incandescente, dont la surface s'est graduellement refroidie. - Ces observations étaient nécessaires, parce que, dans le groupe de terrains qui nous occupe actuéllement, des dépôts qui ne sont pas très-

vrenx et le rothe todte liegende. Sa Géologie théorique est remarquable, et de heaucoup supérieure à celle de Werner, qui a tant prévain dans la suite.

Il établi que les continents ont éé autréois recouverts par la me, jouig-près la fornation du muschellalit; mais comme certaines couches na continente que de vegétaux on des animaux continent qui étal plus élere qu'elle, et qui occupait la place de DOCéan ettel. Ce continent a cété graduellement envait jur les caux; il et arparité souvent de déhébele qui ont chariré dans la mer des masses de végétaux, qu'un l'innon marin et acustic recourer. De semb lables révolutions purs princaté des platomères semblolies d cus qu'un botre présentament.

Panhezi paut done étre, cue quedque entre, cumidre comme étant le premiere qui sil proposé la théorie des causes aetuelles, ainsi que l'a trèslien dimontre M. Kerfestia, dans son analyse des dens Memoires que nons arons cités plas abaut. Le meme Tenche at corore que, dans la formation des dépols, la nature doit avoir suivile lois settulement existantes: chaque dépoit forme une courbe; et une suite de couches de perioque dans l'històric di goldey, tes coronats de l'aucienne mer peuvant étre déserminés par la direction des formation. Il y a plusiquer dépósi direction des formation. Il y a plusiquer dépósi

chimiques dont la formation reste inexplicable. Tons les dépàs de aédianent on tié férorats horiztonal selépàs de aédianent on tié formats horizsontalement, et se sont modelés sur la sarface înférieure. Les concess inelinées on tié misse dans cette position par des trembléments de terre ou par des ocidisations du sol, catastrophes qui oni produit une quantité considérable de limon, au moyen duque lon distingue les dépôst qui passent de l'un à l'untre. » ( Keferstein, Journal de Géslogie, tome 1.)

Les observations précédentes, et plusieurs autres, nont entremêlées de remarques qui caractérisent une science dans l'enfance, mais qui sont en très-petit nombre. D'après cells l'ochael parait avoir éte un homme traisment remarquable; et, comme l'observe M. Keferstein, il est pen honorable pour Werner d'avoir adopté est idées sur les conches et les formations, et de s'être montre moins bon logicier dans l'emplé qu'il en a fait.

On peut remarquer iei que le célibre doctaur l'holo connidrira inasi les constels fortment inclinées et verticales, comme ayant été placée dans cette position par des tremblements de que renferment les journaux manuscrits de la que renferment les journaux manuscrits de la (107); et qu'à avait enim cette Société, le 27 juin 107); et qu'à avait chondu que les coquilles qu'il avait observées dans un exemptement del principal de la ure par les enimes forces. éloignés les uns des autres, contiennent une grande variété de débris organiques, qui, dans beaucoup de cas, présentent des caractères différents.

Pendant la formation des différents terrains compris dans ce groupe, les diverses opérations de la nature paraissent s'être succédé, sans avoir été interrompues par une catastrophe assez violente ou par quelque circonstance qui se soit fait sentir snr une étendne assez grande, ponr produire sur la surface de l'Europe un dépôt de substances semblables, caractérisé par nne grande épaisseur, et par la présence des mêmes débris organiques ; je dis sur la surface de l'Enrope. car il est encore prudent de borner nos généralisations à cette étendue comparativement limitée. Dans cet état de choses, des sources ont dù dénoser les différentes substances qu'elles étaient capables de dissoudre; et si la théorie d'une chaleur centrale et d'un grand décroissement de la température de la surface est bien fondée, ces sources devaient généralement être plus chaudes qu'elles ne le sont aujourd'hui, ou, ce qui est la même chose; les sources thermales étaient plus nombrenses qu'à présent : considération très-importante; car on peut en inferer que pent-être il se dissolvait, et que, par suite, il se déposait une plus grande quantité de matières siliceuses et de plusieurs antres substances minérales 1.

1 La manière dont s'effectuent quelques dissolutions de silice ne paraît pas avoir encore été expliquée. On sait que les graminées, les roseaux, et d'autres plantes de la même famille naturelle, sont munies d'un enduit extérieur de silice, que la nature, dans sa sagesse, leur a donné pour leur conservation, mais la sécrétion silieeuse la plus remarquable que nous connaissions est celle qui s'opère dans les cavilés du bambon et qui est connue sous le nom de tabasheer. Le docteur Turnbull Cristie, m'a rapporté que le tabasheer, lorsqu'on le trouve dans le bambou cert de l'Inde, est parfaitement translucide, mou et humide, mais que par l'exposition à l'air son humidité s'évapore; il devient opaque, dur, prend une conleur blanche ou grise, et présente la même apparence que nous lui voyons quand on nous l'apporte en Europe.

On peut remarquer ici que cette observation s'applique à tons les dépòts d'une date antérieure; de sorte que plus une classe de roches est ancienne, plus il est probablier qu'à l'époque où elle se formais, le nombre des sources thermales était plus considérable qu'aujourd'hii, et que par conséquent il so dépasit nne plus grande quantité de silice et de qu'elques autres substances.

te de que que santis sous-ances.

L'in que cette points géologiquement certain
qu'il y a en un abaissement de tiempérature
qu'il y a en un abaissement de température
Als surface da globle; et\_acomon le "observé
N. Lyrell, les terrains dont nous nous occupous actuellement en fournissent eux-mêmes
une preuve, lors même que les débris organiques qu'ils renferment appartiennent aux
mêmes espèces d'animanx que celles qui
usistent mainteant ; car ces dévris se rapportent, ainsi qu'on le remarque en Italie, à
des individus plus grands que ceux qui vivent aujourd'hai dans les mers voisines;
circonstance que l'on est naturellement porté
à altribuer à ce que ces animaux ont véen
à altribuer à ce que ces animaux ont véen

sons l'influence d'un climat plus chaud. Une différence dans le climat a dù produire d'antres variations visibles , tant dans les roches supracrétacées, que dans celles qui se sont formées antérieurement. Il est probable que plus un climat était chand et approchait des tropignes, plus l'évaporation et la gnantité de pluie devaient être considérables, et plus aussi le pouvoir de certains agents météoriques devait avoir d'intensité; conséquemment, dans cette hypothèse, les différents dépôts doivent présenter des traces d'antant plus marquées de l'influence de pareils climats, que l'époque à laquelle ils ont été formés est plus ancienne. Si des pluies semblables à celles des tropiques venaient se précipiter sur de hautes montagnes, telles que les Alpes, en supposant même à plusieurs d'entre elles une élévation moindre que celle qu'elles ont, ces plnies prodniraient des effets bien différents de cenx que nous observons maintenant dans ces mêmes contrées : on verrait se former tout à coup des torrents, dont les habitants actuels de ces montagnes

n'ont aucune idee; ces masses d'eau entratneraient des quantités de détritus hien plus grandes que celles que charrient les torrents nemels des Alnes, dont cependant le volume est assez considérable, Aiusi, en admettant toutefois l'exactitude de l'hypothése ci-dessus, il faut toujours tenir compte des différences produites sur la surface de la terre par l'action des agents météoriques, laquelle est d'autaut plus puissante que le climat est plus chaud. On doit particulièrement avoir cette attention , lorsque , d'après l'observation d'une série de couches du même district , il paraît évident que la température, sous l'influence de laquelle elles se sont formées, a graduellement diminué.

Examinons maintenant jusqu'à quel point la végétation peut, dans les climats chauds, contrebalancer le pouvoir de décomposition et de transport que possèdent les agents atmosphériques. Il paratt que, toutes circonstances égales d'ailleurs, plus un climat est chaud, plus la végétation qu'il produit est vigoureuse. La question se réduit donc à celle-ci : la végétation protége-t-elle le sol contre l'action destructive de l'atmosphère? Il est presque impossible de répondre autrement que par l'affirmative. Si nous manquions de preuves de ce fait, nous en trouverions dans ces élévations artificielles de terre, ou barrows, qui sont si communes dans plusieurs parties de l'Angleterre : clles ont été exposées, dans ce climat, à l'action de l'atmosphère pendant environ deux mille ans: et cependant elles n'ont éprouvé, dans leur forme, aucune altération sensible, quoique, au moius pendant une partie considérable de ce laps de temps, elles n'aieut été recouvertes que par une légère couche de gazon. Si maintenant on admet que la végétation protége jusqu'à un certain point la terre qu'elle recouvre, il s'ensuit que plus la végétation est forte, plus sa protection est efficace, et que, par conséquent, la terre est toujours garantie de l'action destructive de l'atmosphère, proportionnellement au besoin qu'elle en a. Sans cette loi prévoyante de la nature, les roches les plus tendres des ré-

gious tropicales seraient promptement emportées par les eaux, et le sol ne pourrait plus nourrir ni végétaux, ni animaux ; car, quoique, dans beaucoup de régions tropicales, ou rencontre de vastes étenducs qui présentent l'apparence de déscris stériles, et qu'on voit cependant renattre soudain à la vie après deux ou trois jours de pluie, et se convrir comme par enchantement d'une brillante verdure, on doit reconnaître que les racines des plantes vivaces auxquelles l'humectation fait produire une végétation si vigoureuse, et même celle des plantes annuelles déià passées, dont les graines produisent des feuilles si verdovantes, s'entremèlent dans le sol de telle manière qu'elles opposent une résistance considérable au pouvoir destructeur des pluies 1.

Je n'ai nullement l'intention de conclure de ce qui précède, que la dégradation du sol n'est pas généralement plus grande sous les tropiques que dans les climats tempérés; j'ai voulu simplement établir que, dans les deux eas, le sol recoit des végétaux qui le recouvrent une protection proportionnée à l'influence destructive à laquelle il se trouve exposé. Supposons qu'il arrive en Angleterre une de ces saisons pluvieuses si communes sous les tropiques ; nul doute que de graudes étendues de terre seraient entratuées, et que les barrows dout nous avons parlé plus haut, disparattraient promptement : si, au contraire, il ne tombait dans les régions tropicales que la même quantité de pluie que nous avons chaque année dans le climat de l'Angleterre, on y trouverait à peine quelques traces de végétation dans les has-fouds; car l'eau qui en résulterait serait insuffisante pour sustenter les plantes tropicales; et, bien qu'elle tendit à dégrader le sol, elle serait si promptement évaporée, que son action destructive serait à peine sensible. La quantité de pluie et la végétation soot proportionuées l'une à l'autre : néanmoins la

l Dans les savannes de l'Amérique, il arrive fréquemment qu'il y a peu de végétation, et alors le soi éprouve des dégradations coosidérables. dégradation du sol erott avec la quantité de pluie et la force de plusieurs agents météoriques; de sorte que, toutes choses égales d'ailleurs, plus il tombe de pluie, plus est grande la destruction du sol; et conséquemment, plus un climat est chaud, et plus la dégradâtion des montagnes est considérable.

On doit aussi penser que, pendant que les roehes supracrétacées se déposaient, les forces souterraines n'étaient pas moins-actives qu'elles ne l'avaient été auparavant et qu'elles ne l'ont été depuis. Nous devons done nous attendre à tronver des roches ignées de différentes espèces, entremêlées avec les dépôts agnenx, et même, dans des circonstances favorables, formant des couches alternant avec celles de ces dépôts. A mesure qu'à travers la succession des ages, ces roches ignées se rapprochent de la période actuelle, leurs caractères doivent ressembler davantage à ceux des voleans modernes et d'autant plus qu'elles ont été de moins en moins exposées aux causes ordinaires de destruction; d'où il résulte qu'il doit être exeessivement difficile de dire où commencent les volcans modernes et où finissent les aneiens. D'ailleurs, ainsi que nous l'avons déjà dit, il n'y a pas de raison pour que le même cratère n'ait nas continué à vomir diverses substances durant une longue série de périodes. ct pendant les différentes révolutions de la surface du globe; de sorte que nos efforts pour classer les produits volcaniques, ne

1 Dans les régions tropicales, les plantes parasites et rampantes eroissent dans toutes les directions possibles, de manière à rendre les forêts presque impraticables; les formes et les feuilles des arbres sont admirablement calculées pour résister aux fortes pluies et en garantir les êtres innombrables, qui dans les saisons pluvieuses viennent chercher nn abri sous lenr feuillage. Le bruit que font les pluies tropicales en tombant sur ces forets frappe les étrangers d'étonnement; et il s'entend à des distances que les habitants des régions tempérées ont prine à concevoir. La pluie, ainsi amortie et brisée dans sa chute, est promptement absorbée par le sol, on se précipite dans des dépressions dans lesquelles elle produit des torrents qui, il faut l'avouer, sont assez impétueux et causent de grands ravages.

peuvent guère nous condaire à aueun résultat satisfiasant. Il peut s'être fait à la surface de la terre de grands mouvements qui ont altère les niveaux généraux de différentsdistricts; Il peut même s'être opèré des soulèvements de chaînes de montagnes, et ces calastrophes ont du fortement influencer certains dépôts.

Nous avons déjà remarqué que les terrains supracrétacés présentent de nombreux exemples de dépôts d'eau douce, recouvrant des étendues considérables; circonstance qui semble indiquer qu'il existait alors de vastes continents, ou de très-grandes tles. Cette opinion semble confirmée par la présence de débris de grands mammifères que l'on trouve ensevelis dans ees mêmes dépôts. On les appelle terrains d'eau douce, parce qu'on n'y a pas découvert de coquilles marines, et que les fossiles qu'ils contiennent sont des débris d'animaux dont les espèces analogues vivent dans les laes et rivières actuelles, ou bien d'animaux et de végétaux que l'on ne tronve que sur les continents. On en a conclu que ees débris ne ponvaient avoir été ensevelis que dans des dépôts formés dans des lits de rivières ou des fonds de lacs; de là le nom de terrains lacustres que l'on donne souvent à ces terrains. Indépendamment de ces formations lacustres on d'ean donce, il y en a d'autres qui présentent des caractères mixtes, et dans lesquelles on tronve à la fois des fossiles terrestres, d'cau donce et marins. On les considère comme avant été formées à l'embonchure des fleuves dans la mer, parce qu'on suppose qu'il s'en dépose aujourd'hui de semblables dans de pareilles positions. L'origine des terrains qui ne contiennent que des fossiles marins s'explique d'elle-même ; quant à ceux où l'on rencontre des fossiles terrestres ou d'eau douce, la nature de ces fossiles ne semble nullement mettre en droit de conclure que ces terrains se soient nécessairement formés aux embouchures des flenves; car si nous prenons toujours nos analogies dans l'état présent des choses, nous savons que ees fossiles peuvent souvent être entrainés bien loin de ces embouchures.

On a communément l'habitude de décrire les terraius supracrétacés comme se présentant dans des bassins, tels que ceux de Londres, de Paris, de Vienne, de la Suisse et de l'Italie : mais le mot bassin est très-souvent mal appliqué; car on doit supposer que les grauds dépôts marins ne se formaient pas plus dans des bassius autrefois que maiutenant; or, on ne peut pas dire que le dépôt qui se fait au fond de la mer, se forme dans un bassin, à moius toutefois que l'ou n'appelle de ce nom le vaste fond de l'Océan. Aiusi nous caractériserions très-mal le dépôt du Delta du Gange, en disant qu'il a la forme d'un bassin. On parle communément du bassin de Londres, tandis que les terrains supracrétacés que l'on y rencoutre ne paraissent être que la continuation d'une grande ceinture de ces terrains qui, par le nord de l'Allemagne. s'étend à travers l'Enrope jusqu'à la mer Noire. On dit anssi le bassin de l'île de Wight, comme s'il avait existé dans cette localité une cavité ou dépressiou séparée; tandis qu'il y a de bonnes raisons de présumer, comme l'a établi le prof. Buckland, que les dépôts supracrétacés de Londres et de l'île de Wight étaient autrefois rénnis , mais que cette continnité a été détruite postérieurement au dépôt de ces terrains, par le soulèvement de la masse de craie qu'elles recouvraient, et par la dénudation des parties soulevées qui sépareut aujourd'hui les deux dépôts ; dénndation dont on a des exemples pour des roches beaucoup plus dures et plus épaisses. On peut dire la même ehose relativement au bassin de Paris; car il est facile de concevoir qu'il a pu étre lié avec eenx dont ou vient de parler, et qu'il n'en a été séparé que par des mouvements de la croûte du globe ou par dénudation. Il est doue possible que les dépôts ou terrains, qu'on appelle anjourd'hui des bassins , ne soient que des lambeaux autrefois continus d'un même tout, qui ont été séparés par diverses circonstances , peut-être même peudant le dépôt des terrains en question ; et qu'ainsi ces terraius aient commencé à se former au foud d'uue mer qui baignait les terrains plus anciens et s'étendait entre

la Scandiuavie et le nord de l'Allemagne. depuis l'ouest de l'Europe jusqu'à la mer Noire. Des lambeaux de ces terrains, semblables à ceux d'autres dépôts, se trouvent mainteuant sur les collines de l'ouest de l'Angleterre, attestaut ainsi leur aucienne élévation, et la dénudation qui a détruit la continuité de leur masse, et n'en a laissé que des portions détaebées, semblables à des tles bordant un coutinent. Par suite des diverses dislocations du sol, et de la dénudatiou qui a été la consêgneuee de ces catastrophes ou de toute autre cause, les digues qui retenaient les amas d'eau au fond desquels se formaieut des dépôts d'eau donce . ont été emportées; et quoigne, par analogie. nous cousidérions ces terrains comme ayant été déposés dans des lacs, il nous est cependant complétement impossible de tracer les ravages de ces amas d'eau.

Ceux qui étudient la géologie ue doivent jamais perdre de vue cette idée d'une grande dénudation, comme étant applicable, uonsculement aux terraius dont il est présentement question, mais encore à ceux d'une date antérieure ; ils doivent considérer qu'il u'existe pas sur la surface du globe une coutrée étendue qui, géologiquement parlant. soit demeurée longtemps dans un état de repos, mais qu'au coutraire il y a eu fréquem. ment des élévations et des abaissements du sol, ainsi que des dégradations qui ont emporté de grandes massês de terrains. A l'égard même des formations que nous allons décrire dans cette sectiou, pour se rendre compte de cette alternative de dépôts marins et de dépôts d'eau douce qu'ou y observe, ils seront forcés d'admettre que le sol a été alternativement élevé et abaissé; et cette. bypothèse leur parattra peut-être d'autant plus naturelle, qu'ils ont déjà vu que le sol a éprouvé de pareils mouvements à que époque beaucoup plus récente.

Au milieu d'une si grande variété de dépôts qui indiqueut des modes de formation si différents, il u'est pas facile de déterminer ceux qui sont exaclement contemporains, et ceux par lesquels il faut commencer la

série descendante. Dans cet embarras, la marche la plus sure à suivre, est de regarder, comme les plus récents, eeux d'entre ces dépôts dont les débris organiques présentent le plus de ressemblance avec les animaux et les végétaux qui existent aujourd'hui. Tous les animaux terrestres que l'on trouve maintenant dans les cavernes, et dans les graviers. les marnes et les sables superficiels, quelle que soit d'ailleurs la théorie que l'on adonte pour rendre raison de leur disparition, doivent avoir vécu sur la surface de la terre, telle qu'elle existait à la période que nous considérons; et en supposant même qu'ils ajent été en grande partie détruits par nne eatastrophe, il n'y a rien qui empéehe qu'ils n'ajent été ensevelis en grand nombre pendant leur séjonr à la surface du globe; car, pendant que les générations d'ours et d'hyènes se succédaient dans les cavernes qu'elles habitaient, le grand ouvrage de la nature se poursuivait; les éléphants, les rhinocéros, les hippopotames et autres animaux dont quelques-uns étaient entrainés dans les repaires des hyènes, succombaient sous le poids de l'age, ou périssaient par accident, et leurs déhris s'enfouissaient dans les dépôts qui se formaient à cette époque. On peut en dire antant des fossiles marins et d'eau douce, ainsi que des végétaux.

Plus on aura lieu de eroire que les climats ont été autrefois tels qu'ils sont aujourd'hui, plus il sera probable, d'après l'observation de certains débris organiques fossiles, semblables à ceux qui existent à présent dans la contrée, que les terrains qui contiennent ees fossiles doivent être placés à l'étage le plus éleve de la série supracrétacée. Ainsi, sous les tropiques, nons devons nous attendre à tronver, dans les couches les plus récentes. des débris analogues à ceux des animaux et des végétaux qui existent aujourd'hui dans ces eontrées; tandis qu'en remontant vers les pôles, nons devons découvrir des débris organiques correspondants aux diverses latitudes. C'est en effet ce que l'on observe, autant du moins qu'on peut en jnger par les fails requeillis insqu'à présent; ainsi, les

vigitura fossilea déconverts dans les dépots les plus modernes des régions tropicales, ne cruissent que sous les tropiques, tandis que ceux qu'on a trouvée ne Buropée dans dépots contemporains, n'appartiement pas au climat des tropiques, mais à celui des régions tempérées. On peut citer pour exemple le dépot de vigétaux fossiles d'Obiningen, près du la cé Constance !

Les observations les plus récentes sur ce dépôt, qui, à diverses époques, a fixé l'attention des naturalistes, sont celles de M. Murchison. Il a fait voir que ce dépôt s'est formé dans une dépressioo , qui existait antérieurement dans le terrajo de molasse si aboodant daos la contrée, et qu'ensuite toute la masse a été coupée par le courant actuel dn Rhin, qui s'y est ouvert un passage. Parmi les débris organiques indiqués dans ce dépôt par M. Murchison, d'après ses propres observations ou celles d'autres naturalistes, on remarque des ossements d'un Renard, qui, suivant M. Mantell, se rapproche davantage du Vulpes communis que de loute autre espèce, sans cependant qu'on puisse prononcer que ce n'est pas une espèce éteinte. Vovez Geol. Trans., 2º serie, t. 3. (Addition enroufe par l'ouleur.)

Si quelque jour on vient à découvrir que les débris organiques tronvés dans les contrées tropicales sont toujours caractéristiques du climat des tropiques, ou même d'un elimat que l'on ponrrait appeler ultra-tropical, ce sera une forte raison de eroire que l'axe de la terre n'a pas varié, et que les régions équatoriales actuelles ont toniours été sous l'infloence d'une chaleur considérable, qui, bien qu'elle ait diminué avec cella de la surfaca du globe en général, produit encore une végétatio n beaucoup plus vigoureuse que celle que l'on rencontre en se rapprochant des pôles. Si un examen attentif vient à montrer que sous les tropiques, à un certain terme de la série des terrains, les débris d'animaux et de végétaux ensevelis n'indiquent pas une plus haute température que ceux trouvés en Europe, ou sons toule autre latitude plus ou moins élevée, dans le terme semblable de la série géologique générale, on devra en conclure que la cause de cette température uniforme a été intérieure et non extérieure; car quelles que soient les positions relatives du soleil et de la terre, oo ne comprend pas qu'il puisse en résulter une iemerature égale, ou presque égale, sur toute la surface de notre sphéroide; tandis qu'on concoit trèsbien la possibilité d'un pareil état de choses, avec une chaleur intérieure capable de produire à la surface une température uniforme et en grande partie iodépendante de la chaleur du soleil.

C'est dans les terraius supracrétaces de VItalie et du midi de la France, et probablement aussi d'autres contrées méditerranéennes, qu'on a observé, plus que partout ailleurs, les meilleurs exemples de dépôts de fossiles qui se rapprochent plus de la vie organique actuelle, quoiqu'on put cependant eu citer encore d'autres. A la vérité, il peut être excessivement difficile d'établir la limite entre l'état actuel de la vie animale et végétale et celui qui l'a précédé daus les dépôts les plus récents de l'Italie, ou de préciser l'époque à laquelle des animaux marins, semblables à ceux qui existent maintenant dans la Méditerranée, ont été élevés à différentes hauteurs au-dessus de son niveau.

On sait que dans les dépôts supracrétacés les plas récents des Apennins, que l'on appelle communément terrains sub-apennins, no trouve un mêment terrains sub-apennins, no trouve un mêment de l'apennins, celles qui virent aujourd'hui dans la Méditerranée, arec d'autres que l'on ne reucoutre que dans les climats les plus chauds. Le depoi observé par N. Vernond dans les Ordaires, es rapporte peut-être à cette époque; car on y trouve des coules de les qui est est de l'apennins de l'apennins

D'après M. Élie de Beaumont, il existe,

1 Phil. Mag. et Annals of philosophy, 1829-1830. Quand nous avous à déterminer l'importance d'une découverte de débris de quelque espèce ou genre particulier d'auimaux, uon-seulement dans ces dépôts, mais en général dans tous les terrains fossilifères, nous devous avoir soin de nous rappeler que, dans la mer actuelle, on observe de graudes variations dans les espèces d'animanx qui l'habitent, lesquelles dépendent de la profoudeur d'eau, de la force des marées ou des courants, de l'exposition de la mer à de fortes tempétes, de la nature du climat et de celle du fond dans des positions particulières. Par conséqueul, si nous raisounous d'après l'état présent des choses, nous ne pouvons pas uous attendre à trouver les mêmes, et seulement les mêmes débris organiques ensevelis dans des dépôts coutemporaius sur une étendue considérable; car ce serait supposer que les mêmes conditious ont existé sur toute cette surface, supposition que l'onne peut pas regarder comme probaà l'ouse des Alpres, dans les vallées de l'Inère, da du Rhone, de la Saone et de la Durance, un un sate déput de cailloux roulée et de sables, qui se distingue faciliente de ceiuli pâri accompagne les blocs de fransport, et qui est distingue en de dereille. Il n'est pas en plus aucien que e dereille. Il n'est pas en plus aucien que de dereille. Il n'est pas en plus aucien que de dereille. Il n'est pas en plus aucien que celeptrolipus de grandes masses qui out cuelqueforis plusieurs ceutaines de mêtres d'éppisseur. Les cailloux roules proviennent loss des la Cacalloux roules proviennet loss des la calloux roules proviennet loss des des ment de roches doignées. On touver dans ce terrais du lignées qui présente toutes les apparences d'un dépot formé interment.

Dans le vallou de Roize, près Pommiers, aux envirous de Greuoble, le lignite est supporté et recouvert par des cailloux roulés; il est lui-même renfermé dans une couche terreuse et à grains fins : la masse charbonneuse est divisée en petites couches, entre lesquelles on trouve un grand nombre de planorbes. M. Élie de Beaumout remarque que, dans les endroits où la masse est faiblement agglutinée, les sables mêlés de mica rappellent fortement eeux que roulent maintenant le Rhôue, l'Isère et la Duranee, Ce sable devient quelquefois marneux et schisteux, et contient des fragments de lignite, qui souvent sont accumulés en quantité assez grande pour être exploités avec avantage : le lignite est reufermé entre des couches d'argile, de marne, ou de sable fin, alternant avec des eailloux roules. Les lignites de Saint-Didier sont composés de trones d'arbres aplatis, dans lesquels on peut encore distinguer la texture ligneuse. M. Élie de Beaumont regarde ces lignites comme contemporaius de eeux trouvés sur plusieurs points de la Saroie, à Novalèse, Barberaz. Bisses, Motte-Servolex et Sonnaz, près Chambery. On peut suivre ce dépôt de eailloux et de sables dans la plaine de la Bresse; on l'observe dans les escarpements des rives du Rhône, entre l'embouchure de l'Ain et Lyon, et on y retrouve les mêmes caractères que dans le département de l'Isère. On peut trèsbien l'étudier près de Lyon; on le voit aussi au pied du Jura près d'Ambronay et d'Ambratiri. On trouve, près d'éjou (tsère), un dépot do bois hiumineux qui a éé décrit par M. Héricart de Thury. Sous une masse de caillour roulles of de marces argilleuses, on observe : 1º argito bieue; 2º lignite; 5º hanc de caillour (a argil bieue) contenant des branches, des trouses et des racines d'arbres, plus ou moiss bien conservés; 7º argiles bleutures et congestres; 8º hanc de bais bistumineux très-épais et très-compact. Le premier base de lignite contient qu'épués is un métango de caillous et de nombreuses coquilles terrestres et fluvisions et de nombreuses coquilles terrestres et fluvisions.

M. Elie de Beaumont suit ee dépôt de eaillonx dans d'antres directions, et il pense qu'il doit avoir été formé dans les eaux d'un lac peu profond, qui a existé, postérieurement au soulèvement des Alpes, de la Savoie et du Dauphiné, mais avant celui de la chatno principale qui s'étend du Valais en Autriche. Les divers cailloux paraissent évidemment provenir des Alpes, et les dépôts de lignite semblent indigner qu'ils n'ont pas été subitement transportés en une seule masse. Il est. par conséquent, naturel de conclure qu'ils ont été charriés par les torrents qui descendaient des Alpes, jusque dans la position où nous les voyons aujourd'hui. Le temps qu'a dù exiger un pareil transport de galets, a dù être très-considérable; du moins, en ce qui concerne les lignites qui forment uno partie de la masse, nous ne pouvons pas nous empécher d'admettro un modo de formation graduel 1.

Le mêmo auteur remarque que cette masse de cailloux est très-distincte de ces amss de cailloux alpins et de sables, qui, sar les deux flanes de la chaîne des Alpes, constituent un dépôt considérable, connu sous le nom de Nagetijuhte, et de Nollasse, dépôt qui était non-seulement formé et consolidé, mais même soulevé avant le trausport des cailloux et des sables dont il est maintenant question.

<sup>1</sup> Élie de Beaumont, Recherches sur les Révolutions du Globe; Ann. des Sciences Nat. 1829 et 1830, t. 18 et 19. Toutes ees observations que M. Étie de Beanmont a faites de contrée sont aument a faite de contrée sont mont a faite de contrée sont mont a faite de la moit de la contrée de la moide de la moit de la moit de la moit de la moit de transport du groupe des la contrée de la moide de transport du groupe de sont les renires de la moide de transport du groupe de sont les renires de la moide de la moit se rencoûtent les de la moit de la moit de la moit se rencoûtent les de la moit de la moit se rencoûtent les de la moit de la moit se rencoûtent les de la moit de la moit se rencoûtent les de la moit se re

Il est naturel de présumer, qu'avant la convulsion que l'on suppose avoir qui lieu lors du transport des bloes erratiques, il derait y avoir partout des marques de dégraditions analogues, et de nombrear amas de cailloux, de sables et d'argiles, charriés par les courst d'eau, et que, dans les localités où ces amas n'ont pas été emportés par les désless subséquentes, on doit souvent les observer sous les dépôts formés par ces débaleles.

On ne pent pas, pour lo moment, fixer d'une manière précise, l'âge de la célèbre formation qui contient le combastible dit Bovey-Coal; mais il paratt convenable de placer ici sa description. Il est évident qu'nne masse d'eau a passé sur sa surface, qu'elle a creusé des eavités dans l'argile, et a laissé dans quelques endroits un vaste dépôt de matières de transport. Il est vraisemblable aussi que la masse do combustible s'est déposée tranquillement dans cet endroit. L'étendue qu'elle occupe est beancoup plus eonsidérable que celle qu'on lui assigne ordinairement, et il est certain qu'elle atteignait autrefois une plus grande hautenr qu'aujourd'hui, mais quo sa partie supérieure a été enlevée par dénudation. Le principal dépôt de ee lignite se trouve à Borey Tracy, dans le Devonshire, à l'extrémité N.-O. de la formation. Sa partie supérieure se compose d'un sable quartzeux, provenant probablement du granite des environs, de fragments des roches les plus voisines, et de parties arrondies d'argile qui paraissent appartenir à l'argile qui accompagne la formation charbonneuse du Bovey-Coal.

A environ vingt pieds an-dessous de cette

tête (head), aiusi que l'appelleut les ouvriers, on troure une alternative de liguites comprimés, d'argites schisteuses (héade) ou d'argiles; la masse entière plouge vers le S.-E. ou vers le S.-S.-E., sous un angle d'euviron 30°. Le liguite est évidenmeut composé d'arbres diectylédones, dont beaucoup sont noueux. On y a, par basard, trouvé une graine iutéresante.

On exploito d'autres parties semblables do ce même dépôt; mais la substance la plns utile que l'on eu retire est une argile qui est employée dans la poterie, et qui, dans quelques cas, est assez fine pour constituer celle que l'on appelle terre de pipe ; on embarque tous les aus à Teignmouth des quantités conaidérables de ces deux variétés d'argile. Le liguite, tantôt eu lits, tautôt en fragments détachés, accompagne partout l'argilo en plus ou moins grande abondance. Les débris d'animaux doivent y être excessivement rares; car, malgré des recherches assidues, je n'ai pas pu en trouver de traces, bien que j'eusse appris qu'ou avait vu quelques coquilles près de Teignbridge. Ou a considéré ce dépôt, tantôt comme formaut une partie des graviers de transport auxquels ou donue le uom de diluvium, tantôt comme étant la représentation de l'argile plastique. Nous avous déià vu qu'il existait avant le grand transport de cailloux qui a eu lieu daus ce district; et d'nu autre côté, il paratt plus récent que l'argile plastique; car il y a de fortes raisous de supposer que des dépôts de l'ópoque de l'argile plastique ont autrefois recouvert la craie et le grès vert, qui sont autourd'hni si considérablement dénudés dans lo Devonshire, comme nous lo verrons plus loin. Il paratt assez probable que différentes oudulations de ce distriet out été formées postérieurement au dépôt de la série de l'argilo plastique, et qu'alors olles ue différaieut pas beaucoup de celles que nous voyons aujourd'hui, quoiqn'elles aieut pu être depuis grandement modifiées. Le dépôt du Bovey-Coal paraît a'être formé dans une espèce do bassiu, après que les collines et les vallons des environs ont cu pris leur con-

figuration générale; car il suit exactement leurs sinuosités, et quolquefois même il comble des vallées, comme par exemple, à Aller Mills, près do Newton Bushel, où il est certain qu'il existait autrefois une vallée ereusée dans lo conglomérat du grès rouge, la grauwacke, le calcaire et la grauwacke sehisteuse, vallée qui est maintenant remplie par une succession de lits de lignite et d'argile que l'ou exploite. Dans cette même vallée anciouno, le dépôt a évidemment été, à une certaine époque, plus considérable qu'il ne l'est aujourd'hui, et il a du être dénudé : car, d'un côté de la vallée, sur le Milber Down, et do l'autre, sur quelques collines, on trouve de grands amas de sables et do silex roulés; et bieu qu'une partie de ces matières puisse n'être autre choso que des débris du grès vert, et peut-être aussi de la série do l'argile plastique, le reste paraît avoir apparteuu au dépôt charbonneux du Bovey-Coal.

La figure 31 représente une coupe de ces silex roulés et de ces sables grossiers, qui paraissent êtro le résultat de la trituration de fragments do quartz, de silex de la craie, et peut-être aussi de silex de grês vert (chert). Cette coupe est prise sur la partie du Milber Down qui est située en face de Ford:

Fig 31.

a, a, silex roulés; \$b, b, sable grossier. La disposition de ces deux espèces de matières iudique uu eourant d'eau variable, et dout la vitesse n'a pas toujours été la même dans te même endroit. On peut voir un semblable mélange de sable et d'argilo près d'Aller Mills.

En considérant l'ensemble de la formation dn Bovey-Coal, il est difficile de douter qu'ello

n'ait été déposée, comme nons l'avons déjà dit, dans une dépression qui existait antérienrement au milien de diverses roches. La seule question qui reste à résondre est celle-ci : A quelle époque cette dépression s'est-elle formée? Quant à moi, je pense que c'est après que l'argile plastique qui recouvrait la craic du côté de l'Ouest, a été soulevée. Toutefois, vu l'absence des preuves plus directes que fonrniraient les débris organiques, je ne présente cette opinion qu'avec beaucoup d'hésitation ; et de nouvelles observations sont nécessaires ponr en prouver l'exactitude ou la fausseté . Les détails que je viens de donner excèdent nn pen les limites que m'impose l'étendue de cet ouvrage : mais la considération de l'importance géologique que présente la détermination de l'âge relatif des vallées de cette partie de l'Angleterre. m'a engagé à entrer dans ces détails qui peuvent provoquer des recherches ultéricures.

An moyen de nonvelles observations faites avec soin, on parriendra, sans doute, à découvrir, dans diverses contrées, an grand nombre de passages d'un état différent de la vie animale et végétale à celui qui existe maintenant; écst surtont an moyen des débris d'animaux marins, qui sont moins crapostés être detruits que cera qui sont moins crapostés être detruits que cera qui sont les continents, que l'on pourra réussir à constater des transitions de ce genre. On a

1 D'sprès MM. Whiteway et Kingston qui ont eu le grand avantage de faire des observations locales continues, le dépôt de Bovey se compose principalement de einq couches d'argile et d'autant de lits de gravier, dont le dernier varie en épaissenr de 50 à 100 pieds. Les couches d'argile présentent des ondulations semblables aux vagues de la mer: le Bovey-Coal se trouve sons les quatre eouches les plus occidentales; tandis que sous la plus orientale, ou sous la couche de terre de pipe (qui est souvent exploitée jusqu'à 80 pieds de profondeur), on trouve du sable et du quartz blane. Près de l'extrémité S. E. de Bovey Heathfield (nom que l'on a donné à cette partie inférieure du district) le dépôt a été sondé jusqu'à une profondeur de 200 pieds, sans qu'on l'sit traversé .-Nat. Hist. of Teignmouth, Tor Quay., Dawlish, etc.; par Turton et Kingston.

longtomps cru que les déràit d'étéphants, de rhinocèros et de mastodontes, ne se rencontraient que dans les gravires superficiels; mais nons savons maintenant qu'on les terrains, et qu'ils habitaient la surface da globe avant que les Palosoherium et quelques autres genres de mammifères eussent cessé d'exister.

On croyait autrefois que les terrains supracrétacés de Paris et de l'Angleterre représentaient tons les dépôts qui se sont formes entre la craic et l'époque actuelle. Les géologues avant l'esprit fortement préocenpé de cette idée théorique, il était naturel qu'ils considérassent tous les dépôts supracrétacés on tertiaires, comme étant les équivalents de l'une on l'antre des conches du bassin de Paris. On trouve fréquemment, dans l'histoire de la géologie, de pareils exemples de généralisations de circonstances locales : et c'est en effet ce qui doit arriver dans la marche progressive de toutes les sciences; car, jusqu'à ce que nons avons observé un grand nombre de faits, il n'y a rien qui puisse combattre ces opinions. De ce que nous sommes aujonrd'hui en droit de reponsser de pareilles généralisations, nous devons bien nons garder de conclure que notre perspicacité est plus grande que celle de nos prédécesseurs; car, en réalité, nous n'avons d'autre avantage que de posséder une plus grande masse d'observations, et d'être par conséquent en état d'en déduire une explication plus satisfaisante. Il est même avantageux qu'on ait mis en avant ces généralisations; car elles ont provoqué des recherches et ont probablement contribué, plns qu'on n'est souvent porté à le croire, aux connaissances que nons possédons actuellement, et qui nous mettent en état de inger que ces généralisations ne sont pas admissiblcs.

Les dépôts de l'Italie, que l'on appelle communément terrains sub-apennins, parce qu'on les rencontre dans la partie inférieure des Apennins, ont été cités comme présentant de bons exemples d'un passage de l'état actael des choses, à un autre état dans lequel les animaux étaient un peu différents. Il y a lieu de penser que c'est avec raison; car, parmi les coquilles que l'on y rencontre, il y en a quelques ness qui ressemblent fonthetit è celles que c'este mandre de la destination de la Médierranée; tandis qu'on en trouve aussi d'autres, dont les analogues ne parsissent vivre que dans des climas plus chauds, on qui sont entiférent insonnues.

En 1829, M. Desnoyers a publié un mémoire sur des dépôts marins tertiaires récents, dont il a tiré les conséquences principales suivantes :

 Toua les bassins tertiaires ne paraissent pas avoir été contemporains, mais successivement formés et remplis.

2°. Cette succession des bassins a pu résulter des fréquentes oscillations du sol, produites, durant la longue série des terrains tertiaires, par l'influence des agents volcaniques, alors très-puissants.

5°. Cette différence dans l'époque de la formation des bassins pourrait faire distinguer, dans les terrains tertiaires, plusieurs grandes périodes, les unes stables, les autres transitoires.

4°. Chacune de ces parisodes comprendrait des dépôts formés dans la mer, soit par les eaux Marines, soit par les eaux Muviatiles, et des dépôts formés en même temps hors de la mer, par des lacres thermales et par les fleuves; les uns et les autres offiriarient, suivant les bassins, toutes les variétés possibles de sédiments.

5°. Les bassins de Paris, de Londres et de l'île de Wight, ne contiendraient que les dépôts des périodes tertiaires anciennes et movennes.

6°. Le dernier terrain lacustre de la Scine n'anrait done point terminé la série de ces terrains: plusieurs formations, soit marines, soit d'eau douce, lui auraient succédé dans d'antres bassins plus modernes.

7°. Ces formations plus récentes semblent indiquer par leurs fossiles deux périodes au moins, auxquelles on pourrait ajouter, comme étant aussi complète qu'aucune des periodes anterieures, celles dont nous sommes contemporains.

8°. Toutes ces périodes offriraient, par leurs gisements et leurs fossiles, un pessage issensible et progressif de l'une à l'anitre, de la nature ancienne à la nature actuelle, des plus anciens bassins tertiaires aux bassins actuels de nos mers.

Le mêmo auteur essaic aussi d'établir d'autres opinions qui, cependant, paraissent plus donteuses; mais il m'a paru nécessaire de faire connattre ce qui précède, parce que dans ces idées il paratt y en avoir beauconp de vraies, et que l'autenr a été un des premiers à remarquer qu'il y avait probablement un passage zoologique des anciens dépôts supracrétacés à l'état actuel des choses. Il n'est pas le premier toutefois, comme il le reconnatt lui-même, qui ait attribué les variations observées dans les bassins tertiaires ou supracrétacés, aux différences produites par l'action locale de causes telles que celles que nous voyons anjourd'hui. Cette opinion avait été émise auparavant par MM. Prévost, Boné et d'autres géologues, M. Desnoyers remarque aussi que les eaux continentales ont du charrier à la mer des coquilles terrestres et d'eau douce, avec des débris de grands mammifères, tels que les éléphants, les rhinocéros, les mastodontes, les hippopotames, et des reptiles fluviatiles et terrestres, qui ont dù ainsi se mêler avec des débris de cétacés et d'autres animaux marins 1.

M. Desnoyers donne une liste de fossiles qu'il regarde comme les débris des animaux qui vivaient à cette époque ?.

POLYMENS. Beaucoup d'espèces des genres Reteporn, Echarn, Flustra, Cellepora, Favosites, Millepora, Theonea, Porita, Alcyonium. Les espèces, les plus communes sont les grosses Favosites globalcuses de Guetlard (L. m., pl. 28, fig. 8) et un polypier qui se rapproche du genre Alcyonium. Il y a aussi

<sup>1</sup> Desnoyers, Sur des dépôts marins plus récents que les terrains tertiaires du bassin de la Seins; — Ann. des Sc. nat., 1. 16, p. 4872?

<sup>2</sup> Ibid., p. 436 et suiv.

beaucoup d'autres genres de polypiers, tels que des Lunulites, des Astrea, des Carrophyllia. On trouve dans plusieurs autres contrées des espèces des mêmes genres, plus ou moins semblahles; à Albdorough dans le Suffolk; à Carentan, dans le tuf brun; aux Cléons près de Nantes; sur les bords du Lavon près de Doué, etc. Ils ne sont pas moins abondants dans les bassins du Rhône que dans celui de la Loire. - Les polypiers se rencontrent à divers états : roulés et brisés, comme sur l'ancienne côte de Touraine; - disposés comme un sable, comme dans une mer plns profonde, à Doué; - en place et adhérents aux coquilles, aux galets et aux roches, sur les bords du Lavon (Maine-et-Loire), et près de Cléons (Loire-Inférieure); - enfin formant une couche solide, comme au sein de l'Océan.

Ecanyras. Plusieurs grandes Scutella, et leiles que Swetche audroutende Scilla, pl. 8; Parkinson, t. ur. pl. 5, fg. 3); Scutella follower parkinson, t. ur. pl. 5, fg. 3); Scutella follower farkinson, t. ur. pl. 3, fg. 3); Scutella Loire, de la Gironde et du Bhoie, camme aussi à Malte et en Sieile. Le Cypeaster attus Civilla, pl. 9, gl. et 2, bl. et ... meaprinatus (Scilla, pl. 9, gl. et 2, bl. et ... meaprinatus (Scilla, pl. 9, sl. et ... ux exirons de Dax et de Montpellière, et même sembleot ber remplacere, comme en Corse, en Sardaigne et à Sienne.

Cinaries. Balanus tintinabulum; B.— sulcinat; B.— tailpa; B.— cytindricus; B.— mater; B.— pastinat; B.— crispatus; B.— pastunat; B.— pastunati; B.—
crispatus. On en troue fréquenament en tallie et surtout en Piemost, o di a plupart sont des analognes ou des variétés des espèces vivantes. Quelques-unes de ces espèces se trouvent dans le bassia de la Loire, où on rencontre aussi, comme en Duaphiné, les Balanus delphinus et B.— crispatus (Befrance). Dans les tuts du Cotentin on trouve des espèces plus petites, que M. Defrance a nommérs Balanus crientains et B.— communis, et qui sont les mêmes que les B.— communis, et qui sont les mêmes que les B.— cessedatus, et B.— crassus, de Sowerby.

Les balances noti aboniantes-dans leu sublese et les calcaires mentine de Dax, de Reiners, de Nurchome et de Montpellier; dans tont de Manyellier; dans tont de Maryellier; dans tont de Maryellier, et la Bodéne et S.-Paul-Truis-Character, preis Montilimert; dans la mollasse coquilière de Berne et de Lucerne; dans le conglomerat de Leitha et les plaines de la Hongrie. D'après les habitudes des balances caucilei, M. Demoyers conclut que les meres où vivaient les balancs fossiles étaient peu profondes.

CONCRIPRARS. Les espèces les plus communes sont : Arca diluvii ; Cyprina islandicoides: Pectunculus pulvinatus (plusieurs variétés); la grande Terebratula perforata (Defrance) (Scilla, pl. 16, fig. 6), regardée comme très-caractéristique; les grandes Huitres étroites, à talon plus ou moins alongé, dont on a fait plusieurs espèces sous les noms de Ostrea longirostris. O. - crassissima. et O. - virginica; (Touraine, bords de la Dordogne, de la Garonne et du Lot; Béziers, Aix, Saint-Paul-Trois-Châteaux, Berne, Bále, Vienne, Messine); plusieurs espèces de Pecten à côtes ; Pecten solarium ; P. - laticostatus: P. - rotundatus: P. - benedictus: aecompagnées de petites espèces ; P. - lepidolaris: P. - striatus: P. - gracilis. (Sowerby.)

Mollusques. Les espèces les plus fréquentes sont : Auricula ringens (très-abondante) : Turritella quadriplicata (Bast.); et T. -incrassata (Sow.); Scalaria communis (Var.); Volula Lamberti (Sow.); Pyrula clathrata; P. - rusticula ; Cypraea pediculus ; C. coccinea; Cerithium margaritaceum; C. papareraceum: C. - granulosum; Rostellaria pes Pelicani; Crepidula unguiformis; Calyptron muricata; C. - sinensis (var.); Conus deperditus, etc. Ces coquilles sont mélées avec des eoquilles terrestres et fluviatiles, tantôt par couches alternatives, tantôt dispersées irrégulièrement. Des dents de requin et des palais triturants de poissons sont communs.

Mannifers naries. Deux Phoques, un Dauphin, un Morse et au moins une espèce de Lamantin, tous décrits par Cavier. Les débris de lamantin sont commans à Duei, en Touraine, aux environs de Rennes et de Nantes, dans le Cotentin, près de Dax et dans plusieurs autres endroits du bassin de la Gironde. Il y a 'des cétacés dans la mollasse coquilière du Dauphiné (Genton), dans la mollasse de Berne (Studer), et dans le sable de Montpeliire (Marcel de Serres).

Nous ne suivrons pas M. Desnovers dans l'examen de plusieurs des cas dont il parle, et dont la date relative peut être mise en question : nous passerons à un exemple frappant, où il paratt qu'on ne peut guère douter de l'existence des débris de grands mammifères, dans des conches plus anciennes que celles dont nous avons parlé en décrivant le groupe des blocs erratiques. Il y a un mélange de débris de mastodontes et de palæotherium dans les faluns de la Touraine. dans le bassin de la Loire. Suivant M. Desnovers, ces os sont fracturés et usés; leur substance est noire et dure, souvent siliceuse, et ils sont entièrement semblables, sous ees rapports, aux mammifères marins qui les accompagnent. Ces os se rencontrent dans beaucoup de points des grands faluns à l'Est de St.-Maure. Quelques-uns sont couverts de serputes et de flustres, ce qui prouve que les os sont restés à nud pendant quelque temps dans la mer. Ils se rapportent aux espèces suivantes : Mastodon angustidens: Hippopotamus major? H. - minutus, Rhinoceros minutus, et nne plus grande espèce; Tapirus giganteus; un petit Anthracotherium : Palcotherium magnum : un Cheval, un Rongeur de la grosseur d'un lièvre, et un on denx Daims. M. Desnoyers a observé aussi, à Montabuzard, un mélange d'os de Lophiodon et de Palwotherium, avec d'autres de Mastodon tapiroïdes et d'un Rhinocéros de moyenne taille, accompagnés de coquilles terrestres et fluviatiles 1.

On sait depuis longtemps que, dans la mollasse du mont de la Molières près d'Esta-

Desnoyers, Ann. des Sc. Nat. 1829, p. 461, 466, etc. eurer, dana le paya de Vaud, on trouve des debris d'Éttpannt, de Rhinocèrea, de Cochon, d'Hyrine et d'Antilope 1; et je me souviens que le professeut Meisner de Berne m'a montré, en 1830, des débris de Nautodontes et de Castorra qui provenient d'un dépot de lignite, dans la mollane de la Suisse 1; d'ou il résulte qu'il y a longtemps qu'on a signila résulte qu'il y a longtemps qu'on a signi-

mammifères. M. Murchison rapporte qu'à Georges Gemund, près de Roth en Bavière, on trouve des couches de marnes sableuses et de calcaire blanchâtre concrétionné, qui forment des masses isolées sur les hauteurs, à environ 150 pieds au-dessus des cours d'eau voisins. Elles sont entremélées de couches subordonnées d'une brèche osseuse à pâte caleaire et ferrugineuse, M. Murchison ayant recueilli des fragments de cette brèche, MM. Pentland et Clift y reconnurent les débris des animaux suivants : Palmotherium magnum ; Anoplotherium nouvelle espèce); un nouveau genre, voisin de l'Anthracotherium ou du Lophiodon: Hippopotame: Bauf: Ours, etc. D'après M. Murchison le comte de Munster avait déià recneilli des débris des mêmes espèces, et anssi des suivantes : Palwotherium Orleani : Mastodon minutus; Rhinoceros pygmæus, Munst.: Ursus spelœus, et une petite espèce de renards 3.

Il parattrait que ce mélange remarquable de genres vivants avec des genres éténits, se rencentre auss à Fredierishpermidiq car M. Meyer rapporte qu'on y troure une roche caiere qui contient les débris des animaux suivants : Mastodon arrermensis; Mastodon appustiéens; Paccolerium aurritienense; Rhinoceros incisieus; Charoptennus Someringii; Lophodon yu ne petit caranivors;

l Bourdet de la Nièvre, Soc. Lin. de Paris,

<sup>1.2</sup> Le professeur Meisner a fait paraître sur ces os fossiles une Notice accompagnée d'une planche. Elle est insérée dans un ouvrage qu'on publiait alors à Berne, et dont je ne puis me rappeler le titre.

<sup>3</sup> Murchisen, Proceedings of gool, Soc. mai 1831.

Cerf, Tortue, etc. On y trouve aussi des fragments d'une coquille du genre Hélix .

M. Mayer parle aussi d'autres ossements déconverts à Eppetaheim, près de Alzey, dans la Hesse. Ce sont : Mastodon angusti-dens ; Mast. areremensis ; Rhinoceros inciscus; Lophicolos ; Tapirus giganteus; trois espèces d'animaux semblables an Cochon; Cercus; Pangolin giganteus, ucu rivers et autres <sup>1</sup>.

Il est probable qu'il se passera encore beaucoup de temps avant qu'on puisse déterminer, si tous ces dépôts si variés, auxquels on a ajouté le craq d'Angleterre, et qui ont été rapportés à une même époque, doivent être considérés réellement comme contemporains. Mais quel que soit le résultat de cette recherche, les faits recueillis jusqu'ici sont importants, en ce qu'ils tendent à prouver que les Mastodontes, les Rhinocéros et les Hippopotames existaient, comme genres, à une mêmc épaque, avec les Lophiodon et les Palæotherium, et qu'ils habitaient certaines parties de l'Europe, pendant que la mer nourrissait des mollusques semblables ou analogues à quelques-uns de ceux qui vivent aujourd'hui.

On assure que l'on a observé de grands mammifères dans la marne bleue de l'Italie, à Pérouse, à Parme, dans le val di Metauro, et aussi dans des dépôts sableux de quelques autres points de la même contrée.

Quoique l'on añ si sonvent parlé du crag (Àngleierre, Inammin ce déple et encore toin d'être aussi parfaitement connu qu'il devrait l'être. Dans les comiés de Norfolk et de Sayllok, il coequene surface dont les limites soni irrégulières, commeno peut le voir par la carte de M. Taylor, et il paratti que ses caractères présentent des variations sur différents points. Ce même auteur, dans sa éclogie de la partie orientale du Norfolk, a donné des coupes du ternin de crag, d'après lesquelles on voit qu'il repose indifferemment sur la craie ou sur l'argit de Londres.

1 Meyer, Acta Acad. Can. Leop. Carol. Nat. Cur. vol. xv. 2 Ibidem. Nons allons donner une liste d'une partie des débris organiques du terrain de crag, extraite de l'ouvrage de M. Woodward (British organic Remains), qui renferme des notes manuscrites du même auteur sur le crag de Norfolk.

#### POLYPIERS

Turbinolia sepulta (Plem.)
— une grande espèce (Taylor).

#### BADIAIRES.

Fibularia suffolcioneis (Leathes).

# ANNELIDES.

Dentalium costatum (Sow.)

### CIRRIPÈDES.

Balanus crassus. (Sow.) pl. 84. — tessellatus pl. 84, fig. 2.

### CONCRIPÉRES.

Solen siliqua.

Panopaa Fanjast (Sow.) pl. 602.

Mya arenaria (Sow.) pl. 364.

— pullus (Sow.)pl. 531.

- lata (Sow.) pl. 81.
- subovata.
   truncata.
  Mactra arcuata (Sow.) pl. 160.
- dubia, ibid.

- balanoides?

- oralis, ibid.
- cuneata, ibid.
- magna. - Listeri?
- Corbula complanata (Sow.) pl. 362. — rotundata (Sow.) pl. 572.
- Sazicaed rugosa (Sow.) pl. 466. Petricola laminosa (Sow.) pl. 573. Tellina obliqua (Sow.) pl. 403.
- orata (Sow.) pl. 161. - obtusa (Sow.) pl.
- obtusa (Sow.) pl.
- Lucina antiquata (Sow.) pl. 557.

   dieuricata (Sow.) pl. 419.
  - Astarte plana (Sow.) pl. 179.

     antiquata.
- obliquata (Sow.) pl. 179.
   planata (Sow.) pl. 257.
- oblonga (Sow.) pl. 521.
- imbricata (Sow.) ibid.
- nitida (Sow.) ibid.
- bipartita (Sow.) ibid.
- Venus aqualis (Sow.) pl. 21.

### SUITE DES CONCRIVÉSES.

Venus rustica (Sow.) pl. 196. - leutiformis (Sow.) pl. 203.

- gibbosa (Sow.) pl. 155. - turgida (Sow.) pl. 256.

Venericardia senilis (Sow.) pl. 258. - chamaformis (Sow.) pl. 490.

- orbicularis (Sow.) pl. 490. - scalaris (Sow.) pl. 490

Cardium Parkinsoni (Sow.) pl. 49. - angustatum (Sow.) pl. 283.

- edulinum (Sow.) pl. 283. Isocordia cor? (Sow.) pl. 516. Pectunculus variabilis (Sow.) pl. 471.

Nucula larigata (Sow.) pl. 192. - Cobboldia (Sow.) pl. 180. - oblonga (Sow.) ibid.

Mutilus aliformis (Sow.) pl. 275. - autiquarum (Sow.) ibid.

Pecten complanatus (Sow.) pl. 586. . - sulcatus (Sow.) pl. 393.

- gracilis (Sow.) ibid. - striatus (Sow.) pl. 394. - obsoletus, a (Sow.) pl. 541.

- # (Sow.) ibid. - 7 (Sow.) ibid.

- princeps (Sow.) pl. 542.

- grandis (Sow.) pl. 585. - reconditus (Sow.) pl. 575. Ostrea spectrum. (Leathes.)

Terebratula variabilis (Sow.) pl. 576.

MOLLUSQUES. Chiton octovalvis.

Patella aqualis (Sow.) pl. 139. - uuguis (Sow.) pl. 139. — ferruginea jun.

Emargiuula crassa (Sow.) pl. 33. - reticulata (Sow.) ibid. Infundibulum rectum (Sow.) pl. 97.

- touerum. Bulla convoluta (Sow.) pl. 464. - miuuta.

Auricula pyramidalis (Sow.) pl. 379. - rentricora (Sow.) pl. 465.

- buccinea (Sow.) ibid. Paludina suboperta (Sow.) pl. 31. Natica depressa (Sow.) pl. 5

- hemiclausa (Sow.) pl. 479.

- cirriformia (Sow.) pl. 479. patula (Sow.) pl. 373.

- glaucinoides. & (Sow.) pl. 479. Acteon Now (Sow.) pl 374. - striatus (Sow.) pl. 460.

Scalaria froudosa (Sow.) pl. 577. - subulata (Sow.) pl. 390.

- foliacea (Sow.) ibid.

SUITE DES MOLLUSQUES.

Scalaria minuta (Sow.) pl. 290.

- similis (Sow.) pl. 16. - multicostata.

Trochus larrigatus (Sow.) pl. 181. - similis (Sow.) pl. 181.

— сопсаеня. В (Sow.) pl. 272. Turbe rudis (Sow.) pl. 71. - littereus. (Sow.) ibid.

Turritella iucrassata (Sow.) pl. 51.

- punctata. — striata.

Fusus alreolatus (Sow.) pl. 525. - cancellatus (Sow.) ibid. Murex contractus (Sow.) pl. 23.

-striatus, a (Sow.) pl. 119, - rugosus. a (Sow.) pl. 34.

- rugosus. A (Sow.) pl. 199. - costellifer (Sow.) "ibid. - echiuatue (Sow.) ibid.

- peruriauus (Sow.) pl. 434. - tortuosus (Sow.) pl. 411. - alreolatus (Sow.) pl. 411.

- corneus (Sow.) pl. 35. - striatus. \$ (Sow.) pl. 22.

- elongatur. - pullus.

— bulbifarmis. — lapilliformis. - qibbosus.

- augulatus. Cassis bicatenata (Sow.) pl. 151.

Bucciuum grauulatum (Sow.) pl. 110. - rugosum (Sow.) ibide

- reticorum (Sow.) ibid. - tetragonum (Sow.) pl. 414.

- propinquum (Sow.) pl. 477. - labiosum (Sow.) ibid. - sulcatum. A (Sow.) ibid.

- incrassatum (Som) pl. 414. - slongatum (Sow.) pl. 110

- elegans (Sow.) pl. 477. - mitrula (Sow.) pl. 375.

- sulcatum. a (Sow.) ibid.

- Dalei (Sow.) pl. 436. - crispatum (Sow.) pl. 413. - tenerum (Sow.) pl. 406.

Voluta Lamberti (Sow.) pl. 129. Orula Leather (Sow.) pl. 478. Cypraa retusa (Sow.) pl. 378.

- coccinelloides (Sow.) ibid. - avellana (Sow.) ibid. I

M. Woodward comprend encore dans les fossiles du crag les quatre espèces suivantes : Photos cylindrica (Sow.) pl. 198; Hinnites Dubuissoni (Sow.) pl. 601; Fissurella graca (Sow.)

On a avancé que des débris de grands | coquilles du crag et de gros fragmammifères se trouvent mèlés avec ces fossiles dans le crag : mais ce fait ne paratt pas établi d'une manière bien certaine. D'après M. Smith, on v a découvert les débris d'un Mastodonte, et quoique les ossements d'éléphants et d'autres animaux, qu'on rencontre dans les terrains de transport qui recouvrent le crag, puissent être, si l'on n'y prend garde, confondus facilement avec les fossiles de ce terrain, ou ne voit pas pourquoi on ne trouverait pas de pareils ossements dans le crag, tont aussi bien que dans les terrains semblables des autres parties de l'Europe.

Voici, d'après M. Taylor, une coupe des couches de crag de Bramerton , près de Norwich : c'est de cette localité que provient une grande partie des débris organiques que l'on cite dans ce terrain :

1. Sable sans débris organiques. 5 pieds. 2. Gravier. . . . . . . . 1 L Terre Rimoneuse. 4. Sable ronge ferrugineux, contenant accidentellement des nodules ocreux avec un vide intérienr. . . . . . . . . 1 1/2 5. Sable blanc grossier avec un grand nombre de coquilles du crag. . . . . . . . . 1'/, 6. Gravier avec fragments de coquilles. . . . . . . . . 1 1/,

7. Sable brun, dans lequel se trouve un lit de six ponces d'épaisseur composé de petits fragments de coquilles. . . . . . . 15

8. Sable blanc grossier avec coquilles du crag, semblable au nº 5; les Tellines et les Murez sont les plns abondantes. . . . . 3 1/s 9. Sable rouge sans débris or-

ganiques. . . . . . . . 15 10. Terre limoneuse avec des

pl. 483 et Caluptrora sinensis. Park. 1. 3. pl. 5. fig. 10. l'impore si M. de la Bèche a eu des motifs pour les retrancher. (Note du traducteur.)

ments de roches. . . . . 1 pied. 11. Amas serré de gros silex noirs et irréguliers. . . . . 1

12. Craie excavée jusqu'au nivean de la rivière '. . . . . 0

On voit, d'après cette coupe, que l'eau

avait un pouvoir de transport assez grand pour charrier du sable grossier, et même du gravier, et qu'à une certaine époque (n° 7), elle a apporté des coquilles brisées. M. Taylor m'a montré d'autres coupes des couches de crag qui présentent ces liones diagonales à la stratification, si fréquentes dans les roches ou dépôts mécaniques de tous les âges , partout où elles ont été formées par des courants d'ean irréguliers.

De cette circonstance et des variations que présentent les couches qui composent ces coupes, il paraît résulter que le terrain de crag a été déposé par des conrants d'eau irréguliers, dont les vitesses, et par conséquent les pouvoirs de transport, ont éprouvé des variations. Quant aux silex non roulés, sur lesquels repose le crag, il est probable qu'ils proviennent de la destruction d'une partie de la craie de cette localité, destruction dont on a tant d'exemples dans une grande partie de l'Angleterre et de la France, et qui a précédé le dépôt des roches sapracrétacées.

Si nous portons nos regards du côté des Alpes, nous trouvons sur les deux versants de cette chainc des couches plus ou moins puissantes de grès et de conglomérats, dont l'ensemble constitue une masse d'une épaisseur considérable. En examinant attentivement ces dépôts, ou reconnaît que les éléments dont se composent les grès ne sont en général que le résultat de la trituration des conglomérats, et que les uns et les autres proviennent des Alpes. Ce sont évidemment des détritus de roches alpines. Les débris organiques y sont extrêmement rares; cependant on en rencontre dans quel-

<sup>1</sup> Taylor, Geol. Trans. 2 série, vol. 1.

ques localités. Des caractères si généraus sembient indiquer que fous ces dépois ont une origine commune, et que cette origine ces dans les Alpes felle-mêmes. Cas détritus rouites et triturés peuvent avoir été transportés, soit par letoin protongée de ce qu'on appelle les canses actuelles, soit par quelques forces plus voicentes, qui en occasionnam des mouvements rapides dans les sous, et une plus grande dégradation à la uriface du donne de se des la uriface de donne de se dels beaucoup plus considérables.

Il est tout-à-fait évident que, dans certaines parties des Alpes, ces conches de détritus, quelle que soit leur position sur d'autres points , reposent à stratification discordante sur plusieurs calcaires et autres roches, dont quelques-unes se rapportent au gronpe crétacé, et d'autres à la série oolitique, il paratt également constant qu'elles ont été soulevées après leur formation par quelque force, dout, d'après la disposition des strates, le centre d'action se trouvait dans l'intérieur des Alpes; car, sur les deux flancs de la chaine, on voit les couches se relever vers elle, et présenter la même disposition que s'il y avait eu une force tendant à élever la masse principale des Alpes à une plus grande hantenr, et par conséquent à soulever en même temps les dépôts latéraux de grès et de conglomérats.

Les figures 32 et 35 montrent de quelle manière sont disposés les conglomérats; la première représente, d'après les observations du docteur Lusser, une coupe du Righi près Lucerne, sur le versant septentional de la chaîne; l'agire est une coupe que j'ai prise moi-même près de Côme, sur le flanc méridional de la même chaîne.



m, le Murieberg; r, le Righi; a, a, calcaire et argile schisteuse (ahale) coutenant des nummulites et antres fossiles; b, b, conglomérat de cailloux ronlés, composé de fragments de roches alpines préexistantes.



a, a, couches verticales ou presque verticales de calcaire gris, conteaant besucoup de sitca, recouvrets par les congiomératis. et gris 3, b, composés aussi de roches alpines présistantes. On ne peut guéres doutre que ces conglomérats n'aient été soulevés depuis leur formation, et même qu'ils n'aient été reuversés sur cus-mémes au Righi, si fondatios les apparences que l'on observe entre cette montagne et le Murcherg, ne sont pas le résultat d'une affine. On peut aussi remarquer un autre fait dans la coupe prise près de Come, cest que les couches calcaires avaient été soulevées avant le dépôt du conglomérat.

Si de Come nous nous transportons dans les Alpre martitume, nous voyons qu'elles ont aussi été soulevées avant le dépôt de fragments roules qui proviennent évidenment des hautes moutagnes adjacentes. Les roches soulevées dans les environs de Nice sont des calcaires habrac compactes avec gypee, ou des calcaires arénacés, et des couches contenant une grande quantité de grains verts; ces deraitéres se rapportent peut-être au groupe créace ; mais il y a, plus à l'Est, d'autres roches renfermant des nunquinities et autres fossiles qui peuvent appartenir à cautres fossiles qui peuvent appartenir à

1 M. Ebel m'a assuré (pendant que Pétais à Zurich en 1829), que ce carelère de renversement était encore plus marque dans d'autres localités de la chaise du Righi: il serait bien à désirer que l'on parvint à déterminer d'une manière positive que c'est un renversement de couches, et non une grande faille longitudinale, qui pourrait facilement s'être produite en même temps qu'un grand soublevement longitudinale de couches. quelques dépôts dont nous parlerons dans la suite.

Pendant que nous parlons des environs de Nice , nous croyons devoir décrire les rocbes supracrétacées qui se rencontrent généralement dans cette contrée. Après le soulèvement des couches régulières que nous venons de citer, le niveau relatif de la mer et des Alpes maritimes devait être très-différent de ce qu'il est maintenant; car, sur le flanc occidental du mont Cao (ou Calvo), à une hauteur de 1,017 pieds, on trouve des blocs de la même roche que celle qui compose la montagne, c'est-à-dire de calcaire hlanc compacte et de dolomie, lesquels présentent des cavités percées par des coquilles lithophages. Cette accumulation de blocs a dù se former pendant une période comparativement tranquille ; car les fragments de roches sont anguleux, et ne peuvent pas évidemment avoir été transportés d'une distance considérable. La même espèce de brèche recouvre le flanc de la montagne, et sépare une grande masse de caillonx roulés et de grés d'avec le calcaire blanc disloqué qui compose la montagne. Les bloes sont encore percés de cavités, comme on peut partout l'observer. A la hase du mont Cao, et à l'endroit nommé la Fontaine dn Temple, on observe une excellente coupe de cette brèche : les blocs qu'on y voit sont anguleux; ils ont quelquefois un volume considérable, et pésent plusieurs centaines de livres. Ils sont constamment percés de trous semblables à ceux que font les coquilles lithephages, et sont enveloppés par un ciment composé de grains siliceux agglutinés par une matière calcaire. L'ensemble de la brèche indique un état de repos pendant sa formation; mais si l'on veut une autre preuve de ce fait, on la trouvera dans certaines coquilles qui ressemblent beaucoup à des Spondyles, et que l'on rencontre, non-seulement près de la Fontaine du Temple, mais encore pins haut sur la montagne. Leurs valves inférieures sont attachées aux blocs, et leurs parties saillantes les plus déliées sont légèrement recouvertes de ciment; eirconstance qui n'aurait jamais pu arriver, s'il 'y avait eu

dans cet endroit un mouvement d'eau plus considérable qu'il n'y en a ordinairement dans un courant modéré, car ces parties saillantes, qui sont très-minces et très-fragiles,

anraient été détruites. Si nous nous transportons sur les bords de la mer actuelle, nous y observerons des faits qui indiquent un séjour tranquille des eaux sur les conches disloquées; car sous le château de Nice, on trouve une fente ouverte dont les parois sont percées par des coquilles lithophages; leurs tests sont encore dans les cavités : et il est évident que ces trous étaient forés avant l'époque du transport d'une si grande quantité de cailloux roulés alpins sur la surface de ce district; car ces cailloux comblent une partie de la fentes et enfouissent ainsi un grand nombre de ces cavités avec les animaux qui les babitaient. Ce qui prouve que le séjour de la mer sur ces couches n'a pas été momentané, c'est que, comme nous l'avons observé à l'article des hrèches osseuses, on trouve des cavités et des coquilles lithophages de diverses grandeurs; que les petites sont mélées avec les grandes, et que, d'après cela, il est évident qu'elles sont d'âges très-différents.

qu'entes sont u ages utre-unierents. Les seuls débris organiques que Jaie rencontrés dans la bréche du mont Cao, sont : un grand Perlers, que l'on trouve anssi en Přémont, les coquilles lithophages et autres citées plus haut; une dent appartenant (pent-être) à un Susriens, et une petite espete de Perlers, mais on ne peut douter que des recherches sasidues ne procurent une récotte plus abondante.

colte pius aobinante. Il Temple, la bréche est recouverte par des marnes grises, qui probablement forment la base de l'argile probablement forment la base de l'argile l'ordre de la superposition. Cette argile contient une grande abondance de débris marins, dont M. Rissoa donne l'Enumération', et parmi l'esquée plusieurs sont identiques avec ceux que Procchi a cités dans les terrains sub-apennis. On y rencontre aussi

I Hut. Nat. de l'Europe méridionale.

quelques débris de végétaux, mais ils sont rares. Tout indique dans ce dépôt une continnité d'état de repos ; les coquilles les plus délicates n'ont recu aucune atteinte, et leurs parties saillantes les plus déliées sont parfaitement conservées. A cette période de tranquillité a succèdé un état de choses très-différent, nne période pendant laquelle les cailloux des Alpes ont été arrondis par le frottement, et transportés par la force de l'eau snr les dépôts qui venaient de se former paisiblement. Les courants, soit marins, soit d'eau douce, qui ont effectué ce transport, ont dù nécessairement dégrader la surface des conches d'argile; car il est impossible qu'une masse d'eau avant une force et une vitesse capables de charrier des cailloux, pnisse passer sur de pareilles couches sans qu'elles éprouvent aucun changement; elle doit y opérer des coupures profondes, rendre leur surface irrégulière, et former, à la ligne de ionction des deux dépôts, un mélange d'argile, de gravier et de sable. Or, c'est précisément ce qui est arrivé, comme on peut le voir par la coupe suivante, destinée à faire comprendre la disposition que l'on observe fréquemment aux environs de Nice, dans les vallées crensées dans le dépôt supracrétacé.

Cette coupe, prise dans la railée de la Madeleine, représente, seulement la discordance de stratification des deum roches; il était tout-à-fait superflu d'y indiquer le mélange qui se trouve à leur ligne de jonction.



c, c, lit du torrent; a, argile marneuse bleue; b, b, couches de cailloux roulés alpins. Ce dépôt de sable et de gravier a unc épaisseur considérable; il plonge faiblement vers la mer, et se relève vers les montagnes. Il s'étend en forme d'éventail , dont le centre . ou le point de convergence des rayons, se trouve du côté des montagues. Cette forme ne peut nous servir à déterminer si ce dénôt a été formé par une rivière, successivement et pendant une longue suite d'années, ou d'une manière plus subite, par de violents courants d'eau. Ouoi qu'il en soit, il est de la dernière évidence que les causes qui ont opéré dans cette localité n'ont pas toujours été les mêmes. Une période relative de tranquillité a été suivie d'une nouvelle période pendant laquelle les eaux avaient un mouvement assez considérable : et si l'on vent regarder l'un et l'autre dépôt comme des détritns transportés par une rivière, il faut mécessairement admettre que cette rivière, d'abord pen rapide, a pris ensuite une vitesse considérable; que, pendant sa première période de tranquillité, qui s'est longtemps prolongée, elle ne ponvait transporter que des particules argilcuses et calcaires, tandis que, devenne un torrent impétneux, elle a été capable de charrier des sables et des cailloux. La seule manière de concilier les observations avec l'hypothèse d'une rivière, paraît être de supposer que, primitivement, avant et pendant l'époque du dépôt de l'argile et de ses coquilles, la rivière n'avait qu'un faible courant, et que la vase se déposait à une certaine distance du bord; mais que depuis, les niveaux relatifs de la mer et du continent ayant changé nn peu brusquement par l'élévation du sol de la contrée, le cours de la rivière a été alongé, et que sa pente est devenne plus forte, ce qui, angmentant sa vitesse l'a rendne capable de transporter des cailloux au-dessus de l'ar-

Que l'on adopte cette hypothèse ou celle qui attribue le dépôt de cailloux à des courants d'eau plus violents et plus subits, on

Il est à remarquer que dans certains endroiss la marne devient arénacée à sa partie supérieure, et se change en sable; ce qui me semble indiquer que le pouvoir de transport s'est accru plus graduellement en certains points que dans d'autres. est obligé d'admettre que le sol s'est élevé d'une quantité considérable, et que ce soulèvement à eu lieu entre les denx époques du dépôt de l'argile et de celui des cailloux. Si nous supposons que ce soulèvement a eu lieu tont à coup, de manière à produire une différence de niveau, telle qu'on suppose qu'elle a du être, c'est-à-dire de plus de mille pieds . la masse des eaux qui se trouvaient dans les environs, a dù entrer en monvement : des vagues , dont la hauteur était proportionnée à la force perturbatrice, ont do se précipiter avec fureur sur le sol soulevé et disloqué qui était exposé à toute leur violence; et il a dù en résulter une grande abondance de cailloux roulés, et de grandes dégradations à la surface de l'argile.

En observant rapidement les Alpes maritimes, on pourrait croire que l'argile et les cailloux alternent ensemble, et que ees alternatives indiquent un dépôt unique qui était successivement, tantôt d'une nature, tantôt de l'autre. Il est certain qu'il y a des endroits où ils semblent alterner jusqu'à un certain point, surtout près de la ligne de ionction. C'est ce qu'on observe à Vintimille. où les lits alternants d'argile contiennent des débris organiques; néanmoins, dans cette localité, la base du dépôt est formée par une argile qui a plusieurs centaines de pieds d'épaisseur, comme on le voit sous le château d'Appio, et sa partie supérieure est une masse de cailloux. Ainsi, quelle que soit l'bypothèse que l'on adopte, on est forcé d'admettre qu'il y a eu un grand changement dans la vitesse des eaux qui ont passé sur le même canton, et que leur mouvement, qui d'abord était lent, est ensuite devenu très-rapide. Il paratt difficile d'expliquer ces circonstances par aucunc antre hypothèse que celle d'un ebangement plus ou moins subit dans les niveaux relatifs de la mer et du sol.

Ce n'est pas seulement aux environs de Nice et de Vintimille que l'on observe ette superposition d'un gravier, contenant des cailloux roulés quelquefois assez volumiueux, et indiquant une variation considérable dans la vitesse des eaux qui ont passé sur Is notice contrée; on la retrouve dans d'autres endroits, entre ces deux riles et Gènes, et on peut aussi fobserver de l'autre côté du golle, dans d'antres parties de l'Italie. On ne rencontre pas toujours l'argile, parce que les causes qui l'ont produite n'ont pas agi partout; mais j'ai remarqué dans plusieurs endroits, sous la masse de sables et de caliloux, des fragments de roches qui, par leur caractère anguleux, jeur position et le mélange accidentel de fossiles nos brirés, paraissent indiquer qu'îls n'ont nullement fait partie du transport des cailloux roulés.

Si nous pénétrons dans l'Italie et que nous nous avancions du côté de Florence et de Rome, nous trouvons une série de sables. de marnes ou d'argiles, qui contiennent plusieurs des mêmes débris organiques existants dans les terrains de Nice, et qui probablement sont contemporains avec elles. Nous pouvons également remarquer jei un changement dans la vitesse de l'eau qui a déposé ces diverses substances. Ainsi, entre Sienno et Florence, on observe une succession d'argile ou de marne, de sable et de cailloux; cés derniers abondent particulièrement à l'approche de Florence et paraissent copstituer les bancs supérienrs. Il paratt par conséquent que les circonstances qui se présentent à Nice ne sont pas tout-à-fait particulières à ce canton, mais qu'elles sont jusqu'à un certain paint générales, bien que dans chaque localité elles aient pu être modifiées par des canses particulières. De l'antre côté des Apennins, sur le versant qui regarde l'Adriatique. on trouve plusieurs terrains, qui, d'après leur structure et leur mode général de dépôt. même indépendamment de la concordance des fossiles, montrent qu'ils ne forment qu'une partie de quelque grand tont. Je ne doute pas qu'on ne parvienne facilement à établir d'une manière générale certains faits que l'on peut observer dans le grand golfe de terrains supracrétacés qui s'étend dans l'Italie septeotrionale, entre les Apennins et les Alpes, et à obtenir ainsi nne connaissance intime de tonte la masse. Cependant, plus j'ai observé les parties de cette masse, plus je me suis

convaincu que les faits recueillis jusqu'à pré: ! sent sont loin d'être aussi complets qu'il est nécessaire, pour en tirer des considérations générales. Il est certain que les marnes et les sables sub-Apennins conservent un même caractère général, le long des collines qui bordent le pied des Apennins jusqu'à l'Adriatique, et que l'abondance et la nature de leurs fossiles ont été souvent l'objet de l'attention des géologues; mais, à en juger du moins par les documents qui ont été publiés, les diverses liaisons de ces terrains sub-Apennins avec d'autres dépôts, particulièrement avec ceux qu'ils reconvrent, et la connexion de ces derniers avec d'antres, ont encore besoin d'être examinées avec beaucoup de soin. Si quelque géologue faisait une bonne coupe de Rimini à Foligno, en suivant la route de Rome qui traverse les Apennins, il retirerait un grand fruit de ses travaux. Ou, si, an lieu de prendre cette direction de la grande route, il côtoyait les bords de la mer à partir d'Anconc, en suivant les divers terrains jusqu'au point où ils viennent successivement plonger dans l'Adriatique, et en profitant ainsi des coupes que présentent les escarpements des côtes, il rendrait un grand service à la science. Il verrait que le calcaire blanc de la chaine principale est dislogné et contourné dans toutes les directions, et que les roches qui lui sont superposées ne le recouvrent pas d'une manière anssi régulière qu'elles sembleraient devoir le faire théoriquement. Il observerait aussi dans les roches les plus récentés quelques exemples remarquables de dénudation, d'où il est résulté un grand nombre de buttes isolées et escarpées, qui sont actuellement couronnées par des villes et des villages, dont la position pittoresque, s'il est amateur de belles vues, n'ajouteraient pas pen au plaisir de son voyage.

Dans le bassin qui sépare les Alpes du Jura, no Nuésse et de là jusqu'en Autriche, on trouve, d'immenses accumulations de cailloux roulés et de sables, couques généralement sous les noms de nagelfuluée et de moltasse, qui sont entièrement composées de détritus Alpins, et qui renferment des débris d'animaux teret qui renferment des débris d'animaux terrestres, lacustres et marins. On a fait , dans cette masse, diverses divisions artificielles. et on en a cousidéré certaines parties comme étant des égnivalents de certains dépôts du bassin de Paris, c'est-à-dire, comme étant de formation contemporaine avec eux. M. Studer qui a étudié ces terraius en Suisse avec beaucoup d'atteution ' s'accorde avec M. Brongniart pour rapporter la mollasse à une époque postérieure au dépôt gypsenx du bassin de Paris. Quel que soit l'age auguel on doive rapporter les différentes parties de ce grand dépôt, ses caractères minéralogiques paraissent indiquer qu'il a été produit en entier par des causes presque semblables, telles qu'une dégradation opérée dans les Alpes et le transport bors de ces montagnes des détritus qui eu ont été le résultat.

Les cailloux y sont en général si volumineux, qu'ils supposent que la masse d'ean qui les a charriés, avait une vitesse considérable. Nous devons donc chercher à déterminer de quelle nature devaient être les courants qui ont opéré un pareil transport. Si nous parvenons à trouver nne explication probable pour les plus grands effets, nons pourrons attribuer les effets moindres à une moindre intensité des mêmes forces, M. Stnder regarde comme évident que les couches les plus récentes, sont les plus éloignées des Alpes, et les plus rapprochées du Jura, En effet, c'est précisément ce que l'on concoit qui a dù arriver, soit dans l'hypothèse de l'action prolongée des causes météoriques , soit dans celle d'une série de débacles venant des Alpes. Si ce sont des rivières qui ont charrié les cailloux, d'après la grosseur de cenx-ci, elles devaient avoir une vitesse trèsconsidérable ; elles ont du pousser leurs détritus jusque dans le grand bassin, compris " entre les Alpes et le Jnra; mais, une fois sorties des bautes montagnes et des lits encaissés de rochers dans lesquels elles étaient resserrées, ces rivières ont du, comme tontes celles dont l'action n'est pas traversée par celle de marées ou de courants trop rapides, tendre

<sup>1</sup> Monographie der Molasse, Berne, 1825.

à former des deltas qui pouvaient d'abord | n'être qu'un mélange de gravier, de sable et d'argile. Mais plus ces deltas preuaient d'accroissement, plus les dépôts devaient tendre à s'opérer en lits borizontaux; et par conséquent plus les courants devaient perdre de leur vitesse, et plus leur pouvoir, pour transporter des détritus, devait diminuer. Aiusi, la même rivière qui, à une certaine époque, charriait jusqu'à la mer des cailloux volumineux, a dù, après un certaiu laps de temps, ne plus être capable d'un pareil transport, à moius qu'un soulèvement des montagnes d'où elle provenait, ne soit venu établir un nouveau système de niveau, et n'ait donué ainsi à cette rivière un accroissement de vitesse qui ait pu la rendre de nouveau capable de transporter des cailloux dans des endroits qu'elle ne reconvrait auparavant que de vase et de sable.

On peut maintenant demander si la hauteur des Alpes, comparée à la distance qui les séparc des moutagues où l'ou trouve de gros cailloux roulés alpins, permet de regarder comme possible le transport de ces cailloux par des rivières. Pour répondre à cette question, il faut avoir soin d'exclure ces graviers superficiels que l'on trouve répandus dans les coutrées basses et dans la grande vallée du Rhin, et dont il paraît excessivement difficile de concevoir le transport, autrement que par des eaux dont la vitesse et la masse devaieut être bien plus considérables que celles d'aucun cours d'eau provemnt des Alpes. On doit se borner à considérer ces banes de sable et de cailloux qui, avant d'avoir été dépudés, comme nous les voyons aujourd'hui, formaient une ligne de collines en avant des Alpes. La solution de la question, meme ainsi restreinte, demanderait guelques calculs extrêmement délicats; il faudrait se rappeler que, plus le climat est chaud, et plus la limite des neiges perpétuelles est élevée, plus nécessairement doit être grande la hauteur de la chute des eaux qui descendent des montagnes.

Dans l'hypothèse où l'on regarde les rivières comme les agents du transport, on

aura aussi à expliquer cette uniformité extraordinaire des couches de cailloux Alpins. et leur ressemblance générale sur une étendue si considérable; or, c'est ce qui est assez difficile : car si cette grande masse a été accumulée par des rivières, chaque rivière a dù charrier des détritus particuliers; et quoique leurs différents deltas aient pu finalement se réunir, il n'a pas du eu résulter une stratification uniforme pour toute la masse, chaque delta ayaut du présenter une stratification particulière. Il est à remarquer que les detritus Alpins les plus anciens et par conséquent les premiers transportés, qui indiqueut le commencement de cette grande dégradation des Alpes, recouvrent les roches inférieures sur des étendues considérables ; et cette circonstance est difficilement compatible avec l'hypothèse des deltas, ou du transport par les rivières. On ne peut pas toutefois faire une objection contre cette hypothèse, de ce que ces dépôts de cailloux s'élévent à plusieurs milliers de pieds, et constitueut, tout aussi bien que les roches inférieures, une partie des grandes vallées transversales; car les causes qui ont soulevé les Alpes, ont du soulever ces couches de cailloux avec le reste, et les feutes transversales qui ont affecté les roches inférieures, ont du également affecter

les dépôts de cailloux qui les recouvraient. L'hypothèse qui attribue le transport des cailloux et des sables hors des Alpes à des débâcles causées par des mouvements qui se sont opérés dans l'intérieur même des Alpes, et qui ont violemment agité les mers qui baignaient leurs, flaucs, n'exige pas que ces montagnes fussent aussi élevées que cela semble nécessaire dans l'hypothèse qui attribue ce même transport à des rivières : les tourbillons d'eau et les courants qui se sont produits out du disposer en lits horizontaux, non-sculement les détritus résultant immédiatement d'une convulsion, mais encore ceux qui avaient été antérieurement formés par les rivières, et qui, se trouvant déposés sur les rivages ou dans des deltas, ont du céder à l'impulsion d'une force supérieure.

Pendant que nous sommes sur ce sujet,

considérous un instant les lacs de la Suisse, qui se trouvent dans des positions dont il est impossible de reudre compte, si l'on regarde les rivières comme les scules forces capables de produire de pareilles excavations. Le lac de Constance est entièrement crensé au milieu des terrains dont il est actuellement question; le lac de Genève l'est, partiedans ces terrains, partie dans d'autres plus anciens: il en est de même du lac de Lucerne; le lac de Neuchâtel est bordé, d'un côté, par le Jura , de l'autre, par la mollasse et le nagelflube. On ne peut pas expliquer la formation de ces lacs eu supposant qu'ils ont été creusés par des riviéres; car, du moment que la vitesse d'un courant vient à cesser, son pouvoir d'excavation cesse en même temps: or, il est impossible de coucevoir qu'un fleuve ait pu crenser un bassiu profond, dont tous les bords sout à la même hauteur, et tellement même, que le point d'écoulement de l'eau est à peu près au même niveau que son point d'entrée. Mais si l'on suppose que grande masse d'eau en mouvement, alors les difficultés s'aplanissent; car les divers tournoiements et les grands remous qui out dù se produire, ont dù déchirer la surface du sol et y former des dépressions, ani, hien qu'elles puissent nous parattre considérables, sont cepeudant très-peu de chose, quand on les compare à la surface générale de la terre. Si une grande masse d'eau débouchait subitement des graudes vallées transversales des Alpes, il est évident qu'elle tendrait à dégrader fortement le sol des plaines basses dans lesquelles elle viendrait d'abord se décharger, jusqu'à ce que sa grande vitesse fut amortie. Je reconnais que cette supposition n'aplanit pas toutes les difficultés; anssi je ne présente ces observations que pour appeler l'attention sur ce sujet; car le lac de Constance en effet ne se trouve pas dans la vallée. La position du lac de Nenchâtel n'est cependant pas jucompatible avec l'idée d'une masse d'eau qui serait venue battre les flancs du Jura : le lac est creusé d'une manière très-inégale; et en y faisant des sondages, j'ai trouvé au milieu

une proémiueuce, qui n'est qu'à quelques toises au-dessous de la surface, et qui présente d'un côté un escarpement très-abrupte',

Le n'ai intercalé ces remarques en traitant du magelitha et de la mollasse, que pour montre qu'il était aécessaire d'admettre des forces d'exavastion, autres que celles des rivières, pour expliquer quelques phénomèmes que l'ou observe maistenant dans ce pays, et qua, aices forceson agi aum certainecpoque, in peratte pay avoir de raison, d'agnés la nature de la coatrée en général, pour qu'elles n'aient passe quair d'a d'autres époque.

Pinsieurs parties de la formation de nagelfluhe et de mollasse semblent indiquer un dépôt tranquille; par exemple, les dépôts de lignite, tels que ceux de Kæpfnach, aux environs de Zuricb, qui contiennent les débris du Mastodon angustidens, d'un Rhinocéros et d'un Castor. Une des plantes est indiquée sous le nom d'Endogenites bacillaris. On trouve d'autres lignites à Lausanne. Vevay, Ugg, etc. D'après M. Ad. Brongniart. on rencontre ; dans la partie inférieure de la mollasse de Lausanne, le Flabellaria Schlotheimit. On a aussi découvert des débris de Palæotherium, dans les carrières de pierres à bâtir, exploitées dans la mollasse du lacde Zurich. Ces débris paraissent indiquer une période peudant laquelle une partie de la formation se déposait tranquillement, et probablement dans des eaux douces, si, comme on l'a avancé, on ue trouve que des cognilles lacustres mélées avec ces débris.

Néanmoins, les parties supérieures de ces roches semblent indiquer décidèment la présence de la mer, car elles contiennent des débris marins 3 : en voici la liste :

- Turritella imbricataria (Lam.)
   terebra (Brocchi)
- triplicata (Broc.)

<sup>1</sup> Cette proéminence est peut-être une portion de la roche la plus solide du Jura, qui, étant plus dure, a mieux résisté à la force d'excavation que les sables et les cailloux, lesquels ont dû être facile ment entrainés.

ment entrainés.

2 Brongniari. Tableau des terrains qui composent l'écorce du globe. Turritella subangulata (Broc.)

Pecten latissimus (Broc.)
— medius (Studer.)
Meleugrino Margaritacea (Studer.)
Arca autiquata (Lam.)
Cardium edulinum (Sow.) pl. 383. fig. 3.
— oblonaum (Broc.)

- semigranulatum (Sow.) pl. 144.
- hiaus (Broc.) pl. 13. fig. 6.
- clodiense (Broc.) pl. 13. fig. 2.
- multicostatum (Broc.) pl. 13, fig. 1.

Tellina tumida (Broc.) pl. 12. fig. 10. Venus islandica (Lam.) — rustica (Sow.) pl. 196. Astarte excaeda (Sow.) pl. 233. Cytherea consexa (Brong.) Corbula gallica (Lam.) Panopra Faujasii.

Solen ragina (Lam.)
— strigilatus (analogue à l'espèce vivante

(Lam.)
-- legumen (Linnaus)
Balanus perforatus (Stoler.)

Le professeur Sedgwick et M. Murchison ont décrit la continuation de ces roches sur les flancs du Saisbourg et des Aipes de la Bavière; ils ont observé des alternatives de grandes masses de conglomérats, de grès et de marne, au nord de Gmunden; plus au nord, dans la partie sapérieure du gronpe, ils indiquent des couches de lignites. En donnant la coupe du Nesselwang, ils remarquent que les conches supracrétacées ou etertiaires inférienres ont une grande épaisseur, et s'appuient verticalement contre les Alpes. Les conglomérats sont extrémement abondants et la mollasse et la marne leur sont entièrement subordonnées. D'après ces géologues, il y a trois on quatre dépôts distincts de lignite, séparés les uns des autres par d'épaisses couches de sédiments, ce qui les conduit à penser que la présence seule de

ces lignites est sans importance, parce qu'ils se trouvent dans des positions très-différentes. Dans une coupe faite à travers les montagnes qui sont sitnées à l'extrémité orientale du lac de Constance, la partie inférience du système supracrétacé ou tertiaire se compose d'un grès micacé vert, dans lequel les couches de conglomérat sont subordonnées, et qu'ils considérent comme identique avec la mollasse de la Suisse. La partie supérieure du groupe supracrétacé est formée de conglomérats, qui alternent avec un grès verdatre et des marnes diversement colorées, et qui constituent la masse de la chaine de montagnes qui s'étend au nord de Bregenz. Il existe dans la vallée de l'Inn des roches

supracrétacées qui contiennent près de Haring, un dépôt de combustible, de 34 pieds d'épaisseur, qui est exploité; ce dépôt est accompagné de marnes fétides plus on moins solides. Dans le combastible et dans les couches qui le recouvrent, on trouve beancoup de coquilles terrestres et fluviatiles : ces dernières couches présentent en outre un grand nombre d'impressions de plantes dicotylédones et autres; on y découvre aussi plusieurs coquilles marines. MM. Sedgwick et Murchison pensent que les différentes coupes qu'ils ont observées, prouvent que la nartie de la chaine des Alpes située dans cette contrée a été sonlevée à une époque comparativement très-récente, et que les dépôts supracrétacés les plus modernes qu'ils ont visités se trouvent dans le même rapport avec les Alpes que les terrains sub-Alpins du nord de l'Italie avec les hautes montagnes des environs; d'où ils concinent que les parties septentrionales et occidentales du bassin du Danube, et le bassin supracrétacé des régions sub-Alpines et sub-Apennines ont été mis à sec à la même époque !.

D'après le professeur Sedgwick et M. Murchison, les terrains supracrétaces de la Styrie inférieure, observés dans une coupe faite d'Eibeswald à Radkersburg, présentent les

1 Sedgwick et Murchison, Proceedings of the Gool. Soc. of London, 4 dec. 1829.

roches suivantes, eu remontant de bas en baut.

1. Grès micacés, graviers (arits) et conglomérats, provenant des roches schisteuses sur lesquelles ils reposent actuellement avec une forte inclinaison.

2. Argile schisteuse (shale), et grès avec combustible. A Scheineek, où le combustible est exploité sur une très-grande étendue, il contient des ossements d'Anthracotherium . et l'argile schisteuse renferme des Gyrogonites (Chara tuberculata de l'île de Wight), des tiges aplaties de plantes arundinacées. des Cypris, des Paludines, des écailles de poisson, ctc.

3. Schiste marneux, bleu et gris.

4. Conglomérat, servant quelquefois de pierre à meule, avec sable micacé calcaire. formant toute la région montagneuse du Sausal.

5. Calcaire coralloïde et marne. Les débris organiques que l'on trouve dans cette roche sont : plusieurs coraux des genres Astrea et Flustra: Crustaces: Balanus crassus, Conus Aldrovandii, Pecten infumatus, Pholas, Fistulana, ctc. Ces observateurs rapportent cette roche à l'époque des formations sub-

Apennines et du crag des Anglais. 6. Marne blanche et bleue, gravier (grit) calcaire, marne blanche endurcie, et calcaire blanc concrétionné. A Santa-Egida, le calcaire blanc concrétionné alterne avec des marnes, et contient des Pecten pleuronectes, Ostrea bellovacina, Scalaria, Cy-

præa, etc. 7. Sahles calcaires et lits de cailloux, graviers (grits) calcaires, et calcaire oolitique. A Radkersburg, où les montagnes viennent se perdre dans les plaines de la Hongrie, les couches renferment une grande quantité de coquilles, dont quelques-uncs sont identiques avec des espèces vivantes (Mactra carinata et Cerithium vulgatum). Le professeur Sedgwiek ct M. Murchison regardent ce groupe comme semblable aux roches ics plus récentes du bassin de Vienne.

En décrivant une autre coupe, ces géologues remarquent qu'à Poppendorf, les marnes, sables et conglomérats sont recouverts par un sable micaeé calcaire, contenant des masses concrétionnées dont la structure est parfaitement oolitique, circonstanc e qui, s'il en était besoin, fournit un bon exemple du peu de valeur qu'ont les caractères minéralogiques dans la détermination géologique de terrains très-éloignés les uns des autres '.

Transportons-nous maintenant dans les parties du midi de la France qui bordent la Méditerranée, M. Élie de Beaumont, en cherchant à déterminer l'époque à laquelle s'est soulevée la partie de la chaine des Alpes qui court de Marseille à Zurich, a observé un grand nombre de localités, où les couches supracrétacées les plus récentes sont caractérisées par des débris d'Huitres, de Poly. piers, de Patelles, du Balanus crassus (figurc 35) (que M. Desbayes croit n'être qu'une variété du Balanus tulipa), de la Patella conica, et d'autres coquilles. Il identifie ainsi

t Sedgwick et Murchison, Proceedings of the Geol. Soc. of London, March, 5, 1830.

Il existe dans plusienrs autres contrées, dans les terrains supraerétacés, des roches enleaires ayant la structure colitique. J'en ai observé sur différents points du département de l'Allier, aux environs de Vichy, de Gannat et de Saint-Pourcain; cette structure est souvent tellement prononece, qu'on n'hésiterait pas à rapporter ees roches auterrain oolitique, si elles nerenfermaient pas quelquefois des coquilles d'eau douce, et si d'ailleurs elles n'étaient pas liées avec tout le terrain d'eau douce du bassin de l'Allier, où il est à croire qu'on doit trouver un bien plus grand nombre de ees ealcaires à structure oolitique.

Le terrain de craie contient aussi quelquefois de ces calcaires à structure colitique; M. Dufrénoy en a observé aux environs du Pont-Saint-Esprit (Ann. des Mines, 2º série, t. vin, p. 209), et ailleurs dans le sud de la France. - Enfin, on en rencontre même an-dessous du terrain oolitique, dans le caleaire carbonifère. M. de la Bèche m'a fait voir sur place cenx des environs de Bristol, dont il parle plus loin en traitant du groupe carbonifère. La structure colitique y est parfaitement déterminée. - Ainsi tont confirme la conclusion de l'auteur, sur la faible importance qu'on dois ° accorder aux caractères minéralogiques des roehes pour déterminer leur position géologique, quand on a à comparer entre elles des roches de deux contrées très-éloignées. (Note du traducteur.)

les roches de la Provence, du Dauphiné et de la Suisse. Il a découvert dans la mollasse du pont de Beauvoisin des coquilles que M. Deslayes a reconiues être le Balanus crassus, la Patella conica, et un Pecten dont les caractères participent de ceux du P. Beudanti, du P. Jacobeus et du P. factiformis.

Fig. 35



D'après M. Marcel de Serres, les roches supracrétacées marines du midi de la France, sont disposées eutre elles dans l'ordre suivant, en commençant par la partie supérieure.

1. Sables, géuéralement jaundtres ou blanchâtras, plus ou moins argileux, calcaires, ou siliceux, selon les localités. Ces sables coutiennent une grande quantité de débris de mammifères terrestres et marins, de reptiles et de poissons, mélés avec des débris d'oiseaux et un peu de bois fossile. Les coquilles sont rares, excepté les Ostrea et les Balanus.

 Marnes calcaires jaunâtres de peu d'é paisseur, alternant quelquefois avec des couches solides.

5. Couches d'un calcaire, auquel ce géologue a douse le nom de cadacim menton, et qui est la pierre ordinaire à bâtir dans le midi de la France. Ce son les couches supérieures qui contiennent en général la plus grande quantité de coquilles. Ces ouches, ainsi que celles da milieu, renferment aussi ets débris de memmiferae, de postanon, de crustactes, d'annesitées et de zoophyres marins. Les mammiféres terrestres sont rares; ce sont principalement des dents isolées et un petit nombre d'ossements qui se rapprochent

1 Élie de Beaumont, Rév. de la surf. du globe; Ann. des Sc. nat., 1829 et 1830. ordinairement de ceux du Palcotherium et du Lophiodon. Les couches inférieures ne

contiennent qu'un petit uombre de eoquilles. 4. Marnes argilleuses blenes, bieu connues des géologues sous le nom de marnes bleues sub-Apennines, Ces marnes varient beaucoup dans lenrs caractères minéralogiques ; elles sont plus ou moins calcaires, argileuses ou sableuses, selon les localités. Elles ont presque la même coulent : elles ne varient que du gris verdâtre ou bleuâtre au bleu plus ou moins foncé. Leur épaisseur paratt dépendre des inégalités de la surface : quelquefois elle est très-cousidérable, tandis que dans d'autres endroits elle est très-faible. Elles contiennent une grande quantité de débris marins, principalement de coquilles. Les mammifères terrestres et les reptilés y sont extrémement rares. M. Marcel de Serres eite seulement un bois de Cerf, des ossements d'une Tortue de terre, et des vertèbres d'un Crocodile. Les mammifères marins et les poissons y sont aussi très-rares, ainsi que les débris de zoophytes 1.

Nous croyons devoir rapporter iei, d'après M. Marcel de Serres, la eoupe des couches de Banyuls (Précides orientales), à travers lesquelles le Tech a creusé son lit. Elle rappellera aux géologues les coupes des environs de Nice et d'autres localités de l'Italie. Nous commençous par les couches les plus élevées.

 Matières de transport, auxquelles l'auteur a donné le nom de diluvium des plaines: ce sont des cailloux roulés de roches primitives, agglutinés par une argile d'un bruu rougeâtre chargée de gravier; de uu à trois mêtres.

2. Autre dépôt de détritus de transport, que l'auteur appelle diturium des montagues : il est distinctement séparé du précédent, et se compose de cailloux roulés, de grauite, de micaschiste, de gueisset de quart-

1 Marcel de Serres, Géognosie des terrains tertiaires du midi de la France, 1819, page 69 et suiv.

Les débris organiques des marnes bleues serons indiqués dans l'Appendix B. cimentés par une argile légèrement rouge et plus chargée de gravier que l'argile de la couches upérienre. La grossen des fragments roulés est aussi plus considérable; les plus petits sont de la grossen de la tête. Ce dépôt a deux à trois métres d'épaisseur.

- Sables siliccux jaunâtres, présentant des parties solides. Leur puissance varic de quatre à six mêtres. La partic inférieure contient des coquilles et des lignites.
- Marnes argilo-sablenses très-micacées, d'un gris bleuâtre, alternant quelquefois avec les sables jaunâtres supérieurs. Les coquilles y sont très-abondantes. Leur épaisseur est de six à buit mètres.
- 8. Marnes argileuses bleuâtres et tenaces. Les coquilles y sont peu nombreuses, et le deviennênt encore moins à mesure que l'on descend plus bas dans leur épaisseur, qui est inconnue.

N'appès la structure de la chatne des Albères, au pied de laquelle on trouve ces conchès de Banyals dels Aspre, on suppose que ces marnes reposent sur des schistes argileux micacis. Les roches numéros 5 et 4 contiennent des débris de mistodontes, de daims, de lamantins, de tortuse de terre et de requins, disséminés au milieu des coquilles marines : mais ils sont rares 4.

- Il y a dans cette partie de la France plussierra dépots de lignites, dont les époques ée formation n'ont pas été déterminées surce antant de soin qu'on pourrait le désirer. Cependant M. Marcel de Serres montre que quelques-nas éfente cux sont inférieurs à son calcairs moellon, et se trouvent probables y contractes de la contraction de la contraction de Voici une compe prise à Sariat-Pauler, à enur vivon une liteu et demie du Pont-Saint-Es-entrie, Nous suivrons l'order de haut en bas:
- Sables jannâtres, calcaréo-siliceux, avec de nombrenx débris de coquilles marines.
  - 2. Bancs puissants de calcaire moellon,

<sup>1</sup> Marcel de Serres, Géognosie des terrains tertiaires du midi de la France, Montpellier, 1829, p. 80.

- contenant un grand nombre de moules , de Cytherea, de Venus et de Cerithium.
- Sables peu différents de ceux de la première couche avec beaucoup de débris de coquilles marines,
   Alternatives de couches d'un calcaire
- compacte grisatre d'eau douce contenant des Gyrogonites, de lignite terreux altéré, et de marnes sableuses '.
- 5. Calcaire compacié à tubulures sinueuses, avec Cérites ou Potamides et Paludines.
- 6. Marnes argileuses peu puissantes, avec de petites Huttres.
- Lignite terreux d'une faible puissance, plus ou moins mélangé de marnes argilo-bitumineuses.
- Marnes argilo-sableuses avec des traces de lignite.
- Calcaire compacte d'eau douce, avec des Lymnées et des Cyrènes.
- Marnes calcaires jaunâtres, peu puissantes.
- Marnes argileuses bleues, avec quelques vestiges de lignite plus ou moins fibreux.
- 12. Marnes argilo-bitumineuses avec de ombreuses coquilles inarines et fluviatiles, des genres Ampullaria, Melmia, Cyprina, Cytherea, Lucina et Cerithium. Ces marnes, comme les lignites qui leur succèdent, renferment de petits morceaux de résine succinique.
- 13. Lignites en bancs puissants de deux à trois mêtres, conservant quelquefois un tissn ligneux et ressemblant assez à du charbon de bois : la résine succinique y est abondante.
- Marnes argilo-hitumineuses avec coquilles marines et fluviatiles; les mêmes qu'an nº 12.
- 15. Lignité avec les mêmes caractères qu'au n° 15.—L'un et l'autre sont exploités.° Le parallélisme de ces couches entre elles,

<sup>1</sup> D'après M. Dufrénoy, ces couches reposent, à stratification discordante, sur des couches qui sont des équivalents du grès vert. Annales des Mines, 1830, pl. v. la régularité de leurs alternances et leur peu d'inclinaison, annoncent assez que leur dépôt s'est opéré tranquillement et successivement, malgré le mélánge des coquilles marines et fluviatiles qu'on y observe '.

M. Basterot est, je erois, le premier qui ait remarqué que les débris organiques des roches supracrétacées du midi de la France. de l'Italie, de la Hongrie et de l'Autriche, avaient entre eux une grande ressemblance, ee qui semblerait indiquer qu'il y a eu, dans la formation de ces terrains, des circonstances communes, lesquelles n'ont pas existé dans les bassins supraerétacés du nord de la France, de l'Angleterre et des Pays-Bas. Cette remarque s'applique peut-être plus partieulièrement à certaines parties des divers dépôts de chacune de ces contrées. D'après la liste des débris organiques des marnes bleues du midi de la France, donnée par M. Marcel de Serres, on doit reconnattre que, bien que les espèces soient excessivement aboudantes, les caractères zoologiques de l'ensemble de ces terrains correspondent exactement à ceux des dépôts semblables de l'Italie; au contraire, les terrains des environs de Bordeaux n'ont pas autant de rápports, par leurs fossiles, avec les terrains des parties de la France qui bordent la Méditerranée; et parmi ces fossiles, il n'y a qu'un petit nombre d'espèces, dont quelques-unes même sont douteuses, qui puissent se rapporter à des espèces trouvées dans le nord de la France, ou

en Angleterre.
Plusieurs espèces sont analogues à celles
qui existent maintenant dans la Méditerranée,
er qui indique une sorte deconnexion entre
l'aniein état de cette mer et son état actuel.
Nous sommes donc conduit à regarder comme probable, que les marces bleues se sont déposées au fond d'une mer, qui pouvait être jusqu'à un certain point analogue à la Méditerranée, mais qui présentait plus de surface cu'elle.

M. de la Marmora a fait voir que les dé-

- Calcaire blanc ou blane jaunâtre, à grains assez fins.
- Calcaire moellon, jaune, isabelle, trèsterreux et mélangé de sable.
   Conches sablonneuses calcaires et sili-
- 3. Conches sablonneuses calcaires et siliceuses, plus ou moins puissantes.
- Marnes bleues, quelquefois blanchátres.
- 5. Quelques couches rares de poudingues calcaires, avec indices de lignite, ou bien des tuffa trachytiques, cimentés par du carbonate de chaux. Ce nº 5 est rare.
- « Tous les fossiles contenns dans les différentes couches, sont marins. Les coquilles caractéristiques de ces marnes bleues semblent être le Pectes pleuromeetes et la Fenus rugosa. On y trouve aussi un grand nombre de débris de Crabes, mais les univalves y sont rares 1. a

Les debris des grands mammifères qui ont rendu si célèbre le real d'Armo supérieur, paraissent es trouver dans des couches d'une origine à peu près contemporaine; seulement, dans les roches supérieures, une différence dans les circonstances du dépôt a produit une différence dans les debris organiques qu'on y rencontre, puisqu'on n'y découvre plus de fossiles marrias.

N. Bertraud-Geslin distingue trois bassins entre la source de l'Arno et Blorence, savoir : les bassins de Casentino, d'Arexto et de Figlinc. Toute la vallée de l'Arno et Storence pelle macipno, ou par un calcair de couleur sombre. Voici, d'après cegéologue, unecoupe des coucles que l'anoise l'en observe en tert Arexto et l'Arctis en commençant par les supérieures.

1º Sables jaunes argileux en couches épaisses.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Marcel de Serres, Géogn. des terr. tert. etc., p. 184.

pôts supracrétacés de la Sardaigne correspondent à ceux du midi de la France et d'une grande partie de l'Italie. Voici, d'après ce géologue, quel est le mode de superposition en allant du bant vers le bas.

De la Marmora. Journal de géologie, t. III.,
p. 319.

- 2°. Banes très-puissants decailloux roulés, quartzeux, entremèlés de sable grossier qui y forme des amas et des lits.
- 3°. Sables jaunes et gris, fins, mieacés, acquerant plusieurs toises de puissance, contenant des couches minces d'argile sableuse bleuâtre. Ce sable, jaune à sa partie moyenne et inférièure, est très-riche en ossements fossiles de mamiféres.
- 4°. Marne argileuse bleue, micacée, trèspuissante, formant le fond du bassin, et contenant, à sa partie supérieure, beaucoup d'ossements fossiles.
- De ces diverses observations sur le val d'Arno, M. Bertrand-Geslin tire les conclusions suivantes:
- sions suivantes:

  1°. Les cailloux roulés dans ce bassin, sont d'autant plus gros et plus abondauts, qu'ils sont plus voisius de la chaîne secondaire du nord.
- 2°. Les sables grossiers occupent la partie centrale de la vallée, et les plus fins bordent le nied de la chaîne calcaire du sud.
- 5°. Ces sables et les argiles bleues inférieures sont déposés par couebes horizon-
- tales.

  4°. Les ossements fossiles de mammifères sont trés-abondants vers la partie centrale du val d'Arno, sur la rive droite du fleuve.
- et rares sur la rive gauche. 8°. Ces os, en bon état, quelquefois disséminés, sont généralement déposés sur plusieurs plaus. Leur manière d'être est en rapport avec le mode de dépôt de la masse
- sableuse qui les entoure.

  6°. Le sable jaune contient des coquilles fluviatiles à Monte-Carto.
- 7°. Eußn, ce terrain meuble ne présente ni fragments de coquilles marines, ni couebe pierreuse agrégée, ni baucs de lignite jayet. Les animaux dont ou trouve les débris dans
- le val d'Arno supérieur sont les suivants : Elephas primigenius, Hippopotamus major, Rhinoceros, Tapir, Daim, Cheval, Bœuf,

1 Ann. des Sc. nat., 1. xiv, p. 364.

Hyène, Felis, Ours, Renard des carernes et Porc-Brie. La présence de ees debris semble indiquer que l'àge du dépôt qui les contient n'est pas très-cloigné de l'époque de ces sables et graviers de transport que l'on trouve en Auvergne, mélés avec des substances volcaniques, et dont nous parlerous dans la suite.

Pendant la période de repos, durant laquelle ces débris d'animaux ont été ensevelis, sur une étendue considérable, au milieu des substances minérales dans lesquelles on les trouve aujourd'hui, les matières végétales devaients'accumuler plus abondamment dans certains endroits que dans d'autres, comme cela arrive aujourd'hui à l'embouchure des fleuves qui n'ont pas une grande rapidité, Après la formation des marnes bleucs, les circonstances ont un peu changé, et sur une étendue considérable, ear la nature du dépôt a varié. En effet, dans le midi de la France et en Italic, ces marnes bleues sont eommunément recouvertes par des sables, ce qui iudique que l'eau avait alors une plus grande vitesse, et par conséquent un plus grand pouvoir de transport. Il y avait cependant des circonstances modifiantes ; car ou trouve mélés dans ces sables de petits lits de matière calcaire, qui fréquemment constituent des roches calcaires, et qui enveloppent des débris terrestres, d'eau douce, ou marins.

M. Élie de Beaumont a observé pris du Pertuiu de Mirabeau (département de Vaucluse) la coupe représentée figure 36; cette coupe prouve que les roches appartenant aux groupes créacé et oolfique des carrions étaient disloquées et contournées, avant le déput des roches supracréacées qui les recouvrent; et, en même temps, elle montre rodrée de superposition de certaines couches supracréacées de cette partie de la France, dont nous avons délj aurlie, et dans lesquelles on trouve, aux environs d'Aix, des fossiles qui se rapprochent d'une manifer si creanquable de quelques auimaux terrestres actuellement existant dans la control dans la tentilement existant dans la control dans la contellement existant dans la control d



a a, roches du groupe colitique : b, roches du groupe crètacé, conteant des ammonites et le Betemites mucronatus. D, lit de la Durance au Pertuis de Mirabeau : sur les deux cotés de cette rivière, on voit des couches supracrétacées c c, reposant presque horizontalement sur les tranches des couches plus anciennes.

Sur le coté P, où est situé Peyrolles, les corbes supareréacées constituer un dépot d'eau doute d'une grande épaisseur, « composé principalement de caleaire, compate gristier, pénéré d'un grand nombre de trabulures irrégulières, et d'un grès aualogue à celui qui, prés d'Aix, alterne avec les marnes biparrées du système d'eau douce<sup>1</sup>. » Sur la rive droite de la Durance, et prés de la chapelle de la Magdéaline, o, on voit les rocus suprarétaies reposer sur la tranche des couches plus ancienues, et on observe les assisses suriantes, à partir do bas.

- Grès calcaire sans coquilles, dont quelques assises contieunent de petits galets calcaires et passent à un poudingue.
- 2. Les mêmes couches, avec de nombreux débris de coquilles marines; M. Élie de Beaumont y a observé de la dolomie.
- 3. Couche contenant quelques galets caliers, et un grand nombre d'huttes tris-alongées, à charnières très-longuesparmi les-quelles se trouvent probablement des Ostree etrignisés qu'on a rencontrées dans la mollasse coquillère de Poiseure et de Xarbonne; on y observeaussi quelques coquillère des mollasses de cantonte Berne, et plusieursautres, parmi lesquelles M. Desbayes a reconnu l'Anomia Pediphiptimin, le Balanus crassus et un Pecten
- I Élie de Beaumont, Révolutions de la surface du Globle; Ann. des Sc. Nat. 1829, t. xviii, p. 293 et suivantes.

peut-être inédit, qui ressemble au P. Jacobœus, au P. Beudanti et au P. flabellifor-

 Mollasse peu coquillière d'une grande épaisseur, dont une assise présente des empreintes végétales mal conservées.
 Un second banc d'huitres, analogue

- Un second banc d'hoîtres, analogue au u° 5, reconvert par une certaiue épaissenr de mollasse plus ou moins coquillière.
   Dépôt de sable jaune de trois mètres
- d'épaiseur, sans coquilles, peu cohérent, i que recouvrent des conches alternatives de grâs calcaire et de calcaire compacte gris bleuture, percé de tubulures irrégulières et contenant des coquilles terrestres ou d'euu d'once. Il. Eliché Beaumont te pense pas quo donce. Il Eliché Beaumont te pense pas quo trouve sur l'anter eive de la Durance, antrouve sur l'anter eive de la Durance, anprès de Peyrolles; il le considère comme formant, dans cette localité, le partie supérieure de la série supracrétacée, tandis que les couches que l'on observe pris de Peyrolles constituent la partie inférieure de la môme série.

Il ne parett pas que l'on ait encore determinéd'une manière exacte les relations de ces roches avec le dépot d'eau douce qui se rouve aux enrivous d'âte; étui est remarquable par les inectes que l'on rencontre dans une partie des contests qui le composent. Voici, d'après MM. Lyell et vent au-dessus de la ville d'àix, en commencant par les plus élèvées :

1. Marnes calcaires blanches et marnes endarcies, passaut graduellement à un grècalcaréo-siliceux et contenaut Cyclas gibbous, Sow.; Potamides Lamarckú, Bulimus prymœus et une espèce inédite de Cypris; environ 150 picts d'épaisseur.

- 2. Marnes, avec plantes et coquilles.
- 3. Marnes, avec empreintes de poissons et
- 4. Couche dans laquelle on trouve des insectes, et rarement des Potamides et des empreintes végétales : cette couche est composée d'une marne calcaire d'un vert brunâtre ou d'nn gris clair, qui se divise en feuillets très
  - b. Gypse, avec empreintes végétales. 6. Marnes.
- 7. Gypse, avec empreintes de poissons et de plantes.
- 8. Marnes contenant des traces de gypse.
- 9. Calcaire moucheté, contenant des Potamides, Cyclas gibbosa, Sow., et Cyclas gaum sextim. Sow. Ce calcaire est sonvent fortement contourné et passe à un grès calcaire on à nn grès ronge, et plus bas à nne brèche calcaire compacte ; le tont repose sur un conglomérat grossier. Les couches inférienres plongent vers le N.-N.-E. . sous un angle de 25 à 30°. D'après la coupe qui accompagne le mémoire de MM. Lyell et Murchison, il parattrait que ces conglomérats reposent, au-delà d'Aix, sur nne marne rouge, sur du gypse fibreux, et sur un calcaire gris contenant des Lymnées et des Planorbes, et que ces roches recouvrent elles-mêmes le dépôt de calcaire compaeta, de sable et d'argile schistense renfermant du combustible à Fuvean, avec des débris d'un Unio, du Melania scalaris. Sow. dn Crclas concinna. Sow., du C. cuneata, Sow., et des Gyrogonites 1.

Les insectes sont très-bien conservés, de sorte que l'on a pu en déterminer les genres et les espèces. D'après M. Marcel de Serres, les Arachnides accompagnent les insectes proprement dits; ces derniers cependant sont beaucoup plns abondants, car on n'a détermine one deux on trois genres d'Arachnides, tandis que l'on a observé soixante-deux genres d'insectes. La circonstance la plus remarquable que présente ces débris d'insectes,

c'est que quelques-uns sont identiques avec ceux qui existent actnellement dans la contrée, notamment d'après M. Marcel de Serres. le Brachycerus undatus . l'Acheta campes. tris, le Forficula parallela et le Pentatoma grisea. Il est anssi à remarquer que la plus grande partie des insectes appartiennent à des espèces qui habitent généralement les pays secs et arides. La position dans laquelle on les rencontre, est tout-à-fait variable; mais quelquefois ils sont étalés, de telle sorte qu'on dirait qu'un entomologiste a déplié leurs ailes. Leur couleur est ordinairement une teinte uniforme de brun ou de noir. Quelquès-uns des poissons, que l'on a découverts dans les mêmes marnes, sont si petits que leur longueur n'excède pas dix à onze millimètres 1.

La vaste étendue qui, dans le midi de la France; se trouve comprise entre Bordeaux et Bayonne, et qui, bordée d'un côté par l'Océan ou par les dunes de sable un'il a accumulées, s'étend de l'autre insqu'à une grande distance dans l'intérieur du pays, et particulièrement jusqu'an pied des Pyrénées. est composée de terrains supracrétacés. Quoiqu'on se soit déjà beaucoup occupé de ces terrains, leurs rapports réciproques ne sont pas encore connus d'une manière exacte et détaillée. Cette étendue comprend la grande contrée qu'on appelle les Landes, où rien no vient distraire le voyagenr fatigué de la monotonie qui l'entoure, si ce n'est le paysau uni marche fièrement monté sur des échasses, afin de découvrir les objets de plus loin.

M. de Basterot a publié des détails précieux sur les coquilles fossiles qu'il a recueillies aux environs de Bordeaux et de Dax : les listes qu'il donne étant extrêmement ntiles à ceux qui étudient la géologie, je les ai insérées dans l'appendice C. Quant à la description détaillée de chaque coquille, on

1 Marcel de Serres, Géol. des Terr. tert. du midi de la France, où se trouvent figurés quelques insectes. - Voyez aussi le Mémoire précité de MM. Lyell et Murchison, ayant pour but d'expliquer les remarques de Curlis sur les échantillons apportés en Angleterre.

<sup>1</sup> Lyell et Murchison, Edin. Nest Phil. Journ

pourra consulter le mémoire de M. de Basterot. Ce géologue remarque que, sur les trois cent trente espèces de cognilles qu'il a trouvées dans les grands dépôts sableux des Landes, il n'y en a que quarante-cinq dont les analogues existent dans les mers voisines, v compris la Méditerranée. Il ajoute que si l'on prend pour centre le bassin de la Gironde, et que l'on compare les eoquilles que l'on y reneontre à celles qui se trouvent dans d'autres bassins supraerétacés semblables, on remarquera d'autant plus de ressemblance que ees bassins seront plus rapprochés de celui de la Gironde. Ainsi, sur les trois cent trente espèces recueillies anx environs de Bordeaux, quatre-vingt-onze se retrouvent dans les terrains de l'Italie, soixante-six dans ceux des environs de Paris, dix-huit dans eeux de Vienne 1, ct vingt-quatre seulement dans les terrains supracrétacés de l'Angleterre 2.

Basterot, on remarquera que, quoique plusicurs coquilles du bassin de la Gironde se retrouvent dans celui de Paris, il y a cependant une très-grande analogie entre ces eoquilles et celles que présentent les roches supracrétacées de l'Italie. Le calcaire d'eau douce qu'il indique à Saucats dans la Gironde, semblerait indiquer qu'il y a eu, dans cette localité, un changement dans le niveau relatif de la mer ct du continent, qui a rendu possible l'enfouissement de eoquilles d'eau douce dans un dépôt calcaire ; et qu'après la formation de ce dépôt, il y a eu un changement de niveau qui a permis que des coquillages marins lithophages vinssent percer profondément ees roches d'eau douce, et que ce dépôt fût recouvert par des matières minérales et des coquilles marines. Les espèces dont les analogues existent encore an-

Si l'on examine la liste de fossiles de M. de

jourd'hui, sont au nombre de vingt-quatre : ces espèces vivantes sont remarquables à cause de la diversité des parages qu'ou sait qu'elles habitent aujourd'hni. Onelques-unes se trouvent dans l'Atlantique et dans l'Océan pacifique, dans la mer des Indes et dans la Méditerranée, tandis qu'nn assez grand nombre habite les côtes de la Manehe et celles de la baie de Biscaye, dont, par suite de l'affaissement du sol, les dépôts de Bordeaux et de Dax semblent naturellement faire partie. Il paraît nécessaire de supposer qu'à l'époque où cette partie de la France était recouverte par l'Océan, la température moyenne y était supérieure à ce qu'elle est aujourd'hui ; car plusieurs des animaux qui l'habitaient n'ont anioned'bui leurs analogues vivants que dans les climats chauds.

Nous allons maintenant donner une courte description des terrains supracrétatés du bassin de Paris, qui ont été pendant longtemps le type auguel on rapportait tous les dépôts de cette époque, en quelque endroit qu'on les reneontrat. Quoique les terrains de ce groupe s'éloignent quelquefois de ce type. les travaux de MM. Cuvier et Brongniart sur les terrains du bassin de Paris n'en conserveront pas moins dans les annales de la géologie la place que, d'un commun accord, les géologues leur ont assignée; et les découvertes zoologiques de Cuvier, qui forment une époque si brillante dans l'histoire de la science géologique, n'en méritetont pas moins dans tous les temps la reconnaissance des géologues.

Voiei, d'après MM. Cuvier et Brongniart, la elassification des terrains du bassin de Paris, en commençant par le bas de la série.

| ١. | Première formation<br>d'ean douce |           | Lignite.<br>Premier grès. |           |  |
|----|-----------------------------------|-----------|---------------------------|-----------|--|
| 2. | Première                          | formation | Calcaire                  | grossier. |  |

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> M. de Basterot observe que ce nombre s'aceroitra probablement, à mesure que le bassin de Vienne sera mienx connu; ce que nous attendons prochainement des travaux de M. Parsch.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> De Basterot, Description Géologique du Bassin tertiaire du S.-O. de la France, première parlie; Mém. de la Soc. d'Hist, Nat. de Paris, t. n.

5. Troisième formation d'eau douce . . . ) Marulères avec equilles. d'eau douce . . . ) Marnes d'eau douce supérieures.

Araile plastique. Cette argile est ainsi ap-

pelée, parce qu'elle reçoit faeilement et qu'elle conserve les formes qu'on lui donne, ce qui fait qu'elle est d'un grand usage pour la poterie. Elle repose sur la surface inégale de la craie, qui a été dégradée et sillonnée dans diverses directions, de manière à présenter des collines et des vallées, des proéminences et des dépressions qui quelquefois n'ont pas été recouvertes par les terrains d'un âge plus récent; on du moins, si ces terrains les ont recouvertes, ils ont été postérienrement entraines par dénudation . Cette argile est diversement colorée; elle est blanche, grise, jaune, gris d'ardoise et rouge, Son épaisseur est très-variable, ainsi qu'on peut s'y attendre d'après la nature de la surface sur laquelle elle repose. Au-dessus des couches, auxquelles seule le nom d'argite plastique est rigourcusement applicable, on tronve souvent une autre argile, séparée de la première par un lit de sable; elle est noire, sableuse, et contient quelquefois des débris organiques. On y rencontre des lignites, du succin et des coquilles soit marines, soit d'eau douce. On a remarqué que ce dépôt, considéré en masse, ne contient point de débris organiques dans sa partie inférieure; que, dans sa partie moyenne, il renferme des débris qui appartiennent communément à des animaux d'eau douce, et que dans ses couches supérieures on trouve un mélange et même une alternative de coquilles marines et d'eau donce : mais que ces dernières deviennent de plus en plus rares et que les

<sup>t</sup> On trouve à Meudon une brêche composée de fragments de craie réunis par un eiment argileux, laquelle sépare la craie de l'argile plastique. premières finissent par prédominer. Voici une liste des débris organiques que l'on rencontre le plus communément dans l'argile plastique '.

## Fossiles d'eau douce.

Planorbis rotundatus (Desh. 1.2. pl. 9. fig. 7 et 8.)

- punctum (Defr.)

- Prevestinus (Desh. t. 2. pl. 9. fig. 9. 10.)
Physa antiqua (Defr.)

Lymneus longiscatus (Desh. t. 2. pl. 10. fig. 14. 15.)
Paludina virgula (Defr.)

indistincta (Defr.)
 unicolor (Olivier.)

- Desmarestii (Desh. t. 2. pl. 15. fig. 13. 14.)

— conica (Desh. t. 9. pl. 16. fig. 6. 7.) — ambigua (Prevost.)

Melania triticea (Desh. t. 2. pl. 14. fig. 7. 8.) Melanopsis buccinoidea (Desh. t. 2. pl. 14. fig. 24. à 27. pl. 15. fig. 3. 4.

- evelute. (Desh. t. 2. pl. 19. fig. 15. 16.) Nerita globulus (Desh. t. 2. pl. 17. fig. 10. 20.)

- pisiformis (Desh. t. 2. pl. 17. fig. 10. 20.) - pisiformis (Desh. t. 2. pl. 17. fig. 21. 22.) - sobrina (Desh. t. 2. pl. 10. fig. 5, 6.)

Cyrana antiqua (Desh. 1. 2. pl. 18. fig. 19. 20. 21.) — tellinoides (Desh. 1. 2. pl. 19. fig. 18. 19.) — cuneiformia (Desh. t. 2. pl. 19. fig. 20. 21.)

Coquilles marines dans la partie supérieure.

Cerithium funatum (Sow. pl. 128.)

melanoides (Sow. pl. 147 2.)
 indéterminé,

Exogenites, indéterminables,

Ampullaria depressa, minor; (Natica depressa, Desh. 1. 2. pl. 20. fig. 12. 13.)

Ostrea bellovacina (Desh. t. 1. pl. 48 et 49. fig. 1. 2.) — incerta,

# Végétaux fossiles.

Phylites multinervis (Ad. Brong. Description gool, des env. de Paris, pl. 10. fig. 2.) Endogenites echinatus (Ad. Brong. ibid. pl. 10. fig. 1.)

Calculre grossier. Ce terrain, aiusi que

 Cette liste des principaux fossiles de l'argile plastique est extraite de la Descriptiou Géologique des encirons de Paris, par MM. Cuvier et Beongniart, édit. de 1822, p. 262.

<sup>2</sup> C'est le Molania inquinata. Def. (Desh. 1. 2. pl. 12. fig. 8 et 13. 1. 46.)

son nom l'indique, est principalement composé d'un calcaire grossier, plus ou moins dur, qui est employé comme pierre de construction. Ce calcaire alterne avec des couches argileuses, et il est remarquable par la constance des earactères qu'il présente sur une étendue considérable. Il est souvent séparé de l'argile plastique qu'il recouvre, par un lit de sable. Les débris organiques des couches correspondantes sont généralement identiques. Ceux, au contraire, qui se trouvent dans des couches différentes, présentent plus ordinairement des différences marquées. Les assises inférieures sont très-sableuses, souvent même plus sableuses que calcaires, et contiennent presque toujours une matière verte, disséminée en poussière ou en grains. qui, d'après l'analyse de M. Berthier, parait être un silicate de fer. Ces couches sont remarquables à cause de l'abondance de leurs fossiles. Voici une liste des fossiles que l'on regarde comme caractéristiques pour les différentes parties de ce dépôt 1.

## Dans les couches inférieures.

Madrepora; an moins trois espèces.

Astrea: Irois espèces.

Turbinolia elliptica (Al. Br. Descr. géol. pl. 8.

- crispa (Lam.) (Al. Br. ihid. pl. 8. fig. 4.)
- sulcata (Lam.) (Al. Br. ihid. pl. 8. fig. 3.)
Reteporites digitalia (Lam. polipiers. pl. 72,

fig. 6-8.)

Lunulites radiata (Lam. ibid. pl. 73. fig. 5-8.)

- urceolata (Lam. pl. 8. fig. 9.)
Fungia Guettardi (Al. Brong. ibid. pl. 8.fig. 5.)

- Nummulites berigata (Lam.)

   scabra (Lam.)
- numismalis.
- rotundata.

  Cerithium gigantaum (Lam. Ann. dn Mus. t. 7.
  pl. 14. fig. 1.)
- Lucina lamellosa (Lam.) (Corbis lamellosa, Desh. t. 1. pl. 15. fig. 1. 2. 3.)
- Cardium porulosum (Lam.) (Desh. t. 1. pl. 30. fig. 1. 2.)

l Cette liste de fossiles caractéristiques du calcaire grossier est celle qui a été donnée par MM. Cuvier et Brongniari. Desc. géol. des env. de Paris; 1822. p. 202. Voluta cythara. (Lam.)

Crassatella lamellosa. (Lam.) (Desh. t. 1. pl. 4. fig. 15. 16.) Turritella multisulcata. (Lam.)

Ostren flabellula (Lam.) (Desh. t. 1. pl. 63. fig. 5. 6. 7.)

- cymbula (Lam.) (Desh. t. 1. pl. 57. fig. 8.)

## Dans les couches moyennes !.

Oculites elongata (Lam.) pl. 71. fig. 11 et 12.) — margaritula (Lam. pl. 71. fig. 9 et 10.) Alceolites milium (Bosc, Bullet. des Sc. nº 61. pl. 5. fig. 3.)

Orbitolites plana.

Turritella imbricataria (Lam. Ann. t. 8. pl. 37.
fig. 7 à 9.)

Terebellum convulatum (Lum. Ann. t. 6. pl. 44. fig. 3 à 6.) Calyptræa trochiformis (Lum.) (Desh. 1. 2. pl. 4.

fig. 1 à 4.) Cardita avicularia (Lam.) Cardium aviculare,

Desh. t. 1, pl. 20, fig. 5, 6.) Pectunculus pulcinatus (Lam.) (Desh. t. 1, pl. 35, fig. 15, 16.)

Citherwa nitidula (Lam.) (Desh. t. 1. pl. 21. 5g. 3 à 6.) - elegans (Lam.) (Desh. t. 1. pl. 20. fig. 8. 9.) Miliolites.

Dans les couches supérieures.

## Miliolites.

Cerithium.

Ampullaria spirala (Lam.) (Desh. t. 2. pl. 16. fig. 10.11.) Cerithium tuberculatum.

-- mutabile. -- lapidum (Lam. Ann. t. 7. pl. 13. fig. 5 à 6.)

- petricolum. Lucina suzorum (Lam.) (Desh. t. 1. pl. 15. fig. 5. 6.) Cardium lima (Lam.) (Desh. t. 1. pl. 27.

fig. 1. 2.)

Corbula anatina (Lam.) (Desh. t. 1. pl. 7.

fig. 10. 11. 12.)

- streate (Lam.) (Desh. t. pl. 8. fig. 1 à 4.)

## Végétaux fossiles ".

NAIADAS. - Caulinites pratensis.

<sup>1</sup> Presque tons les fossiles recueillis dans la localité si souvent eitée de Grignon, appartiennent à ces couches moyennes.

<sup>2</sup> D'après M. Ad. Brongniart, Prodrome, etc., 1828.

- Equiséracies. Equisetum brachyodon. (Ad. Br.
- Descrip, géol. pl. X. fig. 3.)

  Converses. Pinus Francii (Ad. Brong. ibid. pl. XI. fig. 1.)
- Palmiers. Flabellaria parisiensis (Ad. Brong. ibid. pl. VIII. fig. 1. E.)
  - MONOCOTTLEDONES (famille incertaine.)
    Culmites nodosus (Ad. Brong. ibid. pl. VIII.
  - fig. 1. F.)

     Ambiguus (Ad. Brong, ibid. pl. VIII. fig. 6.)

    Dicottisposes (famille incertaine.)
  - Esogenites.

    Phylliteslinearis (Ad. Brong, ibid, pl. X. fig. 7.)
  - nerioides.
     mucronata.
     remiformis (Ad. Brong, ibid. pl. X. fig. 4.)
  - remiformis (Ad. Brong, ibid. pl. X. fig. 4 — retuso (Ad. Brong, ibid. pl. X. fig. 5.) — spathulata (Ad. Brong, ibid. pl. X. fig. 6.) — lancea.
- Cateirs sitiesus. Cest un calcaire tantol blane et tendre, tantol gris et compacte, péndré de matièrs sitiesuse, qui ésat infilier à travent toute la mause et dans tontes les directions. Il est souvent cellulaire; les cavités sont quelquefois asser grandes, et communiquent entre elles dans toutes les maniques de leurs parois sont recouvertes par des concrétions sitiesuses mamelonnées, ou par des petits cristaux transparents de quarts.

Gypse ossifere (d'eau douce), et Marnes marines. — Les roches gypseuses se composent d'une alternative de gypse et de marnes calcaires et argileuses. Au-dessus de cette alternative , se trouvent d'épaisses couches de marnes, tantôt calcaires, tantôt argileuses. Ces dernières couches contiennent en abondance des débris de Lymnées et de Planorbes, et l'on a découvert dans leur partie inférieure des fenilles de palmiers, d'une grandeur considérable. Les couches gypseuses sont très-remarquables par les ossements qu'elles contiennent, apportenant à . des mammiféres et autres animaux qui ont disparu de la surface du globe, et que le génie de Cnyjer a, pour ainsi dire, rendus à la vie. Au-dessus de ces couches, qui, d'après la nature des débris organiques qu'elles renferment, doivent être considérées comme ayant été déposées dans des eaux douces, on trouve une succession de marnes qui, à eause des débris marins qu'on y découvre, doivent avoir été déposées au fond de la mer. Les formations d'eau douce et marines sont séparées par des marnes calcaires on argileuses, souvent fortépaisses. Les couches de marnes supérieures contiennent un grand nombre d'hultres, qui certainement ont vécu dans les endroits où on les voit maintenant ensevelies; car M. Defrance en a découvert à Rogneneourt qui étaient attachées à des fragments arrondis de calcaire marneux, à la surface desquels on observe quelquefois des cavités percées par des Photades.

### Débris organiques des couches gypseuses '.

Fig. 37.



Manuscres. Palarotherium mognum (fig. 37, a.)

- modium.

- crassum.

- curtum.

- minus (fig. 37, b.)

- minimum.

Anoplotherium commune (fig. 27,c.)

- secundarium.

. — gracile.

- murinum.

- obliquum.

Charoptamus parisiensis.

Canis parisieneis.

Coati.

Didelphis parisiensis. Sciurus, etc.

REPTILES. ' Crocodile.

Trionyz.

Emys.

Poissons.

OISKAUX.

Dans les marnes d'equ douce.

Manuviars. Palatotherium aurelianense. Lophiodon major,

<sup>1</sup> La figure 37 représente trois des animeux dont les ossements ont été trouvés dans ces couches, suivant les formes que M. Cuvier a jugé qu'ils devaient avoir, et tels qu'il les a figurés, Ossem-Jossiles, t. 111, pl. 66. Manustrans. Lophiodon minor. - pygmans.

OSEAUX. Poissons.

SEAUX.

Coguilles. Cyclostoma mumia (Lam.) (Desh. t. 2. pl. 7. fig. 1. 2.) Limna a longiscate, L. pyramidalis (Desh. 1. 2. pl. 10. fig. 14. 15.)

-strigosa (Brong.) (Desh. t. pl. 11. fig. 1. 2.)

- acuminata (Brong.) (Desh. t. 2. pl. 10.fig. 20. 21.)

- orum (Brong.) (Desh. 1. 2. pt. 11. fig 15. 16.) Flanorbis lens (Brong.) (Desh. 1. 2.

pl. 9. fig. 11. 12. 13.) Bulimus pusillus. Paludina pusilla (Desh. t. 2. pl. 10. fig. 3. 4.)

Dans les marnes marines jaunes.

Poissons. Plusieurs os.

-? plana. Spirorbes.

Cerithium plicatum.

Dans les marnes marines jaunes, séparées des précèdentes par les marnes vertes.

Posseons. Aiguillons et palais de raies.

Coguntes. Ampullaria patula ? natica patula (Desh. t. 2- pl. 21. fig. 3. 4.) Coquilles. Cerithium plicatum.

- cinetum.

Cytherea elegans (Lam.) (Desh. t. 1. pl. 20, fig. 8, 9.) - semisulcata ? (Lam.) (Desh. t. 1.

pl. 20. fig. 4. 5.) Cardium obliquum (Lam.) (Desh. t, 1. pl. 30. fig. 7. 8. 11. 12.)

Nucula margaritacea (Lam.) ( Desh. t. 1. pl. 36, fig. 15, 16.)

fig. 7. 8, etc.)

Dans les marnes calcaires avec larges huitres.

Coquilles. Ostrea hippopus (Lam.) (Desh. t. 1. pl. 51. fig. 1. 2. pl. 50. fig. 1.) - pseudochama. (Ostrea longirostris - longirostris. (Desh. t. 1. pl. 51.

Dans les marnes calcaires avec petites huitres.

Coguilles. Ostrea cochlearia (Lam.) (Desh. t. 1. pl. 62. fig. 3.)

-cvathula(Lam.)(Desh. t. 1. pl. 54. fig. 1.2.) - spatulata (Lem.) (Desh. t. 1. pl. 62. fig. 6. 7. 8 et 9.)

- linguatula (Lam.) Balanus.

- caualis.

Caustacis. Pates de crabes.

Sables et Grès marins supérieurs, Ils se composent de couches irrégulières de sables et de grès siliceux dont la partie inférienre ne contient que des restes organiques brisés et en très-petit nombre ; de sorte qu'il est impossible de supposer qu'ils aient vécu dans l'endroit où on les trouve ensevelis. Dans quelques localités, où les coquilles brisées sont les plus communes, on trouve des millions de petits corps marins auxquels Lamarck a donné le nom de Discorbites.

Ces sables non-fossilifères sont, dans plnsienrs endroits, recouverts par un calcaire, on un grès, ou une roche calcaréo-siliceuse remplie de coquilles marines, dont voici la liste :

Olica mitreola. Fusus? peut être longarus. Cerithium cristatum.

- lamellosum.

Cerithium, mutabile. Solarium.

Melania costellata (Lam.) (Desb. t. 2. pl. 12. fig. 2. 6. 9. 11.) - indéterminée.

Pectunculus pulvinatus (Lam.) (Desh. t. 1. pl. 35. fig. 15, 16.)

Crassatella compressa (Lam.) (Desh. t. 1. pl. 5. fig. 3. 4.)

Donax retusa (Lam.) (Besh. t. 1. pl. 17. fig. 19. 90.)

Cytherea nitidula (Lam.) (Desh. t. 1, pl. 21. fig. 3 à 6.) - lavigata (Lam.) (Desh. t. 1. pl. 20. fig. 12.

13.) - elegans (Lam.) (Besh. t. 1. pl. 20. fig. 8. 9.)

Corbula rugosa. (Lam.) (Desh. t. 1. pl. 7. fig. 16.

Ostrea flabellula (Lam.) (Desh. t. 1. pl. 53. fig. 5, 6, 7.)

Formation d'eau douce supérieure. Les caractères minéralogiques de ce dépôt sont extrêmement variables; quelquefois il est composé de marnes blanches, friables et calcaires, et, dans d'autres cas, de différents composés siliceux, parmi lesquels on distingue les pierres meultères, si connues, qui quelquefois sont dépourvues de coquilles, et d'autres fois sont chargées de Lymnées, de Planorbes, de Potamides, d'Hétices, de Grrogonites. (graines de chara), et de bois silicifié.

Débris organiques de la formation d'eau douce supérieure.

Coquilles. Cyclostoma elegans (Brong.) (Desh. t. 2. pl. 7. fig. 4. 5.)

Potamides Lamarckii. Planorbis rotundatus (Brong.)

(Desh. t. 2. pl. 9. fig. 7. 8.) - cornu (Brong.) (Desh. t. 2. pl. 9. fig. 5. 6.)

- Prevostinus (Brong.) (Desh. t. 2. pl. 9. fig. 9. 10.)

Lymnaus corneus (Brong.) (Desh. t. 9. pl. 11. fig. 13. 14.) - fabulum (Brong.) (Desh. 1. 2.

pl. 11. fig. 11. 12.) - reutricosus (Brong.) (Desh. t. 2.

pl. 10. fig. 16. 17.) - inflatus (Brong.) (Desh. t. 2.

pl. 11. fig. 17. 18.)

Coutiles. Bulimus pygmerus (Brong.) (Desh. t. 2. pl. 15. fig. 9. 10.)

— terebra (Brong.) (Desh. t. 2. pl. 16. fig. 5.)

Pupa Francii.

Hetis Lemani (Brong.) (Desh. t. 2.

pl. 6. fig. 5. 6.)

— Desmarestina (Brong.) (Desh. t. 2.
t. 2. pl. 6. fig. 7. 8).

VEGETAUX. Musciles squamatus.

Chara medicaginula (Ad. Brong.

Descript, geol, des env. de Paris.

pl. 11. fig. 7.)

— Aelicteres (Ad. Brong. ibid. pl. 11. fig. 8.)

Nymphan arcthusa (Ad. Brong. ibid. pl. 11. fig. 10.)

ibid. pl. 11. fig. 10.) Culmites anomalus (Ad. Brong. ibid. pl. 11. fig. 2.)

Carpolithes thalictroides (Ad. Brong, ibid, pl. 11, fig. 4 et 5.)

Les divers débris organiques que l'on trouve ensevelis dans les couches que nous venons de décrire, moutrent évidemment, ainsi qu'on l'a souvent remarqué, que l'espace compris dans ee qu'on appelle communément le bassin de Paris , n'a pas été toujours soumis à l'influence des mêmes eireonstances depuis le dépôt de la eraie; mais qu'il y a eu, dans ce bassin, une alternative de trois dépôts lacustres ou d'eau douce, et de deux dépôts marins, desquels dépôts les premiers constituent la base et la partie supérieure de toute la masse. Il reste à chercher la cause probable de ces variations. En employant le mot bassin pour désigner eette réunion de dépôts supraerétaces, nous paraissons, ainsi que nous l'avons déjà observé, faire une supposition qui n'est rien moins qu'évidente. Les roches d'eau douce peuvent bien avoir été déposées dans des bassins, et probablement e'est ce qui a eu lieu; mais il n'en est pas de même des eouches marines. Il paralt naturel de penser qu'il y a eu ici, ainsi que nous avons montré que cela était arrivé ailleurs, des mouvements du sol qui ont changé son niveau relativement à celui de la mer. Quand on examine la manière dont les divers dépôts sont arrangés entre eux, on voit qu'en les considérant en masse, ils ne reposent pas horizontalement l'un sur l'autre; mais que.

d'après MM. Cuvier et Brongniart, leur surface a présenté à différentes époques diverses inégalités, à commencer par celle de la craie. où on observe des dépressions et des éminences. Sur ee sol inégal de la eraie se sont déposés le lignite et l'argile plastique , qui ont ainsi, jusqu'à un certain point, comblé quelques-unes des dépressions qu'il présentait. L'argile plastique a été recouverte par le ealcaire grossier, qui a suivi plus ou moins les inégalités de la surface sur laquelle il s'est déposé. Au calcaire grossier a succède le dépôt gypseux, qui indique l'absence de la mer et la présence d'eaux donces d'une profoudeur variable. Postérieurement il s'est formé un grand dépôt de sable, qui a recouvert les inégalités préexistantes, de manière à présenter une vaste plaine, et qui contient à sa partie supérieure un grand nombre de débris marins. Ensuite est survenu un nouvel état de choses ; la mer a disparu, et des débris d'eau douce ont été de nouveau euse-

velis dans les roches qui se formaient 1, Les circonstances mécaniques et chimiques qui ont accompagné ees dépôts ont présenté aussi des variations remarquables. Nous ne nous arrêterons pas à chercher si les inégalités de la craie ont été produites subitement ou graduellement, ear nous n'avons pas encore à ee sujet de preuves bien décisives; mais le dépôt de l'argile plastique (proprement dite) paratt s'être effectué lentement, bien qu'il soit possible que les détritus, tenus mécaniquement eu suspension dans l'eau, aieut été le résultat de quelque dégradation violente des roches juférieures. Les sables qui recouvrent cette argile indiqueut que les eaux avaient, à cette époque, un pouvoir de transport suffisant pour charrier du sable. Ensuite est venu un dépôt qui s'est formé, jusqu'à un certain point, dans des eaux tranquilles, et qui est composé de végétaux et de sueein résultant de leur décomposition : la nature des autres débris organiques que l'on trouve dans ce dépôt

Cuvier et Brongniart, Descript, géol, des enti-

indique que, dans l'origine, les caux ne contenzient que des animaux d'eau douce; mais, dans la suite, il est survenu dans les nivéaux relatifs de la mer et du continent un changement, qui paraît s'être opéré plutôi graduellement que d'une manière subite : car on n'observe aucune trace de courants d'eau violents; et il est résulté de là que des animaux marins qui existaient à cette époque. sont venus se mêler avec plusieurs animaux d'eau douce, qui peu à peu se sont accoutumés à vivre dans le même milieu que les premiers. Cet état de choses a cessé, et les eaux ont pris de nouveau une vitesse assez grande nour charrier du sable. A ce transport de sable a succédé la formation d'un dépôt calcaire : le carbonate de chaux provenait probablement en grande partie de la dégradation des roches plus anciennes; il était entraîné par l'eau, qui le déposait sur une étendue considérable. Il est évident. d'après la structure des roches qui constituent ee dépôt, que les matériaux dont elles sont composées étaient dans un état de division mécanique tel, qu'ils n'ont pas exigé de courant d'eau rapide pour leur transport; il est probable qu'ils se sont déposés pendant une période de tranquillité. Au calcaire grossier ont succédé des roches calcaires qui sont remarquables par leur strueture cellulaire. L'origine de ces cellules est inconnne; mais il est probable qu'elles résultent de ee que, pendant la formation de la roche, la matière calcaire a enveloppé des substances plus solubles ou plus facilement destructibles qu'elle, qui postérieurement ont été entrainées par l'eau. Il est à remarquer que les cavités sont maintenant recouvertes d'un enduit de silex, avec des caractères tels , qu'il est presque impossible de ne pas admettre que la silice a été déposée sur les parois des cellules par un liquide dans lequel elle était auparavant dissoute.

Le gypse ossifère nous présente d'une manière bien prononcée un nouvel état de choses. Il existait, quelque part dans la contrée, des animaux singuliers, dont les genres sont actuellement pour la plupart

perdus, et dont les débris s'empâtaient en quelque sorte dans le sulfate de chaux, dont il se formait alors des dépôts considérables. On est maintenant porté à se demander d'où pouvait provenir une si grande quantité de sulfate de chaux. C'est pour la première fois que cette substance se présente, du moins en assez grande abondance, dans les terrains de la contrée, et rien n'indique qu'elle se soit déposée au fond d'une mer, comme c'était le cas pour le carbonate de chaux du calcaire grossier : au contraire . comme elle ne contient que des débris d'eau douce et terrestres, il parattrait qu'elle s'est déposée dans des eaux douces. S'il en a été ainsi. il avait du s'opérer préalablement un chaugement dans le niveau relatif de la mer et du continent; et si le gypse provenait des sources de la contrée, ces sources ont dû produire au lieu de carbonate, une grande abondance de sulfate de chaux. Cet état de choses a changé; le sulfate de chaux a cessé de se produire ou de se déposer en grande quantité, il est survenu de nouveau une variation dans le niveau relatif de la mer et du continent, et de là est résulté la formation de marnes avec coquilles marines, Pendant qu'elles se déposaient, il se produisait, au moins dans quelques endroits. descailloux roulés auxquels se sont attachées des huitres, et dont quelques-uns ont été percés par des coquillages foreurs. Ces dépots se conforment plus ou moins à la surface sur laquelle ils reposent, et on n'y observe rien qui indique quelque mouvement d'eau particulier; mais ils sont recouverts par une énorme quantité de sable, dans lequel les débris organiques sont brisés, et dont la masse a comblé les dépressions préexistantes de manière à former une surface plane. Ces sables paraissent indiquer l'existence, pendant une longue période, de courants d'ean, dont la vitesse était assez grande pour les transporter sur une étendue considérable. Vers la fin de cette période, les causes, de quelque nature qu'elles fussent, qui s'opposaient à l'enfouissement de restes organiques dans ces

sables, ont cessé d'exercer leur influence, et des débris marins y ont été ensevelis en grande abondance. Enfin, pour couronner cette intéressante série de formation, nous trouvons un dépôt dont les earactères minéralogiques sont très-variables, et qui contient des restes d'animaux et de végétaux dont les analogues n'existent aujourd'bui que sur les continents, dans des endroits maréeageux. on dans des eaux douces. Cette diversité de caractères minéralogiques est celle que l'on s'attend naturellement à observer dans un dépôt formé au fond d'un lac peu profond , et dans lequel pénètrent, sur différents points, des sonrces qui tiennent diverses substances en dissolution. Ce sont les restes de Chara . si communs dans cê dépôt, qui ont fait peuser à MM. Cuvier et Brongniart que les caux avaient probablement peu de profondeur, au moins dans une partie de ce lae ; et cette opinion est fortement appuyée par les observations de M. Lyell sur les Chara du lae Bakie, en Écosse. Pour produire des marnes caleaires friables, il n'est pas nécessaire que les caux soient chaudes; mais, à en juger par les phénomènes que présentent les sources actuelles, cette condition paratt indispensable pour les dépôts silieeux : car nous ne connaissons aujourd'bui aucun dépôt de cette nature qui se forme autre part que dans des sources thermales. Si les meulières et les autres substances siliceuses ont été ainsi produites (et il paratt difficile d'expliquer leur formation d'aucune autre manière qui soit compatible avec les causes existantes), les eaux thermales qui les ont formées ont disparu, et il ne s'est plus déposé de silice dans la contrée : circonstance qui semble montrer qu'il peut survenir dans le même pays, à différentes époques, de grands changements dans le pouvoir dissolvant de l'eau et la température des sources. Ainsi, en résumé, nous avons un grand dépôt de earbonate de chaux à l'époque du calcaire grossier, un autre de sulfate de chaux pendant la période des marnes ossifères, et enfin, un de silice à l'époque de la formation des meulières.

Terrains supracrétacés de l'Angleterre.

Comparons maintenant les terrains supraerétacés de l'Angleterre avec ceux du bassin de Paris. On les désigne communément sous les noms suivants : Argile plastique ; argile de Londres (London elay); sables de Bagshot: formation d'eau douce de l'île de Wight; enfin le craq dont nous avons déjà

Argile plastique. Ce terrain ne ressemble pas au dépôt qui porte le même nom dans les environs de Paris : bien qu'il contienne cà et là des masses considérables d'argile qui sont exploitées pour différents usages, il présente des couches de cailloux qui alternent irrégulièrement avec des sables et de l'argile : ees couches , comme celles de même nom aux environs de Paris, reposent sur la surface inégale et dégradée du terrain de eraie. Les débris organiques sont aussi pour la plus grande partie marins, bien qu'ils soient entremélés de débris d'animaux terrestres et d'eau donce.

Voici quelques indications de ces fossiles. d'après M. Convbeare :

#### UNIVALVES.

Infundibulum echinatum (Sow. pl. 97.) Murez latus (Sow. pl. 35.) - gradatus (Sow. pl. 199.) — гидолия (Sow. pl. 199.) Cerithium funiculatum (Sow. pl. 147.) - intermedium (Sow. ibid.) - melanoides (Sow. ibid.) Turritella.

### BIVALVES.

Ostrea pulchra (Sow. pl. 279.) - tener (Sow. pl. 252.) Pectunculus plumstediensis (Sow. pl. 27.) Cardium plumstedianum (Sow. pl. 14.) Mun plana (Sow. pl. 76.) Cutherea. Cyclas cuneiformis (Sow. pl. 162.)

- deperdita (Sow. ibid.)

Planorbis hemistoma.

- oborata (Sow. ibid.)

On a aussi observé dans plusieurs endroits | les rapoprts, au nº 1 de la coupe précédente ; des traces de lignite et de végétanx.

· Les trois coupes suivantes, que nous allons décrire, donneront une idée de la composition de ce dépôt dans les environs de Londres et dans l'île de Wight, Les deux premières sont du professeur Buckland > et la dernière de M. Webster.

Coupe près de Woolwich ( 5 lieues Est de Londres). Sur de la eraje avec silex, on trouve de bas en haut :

1. Sable vert du bane d'huttres de Reading (14 lieues O. de Londres), contenant des silex de la craie recouverts d'une eroûte verte, mais ne renfermant aucuns débris organiques; 1 pied.

2. Sable d'une couleur légèrement cendrée, sans coquilles ni cailloux; 55 pieds. 3. Sable verdâtre, avec des eailloux de

silex; 1 picd. 4. Sable verdatre, sans eoquilles ni cail-

loux; 8 pieds. 5. Sable grossier ferrugineux, sans co-

quilles ni cailloux, et contenant des concrétions ocreuses qui présentent une structure concentrique; 9 pieds. 6. Argile bleue et brune, rubannée,

pleine de coquilles, principalement de Cérites et de Cythérées; 9 pieds. 7. Argile rubannée de brun et de rouge,

et contenant peu de coquilles des mêmes espèces que ci-dessus: 6 picds. 8. Silex roulés, mélés d'un peu de sable,

contenant quelques eoquilles semblables à celles de Bromley ( comté de Kent , 3 lieues E. de Londres), par exemple des Huitres, des Cérites, des Cythérées, disséminées par nidsirréguliers: 12 pieds.

9. Alluvion 1.

Coupe de la colline de Loam-Pith (3 milles Sud-Onest dc Woolwich ), en montant. -Craie avec silex, au-dessus de laquelle on

1. Sable vert, identique avec celui du bane de Reading, et ressemblant, sous tous

1 Buckland, Geol. Trans., première série, vol. 4.

1 pied.

2. Sable de couleur cendrée, légèrement mieace, sans cailloux ni coquilles; 35

5. Sable vert grossier avec cailloux; 5 pieds.

4. Couche épaisse de sable ferrugineux avec cailloux de silex; 12 pieds. 5. Glaise et sable, dont la partie supé-

rieure est de couleur pâle, et contient des nodules de marne friable, et dont la partie inférieure est sableuse et ferrugineuse; 4 pieds. 6. Trois couebes minces d'argile, dont la

supérieure et l'inférieure contiennent des Cythérées , et celle du milieu des 'Huitres ; 5 pieds.

7. Argile brundtre , contenant des Cythé: rées; 6 pieds

8. Argile de couleur de plomb, contenant des impressions de feuilles ; 2 pieds. 9. Sable jaune; 3 pieds.

10. Glaise et argile plastique rubannées . contenant quelques coquilles à l'état pyriteux. et quelques lits très-minees de matière charbonneuse; 10 picds.

11, Sable bigarré, jaune, fin et ferrugineux; 10 pieds. - Au-dessus de ce nº 11 commence l'argile de Londres 1.

Coupe des couches verticales de la baie dite ALUN-BAY (fle de Wight), en montant. --Au-dessus de la craie, ou plutôt contre les couches de craie, puisqu'elles sont verticales, on rencontre les dépôts suivants :

1. Sables verts, rouges et jaunes; 60 pieds. 2. Argile d'un bieu foncé, contenant des grains verts et des nodules d'un calcaire

noirâtre qui renferme des Cythérées, des Turritelles et d'autres coquilles; 200 pieds. 3. Série de sables do diverses couleurs; 321

pieds.

4. Sables de coulcurs très-vives, alternant

1 Buckland, Geol. Trans., première série, vol. 4.

avec de la terre de pipe blanche, jaune, grise on noirâtre; 548 pieds. Vers le milien de ces derniers dépôts on trouve trois lits de lignite, et, à quelque distance an-dessus, cinq autres lits qui ont chacun un pied d'é-

- paisseur.

  5. Couches de silex roulés noirs, empâtés dans un sable jaune.
- Argile noirâtre contenant beancoup de grains verts et des Septaria; analogue à l'argile de Londres '.

On voit, d'après ces coupes, que le pouvoir de transport de l'eau n'a pas été précisément le même dans les environs de Londres et dans l'île de Wight. Il paraîtrait qu'il y a en de plus grands monvements dans la première de ces localités que dans la seconde ; car dans le voisinage de Londres, la masse des couches contient, relativement à son épaissenr, plus de cailloux que dans l'île de Wight, où il semble que le dépôt s'est forme d'nne manière plus calme et en plus grande abondance. On pent, jusqu'à un certain point, rendre raison de cette différence, en supposant que les couches de l'île de Wight, qui sont maintenant dans une position verticale, ont été graduellement déposées au fond d'une dépression ou cavité, où elles se trouvaient plus éloignées de l'action perturbatrice des courants ou des mouvements de la mer, que dans des endroits reconverts par une moindre épaisseur d'eau. Dans tous les cas, le ponvoir de transport des caux paratt avoir été irrégulier; leur vitesse a varié de telle sorte qu'à une époque elles ont charrié des cailloux, tandis qu'à une autre époque elles n'ont pu transporter que des particules fines de détritus. On voit aussi que, dans les couches de l'île de Wight, les circonstances ont été favorables à l'accomnlation des matières végétales, lesquelles s'y rencontrent, non disséminées irrégulièrement, mais formant des couches. Les circonstances qui ont accompagné ce dépôt se sont renouvelées à des intervalles irreguliers,

Welüster, Geol. Trans., première série, vol. 2, p. 181, et pl. 2, fig. 2.

ainsi qu'on conçoit que cela peut arriver aux embouchures de fleuves.

Artific de Londres.— On a donné en nom au grand dépot argilleux qui forme le soi de la contrée où est bâtie la ville de Londres. L'argile est ordinairement bleuâtre un noiratre. Elle est compôte de maitiers argileuses et calcaires en proportions variables. Cette deraires substance y entre rarement en quantilé suffisiante pour former une marme ou un calcaire imparfait. On y towas fréquemment des list de concrétions calsaires, connes sous le onne d'Septarén. On y obserre aussi en quelques points des couches de grès.

On a souvent remarqué que, si la description des roches du bassin de Paris n'avait pas précédé celle des roches des environs de Londres et de l'île de Wight, on n'aurait jamais pensé à distinguer l'argile plastique de l'argile de Londres; on les aurait plutôt regardées comme des termes différents de la même série. On a dû voir que, dans la coupe ci-dessus décrite des couches de la baie d'Alum, dans l'île de Wight, il n'y a rien qui motive cette séparation; et de même, dans la contrée de Londres, il ne paratt pas v avoir de raison suffisante qui s'oppose à ce qu'on considère ces deux formations d'argile , l'une comme la partie supérieure , et l'antre comme la partie inférieure d'un même dépôt, formé sous l'influence de circonstances générales presque semblables. Le dépôt de l'argile de Londres semble indiquer na état de choses comparativement tranquille, et il en est de même de l'argile appelée plastique, bien qu'on y rencontre des sables et des cailloux. L'ensemble des deux dépôts montre seulement que la vitesse des eaux qui ont effectué le transport a varié, et qu'elle a été peu considérable pendant la longue période durant laquelle s'est déposée l'argile de Londres.

L'épaisseur de cette argile est extrémement variable. Ainsi, à un mille vers l'Est de Loudres, elle n'est que de 77 pieds; dans un puits creusé dans Saint-James's street, elle est de 253 pieds; à Wimbledon, un perce-

ment de 530 pieds ne l'avait pas encore traversée; et à High Beech on lui a trouvé une e épaisseur de 700 pieds '.

Débris organiques de l'argile de Londres.

Un Crocodile, une Tortue; Poissons; Caustacks; un grand nombre, dont peu ont été déterminés. On distingue Cancer tuberculatus (Kenig.); C. Leachii (Desmarest); Inachiis Lamarckii (Des-

## CONCHIPÉRES.

Claragella coronata (Besh. t. 1. pl. 5. fig. 15et 16.) cale, gross. Paris

Fistulana personata (Lam. eale. gross. Paris.) Gastrochana contorta (Sow. pl. 526.) Pholadomia margaritacea (Sow. pl. 207.) Solen affinis (Sow. pl. 3.)

Panopata intermedia (Sow.) Mya subangulata (Sow. pl. 76.) Lutraria oblata (Sow. pl. 76 et 419.)

Crassatella sulcata (Sow. pl. 345.) (Lam. calc. gross, Paris.)

- plicata (Sow. pl. 345.) - compressa, Geol. trans. 2º série. t. m.

pl. 202. Corbuta globosa (Sow. pl. 909.) - pisum (Sow. pl. 209.)

- recoluta (Sow. pl. 200.) Sanguinolaria Hollowaysii (Sow. pl. 159.)

- compressa (Sow. pl. 462.) Tellina Branderi (Sow. pl. 402.) - filosa (Sow. pl. 402.)

- ambigua (Sow. pl. 403.) Lucina mitis (Sow. pl. 557.)

Astarte rugata (Sow. pl. 316.) Cytherea nitidula (Deshayes t. 1. pl. 21. fig. 3. 4, 5, 6.) (Lam. cale. gross. Paris, Bordeaux.)

Venue incrassata (Sow. pl. 155.) - transversa (Sow. pl. 422.) - elegans (Sow. pl. 422.)

- pectinifera (Sow. pl. 422.) Venericardia Brongniarti. - planicostata (Lam, cale, gross. Paris) (Sow.

pl. 50.) - carinata (Sow. pl. 259.)

- delloidea (Sow. pl. 259.) - oblonga (Sow. pl. 289.) - globosa (Sow. pl. 489.)

- acuticostata (Lam. cale. gross. Paris.) Cardium nitens (Sow. pl. 14.)

1 Conybeare et Pillips, Outlines of the Geology

of Eng. and Woles, art. London Clay.

Cardium semigranulatum (Sow. pl. 144.) molasse suisse.

- turgidum (Sow. pl. 144.) - porulosum (Sow. pl. 346.) (Lam. cale. gross.

Paris.) - edule ( Brander fig. 98. Bordeaux, analogue

à l'espèce existante.) Cardita margaritacea (Sow. pl. 207.) Isocardia sulcata (Sow. pl. 295.)

Area duplicata (Sow. pl. 474.) - Brunderi (Sow. pl. 474.) - appendiculata (Sow. pl. 476.)

Pectunculus decussatus (Sow. pl. 27.) - costatus (Sow. pl. 27.) - scalaris (Sow. pl. 472.)

- brevirostris (Sow. pl. 472.) - pulvinatus (Lam. cale. gross. Paris). Bor

deanx, Turin, Traunstein.) Nucula similis (Sow. pl. 192.) trigona (Sow. pl. 192.)

- minima (Sow. pl. 192.) - inflata (Sow. pl. 554.) - amygdaloides (Sow. pl. 554.)

Axinus angulatus (Sow. pl. 215.) Chama squamosa (Sow. pl. 348.) Pinna affinis (Sow. pl. 313.) - arcuata (Sow. pl. 313.) Avicula media (Sow. pl. 2.)

Pecten corneus (Sow. pl. 204.) - carinatus (Sow. pl. 575.) - duplicatus (Sow. pl. 575.) Ostrea gigantea (Sow. pl. 64.) Traunstein.

- flabellula (Sow. pl. 253.) (Lam. cale, gross. Paris , Bordesnx.) - oblongs (Brander fig. 83.) Lingula tenuis (Sow. pl. 19.)

### MOLLUSQUES.

Patella striata (Sow. pl. 389.) Caluptrata trochiformis (Lam, cale, gros. Paris. Infandibulum obliquum (Sow. pl. 97. fig. 1.) - tuberculatum (Sow. pl. 97. fig. 4 et 5.)

- spinulosum (Sow. pl. 97. fig. 6.) Bulla constricta (Sow. pl. 464. fig. 2.) - elliptica(Sow, ibid, fig. 6.) - attenuate (Sow. ibid. fig. 3.)

- filesa (Sow, ibid. fig. 4.) - acuminata (Sow. ibid. fig. 5.) Auricula turgida (Sow. pl. 162. fig. 4.)

— simulata (Sow. pl. 163. fig. 5. 6. 7. 8.)

Melania sulcota (Sow. pl. 39.) - costata (Sow. pl. 241. fig. 2.) - costellata (Brander fig. 27.) (Lam. calc. gros.

- minima (Sow. pl. 241. fig. 1.) -s truncata (Sow. pl. 241, fig. 4.)

Paludina lenta (Sow. pl. 31.) -concinna (Sow. pl. 31.)

Ampullaria ambulacrum (Sow. pl. 372.) - Acuta (Sow. pl. 284.) (Lam. calc. gross.

Paris.)

- patula (Sow. pl. 284.) (Lam. calc. gross, Paris.) - sigaretius (Sow. pl. 284.) (Lam. calc. gross.

Paris. Neritina concava (Sow. pl. 385.)

Nerita globosa (Sow. pl. 424, fig. 1.) -aperta (Sow. pl. 424. fig. 2. 3, 4.) Natica hantouiensis.

- similis (Sow. pl. 5.)

- glaucinoides (Sow. pl. 5.) - striata (Sow. pl. 373.)

Sigaretus canaliculatus (Sow. pl. 384, calc. gross. Paris, Bordeaux.)

Acteou creuatus (Sow. pl. 460. fig. 1.) - elongatus (Sow. pl. 460, fig. 3.)

Scalaria acuta (Sow. pl. 16 et 571.) - semicostata (Sow. pl. 16 et 571.)

- interrupta (Sow. pl. 577.) - undosa (Sow. pl. 577.)

- reticulata (Sow. pl. 577.) Solarium patulum (Sow. pl. 11.) (Lam. calc.

gross, Paris, Bordcaux.) - discoideum. (Sow. pl. 11.)

- canaliculatum (Sow. pl. 524.) - plicatum (Sow. pl. 524.) (Lam. calc. gross.

Paris.) Trochus benettiæ (Sow. pl. 98. Plaisance,

Torin, Bordeaux.) - extensus (Sow. pl. 278.)

- Monilifer (Sow. pl. 367.) (Lam. calc. gross. Paris.)

Turritella conoidea (Sow. pl. 51. fig. 1 ct 4.) - elougata (Sow. pl. 51. fig. 2.)

- brees (Sow. pl. 51, fig. 3.) - edita (Sow. pl. 51. fig. 7.)

- multisulcata (Lam. calc. gross, Paris.) Cerithium dubium (Sow. pl. 147.)

- cernucopia (Sow. pl. 188.) - gigauteum (Sow. pl. 188.) (Lam. calc. gross.

Paris.) - pyramidale ( Sow. pl. 128.) - geminatum (Sow. pl. 127.)

- funatum (Sow. pl. 128.) Pleurotoma attenuata (Sow. pl. 146.)

- comma (Sow. pl. 146.) - semicolou (Sow. pl. 146.)

- colos (Sow. pl. 146.) - exerts (Sow. pl. 146.)

- rostrata (Sow. pl. 146.) - acuminata (Sow. pl. 146.)

- fusiformis (Sow. pl. 387.) - lavigata (Sow. pl. 387.)

- brevirostra (Sow. pl. 387.) - prisca (Sow. pl. 386.)

Caucellaria quadrata (Sow. pl. 360.)

Cancellaria laviuscula (Sow. pl. 361.) - erules (Sow. pl. 361.) Fusus deformis (Kenig.)

- longeress (Sow. pl. 63.) (Lam. calc. gross.

Paris.) - ruqueus (Sow. pl. 274.) (Lam. calc. gross. Paris, Bordcaux.)

- acuminatus (Sow. pl. 274.) - asper (Sow. pl. 274.)

- bulbiformis 4 var. (Sow. pl. 291.) (Lam. calc. gross, Paris.) -ficulueus (Sow. pl. 291.)

- erraus (Sow. pl. 400.) - regularis (Sow. pl. 187 et 423.) - lima (Sow. pl. 423.)

- carinella (Sow. pl. 187.) - conifer. (Sow. pl. 187.)

- bifasciatus (Sow. pl. 228.) - complanatus (Sow, pl. 423.) Purula nexilis (Sow. pl. 331.)

- greeuwoodii (Sow. pl. 498.) - lavigata (Lam. calc. gross. Paris. Traun-

Murez bartoueusis (Sow. pl. 34.) - fistulosus (Sow. pl. 189.) - interruptus (Sow. pl. 304.)

- argutus (Sow. pl. 344.) - tricarinatus (Sow. pl. 416. fig. 1.) (Lam. calc. gross. Paris, Vicentin.)

-bispinosus. (Sow. pl. 416.) - froudoeus (Sow. pl. 416, fig. 3.) (Lam. cale.

gross. Paris.) - defossus (Sow. pl. 411.)

- emithii (Sow. 2 var. pl. 578.) - trilincatus (Sow. pl. 35.)

- curtus (Sow. pl. 199.) - tuberosus (Sow. pl. 229.) - minas (Sow. pl. 229, Spisse.)

- cristatus (Sow. pl. 230.) - coronatus (Sow. pl. 230.)

Rostellaria Parkinsoni (Sow. var. pl. 349.) - lucida (Sow. pl. 91.) - rimosa (Sow. pl. 91.)

- macroptera (Sow. 2 var. pl. 298.)

- pes-pelicaui (strombus pes-pelicani, (Linn.) Sow. pl. 558. Plaisance, etc., analogue à l'espèce existante.) Cassis striata (Sow. pl. 6.)
— carinata (Sow. pl. 6. calc.) (Lam. gros. Psris.)

Harpa trimmeti (Parkinson.)

Buccinum junceum (Sow. pl. 275.) - lavatum (Sow. pl. 412.)

- desertum (Sow. pl. 415.) - caualiculatum (Sow. pl. 415.) - labiatum (Sow. pl. 412.)

Mitra scabre (Sow. pl. 401.) - parra (Sow. pl. 430.)

- pumila (Sow. pl. 430.)

Voluta luctator (Sow. pl. 115.)

— spinosa (Sow. pl. 115.) (Lsm. cal. gr. Paris.)

— suspensa (Sow. pl. 115.)

- monstreso (Sow. pl. 115.) - costata (Sow. pl. 290.) - magorum (Sow. pl. 290.)

- athleta (Sow. pl. 396.) - depauperata (Sow. pl. 396.)

— ambigua (Sow. pl. 399.) — nodosa (Sow. pl. 399.)

— lima (Sow. pl. 298.) — geminata (Sow. pl. 208.)

bicorona (Lain. calc. gross. Paris.)

Volcaria acutiuscula (Sow. pl. 487.)

Cypraea oriformis (Sow. pl. 4.)

Terebellum fusiforme (Sow. pl. 287.)

— convolutum (Sow. pl. 286.) Al. Brong. cal.

gross. Paris.)

Ancillaria conalifera (Lam. cal. gross. Paris,
Bordeaux.)

Bordeaux.)
— areniformis (Sow. pl. 99.)

- turritella (Sow. pl. 99.) - subulata (Sow. pl. 333.)

Oliva Branderi (Sow. pl. 288.)

— salisburiana (Sow. pl. 288.)

Conus dormitor (Sow. pl. 201.)
— concinnus (2 var.) (Sow. pl. 302.)

- scabriusculus (2 ver.) Sow. pl. 303.)
- Lineatus (Brander, fig. 22.)

Nummulites lavigata (Lam. cal. gross. Paris, Bordeaux, Traunstein.) — cariolaria (Sow. pl. 536.)

- slegans (Sow. pl. 536.) Nautilus imperialis (Sow. pl. 1. calc. gross.

- centralis (Sow. pl. 1.)
- sicsac (Sow. pl. 1.)
- regalis (Sow. pl. 355.)

RESTES DE VÉGÉTAUX.

L'ile de Slappey, vera l'embouchure de la Tamise, a été longempa célèbre par la grande va riété de fruits et de graines qu'on y a trouvés; on renconire ailleurs, dans l'argilé de Londres, de peits fragments et des maxes de bois, dont les concréions argilio-calacires euvépopent frequement des fragments. Ouclques morceaux aont percès par un coquillage foreur anafogne au Teredo nacellis, ce qui montre que le bois doit avoir flotte dans la mer .

Subles de Bagshot.lls reposent sur l'argile de Londres, et se composent, d'après M. Warburton, de sable ocreux maigre, d'argile

1 Outlines of geol. of England and Wales.

verte feuilletée, alternant avec un sable vert, et d'une alternative de marnes mouchetées, blanches et jaunes de soufre, dont la structure est feuilletée. Ce dépôt contient un grand ombre de grains verts et de coquilles fossiles des genres Trochus, Crassatella, Pecten .

Formations d'eau douce de l'îte de Wight et du Hampshire. Nous sommes redevables à M. Webster d'avoir fait la découverte de ces couches, peu de temps après que les travaux de MM. Cuvier et Brongniart sur les terrains supracrétacés de Paris eurent si vivement excité l'attention des géologues. Les couches d'eau douce de l'île de Wight sont partagées en deux dépôts par un terrain que caractérise la présence de débris marins, et auguel on a donné le nom de formation marine supérieure, vu qu'on le considère comme l'équivalent des sables qui séparent les deux dépôts d'eau douce du bassin de Paris. Le terrain d'eau douce inférieur de Binstead . près Ryde, au N.-E. de l'tle de Wight, comprend un calcaire formé de débris de coquilles d'eau douce, des marnes blanches eoquillières, un calcaire siliceux et des couches de sables. A Headen, à l'O. de l'ile , le même terrain ne présente que des marnes sableuses, calcaires et argileuses, D'après M. Pratt, on a découvert, dans les couches marneuses inférieures de carrières des Binstead, une dent d'Anoplotherium, et deux de Palwotherium; de plus, ces débris étaient accompagnés, « non-sculement de plusieurs fragments d'ossements de Pachydermes (la plupart dégradés, et paraissant avoir été roulés), mais encore d'une machoire d'une nouvelle espèce de Ruminant qui présente les plus grands rapports avec le genre Moschus . n

Le professeur, Sedgwick a observé qu'il y a à la partie supérieure de ce dépôt un mélange de coquilles d'eau douce et de coquilles marines, particulièrement dans la baie de Colwell, au N.-O. de l'île, où l'on

<sup>1</sup> Warburton, Geol. Trans., vol. 1, 2 série. 2 Pratt, Proceedings of the Geol. Soc. 1831.

trouve dans uue même couche les genres snivants : Ostreg . Venus . Cerithium . Planorbis, Lymnæa.

Les fossiles les plus fréquents dans le dépôt d'eau douce inférieur paraissent être des Paludina, Potamides, Melania (plusieurs espèces), Cyclas (deux espèces), Unio, Planorbis. Lymnaa (plusieurs espèces de ces deux derniers geures), Mya, Melanopsis 1.

La formation marine supérieure observée pour la première fois par M. Webster, a été mise en question par M. G. B. Sowerby. Ce dernier a fait voir que tous les fossiles ne sont point marins, et il en a conclu qu'il n'existait point de séparation réelle entre les formatious d'eau douce de l'île de Wight . Postérieuremeut à ces remarques de M. Sowerby, le professeur Sedgwick a présenté sur ces terrains un Mémoire, dans lequel il établit : que les couches calcaires inférieures résultent d'un dépôt tranquille formé dans des eaux douces; mais que les marnes argileuses qui reposent immédiatement dessus présenteut un changemeut complet, nou-seulement dans les circonstances physiques du dépôt, mais encore dans les fossiles, dont une partie est d'origine marine, tandis qu'un grand nombre présente des caractères douteux, et qu'on trouve en outre quelques espèces identiques avec celles des couches inférieures 3.

Quant à la détermination des fossiles de ce terrain. M. Webster judique, dans la baje de Colwell, un banc épais d'huttres, et le professeur Sedgwick nous fournit la liste des coquilles suivantes :

Murex, au moius deux espèces; Buccinum: Ancilla subulata: Voluta (très-voisine de la V. Spinosa); Rostellaria rimosa (ces deux dernières coquilles sont rares); Murez effossus (Brander) : M. innexus (Brander): Fusus (des fragments); Natica, Venus, Nucula, Corbula, Corbis? Mytilus, Cyclas,

Potamides . Melanopsis . Nerita (deux espèces, dont l'une se rapproche de la Nerita flueiglis), et d'antres coquilles d'eau donce.

. Ces couches parattraient avoir été déposées, comme l'observe le professeur Sedgwick, à l'embouchure de quelque rivière; mais pour admettre qu'il ait existé en cet endroit une embouchure, et pour y expliquer la présence des coquilles marines, il faut nécessairement supposer que la contrée a éprouvé quelque révolution physique, et un changement dans les uiveaux relatifs des rivages et de la mer, ou dans la configuration des côtes ; car les dépôts inférieurs ne contiennent pas de coquilles marines.

Formation d'eau douce supérieure. Elle est, d'après M. Webster, principalement composée de marnes d'un blanc jaunâtre, mélangées de parties plus endurcies, probablement parce qu'elles sont plus calcaires. Les fossiles sont, ou d'eau douce, ou terrestres. Ainsi, les circonstances, quelles qu'elles soient, qui ont donné lieu à un mélange de coquilles marines dans le terrain au-dessous. n'ont pas subsisté plus longtemps; et le nouveau dépôt d'eau douce qui présente une épaisseur d'environ 100 pieds, paraît s'être formé tranquillement an fond de quelque

M. Webster a décrit le premier, en 1821. le terrain d'eau douce de la falaise de Hordwell (Hordwell cliff), dans le Hampshire.

Cette falaise présente des couches alternantes d'argile et de marne dont quelquesunes sont d'une belle couleur vert-bleuatre . au milieu desquelles sont intercalés des lits d'une marne calcaire dure, qui paratt provenir de débris de coquilles des genres Lymnaa et Planorbis. Le tout est recouvert par un gravier de trausport qui recouvre également les différents terrains de la contrée, M. Webster a présumé que cette formation était l'équivalent du dépôt d'eau douce juférienr de l'île de Wight. Depuis, M. Lyell a publié des observations plus complètes sur ces couches de Hordwell; il parattrait en résulter qu'il n'y a point , comme on l'avait supposé, un passage des couches supérieures

<sup>1</sup> Sedgwick, Sur la géologie de l'île de Wight: Arn. of Philos., 1822.

<sup>2</sup> G. B. Sowerby , Ann. of Philos., 1821.

<sup>3</sup> Sedgwick, Ann. of Philos., 1822.

à un dépôt d'origine marine; que ce terrain ne contient que des fossiles d'eau douce, et est l'équivalent du terrain d'eau douce inférieur de l'île de Wight. Voie, d'après l' M. Lvall, les fossiles déconverts à Horsball.

M. Lyell, les fossiles déconverts à Hordwell. Des écailles de tortues; on a trouvé une tortue près de la baie de Chorness, au nord de l'île de Wight.

Gyrogonites, on eapsules du Chara medicaginula; une enveloppe de graine nommée Carpolithes fhalictroïdes (Ad. Brongniart); des dents de crocodile et des écailles de poissons?

Heisi lenta (Brander), capõce abondante: Melania conica; Melanaguia carinata; M. brevis; Planoritis lens, P. retundatus; Lymnea fusiformis; L. longiscata, L. cotamellaris; Palamides, P. margaritaccus? Neritina; Ancylus elegans; L'nio solandis; Mya gragarea, N. plana, H. ushangulata; (c'est peut-être la Mya plana dans le jeune Ago): Nerlas (Geus espéces).

M. Lyell fait remarquer que, quoiqu'il n'y ait qu'un petit nombre d'espèces, les individus sont extrémement nombreux, caractère que présentent généralement les dépots d'eau douce.

Dans l'île de Wight, et sur la côte voisine du Hampshire, ces dépôts d'eau douce reposent sur une épaisseur considérable de sable, Comme on rencontre un sable pareil, dans les terrains d'eau douce de Hordwell. M. Lvell a pensé que l'on pouvait aussi bien admettre la formation de ees amas de sables supérieurs par des eaux douces que par les eaux de la mer. Quoi qu'il en soit, il doit y avoir en une grande inégalité de force de transport dans les eaux qui ont charrié les sables, et dans celles qui ont donné lieu au dépôt des marnes, lequel paraît s'être effectué dans un milieu tranquille. Bien que le transport des sables n'exige point une vitesse considérable des eaux, il y a eependant eu nécessairement une différence dans les eirconstances qui ont accompagné le dépôt des sables et celui des marnes, quoique néanmoins les eirconstances qui ont donné lieu au premier de ces dépôts se soient reproduites en partie pendant la formation des marnes.

Il est essentiel de remarquer que, d'après la différence de composition minéralogique qui existe entre les terrains supracrétacés de l'Angleterre , ( Londres et l'ile de Wight ) . et ceux de Paris , il doit y avoir eu une différence très-notable dans les circonstances qui ont accompagné le dépôt de l'une et de l'autre de ces formations. Le terrain de Paris nous présente des dépôts de carbonate de chaux (calcaire grossier), de sulfate de chaux (terrain de gypse), et de siliee (pierres meulières), genres de formations qui ne sont qu'en partie d'origine mécanique : tandis qu'en Angleterre on trouve peu de dépôts qui n'aient évidemment cette même origine. On ne pourrait en excepter peutêtre que les marnes d'eau douce et les concrétions calcaires de l'argile de Londres, ees dernières pouvant être dues à une sécrétion chimique qui s'est opérée au sein des marnes argilo-calcaires postérieurement à lenr dépôt. cependant il y a une telle analogie entre les débris organiques du calcaire grossier de Paris et eeux de l'argile de Londres , malgré le défaut d'identité parfaite, que ces deux terrains peuvent être considérés comme de formation presque contemporaine; aussi. malgré les différences minéralogiques que nous présentent ces dépôts, nous les rapporterons à la même époque, ou à peu près, attribuant à des circonstances locales et à des accidents les caractères particuliers que chacun d'enx nous présente.

Les limites de cet ouvrage ne nous permettent point de reproduire iei les travaux de MM. Prévost, Boué, Voltz, Parsch, Lill von Lillienbach, Pusch', et de plusieurs

I Lyell, Gool. Trans., 2º série, vol. 11.

<sup>1</sup> Ce géologue fais remarquer que quelquesmos de dépôis supracrélacés de la Russie et de la Pologue présentent la tertare oblispue, principalement près de Tiraspol, Latycew et Kalues, sur le Duisster, et dans la chism dels monts Cecin, près de Carrnowits. Le structure pisolitique de quelques calcaires supracrétarés est suriout recuelques calcaires supracrétarés est suriout re-

autres géologues, sur les terrains de cette époque dans diverses parties de l'Europe; nous nous bornerons à douner un préeis de quelques observations qui sont trop importantes nour être passées sous silence.

La professer Pusch, dans sa description des terrains de la Podolie et de la Russis méridionale, nous fait comattre que, pris de Xreminiec, n° 100 yrúe, au -dessus d'une plaine dont le sol est recovert de sable et de silex de la craie, on voit des montagues formées de grès suparectacés supérieurs dont l'épaisseur s'élère à une hauteur de 300 plecis au-dessus de la rivière d'Ilwa, et se continue dans la profondeur jasqu'à 60 plecis au-dessus de ce même ni-susqu'à 60 plecis au-dessus de ce même ni-susqu'à 60 plecis au-dessus de ce même ni-

veau. Voici la coupe qu'il en a donnée.

1. Vingt pieds d'un sable cimenté par un peu de carbonate de chaux, contenaut un grand nombre de petites coquilles, et des madrénores qui se rapprochent du M. cersi-

cornis.

2. Quarante pieds d'un grès calcaire où

merguhle dans etrations parties de la Pologas; les grains soul or enifermen en arrodis, et out généralement la grosseur d'un poin ou d'une quiespe parlie il a sequièrent jusqu'à deux on quiespe parlie il a sequièrent jusqu'à deux on près de Rakow. M. Pusch dis v'ére coursiens, part des observations sout duce à des couraus, partientièrement la de Audigne. Il fair remmyare que les grouses choice que le Nutliguer despossible (Lam.), ou le Nutliguer despossible (Lam.), ou le Nutliguer despossible (Lam.), ou le valutique de la Nutligue de la Nut

L'étule comparaire que le professer Pauch nité des coquiles contientes dans les terrains supraeritects de le Pologne et de celles qui ont ét figurées par différents asteurs, l'acoduit à certsultat, que les fossites des terrains tertaires de la Pologne se rapporchent besucong plus de eux trouvés as pied des Alpes Italiennes et dans les collinas sub-Aponimes que des fossites de l'Angleterre ed in med de la France, qu'en outre, on cannes approducibles sus la commanire que cannes approducibles sus la commanire que constitue de l'année de la commanire de constitue de l'année de la commanire de constitue de l'année de la commanire de l'écution de la commanire de constitue de la commanire de de l'année de l'année de de l'année de l'année de de l'année de la commanire de de l'année de l'année de de l'année de l'année de de l'année de l'année de l'année de l'année de de l'année de l'année de de l'année de l'année de l'année de de l'année de l'année de de l'année de l'année de l'année de de l'année de l'année de l'année de de l'année de l'année

l'ou trouve beaucoup de coquilles des genres Cardium . Venericardia et Arca.

 Soixante pieds d'un grès quartzeux compacte et poreux : ses cavités sont remplies de sable blane : il contient un grand nombre de Venericardia; la partie inférieure est très-calcaire.

 Quatre-vingts pieds d'un calcaire marneux, riche en Modiola strices, en Pocten, et autres comilles.

5. A soixante pieds au-dessõus de la surface, ou trouve un grès blanc quartzeux et legèrement calcaire, où se rencontrent, en grand nombre, des Fenericardia, des Trochus et des Paludina ou Phasianella.

« D'après M. Jarocki, en percant un puits, eu juin 1829, on trouva dans cette dernière couche (nº 5) une défense et unc dent molaire d'éléphant, que l'on couserve dans le musée de Krzeminiec. On v a aussi ohservé d'autres ossemeuts qu'on n'a pu détaeher de la roche 1. M. Pusch dit plus loin que ce terrain présente absolument les mêmes caractères miuéralogiques et zoologiques que le grès tertiaire de Szydtow et Chmielnik en Pologne : et que le fait qu'on vient de eiter est analogue à la préscuce déjà observée de dents et défenses d'éléphaut dans le grès tertiaire de Rzaka et de Wichiczka, qui contient des Pecten polonicus, des Saxicara et autres coquilles marines. Le lecteur reconnaîtra aussi que ce fait eoincide avec la préseuce simultanée de débris de grands Paehydermes et de fossiles d'origine marine eu d'autres points de l'Europe.

On aura sans doute remarqué que les distails qui précédent sur les terrains supracritates, quoique peut-étre déjà trop étendus pour un Manuel degéologie, ne contiennent que des dobervations faites dans diverses parties de l'Europe. Néamoniss il est constant que des terrains de même nature sont asec abondants dans d'autres parties du monde; ct nous avons même la certitude qu'en certains points, par exemple dans l'Inde, ils couvrent des écudess de pays très-considé-

l Pasch, Journal de Géologie, 1, 2.

rables; mais nous les connaissons encore trop imparfaitement pour entreprendre de les comparer avec les dépots connus de l'Europe.

Le docteur Buekland, d'après des renseisements fournis par M. Crawfurd, qui a requeilli sur les bords de l'Irawadi, daus le royaume d'Area, une grande quantité de fossiles, a conelu que probablement il existati dans este contrêu un terrain supraerciacé dont les fossiles il uno tryésmél des genres Ancillaria, Murz, Certihium, Olira, Astates, Nivula, Egéroia, Téllina, Teredo, ainsi que des dents de Requin et des écallés e poissons. Cas debris organiques sont empâtés dans un ealcaire grossier très-coquillier et mélancé de sable.

On a encore découver! entre Prome et Ava, dans les oissinage de plusients sources de pétrole, un gisement abondant de débris de manufiéres et d'autres animaux, mélés d'une grande quantité de bois silicités, dans un terrain de sabbe et de gravier. Les ossments ou dents d'animaux vertébrés qui y not tét trouves appartiennent aux espèces suivantes: Masteolon Intilière (Ciff), M. elephantoisée (Ciff), Mipopopomes, Pore, Rhinocires, Tapir, Baur, Cert, Antilope, Trionis, Emps of Crecotile (deux espèces).

M. Scott a observédans les monts Caribary, sur la rive gauche du Brahma-Putra, un terrain qui appartient probablement à l'epoque supraeretacée. En voici la coupe, en commençant par les couches les plus inférieures.

- Argile schistense.
   Concrétions ferrugineuses et sable assez
- solidement aggrégé.
  - 3. Sable jaune ou vert.
  - 4. Argile schisteuse.
- 3. Sable et gravier fin. On a trouvé du bois fossile au milien de conches d'argile endurcie. Un moniteule qui s'élève dans le voisinage a fourni les débris organiques suivants : des dents et des ossements de Requin; des palais et des nageoires de pois-

Buckland et Clift, Géol. Trans., 2º série, vol. u.

sons; des dents et des ossements de Crocodile; quelques ossements de quadrupèdes; enfin des coquillages : Ostrea, Cerithium, Turritella, Balanus, Patella, etc. 1.

D'après M. Pentlaul, qui a depuis examiné tous est fossiles, les ossements de mammifères se raportent au genre Antiracochèrium (Guvier), à deux espèces dépendantes du genre Noschau, à une petite espèce de l'ordre des Pachydermes, et à un animal carnivore du genre Fiteerra. M. Pentland propose de donne à l'Antiraccherium trouvé dans cette localité le nom d'Antiracocherium silièremes .

Ces observations suffisent pour faire regarder comme probable qu'il existe dans l'Inde des terrains supracrétaés très-étendus.

D'après le professeur Vannxem et le docteur Morton, les terrains supraerétacés on tertiaires couvrent, aux Etats-Unis, des surfaces de pays considérables. Les tles connues sous les noms de Nantucket , Long-Island et Manhattan , les côtes adiacentes de l'état de New-Yorck et de ceux compris sous le nom de Nouvelle-Angleterre , nous en offrent la preuve. Ces mêmes terrains sont rares dans le New-Jersey et le Delaware: mais ils redeviennent abondants dans le Maryland et les contrées plus méridionales. Le dépôt paraît être formé de couches de calcaire, de meulière (buhr-stone), de sable, de gravier et d'argile. Il contient de nombreux fossiles qui se rapportent aux genres Ostrea, Pecten , Arca , Pectunculus , Turritella , Buccinum , Venus , Mactra , Natica , Tellina , Nucula , Venericardia , Chama , Calyptrwa , Fusus , Panopwa , Serpula , Dentalium, Cerithium, Cardium, Crassatella, Olica, Lucina, Corbula, Pyrula, Crepidula, Perna, etc. Sur 130 espèces do coquilles reencillies dans nne même localité du comté de St.-Mary, état de Maryland, M. Say en a décrit et figuré plus de 40 nouvelles 3.

<sup>1</sup> Colchrooke, Géol. Trans., 2º série, vol. 1.

<sup>2</sup> Peniland, Géof. Irans., 2º série, vol. 11.

<sup>3</sup> Vanuxem et Morton, Journal de l'Académie des sciences naturelles de Philadelphie, vol. vs.

Voici, d'après le docteur Morton, la liste de quelques coquilles fossiles, trouvées dans les étages supérieurs des couebes supracrétacces du Maryland et des États encore plus au sud , lesquelles sont encore aujonrd'hui vivantes sur les côtes des États-Unis : -Natica duplicata (Say.), Fueue cinereus (Sav.), Pyrula carica (Lam.), P. canaliculata (Lam.), Ostrea virginica (Linn.), O. flabellula, Plicatula ramosa (Lam.), Arca arata (Say.), Lucina disaricata (Lam.), Venus mercenaria (Linn.), V. paphia? (Lam.). Cytherea concentrica (Lam.), Mactra grandis (Linn.), Pholas costata (Linn.), Balanus tintinnabulum? (Lam.), Turbo littoreus? (Linn.), et un Buccinum 1.

Il paratt certain qu'il existe aussi dans l'Amérique méridionale des dépôts de la même époque; mais ils n'ont pas été examinés avec assez de soin pour que nous puissions les comparer avec les terrains corresnondants de l'Europe. C'est par la même raison que nous ne pouvons point juger de l'âge relatif des nombrenses formations Ignées qui couvrent les différentes parties du globe. Les progrès que fait la géologie ne peuvent manquer de jeter bientôt un grand jour sur l'état de la surface du globe à cette époque, et cette connaissance nous conduira aux nius importants résultats. Mais ce serait apporter de grands obstacles à ces futures découvertes de la science que de se hâter, comme on l'a fait trop aonvent, de généraliser des faits locaux, et de mettre en avant des conclusions forcées, principalement quant à l'identité on à la contemporanéité des dépôts.

Nous ne pouvons terminer cette esquisse des terrains supracretacés, sans ajouter un court extrait des importantes observations du docteur Boué, sur ceux de la Gallicia dans lesquelles il a établic fait remarquable, que le célèbre dépot de sel de Wickean, apparient aus groupe supracretacé. Ce dépot à 2360 mètres de long, 1066 de large et 831 de profondeur. A la partie su-

périeure de la mine, le sel se présente en nodules avec du gypse au milieu de marnes ; on lui donne le nom de set vert. La masse de sel contient parfois du lignite, du bois bitumineux, du sable et des fragments de petites esquilles brisées. A la partie inférienre, la marne devient plus chargée de sable, et l'on trouve même des lits de grès dans le sel. Au-dessous, on rencontre un grès de eouleur grise, assex grossier, qui contient du lignite et des impressions végétales, avec des veines et des couches de sel. Dans la partie inférieure de ce grès, on observe une marne calcaire solide, contenant du soufre, du sel et du gypse; au-dessous de cette marne se tronve un sehiste alpmineux etargilo-marneux. D'après les fossiles et diverses autres circonstances , le docteur Boué regarde ee vaste dépôt de sel comme faisant partie d'une argile supracrétacée salifère ou muriatifère, subordonnée au gréa (mollasse); le plus généralement, les argiles marneuses ne sont qu'imprégnées de sel, ou muriatifères; et de vastes dépôts de sel, tels que ceux de Wieliczka, de Bochnia, de Parayd en Transylvanie et de quelques autres localités, sont beaucoup plus

rares . Action volcanique pendant la période eupracrétacée. Nous avons vu qu'il était déjà très-difficile de fixer l'époque à laquelle se rapportent eertains produits de volcans éteints. Cette difficulté reste toujonrs aussi grande à mesure que l'on descend dans la série géologique : car l'action volcanique paratt avoir été en jeu pendant de longues périodes de temps, sur les mêmes points, ou au moins sur des points très-rapprochés. Le fait même de l'intercalation de roches volcaniques entre des couches d'origine aqueuse dont on connatt jusqu'à un certain point l'époque de formation, ne suffit pas toujours pour autoriser à en conelure celle de ces roches; car nous ne sommes nullement certains qu'elles n'aient pas été intercalées après eonp au milieu des terrains de

Morton. Journal de l'Académie, etc. vol. vi.

<sup>1</sup> Boué, Journal de Géologie, tome 1, 1830.

caniques.

sédiment, par des injections, dont, si elles | d'eau douce de Paris et de l'île de Wight. ont en lieu , il serait très-difficile d'assigner la date. C'est ainsi que l'époque de la première action volcanique de l'Etna nous parattrait remonter, à travers la série des temps , jusqu'an commencement de la formation des terrains supracrétacés, sur lesquels on voit reposer beaucoup de masses d'origine ignée.

Dans le centre de la France, parmi les nombreux volcans éteints qui donnent à ces contrées des caractères de géographie physique si remarquables,, il y en a plusieurs dont on peut assigner l'époque relative avec assez de certitude. Ainsi la masse volcanique du plomb du Cantal paraît avoir crevé. relevé et fracturé les calcaires d'eau douce du Cantal que MM. Lyell et Murchison considèrent comme l'équivalent des dépôts d'eau douce de bassin de Paris, du Hamoshire et de l'île de Wight.

Voici la liste des débris organiques trouvés dans ces terrains d'can donce du Cantal. Une côte d'un quadrupède analogne à

l'Anoplotherium ou au Palaotherium. Des écailles de Tortue : des dents de pois-

sons.

Potamides Lamarchii: Lymnaa acuminata : L. columellaris : L. fusiformis : L. longiscata: L. inflata: L. cornea: L. fabulum; L. strigosa; L. palustris antiqua; Bulimus terebra; B. pigmeus; B. conicus; Planorbis rotundatus ; P. cornu ; P. rotundus; Ancylus elegans.

Chara medicaginula, graines (Gyrogonites) et tiges ; bois carbonisé.

Il est à remarquer que cette courte liste nous présente huit ou neuf espèces identiques avec celles du terrain d'eau douce supérieur dn bassin de Paris, et cinq ou six 1 avec celles du terrain d'eau douce inférieur du même bassin. Il paralt donc que nous pouvons fixer la date relative de l'apparition des roches ignées du plomh du Cantal à une époque postérieure aux dépôts des terrains

Quant à la date relative des roches ignées de l'Auvergne, il résulte des travaux de MM. Croizet et Jobert que la montagne de Perrier, au N.-O. de la ville d'Issoire (Puyde-Dôme), présente deux étages on terrasses. dont la première a environ 25 mètres audessus de la vallée de l'Allier, tandis que la seconde s'élève jusqu'à la hauteur de 200 mètres. La hase de la montagne est une masse granitique que recouvre une épaisseur considérable de calcaire d'eau douce. Sur ce calcaire, reposent des conches nombreuses de cailloux roulés et de sable , dont une est remarquable par la grande quantité de dé-

bris de mammifères qu'elle renferme. Le tout

est conronné par une masse de matières vol-

MM. Croizet et Jobert ont reconnu environ trente conches au-dessus du calcaire d'eau douce, tant dans cette localité que dans la contrée environnante, et ils distinguent dans cet ensemble quatre alternatives de terrains d'alluvion et de dépôts hasaltiques. Trois de ces couches contiennent des déhris organiques. Les deux premières font partie du troisième dépôt d'alluvions anciennes qui succéda à la seconde période volcanique ; la dernière appartient à la quatrième et dernière époque de ces anciennes alluvions. La montagne de Perrier ne présente qu'une partie de ces couches, dont la série géologique a été établie d'après des observations faites dans toute la contrée.

La principale conche ossifere a environ 3 mêtres d'épaisseur. On peut la suivre sur une étendue considérable au pied de la montagne de Perrier, et on la retronve de l'autre côté de la vallée de la Conse. Elle contient, d'après MM. Croizet et Johert, une très-grande quantité d'espèces fossiles : savoir : 1 Éléphant : 1 ou 2 Mastodontes; 1 Hippopotame; 1 Rhinocéros; 1 Tapir; 1 Cheval; 1 Sanglier; 5 ou 6 Felis; 2 Hyènes; 3 Ours; 1 Canis; 1 Castor; 1 Loutre; 1 Liètre; 1 Rat d'eau; 15 Cerfs et 2 Bœufs. Ces divers déhris appartiennent à des individus de tont âge, et ils ctaient péle-mêle les nns avec les autres. Ces

I Lyell et Murchison, sur les dépôts lacustres et tertiaires du Cantal, etc. Ann. des Sc. Nat. 1829.

os ne paraissent pas avoir jamais été roules, quoique souvent lis soient brisés et parfois rongés. Au milieu d'eux se trouvent melés de nombreux excréments de carnivaves, qui paraissent encore occuper leur place première. Les auteurs cités en ont conclu, que ces debris n'ont point été transportes hors des lieux où vivaient ces animaux, et que les lilieux où vivaient ces animaux, et que les lisont les restes de la végétation qui formait la nourriture d'une grande partie de ces animaux.

Dans les sables d'eau donce, les argiles et le calcaire de la contrée , qu'ils regardent comme avant été recouverts par les premières coulées basaltiques, MM, Croizet et Jobert ont observé les espèces de fossiles snivantes : 2 Anoplotherium; 1 Lophiodon; 1 Anthracotherium; 1 Hippopotame; 1 Ruminant; 1 Canis; 1 Martre; 1 Lagomys; 1 Rat: 1 ou 2 Tortues: 1 Crocodile: 1 Serpent ou Lézard; 5 on 4 Oiseaux; (on trouve des œu/s parfaitement eonservés); - Cypris fuba; Helix; Lymnaa; Planorbis; Cyrena; des Gyrogonites, et autres débris végétaux. Il est à remarquer que M. Bertrand de Doué avait déjà observé, peu de temps apparavant, les restes d'un Palaotherium dans un terrain semblable au Pny-en-Velay, et que le terrain d'eau douce de Volvie contient des ossements d'oiseany !

M. Bertrand de Dosé décrit un gite d'assement a milieu et au-desson des roches, volcaniques, près de St.- Prieur - d'Altier (Velay). La découverte de ce gite est due adocteur libbert. M. Bertrand de Doné l'a visité avec M. Derbiber, et y a observé la serie de couches suiventes, en commençant par la plus élevée : a, troisième et dérnière ceoulée de laves bassliques ; b, seconde coulée, épaisse de quatre mètres ; c, cendres volcaniques grisiètres formant une couche de 2à 4 décimètres de puissance; d, seories et turs agultuinés, couche épaiss d'un mètre ou

¹ Croizet et Jobert. Recherches sur les assements fossiles du département du Pny-de-Dôme, et Ann. des Sciences Naturelles, tome XV, 1828. davantago, à la partie supérieure de laquelle les ossements ont été déconverts; e, le plus aneien plateau de laves basilitiques. Les ossements de la couche d'se rapportent au Rhinoceros leptorhinus, à l'Hyana spelar, et un grand nombre à an moins quatre espèces de Cerrus non disterminées.

L'état broyè de ess os et leur distribution irriquilire sur un espece borisontal peu rirriquilire sur un espece borisontal peu étendu, ont fait penser au même auteur, que ce lieu était jaids habit par des hybres, qui que pat leur fournir la nature de la contrée, et qui y entrainaient leur proie, ainsi que pat leur fournir la nature de la contrée, et qui y entrainaient leur proie, ainsi que cela paratt avoir en lieu pour la caverne de Kirkslale : on a observé que la coulée de la requi a recouvert la coubé de cendres an milieu desquelles so trouvent ess ossements, ne les a que trè-pen a liérés.

M. Bertrand de Doné ne considère point les terrains de détritus de cette contrée comme produits par des caux qui en auraient apporté les matériaux d'une grande distance, mais comme dus à une succession de causes locales, les détritus dont ils sont formés provenant nniquement des roches du voisinage. Il pense que la disposition actuelle des vallées latérales du bassin de l'Allier (la vallée où l'on a découvert les ossements est de ce nombre), est absolument la même qu'elle était pendaut l'état d'activité des voleans voisins, et il fait remarquer combien il est difficile d'établir des rapports chronologiques entre l'époque à laquelle se sont éteints les volcans du Velay, et celle où ces animaux . dont nous trouvous aujourd'hui les restes, ont disparu de nos climats 1.

M. Robert a décrit le gisement dans lequel on a trouvé de nombreux ossements à Cussac (llaute-Loire). Des conches marneuses sans aucun fossile reposent sur les masses grantifques qui forment la base du sol. A Solhilac, ces marnes sont recouvertes par des marnes argiteuses de deux à trois pieds d'épaisseur, qui continennet des paillettes

<sup>1</sup> Bertrand de Doué, Edin. Journ. of Sciences, vol. 11, new series, 1830. de mica, des grains do quartz, des cendres volcaniques, un gravier de basalto et des empreintes de graminées. On y a aussi tronvé des squelettes entiers d'Aurochs, d'une espèce de daim inconnue, et autres ossements. Sur cette marne argileuse reposent des couches d'un sable volcauigno de deux ou trois mètres d'épaisseur, mélé de petits cailloux basaltiques et granitiques, et contenant des ossements plus ou moins brisés de Rumínants et do Pachrdermes, Au-dessus, viennent des alluvions d'une plus grande solidité, formées du même sable volcanique, renfermant de gros blocs basaltiques et granitiques non arrondis, des géodes de fer bydraté, et des ossements qui paraissent avoir été exposés à l'air avant d'être enveloppés. Le tout est cimenté par de l'oxyde de fer; et on voit souvent des couches d'un sable ferrugineux alterner avec ces dépôts d'alluvion. ou les recouvrir. A Cossac, M. Robert a déconvert dans ee sable ferrugineux, des ossements appartenant aux animaux suivants : Elephas primogenius; Rhinoceros leptorhinus: Tapir arvernensis; deux espèces de Chevaux; sept espèces de bêtes fauves, à deux desquelles il donne les noms de Cercus solilhacus et C. dama polignacus; Bos urus; Bos velaunus, et Antilope, Le même auteur rapporte ees ossements à une époque plus reculée que eeux de Saint-Privat et de la montagne do Perrier; il en attribue l'enfouissement à un cataclysme local par lequel les animaux ont été surpris tout à coup. Il explique ainsi la présence de squelettes entiers d'individus jeunes et vicux tronvés à Solithac, eirconstance que ne présentent pas les gites ossifères de Saint-Privat et de Perrier, où les ossements paraissent avoir été transportés par des animanx carnivores, dont les restes se trouvent maintenant mélés avec ceux de leurs proies 1.

Le docteur Hibbert pense que les couches inférienres du terrain supraerétacé du Velay se sont déposées an fond de lacs d'eau douce. Ce dépôt s'est continué pendant un long espaec de temps , comme l'indique son épaisseur qui s'élève jusqu'à 450 picds. Il a enfoui les restes des Palcotherium et Anthracotherium, les cognilles terrestres et d'eau douce. et les végétaux qui existaient alors. Ce dépôt ayant cessé, le sol se convrit postérieurement do forêts marécagenses qui se peuplèrent d'animaux, et les dégradations ordinaires du sol de la contrée donnèrent lieu à de nonveaux dépôts où furent enfouis une partie des végétaux et des minéraux alors existants. Les ossements paraissent avoir appartenn à différentes espèces de Cerfs dont plusieurs étaient d'une très-bante taille, à des animaux du genre Bos, au Rhinoceros leptorhinus et à l'Hyana spelaa. A cette époque commencèrent les éruptions volcaniques par différentes bouches, vomissant des tracbytes et surtout des basaltes, tantôt traversant le dépôt d'eau douce, tantôt le reconvrant de laves. Pendant ces convulsions volcaniques, certains points étaient encoro reconverts d'une riche végétation qui a été ensevelie au milien de produits volcaniques, comme on l'observe à Collet, à Ronzal et en d'autres localités, où des matières végétales, encaissées dans une argile noire carbonifère, et accompagnées de sable ferrugineux, alterneut avec des masses roulées de trachyte. de phonolite, et de basalte, ou avec des cendres volcaniques. Pendant tonte la durée des éruptions, le cours des eaux a éprouvé de grands changements : les coulées de laves en traversant les lits des torrents, et lenr fermant tout passage, ont donné lieu à des lacs, au fond desquels se sont produits des composés minéraux et des mélanges de roches tout partieuliers. Les grandes dimensions et les angles arrondis de beaucoup do fragments de basalte paraissent attester l'action de pnissants courants d'eau sur certains points. Ces causes de destruction violente semblent avoir cessé an bout d'un certain temps, et alors les gros blocs de transport ont été reconverts par des sables et des argiles, en conches régulières, comme on peut le voir près de Cussac. C'est à cette

Robert; Bulletin des Sciences, nat. et Géol

époque qu'out été enfouis, dans ce même lien, des animaux du genre Bes, et des Certs de taille gigantesque. Postéricurement le pays paraît avoir été habité par des Hyènes, qui, comme celles de la caverne de Kirkdale, sortaient de leur retraite pour chercher leur nourriture, et y rentraient ensuite avec leur proie \*.

Dans ces divers points de la France centrale, tout tend à pronver l'apparition de nombrenx volcans, immédiatement après le dépôt du terrain d'eu douce, si étendu dans cette contrée, l'action volcanique s'étant ensuite prolongée pendant un laps de temps plus on moins long, jusqu'à une époque comparativement récente.

Si en quittant la France centrale nous nons dirigeons, soit vers Aix, soit vers Montpellier, nous trouvons des restes de volcans, qui probablement sont à peu près de la même époque que ceux de l'Auvergne. Beaulieu près d'Aix est, depuis De Saussure, une localité connue de tous les géologues.

L'Espagne, l'Italie et l'Allemagne nons présentent differents terrains ignés qui paraissent devoir être rapportés à la période pendant laquelle se formaisent les terrains supracrétacés. Tonlefois les terrains volcaniques de l'Espagne sont encore peu connus; mais ceux de l'Allemagne et de l'Italie, et principalement de cette deraire contrée, ont depuis longtemps fixé l'attention des séolocues.

Les monts Euganéens, au S. de Padoue,

présentent des masses de trachytes et autres produits volentiques, qui doivent être rapportés à la période supracrétacée, car on les voit en plassiers points resposer sur le terrain dit Scapita, qui est l'équivalent de la craise. Le docteur Dunbern rapporte que l'on trouve le trachyte associé à du basilte au Monte Fenda. Suivant le même antenr, il existe, à la colline de Belmonte, dans le Vicentin, un pelit raisseau hordé d'escarpements, qui présentent cinq dykes basaltiques, disposés de manière à faire croire, au premier abord, à une alternance réelle entre le calcaire et le basalte. On observe encore beanconp d'autres dykes basaltiques dans cette même formation, à Chiampo, à Valdagno et à Magre; mais les roches en contact ne sont point sensiblement altérées 1, Tonte la contrée est recouverte par un dépôt étendu de porphyre pyroxénique, qui repose, soit sur la craie, soit sur des terrains plus anciens, dont il a rempli toutes les dépressions. La partie supérienre de ce porphyre a une structure amygdaloïde : il est recouvert par une série de couches calcaires alternant avec d'antres couches de fragments de basalte, de sables volcaniques et de lave scoriacée. Cet aggrégat de substances volcaniques, et de même les dépôts calcaires, renferment des débris organiques, et en sont souvent entièrement remplis ". Ainsi les poissons fossiles du Monte Bolca , depnis si longtemps célèbre, proviennent des couches calcaires de cette formation. A Ronca, on compte six conches calcaires uni alternent avec autant de conches de produits volcaniques, dont la plus inférienre est un basalte cellulaire.

M. Al. Brongniart a publié le catalogue suivant des coquilles et des xoophytes qui se rencontrent dans les couches du Vicentin, principalement à Ronca, à Castelgomberto, au Val Sangonini et à Montecchio maggiore. Nous désignerons ces différentes localités par leurs lettres initiales 3:

- Archimedis (Al. Br. pl. 2. fig. 8.) R. - imbricataria (Lam.) R. Trochus cumulans (Al. Br. pl. 4. fig. 1.) C. 6.

1 Daubeny, Descriptions of colcums.

<sup>1</sup> Hibbert. On the Fossil Remains of the Velay; Edin. Journal of Sciences, vol. 111, 1830.

<sup>3</sup> Al. Brongniart, Sur les terrains de sédiment supérieur du Vicentin.

Trochus lusacianus (Al. Br. pl. 2. fig. 6.) C. G. Solarium umbroeum (Al. Br. pl. 2. fig. 12.) R. Ampullaria Vulcani (Al. Br. pl. 2. 8g. 16.) R. - perusta (Defr.) (Al. Br. pl. 2. fig. 17.) R. - obesa (Al. Br. pl. 2. fig. 19.) M. M. et C. G.

- Hepressa (Lam.) R. - spirato (Lam.) V.S.

- cochlearia (Al. Br. pl. 2. fig. 20.) C. G. Melania costellata (Lam.) Var. Roncana

(Al. Br. pl. 2. fig. 18.) R. et V. S - elongata (Al. Br. pl. 3. fig. 13.) C. G. - Sygii (Al. Br. pl. 2. fig. 10.) R.

Nerita conoidea (Lam. et Al. Br. pl. 2. fig. 22.)

- Acherontis (Al. Br. pl. 2. fig. 13.) R. - Caronis (Al. Br. pl. 2, fig. 14.) C. G. Natica cepacea (Lam.) Val de Chiampo.

- epiglotting (Lam.) R. Conus deperditus (Broc.) Var. Ronconus

(Al. Br. pl. 3. 5g. 1.) R. alsianus (Al. Br. pl. 3. fig. 3.) R. Cypraa amygdalum (Broc.) R.

- inflata (Lam.) R. Terebellum obvolutum (Al. Br. pl. 2. 6g. 15.)

Voluta subspinasa (Al. Br. pl. 3. fig. 5.) R. - crenulata (Lam.) V. S.

- affinis(Broc.) (Al. Br. pl. 3. fig. 6.) R. Marginella phassolus (Al. Br. pl. 2. 8g. 21.) R. - eburnea (Lam.) R. et V. S.

Nassa Caronis (Al. Br. pl. 3. fig. 10.) R. Cassis streata (Sow.) (Al. Br. pl. 3. fig. 9.) R. - Thesai (Al. Br. pl. 3. fig. 7.) R.

- Enem (Al. Br. pl. 3. fig. 8.) R. Murex angulosus (Broc.) Diverses parties du

Vicentia. - tricarinatus (Lam.) Vicentin. Terebra Vulcani (Al. Br. pl. 2. fig. 11.) R.

Cerithium sulcatum (Lam.) var. Roncanum (Al. Br. pl. 3. Sg. 23.) R.

- multisulcatum (Al. Br. pl. 3. fig. 14. ) R.

- undosum. (Al. Br.) R. - combustum (Defr.) (Al. Brong. pl. 3. fig. 17.)

- calcaratum (Al. Br. pl. 3. fig. 15.) R. - bicalcaratum (Al. Brong. pl. 3. fig. 16.)

- Castellini (Al. Br. pl. 3. fig. 20.) R.

- Maraschini (Al. Br. pl. 3. fig. 19.) R. - corrugatum (Al. Br. pl. 3. fig. 25.) R.

- saccatum (Defr.) R. - ampullosum (Al. Br. pl. 3. fig. 18.) C. G. - plicatum (Lam. ) (Al. Brong. pl. 6. fig. 12.)

- lemniscatum (Al. Br. pl. 3, fig. 24.) R.

- stropus (Al. Br. pl. 3. fig. 21.) C. G. Fusus intertus (Lam.) Var. Roncanus. (Al. Br.)

Fusus Noor (Lam.) R. -subcarinatus (Lam.) (Al. Brong. pl. 6. fig. 1.)

- polygonus (Lam.) (Al. Brong. pl. 4. fig. 3.)

- polygonatus (Al. Br. pl. 4, fig. 4.) R. Pleurotama clavicularis (Lam.) N. M. Pterocerus radis (Al. Brong. pl. 4. fig. 9.)

C. G. Strombus Fortisii (Al. Br. pl. 4. fig. 7.) R.

Rostellaria corrina (Al. Br. pl. 4. fig. 8.) R. - Pes-Carbonis (Al. Br. pl. 4. fig. 2.) R. Hipponyz cornucopie (Befr.) R. Chama calcurata (Lam.) C. G.

Spondylus cisalpinus (Al. Brong. pl. 5. fig. 1.) C. G. Ostrea. R.

Pecten lepidolarie? (Lam.) R. - plebeius ? (Lam.) R.

Arca Pandoris (Al. Br. pl. 5. fig. 14.) C. G. Mytilus corrugatus (Al. Brong. pl. 5. fig. 6.)

- edulis? (Linn.) R. - antiquorum (Sow.) R.

Lucina scopulorum (Al. Br.) R. - qibbosulo (Lam.) R.

Cardita Arduini (Al. Br. pl. 5. fig. 2.) C. G. Cardium asperulum (Lam.) (Al. Br. pl. 5. fig. 13.) Corbis Aglaure (Al. Br. pl. 5. fig. 5.) C. G.

lamellosa (Lam.) R. Venus? Preserpina (Al. Brong. pl. 5. fig. 7.)

- Maura (Al. Br. pl. 5. fig. 11.) R. Venericardia imbricata (Lam.) C. G. - Laure (Al. Br. pl. 5, fig. 3.) C. G.

Mactrà? erebea (Al. Br. pl. 5, fig. 8.) R. - sirena (Al. Br. pl. 5, fig. 10.) R. Cypricardia cyclopae (Al. Brong. pl. 5. fig. 12.)

Psammobia pudica (Al. Br. pl. 5, fig. 9.) V. S.

Cassidulus testudinarius (Al. Brong. pl. 5. fig. 15.)

Nucleolites orulum? (Lam.) R. Astrea funesta (Al. Br. pl. 5. fig. 16.) R. Turbinolia appendiculata (Al. Br. pl. 5. fig. 17.)

- sinuses (Al. Br. pl. 6. fig. 17.) Vicentin.

On a donné une explication très-probable de la structure géologique de cette contrée, en admettant que des éruptions volcaniques ont alterné avec des dépôts calcaires formés dans une mer peu profonde. M. Brongniart rapporte qu'on trouve des coquilles parasites

el certains coraux adhérents à des fragments de roches volcaniques; ce qui prouve que ces roches, après a'être refroidites, out ence séjourné longtemps au fond des eaux, avant que d'être recouvertes par de nouveaux dépôts. Bt comme dans quelques localités no voit les produits volcaniques et les dépôts calcaires alterner entre eux plusieurs fois, an peut en conclure que la formation de l'ensemble de ces dépôts a duré pendant un long espace de temps.

An N. et au S. de Rome, on trouve des traees nombreuses d'aneiens volens éteints. A Vilerbe, on voit des roches basaltiques reposer sur un terrain formé de ponees et de tuf volcanique, dans leque lo na découver des osements de manufiéres; fait analogue à ce qui existe en Auvergne. La ville de Rome elle-même est baltis sur des roches d'origine volcanique, mêlées avec d'autres d'origine queses, et le plus souvert conferenciers.

Si nous passons en Sicile, nous trouvons une extrême difficulté à fixer l'époque, de laquelle date le commencement de l'action volcanique dont l'Étan est sujourd'hui la bouche, lorsque nous observons des produits volcaniques meltés à des roches supraerétacées, Le docteur Baubeny remarque que les marces blueus supraeritacées qui couvrent une portion considérable de la Sicile constinent du soufre, divers suffates, et du muriate de soude, toutes substances sabiliments de soude, toutes substances sabiliments par les volcans modernes, et ausquelles des émanations souterraines ont pu donner austiances.

Parmi in grande variété de dépots volcaniques qu'on obserre sur les bords du Rhin et dans les ontrès adjacents de l'Allemagne, il y en a plusieurs qui paraissent se raportre évidemment à la période saparectacice. De ce nombre son ceud us Siebenpoètres, du M'esterould, du Mabichtsund près de Cassel, et du Meisser près d'Eschwege. Le Siebenpoètres et formé de trachytes, de hasaltes, et de conglomérats volensiques que traversent des dykes. Le Westerwald présente les mêmes roches. Des cinmes bassitiques s'étendent qu'et là dans toute la con-

trée comprise entre le Westerwald et le Vogelsgebirge. Le Kaiterathit et les terraisignés qui se trouvent au N. du lae de Constance, paraissent aussi devoir être rangés parmi les roches volcaniques qui ont pu être rejetées à l'èpoque de la formation supracrétacée.

M. Beudant a distingué dans la Hongricing groupes volcaniques principaux, qui tous se rapportent à la période dont nous nous occupons: 1º le groupe de la contrée de Schemalite L'émentit, 2º celuj qui constitue les monts Dregeley près de Gran sur le Bonapie; 3º celui de Matra au centre de la Bongrie; 4º la chaîne qui a'étend de Tokai yaquê vinget-fue lieues au nord; 3º cenfin le groupe de Vibortel, qui se lie aux montagnes volcaniques de Marmaroneh (montières de la Transylvanie). Tous ees terrains consistent en différentes variétés de roches transtriaues.

D'après le docteur Boué, on rencontre en Transpréssair des roches volcaniques, dont l'origine se rapporte incontestablemen à 1½poque des terrains supraereitaeés. Elles forment une chaîne de collines qui sépare la Transpiranie de la contreé de Sreckler, et éxtend du mont Kelemany au nord de Remebyel janqu'au mont Budoshegy au nord de Vascharbely. Cette châtne est principalement formée de diverses variétés de traebytes et de conglomérats traebriques de

Il résulte des observations de M. de Bueb et du docteur Daubeny que le Gleichenburg près de Grate en Styrie, est une masse traebytique qu'environne une ceinture de couches supraerétacées alternant avec des couches de produits volcaniques.

Si nous passons du continent aux Isles Britanneignes, nous trouvons que de grandes fruptions ignées ont en lieu dans la partie N.E. de l'Irlande, après le dépôt de la craie, et pendant la période supraeretacée. Cest alors qu'ont paru les basaltes de la célèbre chausaée des Géants, ecux du promontoire de Fair-Head, etc., qui ont soulevé et fractural ets terrains qui leur faissient obstatel;

1 Daubeny. Description of Volcanos.

empâtant eu certains points d'énormes masses de craie, ainsi qu'on le voit à Kenbaan. Cette éraption ignée n'a absolument produit que des basaltes, dans lesquels on observe quelquefois la division prismatiquo, mais non constamment; et les deux variétés. prismatiques et non prismatiques , sont tellement disposées le long de la côte, entre Danseverie Castle et la chaussée des Géants. qu'elles paraissent être intercalées ou interstratifiées l'une avec l'antre. A Murloch-Bay, Fair-Head et Cross Hill, le basalte repose sur un terrain houiller; à Knocklead et en d'antres localités, il reconvre la eraie '. Comme on n'a point encore observé de roches supraerétacées mélées avec le basalte, on ne peut fixer avec précision l'époque de l'éruption.

Postérieurement à l'époque où le basalte a coulé, tonte sa masse, et celle des terraius sur lesquels elle repose, ont été traversées par des dykes d'une matière ignée. Dans l'Îlé de Raghlin, un de ces dykes , qui coupe le basalte et la craie qu'il recouvre, a produit dans celle-ci une altération remarquable que la figure é-lointe servir à l'aire comprendre.



a, a, a, trois dykes de trap qui coupent la eraie b, b, transformée en un calcaire grenu c, c,c, c.

Pour complèter tout cequi concerneles terrains supracrétacés, il ue nous reste plus qu'à rapporter les observations récemment faites dans les Alpes et les Pyrénées, et dans les environs de Maestricht, lesquelles paraissent tendre à établir au moins uu passage roologique entre les fossiles du groupe qui nous

Buckland et Conybeare, Geol. Trans., vol. 111, et Sections and views illustrative of geological phanomena, pl. 19. occupe et ceux du groupe inférieur. Les progrès de la science autoriseut en effet à penser, que la démarcation tranchée que l'on avait toujonrs admise entre les terraius que l'on appelait secondaires et tertiaires u'existe point, mais qu'an contraire la partie supérieure des uns et la partie inférieure des autres, se rapprochent beaucoup par leurs caractères zoologiques, c'est-à-dire par leurs fossiles. A la vérité, on devait naturellement le présumer; car on ne saurait conecvoir, surtout pour les animaux marius. une destruction totale des êtres organisés existants à une certaine époque, ce qui obligerait de supposer qu'il y a eu ensuite une nouvelle création de tous les êtres. Une pareille supposition s'accorderait difficilement avec ce que l'ou observe pour d'autres terrains, comme nous le verrons dans la suite, Nous ne contestons pas qu'eu un graud nombre de points en Europe , il n'y ait réellement une grande différence spécifique entre les fossiles du groupe supracrétacé et ceux du groupe immédiatement inférieur; mais nous nous bornons à penser que , de ce fait seul, que l'Europe nous offre deux elasses de terrains que l'on a pu distinguer essentiellement l'une de l'autre, d'après l'ensemble de leurs débris organiques, en nommant l'une tertigire et l'autre secondaire, il ne s'ensuit pas nécessairement que, dans d'autres parties de la surface du globe, le même ensemble de terrains ne puisse constituer une série, dans laquelle il soit impossible de tracer des lignes de démarcation. Ou'une révolution subite bouleverse l'Europe, il est probable que tous les animaux terrestres et d'eau douce. aiusi que tous les végétaux seront détruits. Supposous même, pour donner plus de force à cet argument, que les animaux qui peuplent nos mers périsseut également ; en résultera-t-il nécessairement que les mers et les terres de l'Australie seront également dépeuplées do tous leurs habitants? Ne devons-uons pas présumer, au contraire, que si , lors de cette catastrophe supposée , il se déposait des terrains dans l'Australie, les mêmes corps organisés y serout ensevelis. aussi bien pendaut et après la destruction de la vie organique en Enrope qu'auparavant, et que les terrains qui se formeront alors ne présenteront aucune différence, sous le rapport zoologique, avec cenx qui avaient été antérienrement formés? Il est sans donte impossible de donter que, dans une même contrée , de grands changements n'ajent eu lien, et quelquefois subitement, dans la uature des débris organiques qui y sont enfouis; mais nous sommes encore loin d'avoir des idées bien exactes sur ce sujet. On conçoit difficilement comment il aurait pu arriver des changements brusques dans les coquilles marines de certains dépôts, lorsque rien n'indique qu'ils aient pu être le résultat de quelque violente révolntiou. Car, quoique la destruction de tous les animaux terrestres ou d'ean donce puisse s'expliquer naturellement par uue invasion de la mer, due an soulèvement subit d'une chaîne de montagnes voisines, ou à quelque autre cause, il est difficile de comprendre que cette cause senle puisse entrainer un changement total dans le caractère des animaux marins.

Le professenr Sedgwick et M. Mnrchison, parconrant eu 1829 diverses parties des Alpes de l'Autriche et de la Bavière, y ont découvert une série de couches qu'ils se crojent fondés à regarder comme intermédiaires entre la craje et les terrains sapracrétacés jusqu'ici connus, et qui formerajent ainsi une sorte de passage entre les terrains qu'on a appelés secondaires et les tertiaires, quoique néanmoins elles appartieunent plutôt à ceux-ci, étant supérienres au véritable terrain de craie. Cette opinion a été mise en doute, surtont par le docteur Boué, qui prétend que les terrains en litige appartiennent au groupe crétacé. D'après les deux auteurs d'abord cités , la vallée de Gosau , dans les Alpes du Salzburg, présente un bon exemple de ce qu'ils ont avancé. Sur l'un des flancs de cette vallée, qui est élevée d'environ 2600 pieds an-dessus du niveau de la mer. on voitces couches nouvelles, tout à conp en contact avec des terrains plus anciens. Voici la coupe de ces couches à partir du sommet.

- 1. Un grès micacé schisteux rouge et vert, de plusieurs centaines de pieds d'épaisseur. (Sommet du mont Horn.)
- 2. Un grès vert micacé, mêlé de gravier, que l'on exporte au loin comme pierre à aiguiser, et qui est snivi par des marnes sablonneuses jaunâtres. (Ressenberg.)
- 5. Un dépôt considérable de marnes blenes coquillières qui alternent avec d'épaisses conches de calcaire compacte et de grès calcaire. Les conches supérieures présentent des empreintes végétales pen distinctes, et la partie moyenne ainsi que la partie inférieure, contiennent une prodigieuse quautité de débris organiques parfaitement conservés '. Les fossiles tronvés dans les conches inférieures doivent être rapportés. d'après MM. Sedgwick et Murchison, an groupe crétacé, tandis que ceux des marnes blenes qui sont au-dessus se rapprochent tellement d'un graud nombre d'espèces des formations supracrétacées tertiaires ou inférieures, qu'ou ne peut se refuser à regarder tout ce dépôt comme intermédiaire entre la craie et les terrains considérés jusqu'ici comme tertiaires '.

<sup>1</sup> Procedings of the geol. soc., nov. 1839.
<sup>2</sup> Les différents travaux du professeur Sedg-wick et de N. Murchisou sur les Alpes, siusi que les figures des fossiles par cux découverts à Gossu, seroni insérés dans la seconde partie du vol. ni des Géol. Trans., 2° série.

Nous donnous iei, d'après ces deux savauts géoloques, la liste des fossiles qu'ils on recueilità is Genne et dans d'autres dépôts analogues observés dans les Alpes, bet diverses localités seront iutiquées par des lettres ainsi qu'il suit : 0. — Gosony, Z. — Zlean, M. — Marsoll, R. — Hinterta sony, Z. — Zlean, M. — Marsoll, R. — Hintert Benet du Wond. — (Cette liste, qui n'est point dans l'original anglais, a été envoyée par l'auter au traducteur.)

#### POLYPIERS.

Tragos (Goldf.) G.
Nullipora (Goldf.) G.
Madrepora (Goldf.) G.
Cellepora(Goldf.) G.
Lythodendron granulosum (Goldf. pl. 37.
fig. 12.) G.

Fungia radiata (Goldf.) pl. 14. fig. 1.) G.

Modiola. G.

Acicula, G.

6, 7, 8.) G.

- Exogyra. G.

Azinus? G. W.

Trigonellites. G. W.

Outrea. G.

Le docteur Boué ne considère pas le dépôt | tertiaire , mais comme faisant partie de ces de Gosau comme un terrain supracrétacé ou terrains crétacés qui s'étendent, le long des

Funqia polymorpha (Goldf. pl. 14. fig. 6.) G. Z. - undulata (Goldf, pl. 14. fig. 7.) G. - discoidea (Goldf. pl. 14. fig. 9.) G. Diploctenium cordatum (Galdf. pl. 15. fig. 1.) G.

Turbinolia complanata (Goldf. pl. 15. fig. 10.) - duodecimcostata (Goldf. pl. 15. fig. 6.) G. - lineata (Galdf. pl. 37. fig. 18.) G.

- cuneata (Galdf. pl. 37. fig. 17.) 6. - Aspera (Saw.) G.

Cyathophyllum rude. (Sow.) G. - compositum (Sow.) G.

Meandrina agaricites (Goldf. pl. 38, fig. 2.) G. Astrea striata (Goldf. pl. 38. fig. 11.) G. - formosa (Goldf. pl. 38. fig. 9.) G.

- reticulata (Goldf. pl. 38. fig. 10.) G. - agaricites (Goldf. pl. 22. fig. 9.) G.

- grandis (Sow.) G. - media (Sow.) G. - formosissima (Sow.) G.

- ambigua (Saw.) G. - teuera (Sow.) G. - ramosa (Sow.) G.

Annulata serpula.

CONCHIPÉRES. Teredo. G. Solen. G.

Pauopæa plicata? G. Anatina. G Crassatella impressa (Sow.) G. Corbula augustata (Sow.) G.

Sanguinolaria Hollowayssii? (Sow. pl. 159.) G. Lucina, G. Autarte macrodonta (Sow.) G.

Cyclas cuneiformis? (Sow. pl. 162. fig. 2. 3.) Cytherea lacigata (Lam.) G. Venus. G.

Venericardia, G. Cardium productum (Sow.) G. M. Isocardia. G.

Cucullara carinata (Sow. pl. 207. fig. 1.) G. Pectuuculus plumsteadiensis (Saw. G. pl. 27.

fig. 3.) G. - brevirostris (Sow. pl. 472, fig. 1.) G. Pectunculus pulcinatus? (Lam.) G.

- calous (Sow.) G. M. W. Nucula amygdaloides (Sow. pl. 554. fig. 4.) G.

- couciuna (Sow.) G. R.

- carinella (Sow.) G

MOLLUSQUES. Dentalium grande ? (Desh.) G. M.

Inoceramus cripsii (Mant.) G. W.

Pticatula aspera (Sow.) G. W.

Gruphma elougata (Sow.) G.

- Espansa (Sow.) G.,

Caliptraa? G. Auricula decurtata (Sow.) G. - simulatu (Sow.) pl. 163. fig. 5. 8.) G. M.

Melauia. G. Melanopsis. G. Natica ambulacrum? (Saw.) G.

Trigonia aliformia, Var. (Sow. pl. 215. fig. 3.)

Pecten quinquecostatus (Sow. pl. 58. fig. 4, 5,

Terebratula dimidiata ? (Sow. pl. 217. fig. 5.)

- lyrata (Sow.) G. - augulata (Sow.) G. - Bulbiformis (Saw.) G. Z.

Nerita. G. Solarium quadratum (Sow.) G. Trochus Spiniger (Sow.) G.

Turbo arenosus (Sow.) G. Turritella augusta (Desh.) 6. - bifarmis (Desh.) G. T. - rigida (Desh.) G

- Igrinecuta (Desh.) G. Tornatella gigantea (Desh.) G. Z. Mayersdarf, Grünbech, etc.

- lamarchii (Desh.) Gams-Gebirge. Nerinea flexuosa (Desh.) G. Cerithium reticosum, G.

- conoideum (Desh.) G. T. Z. - Pustulosum (Desh.) G.

Pleurotoma prisca (Sow. pl. 386.) G. M. - fusiforme (Sow. pl. 387, fig. 1.) G. Pleurotoma spiuosum (Sow.)

Fasciolaria slougata (Sow.) G. Fusus intertus (Lam.) G. - heptagonus (Sow.) G.

- muricatus (Sow.) G. - abbreviatus (Sow.) G.

- ciugulatus (Sow.) 6. Rostellaria plicata (Sow.) G. Alpes, depuis l'Autriche jusqu'en Savoie, et dont il sera parlé dans la section sui-

Il y avait déjà lougtemps (1825) que M. Brongniart avait signalé certaines couches du sommet des Diablerets (envirous de Bex. pays de Vaud), comme pouvant être rapportées aux terrains supracrétacés ou tertiaires. On voit dans une coupe de cette moutagne, tracée par M. Élie de Beaumont et publiée par M. Brongniart, que ces couches sont singulièrement contournées ; les plus nouvelles out été tellement enveloppées dans les ancieuues, que celles-ci se rencontreut également au-dessous et au-dessus des premières 2. Le terrain regardé par M. Brongniart comme supracrétacé, est formé d'uu grès calcaire, d'anthracite, et d'uu calcaire uoir, compacte, carbouifère. Ou y a trouvé les fossiles suivants : Nummulites; Ampullaria (deux espèces); Melania costellata (Lam.); Cerithium diaboli (Al. Brougn.). très-aboudaut ; Turbinella? Hemicardium ; Cardium ciliare (Brocchi); Carrophillia; Madrepora.

Les nummulites, que l'ou trouve si abondamment dans les Alpes, n'y caractériseut aucune époque géologique distincte, ainsi qu'elles paraissent le faire dans le uord de la Frauce et en Angleterre; car, daus les

Rastellaria custata (Sow.) G.
— granuslata (Sow.) G. M.
— leavigata (Sow.) G.
Nasu carriada (Sow.) G.
Nasu carriada (Sow.) G.
Nasu carriada (Sow.) G.
Mista pyramidalla / (Broc.) G.
— cantellata (Sow.) G.
Falsta coronata / (Broc.) G.
— citharella / (Al. Brong.) G.
— avuta (Sow.) G.
Ferbra ceresana (Sow.) G.
Folornia keria (Sow.) G.
Boculita on Hamista, G.

 Boué, différents mémoires; Edin. Phil. Journal, 1831; Journal de Géologie, 1830, et Procedings of the Geol., Soc., of London, 1830.
 Brongniart, sur les terrains calcarée-trapéens

du Vicentin, p. 47; et Sections and viens illustratics of geological phanomena, pl. 38. fig. 5. Alpes, au lieu d'avoir pour gisement unique le terrain supracrétacé, elles se trouvent dans tout le terrain crétacé, et peut-être même dans quelques terrains plus ancieus.

Les observations du docteur Fitton, sur le terrain de Maestricht, paraissent jeter quelque lumière sur ces dépôts alpins, du moins quant à leurs caractères zoologiques. Elles établisseut que le célèbre dépôt de la montagne de Saint-Pierre présente, jusqu'à un certain point, un mélange de débris orgauiques des terrains secondaires avec ceux des terrains tertiaires, et que la totalité de ce dépôt est supérieur à la craie blauche, à laquelle il passe graduellement à sa partie inférieure, tandis que, vers sa partie supérieure, il porte des traces de bouleversement, et n'est lic par aucuu passage avec les sables qui le recouvrent. Les masses siliceuses que coutient ce dépôt y sont beaucoup plus rares que celles qu'on reucontre dans la craie, et d'un plus gros volume. Les silex n'v sont pas noirs, mais de couleur claire, et se rapprochent du chert, et parfois de la calcédoine. Sur 50 espèces de fossiles de cette montagne, que le docteur Fittou possède dans sa collection, il v eu a envirou 40 qui ue fout point partie du catalogue des fossiles de la craie du comté de Sussex, publié par M. Mantell '.

D'après M. Dufrénoy, les terrains crétacés des Dyrantes présenteu un mélange analogue des fossiles jusqu'ici cousidorés comme caractéristiques, les uns de la craie, tes autres des terrains tertiaires. Ce géologue fait remarquer que, parmi les toombreux fossiles que contient ce dépol, il y eu a beaucoup qu'ou rapporte ordinairement à la période supractènce. Il ajoute que ces fossiles quoique beaucoup plus abondants dans la partie suprérieur de la craie des Pyrénées, se retrouvent néumoius épars dans toute cette formatio ".

Il paraît résulter de tous ces documents,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Fitton, Proceedings of the Gool. Soc., 1830. <sup>2</sup> Dufrénoy, Annales des Mines, 1831.

que, dans les Pyrénées, dans les Alpes et à Maëatricht, il existe des dépôts où se trouvent réunis des fossiles, considérés jusqu'ici comme exclusivement propres, les uns aux terrains secondiers, les autres aux terrains tertiaires, ee qui semble conduire à conelure que, sous le rapport toologique, ou ne peut tirer de ligne de démarcation tranchée entre ces deux groupes.

Il rest à examiner jusqu'à quel point les autres caractères puerent servir à les distinguer : il est à espére que de nouvelles recherches plus approfondies, faites dans les Alpes, pourront servir à éclaireir ettle question. Sans doute de semblable recherches, faites dances hautes montagnes, sont nécessairement très-longues; elles exigent beau-coup de patience et de faitge; il faut qu'on soit favorité par les circonstances, et surtout par un beau temps; mais si elles présentent

de grandes difficultés, elles procurent aussi de bien graudes jouissances ; car qui pourrait visiter avee indifférence ces contrées où on peut observer de si belles coupes de terrains? Toutefois on v rencontre souvent des montagues entières qui sont tellement tourmentées et contournées, que les jeunes géológues qui parcourent les Alpes ne saurajent apporter trop d'attention à leur étude, et doivent tenir leur esprit constamment en garde contre des généralisations hasardées : mais en même temps ils penvent être assurés que chaque coupe géologique, faite avec les soins convenables, et accompaguée d'une liste des fossiles qui s'y reucontrent, recueillis sur les lieux par eux-mêmes et non achetés à des marchands, et examinés ensuite par des geus habiles, sera poureux du plus grand intérêt, et les récompensera amplement de leurs travaux.

## SECTION V.

#### GROUPE CRÉTACÉ.

Syn. Craic (Chalk, angl.; Kreide, allem.; Scaglia, ital.)

Marne crayeuse, craie tufau (Chalk marl, angl.).

Grèsvert supérieur (Upper green sand, ang.); Glaucouie crayeuse (Chloritische Kreide, allem.; Plâner Kalk, allem.; Gault, ang.) Grès vert inférieur (Louer green sand angl.)

Grès vert inférieur (Loucer green sand angl.)
Glaucouie sableuse, Al. Broug.; (Grüner
Sandstein, allem., Boué; partic du Quadersandstein des allemands.)

La partie supérieure du groupe crétacé occupe une étendue considérable de l'Europe occidentale; elle s'y présente presque toujours avec les caractères distinctifs bien connus de la craie. L'étage supérieur de cette craie est généralement caractérisé daus une grande partie de l'Augleterre par la préseuce d'une grande quantité de rognons de silex , disposés par bandes sensiblement parallèles; ou voit aussi des veines minces de la même substance, tautôt suivant la même direction que les rognons, quelquefois aussi traversant les couches obliquement. La craie blanche. lorsqu'elle est exempte de silcx et des grains siliceux dont elle est mélaugée, est du carbouate de chaux presque pur. D'après l'analyse de M. Berthier, la craie de Meudon, débar-

rassée par le lavage du sable qui v est disséminé, contient, sur 100 parties, 98 de carbonate de chaux, 1 de maguésie avec un peu de fer, et 1 d'alumine. Eu Angleterre, les silex devienueut de plus eu plus rares dans le passage de l'étage supérieur de la craie à l'étage inférieur, et ils disparaissent entièrement dans cetui-ci. C'est cette circonstance qui a souvent fait partager la formation de craie blanche, en craie supérieure, ou craie à silex, et craie inférieure ou craie sans silex, Mais cette distinction no sangait être admise pour des localités éloignées de celle où elle a été établie : car, au Harre par exemple. la craie inférieure, à l'endroit même où clle passe aux grès verts supérieurs, renferme une grande quantité de silex et de rognous siliceux (chert): cependant, en suivant la côte vers l'Est, à partir du cap de la Hêve, on observe une masse considérable de craie où les silex sont rares, laquette est évidemment supérieure aux couches du Hâvre, qui les séparent de couches de craie très-riches en silex. L'observation des escarpements de Lyme Regis (Dorsetshire) et de Beer (Devonshire) montre bien l'impossibilité qu'il y a d'établir des correspondances exactes entre les dernières subdivisions des terraius, même sur une étendue qui u'est que de quelques milles.

grande différence dans le développement qu'ont pris les différentes parties du groupe crétace, ce que j'ai eu anciennement occasion de faire connaître . Cependant quelques couches qu'on observe dans tout le canton de Lyme et qui s'étendent même assez loin à l'Est de Weymouth , présentent une circonstance remarquable; elles contiennent beaucoup de petits grains de quartz irrégulièrement arrondis, probablement d'origine mécanique, qui ont été accidentellement disséminés dans la masse. Elles sont remarquables aussi par la grande variété de débris organiques qu'on y trouve. Malgré leur constance, ces couches sont quelquefois remplacées presque subitement par d'autres couches où l'on ne voit pas de grains de quartz ; c'est ce qui a lieu à Beer. La pierre de Beer, qui a été exploitée pendant des siècles pour des constructions , paraît être l'équivalent géologique des couches à grains de quarts de Lyme; et cependant c'est une roche blanche qui est principalement composée de carbonate de chaux, mélangée seulement de quelques parties argileuses et siliceuses. Il est probable que la pierre de Beer est aussi l'équivalent de la roche dite Malm-Rock des comtés de Hants et de Surrey , décrite par M. Murchison , et de la pierre à fourneaux (firestone) de Merstham, comté de Surrey, indiquée par M. Webster, et rapportée au grès vert supérieur. Je dois faire observer ici, qu'en Normandie, la craie inférieure, ou son passage aux grès verts qu'elle recouvre, est employée comme pierre à bâtir dans beaucoup de localités, et que quelques-unes des couches de la craie inférieure de cette contrée ont pris nne forte consistance qui approche même de celle du calcaire compacte. On les observe très-bien sur la grande route qui conduit du Havre à Rouen , le long de la rive droite de la Seine.

Les étages inférieurs du groupe crétacé ont recu différents noms , surtout en Angle-

1 Géol. trans., 2º série. vol. 11.

Car on remarque entre ces deux points une grande différence dans le déreloppement les comprenne tons en masse, soas le nom qu'ont pris les différentes parties du groupe de grès verts (green sand.). Nous devons la crétacé, ocque j'aicu anciennement occasion de grès verts (green sand.). Nous devons la crétacé, ocque j'aicu anciennement occasion de grès verts (green sand.). Nous devons la crétacé, ocque j'aicu anciennement occasion de grès verts (green sand.). Nous devons la crétacé, ocque j'aicu anciennement occasion de grès verts (green sand.). Nous devons la crétacion de grès verts (green sand.). Nous devons la cretacion de grès verts (green sand.). Nous devons la cretación experts sand.) Nous devons la cretación de grès verts green sand.) Nous devons la cretación caste des sous-divisions qu'il a étables doivent l'Est. Agree de l'angietter e, parce qu'en les sui-remarchement arrondis probablement d'origine ment arrondis que que se l'adment de la creation de grès verts d'arrondis de l'angietter qu'on qualte aussi par la grande variété de débris d'un probablement de les constants de l'angietter qu'on qualte aussi par la grande variété de débris d'un probablement de les constants de l'angietter qu'on qualte aussi par la grande variété de débris d'un probablement de les constants de la creation de grès verts s'arrons and l'angietter qu'on qu'un et altre de la grès de l'angietter qu'on qu'un et altre de la grès de l'angietter qu'on qu'un et altre de la grès de l'angietter qu'on qu'un et altre de la grès de l'angietter qu'on qu'un et altre de la grès de l'angietter qu'un et altre d'angiette qu'un et altre d'angiette de la grès d'angiette de la grès d'ang

Les grès verts supérieurs sont généralement liés par des passages à la masse de craie qui les recouvre; comme elle, ils présentent une grande quantité de grains verts. M. Berthier a naulysé des grains semblables venant du dépoi de quivalent du Havre, sinsi que les nodules verts ou rougeatres qui les y accompagnent. Voici les résultats de ces analyses :

#### Grains verts.

| Silice |    |    |   |    |   |    |    |   | 0,5 |
|--------|----|----|---|----|---|----|----|---|-----|
| Proto  | z, | rd | e | de | • | fe | r. |   | 0,2 |
| Alumi  | n  | e. |   |    |   |    |    |   | 0,0 |
| Potas: | se |    |   |    |   |    |    | ٠ | 0,1 |
| Eau.   |    |    |   |    |   |    |    |   | 0,1 |

#### Nodules.

| Phosphate de chaux            | 0,57 |
|-------------------------------|------|
| Carbonale de chanx            | 0,07 |
| Carbonate de magnésie         | 0,02 |
| Silicate de fer et d'alumine. | 0,25 |
| Eau et matière bitumineuse.   | 0,07 |
|                               | 0.98 |

l Fitton, Des couches qui existent entre la craie et le calcaire de Purbeck; Annals of philosophy, 1824. C'est dans ce mémoire que les relations générales de ces couches ont été, pour la première fair elsirement indiquées.

fois, elairement indiquées,

2 On pent consulter: le Mémoire déjà cité du docteur Fitton; celoi de M. Murchison aur le partie Nord-Ouest du comé de Sussex, Geol. Trans., 25 série, vol. uj. la Description géologique de comét de Sussex, par M. Mantlell, et l'Ouvrage de M. Martins ur l'Ouest du mene conité.

99

Ces analyses montrent la différence de composition des grains et des nodules. A l'égard de ceux-ci, M. Al. Brongniart remarque que le phosphate de chaux y entre quelquefois en si forte proportion, qu'il constitue presque à lui seul toute la masse .

L'étage désigné en Angleterre sous le nom de quult ou golt est un dépôt argileux de conleur blene grisatre. Le plus souvent la partie supérieure est formée d'argile, et la partie inférienre d'unc marne qui contient des paillettes de mica, et qui fait fortement effervescence avec les acides.

Le grès vert inférieur se compose de conches de sable et de grès de différents degrés de dureté. La couleur est le plus ordinairement ferrugineuse ou verte; génèralement, la première est celle de la partie supérieure, ct la seconde domine dans la partie inférieure, qui se présente quelquefois à l'état de roche argilo-arénacée, surtout vers le has.

Sans entrer dans de plus grands détails spr les sons-divisions du groupe crétacé, on doit reconnaître qu'en le considérant dans son ensemble, tel qu'il existe en Angleterre et dans une grande partie de la France et de l'Allemagne, on peut le regarder comme composé d'une partie supérieure crétacée, et d'une partie inférience arénacée et argileuse. Les divisions établies pour le S.- E. de l'Angleterre ont été observées par M. Lonsdale dans le Wiltshire; et sur le continent, M. Dumont a reconnu que la partie inférienre du gronne crétacé, qui se rencontre entre la Meuse et la Roër, présentant sa plus grande puissance près d'Aix-la-Chapette, se subdivise très-bien en grès verts supérieurs, gault, et grès verts inféricurs 2. Dans le N. de l'Angleterre on retrouve à peine quelques traces de la formation arénacée : la craie blanche recouvre une craie ronge; et celle-ci repose sur une roche argileuse que M. Phillips a appelée argile de Specton (Specton cloy). Dans le

S.-O. de l'Angleterre, la craie repose sur nn grand dépôt arénacé dont la compositiona minérale n'est pas partout la même. Daras quelques localités il contient des veines puissantes et régulières de chert; ailleurs il en est entièrement dépourvu. Le plus souvent , la partie inférienre présente généralement une roche argilo-arénacée, caractérisée par la présence de beaucoup de parties vertes, et par une grande variété de débris organiques. La partie moyenne est formée par un sable d'un brun jannâtre, faiblement aggrégé, et dans lequel on tronve peu de fossiles. Enfin la partie supérieure est un mélange de grès verts et d'autres grès d'un jaune branatre, avec on sans veines de rognons siliceux (chert); les fossiles qu'elle contient sont le plus sonvent fracturés.

En Normandie, lessables qu'on trouve dans la craie présentent des caractères très-variés. Lorsqu'on suit, dans l'intérieur de la France. les sables verts qui viennent apparaître dessous la craie, et qui s'étendent, par Mortaque, depnis les côtes de la Normandie jusqu'aux bords de la Loire, du côté de Tours, et de là, vers le norda jusqu'aux environs d'Auxerre et de Troyes, on reconnaît bientôt qu'on doit renoncer à généraliser les sousdivisions, si ntiles pour l'étude de la même formation en Angleterre, et se contenter de partager le groupe crétacé en deux grandes divisions : la craje proprement dite, et les grès on sables verts.

Le groupe crétacé s'étend sur une grande partie de l'Europe. La craie et le mulatto, ou grès vert du nord de l'Irlande, doivent être considérés comme la limite la plus occidentale connue jusqu'ici de cette formation. L'intérieur de l'Espagne et du Portugal a été encore si peu exploré sous le rapport de sa constitution géologique, que nous ne sommes même pas assurés que la craie s'y rencontre; à moins que le calcaire à nummulites, observé par le colonel Silvertrop dans les provinces de Séville et de Mnrcie, ne doive ctre rapporté à cet étage.

D'après M. Nilsson, la craic de la Suède (qui est le prolongement de celle du Dane-

<sup>1</sup> Cuvier et Brongniart, Description géole des environs de Paris, 1822, p. 13.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> D'Omaline d'Halloy. Éléments de géologie.

marck) s'appuie généralement sur le gneiss, et plus rarement sur les roches du groupe de la granwake. On ne la voit reposer sur le groupe colitique que dans une seule localité. près de Limhamn, dans la Scanie. Près de Hammer et de Kæseberga il v a . à la surface, une formation pnissante de sables contenant du bois bitominenx. M. Nilsson la rapporte an gronpe crétacé, parce que les végétanx qui s'y tronvent sont accompagnés de fossiles crétacés. Le dépôt de craie de la Suèdese rencontre, par places, sur une grande épaisseur, et il est très-riche en débris organiques. La partie septentrionale de cedépôt est blanche ou grisatre, et plus ou moins mélée de substances silicenses. Vers le Sud, M. Nilsson indique nne sèrie de roches qui présentent les différents degrés d'un passage insensible des grès verts à la craic blanche '.

M, le professeur Pusch a fait connaître que le groupe crétacé se montre sur une grande étendue dans la Podolie et dans la Russie méridionale, et forme le prolongement du terrain crétacé de la Gallicie et de la Pologne. Il constitue , à l'état de craje marneuse , tout le pays compris entre le Bog et le Dniester, autour de Janow , de Lubin , de Micolaiew , d'Uniow et de Robetyn, Recouvert par les terrains supracrétacés, il s'étend depuis Halicz josqu'à Zalezczyky, sur le Doiester. A l'O, de ce fleuve, il occupe les environs de Tlumacz, d'Otynia, et de quelques autres lienx jusqu'au pied des Carpathes, Au N. dn Dniester, il existe sons les terrains supracrétacés, entre ce fleuve et Brzezan, et il s'étend an loin vers Brody et dans les plaines de la Volhynie. « Dans quelques endroits . et particulièrement aux environs de Krzeminiec, il est reconvert par des terrains plus récents; mais nne grande quantité de silex et de fossiles de la craie, épars dans des sables, ne permettent pas de douter de sa présence. » La craie forme des hautenrs assez considérables autour de Grodno, en Lithua-

nie. D'après M. Eichwald, la craie de cette dernière contrée abonde en bétennities, tandis que ces fossiles manquent en Volhynie, où its sont remplacés par des Echinites, Terebratula, Ostrea, Placuna, Inoceramus (Catilius), etc. Dans les deux pays, les sites contiennent des Retepura, Eschara, Ananchytes, Encrittes, etc. '

M. Eichwald a observé à Ladowa, sur le Dniester, de la craie sans silex, qui contient des fossiles des genres Plagiostoma, Pecten, Ostrea, etc., et qui repose sur le schiste argileux. A environ sept werstes de Ladowa, près de Bronnitza, elle recouvre alternativement un grès grossier. la grauwake et le schiste argileux '. Plus au Sud, dans les plaines de la Moldavie , de la Podolie et de la Bessarabie, la craie ne se montre que par lambeau isolés, comme entre Jaroszow et Mohilew sur le Dniester, de Raszkow à Jaorlik snr le Pruth, près de Kolomea, de Sniatyn, de Sadagora, de Seret, de Roswan, d'Illina et de Jassy. On trouve la craie sur la partie méridionale du steppe granitique , dans la Crimée, et sur les bords de la mer d'Azof, entre le Berda et le Don. Elle se prèsente aussi à l'O, du Don, à travers le centre et le S.-E. de la Russie. Dans le pays des cosaques du Don, dans les gonvernements de Voronesch, de Koursk et de Toula, elle se forme cà et là en collines, et se montre sur le bord des rivières au-dessous de la terre végétale, et constitue probablement la base de cette grande et fertile plaine. Le terrain marnenx de la Gallicie orientale et de la Podolie est lié, comme en Pologne, avec un dépôt gypseux, à Mikulnice, à Seret (Podolie), à l'E. de Trembowla, et plus particulièrement à Zbryez, près de Czarnokozienice. La craie graphique y est plus abondante et plus riche en silex que dans le centre de la Pologne 3, a

Il résulte encore des détails intéressants donnés par M. Pusch, qu'il y a là, sur la

<sup>1</sup> Nilsson, Petrificata suecana formationia creaccor descripta, et iconibus illustrata, 1827.

<sup>1</sup> Journ. de géologie, t. 19, p. 68. 2 Ibidem, p. 61.

<sup>3</sup> Pusch, Journ, de Géologie, t. zt.

partie supérieure de la craie, un dépôt de lignites, qui nons rapoelle le sable à lignites indiqué par M. Nilsson, en Suède, lequel, quoiqu'à une grande distance, parattrait avoir la même position géologique. Il ne parait pas que ces lignites se retrouvent dans le centre de la Pologne, mais ils ont été reconnus dans plusieurs localités de la Gallicie orientale, et très-abondamment le long des Carpathes, dans la Pocutie et la Bukowine, depuis Otynia jnsqu'à Maydan, Lanczyn, Knjazdwor, puis, en remontant le Pruth, de Miszyn jusqu'à Seret, près de Czorthow et d'Ulaszkowce, et sur le Dniester, près de Chochim et de Mohilew. Ce terrain de lignites est décrit comme formé d'un grès calcaire bleuâtre ou gris verdâtre, alternant avec des sables et de l'argile plus ou moins calcaires, et avec des marnes schisteuses, il contient quelquefois du succin, et plus souvent des morceaux de bois bitumineux . des couches minces de lignites et des troncs d'arbres fossiles. On y tronve beaucoup de coquilles, telles que le Pectunculus pulvinatus, P. insubricus, Pecten (espèce lisse). ct plus rarement le Nummulites discorbinus, le Dentalium eburnium et de petits Cerithium. On regarde ce grès comme distinct par ses fossiles du terrain de lignites, qui est bien connu dans l'O. et le N. de la Pologne; mais on peut ici se demander si, à une telle distance, les circonstances locales u'ont pas pu donner lieu à une grande différence dans les caractères.

Maprès la description de M. le professour Paprès la Cescription de M. le professour Panch, les roches critacies formest un dépot étende en Pologné, et peuvent se distinuer en carais marcuset et ne traite blanche. La première est une marne calcaire fendre, La première est une marne calcaire fendre, la première de la marculaire fendre, la première de la marculaire de la course de la compartie de la colorée en vert par du silicate defer (Caarlow, Staminre), tandis qu'ailleurs, etc est colorée en vert par du silicate defer (Caarlow, Staminre), tandis qu'ailleurs, de le est colorée en vert par du silicate defer (Caarlow, Staminre), tandis qu'ailleurs, de le est colorée en vert par du silicate defer (Caarlow, Staminre), tandis qu'ailleurs de la colorie de la caracteristique de la caracte

que ecrains dépôts de gypse de la Pologne sont liés avec la craie marneuse. La craie blanche de ce pays est décrite comme étant identique avec celle de l'Angieterre; elle contient, comme elle, une quantité de silez beaucoup plus grande que la craie marneuse!

Les roches du groupe crétacése présentent dans différentes parties de l'Allemagne, dans le Hartz, et près de Quedlimbourg, de Paderborn, de Dortmund, de Munster, etc.

Nous avons deji parlé du terrain crétice de la France : nous ajonterous que dans le pays de Valenciennes et de Mous, il repose sur le terrain houiller, et que les terrains de l'Ile d'Aix et de l'embonchure de la Charente sont rapportés à cette formation. Elle aussi été bien reconne dans que'ques val·lées du Jura et sur une grande partie du versantseptentional des Pyrénées. Elle existe sur les deux flancs des Alpes, et descend sur une grande partie du me grande partie du me grande partie des Aponnis».

Le terrain crétacé est très-développé dans les Alpes maritimes, où, entre autres fossiles, ilcontient une grande quantité de nummulites, que l'on regardait autrefois comme appartenant exclusivement aux formations supracrétacées. Il est ordinairement composé d'un calcaire marno-arénacé, dans lequel les parties arénacées deviennent uelquefois prédominantes, en sorte qu'il passe à l'état de grès. A sa partie inférieure se trouvent des conches d'un calcaire de couleur claire, chargé de grains verts et tout rempli de Bélemnites, d'Ammonites, de Nautiles et do Peignes. Il se lie intimement avec la partie supérieure d'un calcaire de couleur claire, qui contieut beaucoup de dolomie cristalline. Ce dernier calcaire est très-difficile à classer; par sa position, il peut être rapporté, soit à la partic inférieure du groupe crétacé, soit à la partie supérienre du groupe oolitique. Quelle que soit son époque géologique, il est lié intimement, comme l'a fait remarquer M. Elie de Beaumont, avec une grande partie des roches à nummulites des

<sup>1</sup> Pusch, Journ. de géologie, t. u, p. 258.

Alpes, et avec les calcières de couleur glaire de la Provence, du mout Ventoux, des départements de la Drôme, de l'Isère, etc.; et ces roches la mumulies sont ellememes en rapport avec les terrains crétacés de Brianconnet (Basse-Alpes), de Villars de Lans (leère), des montagnes de la graude Chartreuse, du mont du Chal, des huste vailées longitudinales du Jura, del a perte du Rhône, de Thoune, et de la montagne des Fis.

Après tous ces détails préliminaires sur la distribution géographique du groupe crétacé sur la surface de l'Europe, je vais donuer un aperçu des variations qu'il présente dans ses caractères minéralogiques. Dans les îles britanniques, en Suède, eu Pologne, dans une grande partie de la France, et dans différents cantons de l'Allemagne et de la Russie, le terrain erétacé semble s'être trouvé, à une époque déterminée, sous l'influence de certaines eanses qui ont produit partout les mêmes effets, ou des effets à peu près semblables. Les différeuces que l'on observe dans la partie inférienre de ce dépôt paraissent ne consister que dans la présence ou l'absence d'une quantité plus ou moins graude de sables et d'argile, matières qui peuvent être considérées comme provenant de la destruction de terrains antérieurs, et comme déposées par les eaux qui tenaient ees détritus en suspensiou mécanique; et cette supposition s'accorde bien avec l'inégale répartition de ces deux substances dans les localités où elles se trouvent. Mais si on considère la partie supérieure du groupe à laquelle la partie inférieure est liée par des passages , l'hypothèse d'un simple transport paralt ne pas s'accorder avec les phénomènes que l'on y observe, lesquels semblent plutôt avoir été produits par une dissolution chimique de carbonate de chaux et de siliee, qui a du recouvrir une surface cousidérable ".

<sup>3</sup> Dans les phénomènes de l'époque setuelle, nous trouvons la silice en dissolution dans les eaux hermales; ej quelquefois ces eaux, comme à Sain-Michel, dans les Açores, contiennent en même temps du carbonate de danx. On ne peni, il est vrai, concevoir que de Jelles sonress, même appposées en grand nombre, sient donné lien au

Car, comme ou l'a déjà vm. la craie blanche contenuat souvent des sites, v'étend depair. la Russie jusqu'en France, à travers la Popage, la Sudel, e Danemarek, l'Allemagne et la Grande-Bretagne. Le grand dépôt de craise et de gris vert qui s'est forme des Burope à l'époque de la série crétacée, a été depais tellement recouvert, ravage, souleré et disloqué, que nous n'avons plus à observer que les lambeaux de cette formation ; mais c'en est assez pour reconnaître qu'elle a recouvert ann grande variété de roches précisitantes, depuis le gneiss de la Sudel, jusqu'au terrain de M'endéd, du S. E. de l'Angeleterre.

Aussi, dans les contrées que nous venons de eiter, ou u'observe pas de différence bien essentielle dans la disposition et dans les caractères minéralogiques des masses qui composent le terrain erétacé, abstraction faite de quelques modifications locales. Mais si nous examinons ce terrain dans les Alpes, nous y tronvons des roches qui n'auraient certainement jamais été rapportées au groupe crétace, si l'on n'avait eu égard qu'à leurs caractères minéralogiques, et cependant on ne pent douter maintenant qu'elles n'aient été formées à la même époque, à moins de reponsser les conséquences évidentes qui résultent de l'examen des fossiles qu'on y rencontre. Au lieu de la craie blanche et tendre, et des dépôts puissants de sables faiblement aggrégés, qui constituent une si grande partie de ce terrain dans le nord de la France et en Angleterre, nous rencontrons iei des calcaires compactes et des grès dont la dureté est comparable à celle des roches les plus anciennes; à tel point qu'ils avaient été rapportés à celles-ci par les premiers géologues qui les avaient observés. Telles sont les roches de calcaire noir et dur (riche

grand dépôt de craie qui se présente avec tant d'uniformité sur une grande étendue; mais quoique des sources, en prenant ce mol dans son sceeption propre, n'aieni pu prodaire de tels effets, peu-lètre armisin-ou ne explication plausible des phénomènes obserrés, en les attribant à la méme cause qui prodai aujourl'àni le seaux hérmales, et qui a pu, à cette époque, sgir avec besnoup plus d'intensité et de développement. en Scaphites, Hamites, Turrilites et autres fossiles), qui couronnent les sommets des Fis, de Sales, et autres montagnes de la Savoie qui sont liées avec le Bnet.

Les terrains do cette formation, qui s'appuient sur le cué méridional des Alpes, en face des grandes plaines Lombardo-Venitiennes, n'ont pas des caractères minéralogiques si différents de ceux de la craie de l'Europe occidentale; ils sont souvent composés de couches blanches, verdêtres et rougestres, quelquefois très-argileuses. Dans la chatne des Apeninso du noberre de si grandes masses de terrains qui paraissent se rapporter au groupe crétacé, il y a quelques cantons où les roches sont tout-k-fait identiues avec le terrain créace ordinaire.

Jusqu'à quel point les roches des Alpes de cet âge ont-les étà altrés ée depuis lem dépôt, par suite des révolutions qu'elles out dépôt, par suite des révolutions qu'elles out pérpouvées?.... On bien peut-on regarder l'âtat où ni les observe comme résultant de leur formation originaire, inflenecée par des causes locales?.... telles sont les que-tions qui restent à résoudre. Nous nous contenterons de faire observer à cet égard qu'il service de concevoir que ces roches aient par être capacée à toutes les circonsaines qui accompagnent de grander évolutions, sans en avoir éprouvé quelques modifications.

D'après M. Dufrénoy, les terrains crétacés de la France méridionale, ontre qu'ils contiennent une association remarquable de fossiles, présentent aussi des caractères minéralogiques différents de ceux que l'on observe dans les dépôts de la même époque, dans le nord de la France. La partie de ces terrains qui s'appuie sur le plateau central de la France est formée, vers le bas, de marnes et de grès plus ou moins chargés d'oxyde de fer , et contenant , dans quelques localités, des conches de lignites. M. Dufrénov rapporte ces terrains de lignites (tels que ceux de Rochefort, d'Augoulême, de Sarlat, du Pont-Saint-Esprit, et quelques antres) aux roches arénacées inférienres du groupe crétacé. A Angoulème, et dans quel-

ques autres localités, les lignites sont recouverts par des conches régulières de calcaire presque saccharoïde, Cette circonstance prouve qu'ici le carbonate de chaux est le résultat d'un dépôt chimique opéré lentement; d'où il suit que si l'on considére la craie blanche du nord de l'Enrope comme formée chimignement, il faut admettre que le depôt s'est fait plus lentement dans certaines localités que dans d'antres. Le même géologue a aussi reconnu, à l'égard du terrain crétacé qui constitue une partie des Pyrénées et de celui qui en est le prolongement, que les calcaires qui reposent sur les dépôts arénacés (à lignites et à empreintes végétales); quoique le plus ordinairement compactes, sont aussi quelquefois cristallins. Néanmoins il est à remarquer que la partie supérienre de la craie des Pyrénées présente des caractères évidents de formation mécanique; car on y observe des couches puissantes de conglomérats calcaires alternant avec des conches de calcaire 1.

M. Élie de Beaumont cherche à établir que, sur différents points, de violentes dislocations de couches ont précédé le dépôt du gronpe crétacé; il se fonde sur ce qu'on observe que ce terrain repose en conches horizontales sur les couches relevées de terrains plus anciens. C'est ainsi que la craie et le quadersandstein (grès vert) des environs de Dresde, de Pirna et de Konigstein, en Saze, s'étendent horizontalement sur les conches inclinées de l'Erzgebirge, que M. Élie de Beanmont considére comme ayant été sonlevées en même temps que la Côte-d'or, à cause du parallélisme des deux chaines. La date de ce soulèvement se trouve ainsi fixée entre le dépôt du terrain colitique et celui du groupe crétacé. Le soulèvement du mont Pilas est anssi rapporté à la même époque. M. Élie de Beaumont pense que par suite de ces dislocations de couches , des masses d'eau considérables ont dù être mises en mouvement, charriant avec elles les détritus de ces couches. En regardant cette

<sup>1</sup> Dufrénov. Annales des Mines, 1831.

théorie comme probable, il reste encore à expliquer le caractère de dépôt chimique que présentent la craie blanche et les silex; et on peut demander si les circonstances qui ont du accompagner la dislocation des couches, ont permis à la mer de dissoudre du carbonate de chaux et de la silice, qui se seraient ensuite déposés lors du retour d'une période de ealme, tandis que les sables et argiles se seraient précipités les premiers du liquide qui ne les tenait, au moins en partie, qu'en suspension? Les jeunes géologues ne doivent considérer ces idées que comme de pures hypothèses, qui même ne s'accordent peut-être pas parfaitement avec les débris organiques qu'on rencontre dans le groupe crétacé.

M. Partsch décrit une série de roches calcaires et arénaeées qu'il a observées en Dalmatie et dans les provinces voisines. Elles contiennent des Nummulites, et paraissent appartenir au groupe crétacé. On les voit former des montagnes élevées , particulièrement dans la Croatie. La direction des chaînes de montagnes a fait présumer à M. Élie de Beaumont que ces roches s'étendaient dans la Livadie et dans la Morée, L'observation seule pourra apprendre jusqu'à quel point cette induction est exacte; mais, dès à présent, il est à remarquer que des roches semblables à celles de la Balmatie prédominent sur nne grande étendue dans quelques parties de la Grèce, et qu'eiles s'étendent aussi le long des côtes de la Caramanie.

Les differents mémoires de M.N. Keferstein et Boué, du professeur Sedgwise, de M. Murchison et de M. Lill de Lillienhach, ne permettent pas de douter que le groupe crétacé ne se montre, sur une grande étendue, dans les montre, sur une grande étendue, dans les monts Carpathen. Les géologues ne sont pas d'accords sur le point où la série commence et sur estein où elle fait; mais le fait principal de la présence du groupe crétacé nouve et sur estein où elle fait; mais le fait principal de la présence du groupe crétacé des observations, que la plus grande partie des observations, que la plus grande partie des observations, que la plus grande partie des observations formée de roches archaeces.

Après avoir fait remarquer que les roches crétacées des monts Carpathes n'ont épronvé

aueune modification depuis leur dépôt, tandis qu'au contraire celles de la chalne principale des Alpes ont été fortement disloquées (ce qui est pleinement confirmé par les observations plus récentes que M. Murchison a faites à quelque distance de Vienne), M. Élie de Beaumont ajonte:

« Presque dans le prolongement des Carpathes, aux environs de Dresde, le côté droit et septentrional de la vallée de l'Elbe est bordé par une suite de montagnes de granite et de syénite, qui s'étendent de Hinterbermsdorf sur la frontière de la Bohême , à Weinbohla, à une lieue et demie à l'Est de Meissen, en s'élevant brusquement au-dessus de la plaine de Quadersandstein (grès-vert) et de Planerkalk (craie). Lorsqu'on examine de près le contact de ces roches primitives avec les couches qui représentent le grès vert et la eraie, on voit qu'en beaucoup de points elles les conpent et même les recouvrent presque borizontalement. Il est donc de toute évidence que ces granites et ces syénites se sont élevés à la surface du sol depuis le dépôt du grès vert et de la craie, et il n'est pas moins remarquable que la petite chaine qui en est formée, conrt, comme le fait aussi à peu près la chaine des Géants, dans le sens de la vallée de l'Elbe, et dans une direction exactement paralléle à celle qui domine dans le système pyrénéo-apennin 1, »

Les carrières de Freinbola sont le point le plus remarquable à observer. On y exploite une roche de craie qui contient, d'apris M. Weiss, des Plogistones princasum, Podopsis, Spatangua, etc. Cette roche se trouve en général en couches heritoniales; mais près de sa ligne de jonction avec la syénite, elle s'enfonce graduellement en plongeant sous celle-ci, de manière qu'on voit la syénite recouvrir la craie à stratification concordante. Une couche de marne et d'argile, en partie bitumineuse, qui recontral craie, la sépare d'avec la roche de syénite. M. klipstein rapporte, a usujet deces superpositions, qu'en remontant la vallée de

1 Ann. des Sc. nat., t. xviii, p. 308.

Polenz, depuis le pied du Mont Hockstein, on remarque, à droite, que les couches de grès vert, qui sont généralement horizontales, commencent à s'incliner insensiblement sous un angle qui angmente à mesure qu'elles sont plus proches du granite; de manière qu'elles plongent sous cette roche sous un angle de 46 à 48°. Il regarde ce fait comme tont-àfait incontestable. « En venant de Brandt, » on observe que la hanteur du grès vert di-» minne de plus en plus à mesure que l'on » descend dans la vallée, jusqu'à ce qu'elle » n'ait plus que quelques pieds. Dans un » vallon qui s'étend dans ces montagnes, » vers la hauteur du Gothenwald . la craie » marneuse, avec ses marnes et ses argiles » supérienres , se montre entre le granite et » le grès vert. Il y a des endroits où l'on a » poussé des galerics à travers le granite et » la craic, jusque dans le grès vert. » Ces travanx ont montré que « la craie , avec ses » marnes et ses argiles, s'amincit graduel-» lement, de telle sorte que le granite, qui a s'annuvait d'abord sur l'argile , vient enfin » en contact avec le grès vert. La snperpo-» sition du granite sur le grès est tout-à-fait » évidente à quelque distance de ce point. » Mais tout à coup le phénomène change. Le » granite-conpe les roches arénacées sans les » déranger ou les altérer en rien. On dit » même que plus bas le granite commence » à être placé sous le grès vert . »

\*\* a citre place sous e grev vere . \*\*

M. le professour Numann a observé que, 
près d'Obernu, l'inclination et suprès de 
professour l'inclination et suprès de 
professour le que hientôt il les recourre; 
tandis qu'aux cuvirons de Zacheila et de 
professour et roches créatecies reposent 
horizontalement sur le granite. Il ne pent 
horizontalement sur le granite l'anchevitent l'un 
répendant pas y avoir de doute sur la liaison 
des deux dépôts; car dans les deux localités 
le calcaire et le granite s'enchevérent l'un 
l'autre, et l'on voit des portions irrégulières 
et des veines de calcaire dur, à grains verts 
et de vienes de calcaire dur, à grains verts 
et de vienes de calcaire dur, à grains verts 
et à fossiles crayeux, qui se trouvent çate tà 
mpatées dans le granite. Un point très-ininquétes dans le granite. Un point très-in-

1 Journ. de géologie, 1. 11, p. 182.

téressant est la gorge de Niederwarta, snr la rive gauche de l'Elbe : « Dans le village, » il va de la craie horizontale : mais envi-» ron à un tiers de lieue an-delà , les cou-» ches se relèvent sous nn angle de 25 à 30°. » A cent pas plus loin, l'inclinaison est de 70 » à 80°, et ces roches, fracturées très-près » du granite, s'élèvent en hantes montagnes » escarpées sur le terrain crétacé. » A Lichtenhain et à Ottendorf, on voit à découvert la limite de ionction du granite et du grès. A vingt pas plus loin le grès est horizontal; mais à mesnre qu'on s'approche du granite, les couches, on plutôt les fragments de couches, se relèvent et atteignent nne inclinaison qui va insqu'à 60° 1.

Avant de quitter ce sujet, nous devons faire mention de certaines couches qui existent dans le Cotentin (Normandie), dans lesquelles on observe, sinou no passage évident de la craie aux terrains supracrétacés, dn moins nnc juxtaposition remarquable entre des couches contenant les fossiles du calcaire grossier, et un terrain qui renferme des fossiles de la craie, dont plusieurs ont aussi été trouvés à Maëstricht. Le calcaire dn Cotențin, connu sons le nom de calcaire à baculites, a été sonvent visité, et plusieurs fois signalé par des géologues; mais sa véritable position dans l'échelle des terrains, n'est connue que depuis la description que M. Desnoyers en a donnée en 1825 . Le calcaire à baculites est hlanc on jaune, et presque tonjours compacte; ses caractères minéralogiques sont toutefois variables, car on le trouve aussi à l'état crayenx, et même à l'état arénacé. Il contient des fossiles de la craje, parmi lesquels se rencontrent plnsieurs de éeux qui ont été reconnns à Maéstricht; tels sont le Baontites vertebralis, le Thecidea radians, le T. recurvirostra, et quatre ou cinq espèces particulières de Terebratules non encore déterminées. D'autres couches reposent sur ce calcaire, et forment

2 Mem. de la Soc. d'Hist. nat. de Paris, t. 11.

<sup>1</sup> Naumann, Poggendof's Annalen; et Journ. de géologie, 1. m. p. 292, 1831.

avec lui une masse totale de terrain d'nne épaisseur peu considérable. Elles sont principalement composées de matière calcaire, et quoiqu'elles ne soient pas parfaitement semblables au calcaire qu'elles recouvrent, elles en différent cependant très-pen en apparence; mais elles contiennent des fossiles analognes à ceux du calcaire grossier, et M. Desnoyers pense que, sous le rapport des caractères zoologiques, on peut tracer une ligne de séparation bien nette entre ces deux dépôts. Il remarque cependant qu'à la jonction des parties supérieure de l'un et inférienre de l'antre, lorsque les roches n'avaient pas beancoup de cohérence, il y a eu quelquesois un mélange apparent de fossiles des

deux terrains. « Mais il m'a semblé en même temps, » ajoute M. Desnoyers, ontre que cette con-» fusion était pent-être accidentelle, que les » espèces de la craie compacte, Trochus et » Baculites, conservant leur mode habituel » de pétrification, auraient appartenu à une » couche antérieurement formée, et diffé-» raient ainsi de celles propres au calcaire » grossier, Cerithium cornucopia, Hyppo-" nix, Clypeaster politus? (Desm.), etc., » remplics au contraire de miliolites et du » calcaire pisolitique qui les entoure. Des » petits galets de grès et de quartz, communs

» dans toutes les couches secondaires du Co-» tentin, les accompagnent à Orglandes, seul » endroit aŭ j'aje vu le mélange appa-» rent. a Le calcaire à baculites s'observe à Fréville,

Canquigny, Bonneville, Orglandes, Hauteville, et en quelques autres endroits du Cotentin.

M. Desnovers fait remarquer que, parmi les fossiles que l'en trouve dans les grès. verts et la craic de ce pays (et qui sont compris dans le catalogue général ci-après), les suivants, Turrilites, Gryphwa columba, G. striata, Ostrea carinata, O. pectinata, Pecten spinosus, Hallirhoa, Ventricutites, Spongus, et autres, si nombreux aillenrs, ne se rencontrent pas dans ce terrain.

## Débris organiques du groupe crétacé 1.

### VÉGÉTAUX.

Confereites fasciculata (Ad. Brong. pl. 1. fig. 1. 2. 3.) Arnager, Bornholm (Ad. Br.) Craie, Sussex

- agagropiloides (Ad. Br. pl. 1. fig. 4 et 5.) Arnager, Bornholm (Ad. Br.)

- Espèce non déterminée. Craie, Sussex (Man1.)

Fucoides Orbignianus (Ad. Br. pl. 2, fig. 6, 7.) He d'Aix, La Rochelle (Ad. Br.) - strictus (Ad. Br. pl. 2. fig. 1 à 5.) Ile d'Aix, La

Rochelle (Ad. Br.) - tuberculosus (Ad. Br. pl. 7. fig. 5.) He d'Aix, La

Rochelle (Ad. Br.) - difformis (Ad. Brong. pl. 5. fig. 5.) Bidache,

Bayonne (Ad. Br.) - intricatus (Ad. Br. pl. 5. fig. 6. 7. 8.) Bidaehe (Ad. Br.)

- Lyngbianus (Ad. Br. pl. 2. fig. 20, 21.) Arnager, Bornholm (Ad. Br.)

Brongniarti (Mant. pl. 9. fig. 1.) Craie, Sussex

- Targioni (Ad. Br. pl. 4. fig. 2 à 6.) Craie, Sussex (Mant.) - Espèce non déterminée. Craie, Ganlt, Sussex

(Mant.) Zosterites Orbigniana (Ad. Br. Mém. de la Soc.

d'Hist. nat., t. 1. pl. 21. fig. 5.) He d'Aix (Ad. Br.) elongata (Ad. Br. ibid., fig. 6.) He d'Aix

(Ad. Br.) - Bellorisana (Ad. Br. ibid., fig. 7.) He d'Aix

(Ad. Br.) -lineata (Ad. Br. ibid., fig. 8.) He d'Aix (Ad. Br.)

Cocadites Nilssonii (Ad. Br.) Craie, Scanie, Nils. Act. Holm., t. 1, pl. 2, fig. 4 et 6.)

I II a été fait plusieurs additions à ce tablean des fossiles du groupe erétacé. Quelques-nucs nous ont été indiquées par M. de La Bêche; les autres ontété puisées dans le Petrefacta de M. Goldfuss, ou dans la traduction allemande du Manuel de M. de La Bêche, récemment publiée par M. de Dechen. Ces fossiles ajoutés sont distingués des antres par une astérisque en tête (\*). Nous avons aussi aionté des notes qui nons ont été obligeamment communiquées par M. Deshayes.

M. de Dechen a indiqué séparément les fossiles de la montagne de Saint-Pierre, près de Maestricht. Nons n'avons pas jugé devoir adopter cette séparation, qui nous a paru n'être fondée que sur des différences peu importantes, lesquelles même ne sont pas généralement reconnues

(Note du Traducteur.)

(De la B.) Grès vert? Köpinge, Scanie (Nils.) Fougerss, gres vert, Lyme Regis (De la B.)

Bois dicotyledane, percé par quelque coquillage foreur. Craie, Sussex (Mant.) Gres vert, Lyme Regis (De la B.)

#### ZOOPHTTES.

Achilleum glomeratum (Goldf. pl. 1. fig. 1.) Maestricht (Goldf.)

- fungiforms (Goldf. pl. 1. fig. 3.) Maestricht (Goldf.)

- Morchella (Goldf. pl. 29. fig. 6.) Roches crétacées, Essen, Westphalie (Sack.) Manou capitatum (Goldf. pl. 1. fig. 4.) Maestriebt

(Goldf.) - tubuliferum (Goldf. pl. 1. fig. 5.) Maestriebt

(Goldf.) - pulvingrium (Galdf. pl. 1. fig. 6.) Maestricht,

Essen, Westphalie (Goldf.) - Peziza (Goldf. pl. 1. fig. 7. 8; pl. 5. fig. 1; pl. 29. fig. 8.) Maestricht, roches erétaeces,

Essen, Westphalie (Galdf.) - stellatum (Goldf. pl. 4. fig. 9.) Roches erétacées,

Essen (Galdf.) - pyriforme (Goldf. pl. 65. fig. 10.) Craie, Coes-

feld (Goldf.) Scyphia certicillites (Goldf. pl. 65. fig. 9.) Macstriebt, Nehau (Galdf.)

- mammillaris (Galdf. pl. 1. fig. 9.) Essen, Westphalie (Goldf.)

-furcata (Goldf. pl. 2. fig. 6.) Roches crétacées, Essen (Goldf.)

- infuudibuliformis (Goldf. pl. 5. fig. 2.) Essen (Goldf.) - foraminosa (Goldf. pl. 31. fig. 4.) Roches cré-

tacérs, Essen (Goldf.) - Sackii (Goldf. pl. 31. fig. 7.) Essen, Westphalie

(Sack.) -tetragona (Goldf.) pl. 11. fig. 2.) Essen (Goldf.)

- fungiformis (Galdf. pl. 65. fig. 4.) Coesfeld, Westphalie (Galdf.) - Mautellii (Goldf. pl. 65. fig. 5.) Coesfeld, West-

phalie (Goldf.) - Deckenii (Goldf. pl. 65. fig. 6.) Coesfeld, Westphalie (Galdf.)

- Oyenhausii (Goldf. pl. 65. fig. 7.) Grès vert, Darup, Westphalie (Galdf.)

- Murchisonii (Goldf. pl. 65. fig. 8.) Maestricht, Craie, Neban (Goldf.)

Spongia ramosa (Mant. pl. 15. fig. 11.) Craie, Sussex (Mant.) Craie? Yorkshire (Phil.) Nair-

moutier. (Al. Br.) - lobata (Flem.) Craie, Sussex (Mant.)

- plaua (Phil. pl. 1. fig. 1.) Craie, Yarkshire (Phil.)

- capitata (Phil. pl. 1. fig. 2.) Craic, Yorkshire (Phil.)

Cônes de couiferes, grès vert, Lyme Regis. | Spongia osculifera (Phil. pl. 1. fig. 5.) Craie, Yorkshire (Phil.)

- convoluta (Phil. pl. 1. fig. 6.) Craie, Yorkshire °(Phil.) - marginata (Phil. pl. 1. fig. 5.) Craic, Yorkshire

(Phil.) - radiciformis (Phil. pl. 1. fig. 9.) Craie, Yorkshire (Phil.)

- terebrata (Phil. pl. 1. fig. 10.) Craie, Yorkshire (Phil.) - levis (Phil. pl. 1, fig. 8, A.) Craie, Yorkshire

(Phil.) - porosa (Phil. pl. 1. fig. 8.) Craie, Yorkshire

(Phil.) - cribrosa (Phil. pl. 1. fig. 7.) Craie, Yorkshire

(Phil.) Spongue Townseudi (Mant. pl. 15. fig. 9.) Craie, Sussex (Mant.)

- labyrinthicus - (Mant. pl. 15. fig. 7.) Craie, Sussex (Mant.)

Traces Hippocastanum (Goldf. pl. 5, fig. 7.) Maestrieht (Goldf.) deforme (Galdf. pl. 5. fig. 3.) Roches crétacées,

Essen (Galdf.) rugosum (Galdf, pl. 5. fig. 4.) Roches crétacées, Essen, Westphalie (Sack.)

- pisiforme (Goldf. pl. 5. fig. 5; pl. 30, fig. 1.) Roches crétacées, Essen, Westphalie (Goldf.) - stellatum (Galdf. pl. 30. fig. 2.) Roches eréta-

cées, Essen (Goldf.) Alcyonium globulosum (Defr.) Craie, Beauvais, Meudan, Amiens, Tours, Gien; Calcaire à ba-

enlites, Normandie (Desn.) pyriformis (Mant. pl. 16, fig. 17 et 18.) Craie, Sussex (Mant.)

- Espèce non déterminée. Craie, Sussex (Mant.) Grès vert supérieur, Warminster, (Lons.) Choanites subrotundus [Marit: pl. 15. fig. 9.) Craic, Sussex (Mant.)

- Konigi (Mant. pl. 16, fig. 19.) Craie, Sussex, Warminster (Mans.) - flermosus (Mant. pl.: 15. fig. 1.) Craic, Sussex

(Mant.) Ventriculites radiatus (Mant, pl. 10, 11, 12, 13

et 14.) Craie, Sussex, Moen, (Al. Br.) - alcyonoides (Mant.) Wilts (Park, t. 2. pl. 10.

fig. 12.) Craie, Sussex (Mant.) - Benettier (Mant. pl. 15. fig. 3.) Craie, Sussex (Mant.) Graie, Yorkshire (Phil.)

Siphonia Websteri (Mant. Geol. Trans., t. 11, pl. 27. 28. 29.) Craie, Sussex (Mant.) - cereicoruis (Galdf. pl. 6. fig. 11.) Craie, Hal-

dern. Westphalie (Goldf.) - Ficus (Goldf. pl. 65. fig. 14.) Grès vert, Qued-

limbourg (Galdf.) - punctata (Galdf. pl. 65. fig. 13.) A l'état silieeux; Quadersand. (Goslar.)

Hallirhoa costata (Lamk.) Grès vert, Narmandie (De la B.) Grès vert supérieur, Warminster (Lons.)

- Jerea pyriformis (Lamk.) grès vert, Normandie
- (Al. Br.) Gorgonia bacillaris (Godf. pl. 7, fig. 3 à 16.) Mae tricht (Goldf.)
- Nullipora ratemosa (Goldf. pl. 8. fig. 2.) Maestricht (Goldf.) Millepora Fittoni (Mant. pl. 15. fg. 10.) Craie,
- Sussex (Mant.) - Gilberti (Mant.) Craie, Sussex (Mant.)
- antiona? (Defr.) Calcaire à baculites, Normandie (Desn.)
- madreporacea (Goldf. pl. 8, fig. 4.) Maestrieht (Goldf.) - compressa (Goldf, pl. 8. fig. 3.) Maestricht
- (Goldf.) - Espèce non déterminée. Craie, Mendon (Al. Br.)
- Eschara cyclostoma (Goldf. pl. 8. fig. 9.) Maestricht (Goldf.) - pyriformis (Goldf. pl. 8. fig. 10.) Maestricht
- (Goldf.) - stigmatophora (Goldf. pl. 8. fig. 11.) Maestricht (Goldf.)
- sexangularis (Goldf. pl. 8. fig. 12.) Maeatricht (Goldf.)
- cancellafa (Goldf. pl. 8. fig. 12.) Mnestricht (Goldf.)
- arachnoidea (Goldf. pl. 8. fig. 14.) Maestricht (Goldf.)
- dichotoma (Goldf. pl. 8, fig. 15.) Maestricht (Goldf.)
- striata (Goldf. pl. 8. fig. 16.) Maestricht (Goldf.), - filograna (Goldf. pl. 8. fig. 17.) Macatricht (Galdf.)
- disticks (Goldf. pl. 30. fig. 8.) Meudon (Goldf.) Cellepora ornata (Goldf. pl. 9. fig. 1.) Maestricht (Goldf.)
- Hippocrepis (Goldf. pl. 9. fig. 3.) Maestricht (Goldf.)
- Velamen (Goldf. pl. 9. fig. 4.) Maestrieht (Goldf.)
- dentata (Goldf. pl. 9. fig. 5.) Maestricht (Goldf.) - crustulenta (Goldf. pl. 9. fig. 6.) Maestricht
- (Goldf.) - bipunctata (Goldf, pl. 9. fig. 7.) Maestrieht
- (Goldf.) - escharoides (Goldf. pl. 12. fig. 5.) Roches eréta-
- cées, Essen, Westphalie (Goldf.) Retepora clathrata (Goldf, pl. 9, fig. 12.) Maestricht
- (Goldf.) - lichenoides (Goldf. pl. 9. fig. 13.) Maestrieht (Goldf.)
- truncata (Goldf. pl. 9. fig. 14.) Maestrieht (Goldf.)
- disticka (Goldf. pl. 9, fig. 15.) Maestricht (Goldf.) - cancellata (Goldf. pl. 36. fig. 17.) Maestricht (Goldf.)
- Flustra utricularis (Lam.) Craie, Sussex (Mant.) - reticulata (Desm.) Calcaire à baculites, Nor-
- mandie (Desn.)

- Flustra flabelliformis (Lem.) Calcaire à baculites,
- Normandie (Desn.) - Espèce non déterminée, Craie , Snasex (Mant.)
- Caloptychium acaule (Goldf. pl. 65. fig. 12.) Maestricht et env. de Munster. Ceriopora micropora (Goldf. pl. 10. fig. 4.) Macs-
- tricht (Goldf.)
- cryptopora (Goldf. pl. 10. fig. 3.) Maestricht (Goldf.)
- anomalopora (Goldf, pl. 10, fig. 5.) Maestricht (Goldf.) - dichotoma (Goldf. pl. 10. fig. 9.) Maestriebt
- (Goldf.) - milleporacea (Goldf. pl. 10. fig. 10.) Maestrieht
- (Goldf.) - modrep pracea (Goldf. pl. 10. fig. 12.) Maestricht (Goldf.)
- tubiporacea (Goldf, pl. 10, fig. 13.) Maestricht (Goldf.)
- rerticillata (Goldf. pl. 11. fig. 1.) Maestricht (Goldf.) - spiralis(Goldf. pl. 11. fig. 2.) Maestricht (Goldf.)
- pustulosa (Goldf. pl. 11. fig. 2.) Maestricht (Goldf.)
- compressa (Goldf. pl. 11. fig. 4.) Macatricht (Goldf.) - stellata (Goldf, planche 11, fig. 11; pl. 30.
- fig. 12.) Maestrieht; roches erétacées, Essen, (Goldf.)
- diadema (Goldf. pl. 11, fig. 12.) Maestricht (Goldf.)
- polymorpha (Goldf, pl. 30, fig. 11.) Roches crétacées: Essen, Westphalie (Goldf.)
- gracilis (Goldf. pl. 10. fig. 11.) Rocheserétacées, Essen (Goldf.) - spongites (Goldf. pl. 10. fig. 14.) Roches cré-
- taeces, Essen (Goldf.) -clarata (Goldf. pl. 10. fig. 15.) Essen, West-
- phalie (Goldf.) - trigona (Goldf. pl. 11. fig. 6.) Roches erétacées,
- Essen (Goldf.)
- mitra (Goldf. pl. 30. fig. 15.) Roches crétacées, Essen (Goldf.)
- renosa (Goldf. pl. 31, fig. 2.) Roches erétacées, Essen (Goldf.)
- cribrosa (Goldf. pl. 10. fig. 16.) Roches erétaecea, Essen (Goldf.) Lunulites cretuces (Defr.) Maestricht; Tours; cal-
- caire à baeulitea, Normandie (Desn.) Orbitolites lenticulata (Lam.) Craic, Sussex (Mant.);
- Grès vert, Perte du Rhône (Al. Brong, pl. 7. fig. 4.)
- Lithodendron gibbosum (Munst.) Grès vert , Bochum (Goldf, pl. 37, fig. 9.)
  - gracile (Goldf. pl. 13. fig. 2.) Grès vert, Quedlimbourg (Goldf.)
- Carnophyllia centralie (Mant. pl. 16. fig.9.) Craie, Sussex (Mant.); Craie, Yorkshire (Phil.); Calcaire à baculites, Normandie (Desn.)

- Caryophyllia conutus (Phil. pl. 2. fig. 1.) Argile de Speeton, Yorkshire (Phil.) Anthophyllum proliferum (Goldf. pl. 28. fig. 13.)
  - Faxoe, Suède (Goldf.)
    Turbinolia mitrata (Goldf. pl. 15. fig. 5.) Aix-la-
- Turbinglia mitrata (Goldf. pl. 15. fig. 5.) Aix-la-Chapelle (Goldf.) — Kaniqi (Mant. pl. 19. fig. 22.) Gault, Sussex
- (Mant.)
  Fungia radiata (Goldf. pl. 14. fig. 1.) Grès erétacé,
- Aix-la-Chapelle (Goldf.)
   cancellafa (Goldf. pl. 14. fig. 5.) Maestricht
  (Goldf.)
- (Goldf.)
   coronula (Goldf. pl. 14. fig. 10.) Roches crétacées, Essen, Westphalie (Goldf.)
- Chenendopora fungiformis (Lam.) Grès vert supérieur, Warminster (Lons.)
- Hippalimus fungoides (Lam.) Grès vert supérieur, Warminster (Lons.)
- Diploctenium cordulum (Goldf. pl. 15. fig. 1.)
  Maestricht (Goldf.)
   pluma (Goldf. pl. 15. fig. 2. Maestricht (Goldf.)
- Meandrina reticulata (Goldf, pl. 21. fig. 5.) Maestricht (Goldf.) Astrea fiesussa (Goldf. pl. 22. fig. 10.) Maestricht
- (Goldf.)
   geometrica (Goldf. pl. 22. fig. 11.) Maestricht
- (Goldf.)
   clathrata (Goldf. pl. 23., fig. 1.) Maestricht
- (Goldf.)
  -- escharoides (Goldf. pl. 23. fig. 2.) Maestricht
  (Goldf.)
- testilis (Goldf. pl. 23. fig. 3.) Maestricht (Goldf.) - relamentosa (Goldf. pl. 23. fig. 4.) Maestricht
- gyrosa (Goldf. pl. 23. fig. 5.) Maestricht (Goldf.) - elegans (Goldf. pl. 23. fig. 6.) Maestricht
- (Goldf.)

   angulosa (Goldf. pl. 23. fg. 7.) Maestrieht
  (Goldf.)
- gominata (Goldf. pl. 23. fig. 8.) Maestricht (Goldf.)
- arachnoides (Schroter.) Maestricht (Goldf.)
- rotula (Goldf, pl. 24. fig. 1.) Maestrieht (Goldf.)
   macrophthalma (Goldf, pl. 24. fig. 2.) Maestrieht (Goldf.)
- muricata (Goldf. pl. 24. fig. 3.) Craie, Meudon (Goldf.)
- stylophora (Goldf. pl. 24. fig. 4.) Meudon (Goldf.)
- Pagrus proteus (Defr.) Meudon, Tours, calcaire à baculites, Normandie (Desn.) Polypiers. Genres non déterminés. Grès vert,
- Grando-Chartreuse (Beanm.) Grès vert, Alpes maritimes (De la B.) Grès vert inférieur, lle de Wight (Sedg.) Gonrdon, Sud de la France (Dufr.)

#### BADIAIRES.

Apiocrinites ellipticus (Miller.) Craie, Sussex

- (Mant. pl. 16. fig. 5.); Craie, Yorkshire (Phil.) Craie, Touraine; Calcaire à baculites, Normandie (Desn.) Maestricht, Westphalie (Goldf. pl. 35. fig. 3.)
- Pentacrinites. Espèce non déterminéa. Craie, Susiex (Mant.) Argile de Specton, Yorkshire (Phil.) Maraspites ornatus (Miller.) Craie, Sussex (Mant. pl. 16, fig. 6 à 9.) Craie, Yorkshire (Phil. pl. 1.
- fig.14.)

  Glenotremites paradorus (Goldf. pl. 49. fig. 9;
  pl. 51. fig. 1. (Craie marneuse, Speldorf, entre
- pl. 51. fig. 1. (Craie marneuse, Speldorf, entre Dnisherg et Muhlheim (Goldf.)
   Asterias quinqueloba (Goldf. pl. 63. fig. 5.) Craie, north fleet, Angleterre; craie, Maestricht,
- Rinkerode près Munster (Goldf.)

  Espèce non déterminée. Craie, Paris, Rouen
  (Al. Brong.) Calcaire à baculites, Normandie
- (Desn.) Craie, Angleterre. Cidaris cretosa (Mant.) (Park., t. 111, pl. 4. fig. 3.)
- Craic, Sussex (Mant.)
   roriolaris (Al. Brong. pl. 5. fig. 9.) Craie,
  Sussex (Mant.) Grès vert, Havre; grès vert, Perte
  du Rhône (Al. Brong.) Roches crétacées, Coes-
- feld et Essen, Westphalie; roches crétacées, Saxe (Goldf. pl. 40. fig. 9.) — clariger (Künig.) Craie, Sussex (Mant. pl. 17.
- (Goldf.)

   resiculosa (Goldf. pl. 40. fig. 2.) Roches crétacées, Essen, Westphalie (Goldf.)
- scutiger (Munst.) Roches crétacées, Kehleim, Bavière, (Goldf. pl. 49. fig. 4.) - cremularis (Lam.) Craie, Franco (Goldf. pl. 40.
- fig. 6.)
   granulosa (Goldf. pl 40. fig. 7.) Craic, Aix-la-
- Chapelle, Maestricht, Essen, Westphalie (Goldf.)
   sarabilis (Park.) Craie, Sussex (Mant. pl. 17.

  6g. 1.)
- Espèce non déterminée, Craie, Argile de Specton, Yorkshire (Phil.)
   Eckinus regalis (Haminghaus) Roches erétacées,
- Essen, Westphalie (Goldf.)

   alutaceus (Goldf. pl. 40. fig. 15.) Roches eré-
- tacées, Essen (Goldf.) — granulosus (Munst.) Grès crétacés, Kehlheim, Bavière (Munst.)
- areolatus (Wahl.) Balsberg, Scanie (Nils.) Grès vert, Wilts, Lyme Regis (König.)
- Benettiæ (König.) Grès vert, Chute, Wilts (König.)
- Espèce non déterminée, Grès vert, M. des l'is (Al. Brong.) Caleaire à baculites, Normandie (Dean.) Grèsvert supérieur, Warminster (Lons.) Galerites albo-galerus (Lum.) Craie, Sussex (Mant. pl. 17. fgr. 15.) Craie, Yorksbire (Phil.) Dieppe (Al. Brong. pl. 4. fgr. 12.) Craie. Onediliabourg.
  - (Al. Brong. pl. 4. fig. 12.) Craie, Quedlinbourg et Aix-la-Chapelle (Gold& pl. 40. fig. 19.) Craie,

- Lublin, Pologne (Pusch.) Craie, Lyme Regis (De la B.)
- Galerites vulgaris (Lam.) (Park. 1. m. pl. 2. fig. 3.) Craie, Sussex (Mant.) Craie, Drenx, etc. (Al. Brong.) Quadlinbonrg, Aix-ta-Chapelle (Goldf.)
- Craie, Lyme Regis (De la B.)

   subrotundus (Maot pt. 17. fig. 15.) Craie, Sussex (Mant.) Craie, Yorkshire (Phil.)
- Hawkineii (Mant.) Craie, Sussex (Mant.) - abbreviatus (Lam.) Roches crétacées, Quedlin-
- burg, Aix-la-Chapelle (Goldf. planche 40, fig. 21.)

   canaliculatus (Goldf. pl. 41. fig. 1.) Roches
- crétacées, Buren et Brencken, Westphalie (Goldf.) - subuculus (Linn.) Roches crét. Coesfeld, Essen,
- Westphalie (Goldf. pl. 40. fig. 21.)

   sulcato-radiatus (Goldf. pl. 41. fig. 4.) Maestricht (Goldf.)
- -? depressus (Lam.) Grès vert, M.°des Fis (Al. Br. pl. 9. fig. 17.)
- Espèce non déterminée. Craie, Grès vert supérieur, Warminster (Lons.)
- Clypeus, espèce non déterminée. Grès vert supérieur, Warminster (Lons.)
- Clypeaster Leskii (Goldf. pl. 42. fig. 1.) Craie blanche, Maestricht (Goldf.) — fornicatus (Goldf. pl. 42. fig. 7.) Roches créta-
- fornicatus (Goldf., pl. 42. ng. 7.) nocnes cretacécs, Münster, Westphalie (Goldf.)
   oviformis (Lam.) Grès vert, le Mans (Desn.)
- Echinoneus subglobosus (Goldf. pl. 42. fig. 9.) Maestrieht (Goldf.)
- placenta (Goldf. pl. 42. fig. 12.) Maestricht (Goldf.)
   lampas (De la B.) Grès vert, Lyme Regis
- (De la B.)

   peltiformis (Wahl.) Balsberg, Scanie (Wahl.)
- Nucleolites ovulum (Lam.) Maestricht (Goldf.)
   scrobicularis (Goldf. pt. 43. fig. 3.) Maestricht
- (Goldf.)
   rotula (Al. Brong. pl. 9. fig. 13.) Craie, Ronen;
- Grès vert, M. des Fis (Al. Brong.)

   costanea (Al. Brong. pl. 9. fig. 14.) Grès vert,
  M. des Fis (Al. Brong.)
- patellaris (Goldf. pl. 43. fig. 5.) Maestricht. (Goldf.)
- -pyriformis (Goldf. pl. 43. fig. 6.) Craie blanche, Maestricht et Aix-la-Chapelle (Goldf.)
- lacunosus (Goldf. pl. 45. fig. 8.) Roches crétacées, Essen, Westphalie (Goldf.)
- cordatus (Goldf. pl. 43. fig. 9.) Roches crétacées, Essen (Goldf.) - carinatus (Goldf. pl. 43. fig. 11.) Craic, Aix-la-
- Chapelle et Hildesheim; Roches crétacées, Essen, Westphalie (Goldf.)
- lapis cancri (Goldf. pl. 45. fig. 12.) Aix-la-Chapelle, Maestricht (Goldf.) Grès vert supérieur, Warminster (Logs.)
- Espèce non déterminée, Calcaire à baculites.

- Normandie; Craie inférieure, Tours, Rouen (Desn.)
- Anonchytes crotse (Lam.) Craic, Sussex (Mant.)
  Craic, Yorkshire (Phil.) Craic, Moen, Mendon
  (Al. Brong, pl. 5. fig. 7.) Calcaire à begulites,
  Normandie (Desn.) Limbamn, Suède. (Nils.)
  Roches crétacées, Coesfeld, Westphalie (Goldf.)
  Craic, Lublin, Polorne (Pusch.)
- hemispharica (Al. Brong. pl. 5. fig. 8.) Craie, Yorkshire (Phil.)
- intumescens (....) Craic, Yorkshire (Phil.)
   pustulosa (Lam.) Craic, Joigny, Paris, Ronen
- et Moen (At. Brong.) Craie, Norwieh (Woodward.)
- conoidea (Goldf. pl. 44. fig. 2.) Roches crétacées, Aubel, Belgique (Goldf.)
  - striata (Lam.) Maestricht, Aix-la-Chapelle, Quedlimbourg (Goldf.)
- sulcata (Goldf. pl. 45, fig. 1.) Craie, Aix-la-Chapelle, Maestrieht (Goldf.)
- corculum (Goldf. pl. 45. fig. 2.) Roches crétacées, Cocsfeld, Westphalie (Goldf.)
- Espèce non déterminée. Craie, Warminster (Lons.)

  Spalangus Cor-anguinum (Lam.) (Psrk. t. 111.
  - pl. 3. fig. 11.) Graie, Sousex (Mant.) Graie, Yorkshire (Phil.) Graie, Meudon, Joigny, Dieppe, Grès vert, M. des Fis. (Al. Brong. pl. 4. fig. 11. Galcaire à baculites, Normandie (Dean.) Torp, Scanie (Nits.) Graie, Dorsetet Devonshire (Dela B.) Graie marnense, Paderborn. Bielefeld, Münster,
  - Craic marnense, Paderborn. Bielefeld, Münster, Coeskid, Aix-la-Chapelle (Goldf.) Calcaire dit Plemerkalk, Sawe (Munst.) Craie, Lublin, Pologne (Pusch.) Mont-Ferrand, Pic de Bugarach, Pyrénées (Dufr.) - rostratus (Mant., pl. 17. fig. 10.) Craie, Sussex
  - rostratus (Mant. pl. 17. fig. 10.) Craie, Sussex (Mant.) Craie, Joigny (Al. Brong.) — planus (Mant. pl. 17. fig. 9.) Craie, Sussex
- (Mant.) Craie, Yorkshire. (Phil. pl. 1. fig. 15.)

   relusus (Park.) Grès vert supérieur, Wiltshire
  (Lons.)
  - cordiformis (Mant.) Craie, Sussex (Mant.) - suborbicularis (Defr.) Grès vert, Dives, Nor-
  - mandie (Al. Brong. pt. 5. fig. 5.) Craie marneuse, Maestricht (Goldf.) — punctatus (Lam.) Grès vert supérieur. War-
- minster (Lons.)
   granulous (Goldf. pl. 45. fig. 5.) Maestricht
  (Goldf.)
- (Goldt.)

   subglobosus (Leske.) Craie blanche, Quedlinburg, Roches crétacées, Büren, Paderborn
- (Goldf.)
   nodulosus (Goldf. pl. 45. fig. 6.) Roches crétacées, Essen, Westphalie (Goldf.)
- radiatus (Lam.) Maestrieht (Goldf.) - truncatus (Goldf. pl. 47. fig. 1.) Craie blanche,
  - Maestricht (Goldf.)
     ornatus (Al. Br. pl. 5. fig. 6.) Craie, Aix-la-
  - Chapetle (Goldf.) Eov. de Bayonne (Dufr.)

- ches crétacées, Essen (Goldf.) - bufo (Al. Brong. pl. 5. fig. 4.) Craie, Meudon,
- Havre (Al. Brong.) Calcaire à haenlites (Desn.) Craie, Aix-la-Chapelle, Maestrieht (Goldf. pl. 47. fig. 7.) Craie, Sussex (Mant.)-Espèce Prunella
- de Mantell, suivant M. Brongniart. - orcuorius (Lam.) Craie blanche, Maestricht (Goldf.)
- prunello (Lam.) Craie marnense, Maestrieht (Goldf.) - omygdola (Goldf. pl. 48, fig. 3.) Craie, Aix-la-
- Chapelle (Goldf.) gibbus (Lam.) Roches erétacées, Paderhorn,
- Westphalie (Goldf.) - Cor-testudinorium (Goldf. pl. 48, fig. 5.) Craie
- blanche, Maestrichtet Quedlinburg, Roches cretacées, Coesfeld, Westphalie (Goldf.) - bucordium (Goldf. pl. 49. fig. 1.) Craie, Aix-la-
- Chapelle (Goldf.) - lacunosus (Linnaus.) Craie, Quedlinhurg et
- Aix-la-Chapelle (Goldf.) - murchisonionus (Kænig.) Grès vert supérieur,
- Sussex (Murch. Mant.) - hemisphæricus (Phil.) Craie, Yorkshire (Phil.) - orgillaceus (Phil. pl. 2. fig. 4.) Argile de Spee-
- ton, Yorkshire (Phil.) - laris (Defr.) Grès vert, Perte du Rhône (Al. Br.
- pl. 9. fig. 12.) ' - ocutus (Desh.) Sud de la France, Rouen (Desh.) - ombulacrum (Desh.) Pyrénées (Desh.)
  - Espèce non déterminée, Gault et Grès vert inférieur, Sussex (Mant.) Grès vert, Grande Chartreuse (Beaum.) Craie, Warminster (Lons.)

#### ANNELIDES.

- Serpula ompullacea (Sow. pl. 597, fig. 1, 5.) Craje, Sussex (Mant.) Craie, Norfolk (Barnes.)
- please (Sow. pl. 598. fig. 1.) Craie, Sussex (Mant.)
- carinella (Sow. pl. 598. fig. 2.) Grès vert, Blackdown (Sow.) - ontiquoto (Sow. pl. 508, fig. 4.) Grès vert, Wilts
- (Sow.) - rustica (Sow. pl. 599. fig. 5.) Grès vert supé-
- rieur. Folkstone (Goodhall.) - orticulata (Sow. pl. 599, fig. 4.) Gres vert su-
- périeur, Folkstone (Sow.) - obtusa (Sow. pl. 608. fig. 8.) Craie, Norfolk
- (Rosc.) - Auctuoto (Sow. pl. 608, fig. 5.) Craic, Norfolk
- (Barnes.) -? macropus (Sow. pl. 597. fig. 6.) Craie, Nor-
- folk (Leathes.) - trachinus (Goldf. pl. 70. fig. 1.) Grès vert, Essen, Westphalie (Goldf.)
- lophioda (Goldf. pl. 70. fig. 2.) Grès vert, Essen
- (Goldf.)

- Spatangus Bucklandii (Goldf. pl. 47. fig. 6.) Ro. | Serpula lavis (Goldf. pl. 70. fig. 5.) Grès vert, Essen (Goldf.)
  - triangularis (Munster.) Gault? Rinkerode. Munster (Goldf. pl. 70. fig. 4.) - draconocephala (Goldf, pl. 70. fig. 5.) Marne
    - craveuse, Maestricht (Goldf.) - depressa (Goldf. pl. 70, fig. 6.) Grès vert, Es-
    - sen (Goldf.) - rotula (Goldf. pl. 70. fig. 6.) Grès vert, Essen
  - (Goldf.) - quadricarinata (Goldf. pl. 70. fig. 8.) Grès vert. Ratisbonne (Goldf.)
  - cincta (Goldf. pl. 70. fig. 9.) Grès vert, Essen, Coesfeld, Aix-la-Chapelle (Goldf.)
    - orcusta (Munster) Grès vert, Ratisbonne (Goldf. pl. 70, fig. 10.) - subtorquota (Munster.) Marne bleue erétacée.
  - Rinkerode près Munster (Goldf. pl. 10. fig. 11.) - sexangularis (Munster.) Rinkerode (Goldf. pl. 70. fg. 12.).
  - Noggerathii (Munster. ) Rinkerode (Goldf. pl. 70. fig. 14.)
    - erecta (Goldf. pl. 70. fig. 15.) Marne erétacée, Maestricht (Goldf.) omphisbano (Goldf. pl. 70. fig. 16.) Grès vert,
    - Bochum, Westphalie, Marne crétacee, Maestricht (Goldf.)
      - spirographia (Goldf. pl. 70. fig. 17.) Grès vert, Essen (Goldf.)
    - parrulo (Munst.) Grès vert, Essen (Goldf. pl. 70. fig. 18.) - subrugoso (Mnnst.) Marne bleue crétacée, Baum-
    - berg près Munster (Goldf. pl. 71, fig. 1.) -cresoto-striota (Munst.) Baumberg. (Goldf. pl.
    - 71, fig. 2.) - ribicoto (Munst.) Marne bleuc erétacée, Rinkerode (Goldf. pl. 71, fig. 3.)
    - gardiolis (Schlot, Muoster.) Paderborn, Essen, Osnabruck , Maestricht , Ratisbonne , Strehla et
    - Pirna, près Dresde (Goldf. pl. 71, fig. 4.) -Espèce non déterminée, Craie rouge, Argile de
    - Specton, Yorkshire (Phil.) Craic, Paris (Al. Brong.) Charlottenlund, Köpinge, Scanie (Nils.)

# CIRAIPÉDES.

Pollicipes sulcatus (Sow. pl. 606. fig. 1. 2. 7.) Craie, Sussex (Mant.) - maximus (Sow. pl. 606. fig. 5. 6.) Craie, Norfolk (Barnes.)

#### CONCHIPÉRES.

Mogas pumilus (Sow. pl. 119.) (Orthis dalmann.) Craie, Norwich (Taylor.) Craie, Meudon (Al. Brong. pl. 4, fig. 9.) Macstrieht (Ho:n.) 1

1 M. Deshayes doute de l'existence de cette coquille à Maestricht.

- Thecidea radians (Defr.) Craie, Maestricht (Fau). de St. Fond.) Calcaire à baculites, Normandie
- (Desn.) - recureirostra (Defr.) Maestricht, Calcaire à ba
  - culites , Normandie (Desn.) - hieroglyphica (Defr.) Craie, Essen (Han.) Terebratula subrotunda (Sow. pl. 15. fig. 1. 2.)
- Craie, Sussex (Mant.) Grès vert. Boehum (Hon.) -carnes (Sow. pl. 15, fig. 5, 6.) Craie, Sussex (Mant.) Craie, Meudon (Al. Brong. pl. 4. fig. 7.)
- Gres vert, Bochum (Han.) -orata (Sow. pl. 15. fig. 3.) Craie, Grès vert inférieur, Sussex (Mant.) Kopinge, Scanie (Nils.
- pl. 4, fig. 3.) Gres vert, Boeham (Hon.) - undata (Sow. pl. 15.) Craie, Sussex (Mant.) .- elongata (Sow. pl. 435, fig. 1. 2.) Craie, Sussex
- (Mant.) - plicatilis (Sow. pl. 118.) Craie, Sussex (Mant.) Craie, Meudon, Moen, M. des Fis (Al. Brong. pl.
  - 4. fig. 5.) Grès vert, grande Chartreuse (Beaum.) Craie, Gravesend (Sow.) Jonzae, Cognac (Dufr.) - subplicata (Mant. pl. 26, fig. 5.) Craie, Sussex
  - (Mant.) Ceaie, Yorkshire (Phil.) Craie, Macstricht, Tours, Beauvais, Calcaire à baculites,
  - Normandie (Besn.) - curvirostrie (Nils. pl. 4. fig. 2.) Köpinge, Scanie
- (Nils.) - Mantelliana (Sow. pl. 527. fig. 5.) Craie, Sussex (Mant.)
- Martini (Mant.) T. Pieum. (Sow. pl. 536.) Craie, Sussex (Mant.)
- -rostrata (Sow. pl. 537. fig. 12.) Craie, Susses (Mant.) - squamosa (Mant.) Craie, Sussex (Mant.)
- biplicata (Sow. pl. 437. fig. 1.) Gres vert supérieur, Sussex (Mant.) Grès vert supérieur,
- Cambridge (Sedg.) - lata (Sow. pl. 100.) Grès vert inférieur, Sussex (Mant.) Gres vert , Devizes (Sow.) Gres vert supérieur, Warminster (Lons.) Gourdon (Dufr.)
- subundata (Sow. pl. 15. fig. 7.) Craie, Argile de Specton, Yorkshire (Phil.) Craie, Rouen (Al.
- Brong.) - pentagonalia (Phil. pl. 1. fig. 17.) Craie, Yorkshire (Phil.)
- inconstans (Sow. pl. 277. fig. 5. 4.) Argile de Speeton, Yorksire (Phil.)
- tetraedra (Sow. pl. 85. fig. 4.) Argile de Spceton, Yorkshire (Phil.)
- -involata (Phil. pl. 2. fig. 27.) Argile de Specton, Yorkshire (Phil.)
- Defrancii (Al. Brong. pl. 5. fig. 6.) Craie, Meudon (Al. Brong.) Craie, Sussex (Mant. T. striatula. pl. 25. fig. 5. 6 et 11.) Argile de Speeton, Yorkshire (Phil.) Balsberg, Morby, Suède (Nils. pl. 4. fig. 7.) Maestricht (Hon.)
- alata (Lam.) Craie, Mendon (Al. Brong. pl. 4. | minor (Nils. pl. 4. fig. 4.) Kjnge (Nils.)

- fig. 6.) Köpinge, Morby, Suède (Nils. pl. 4. fig. 8.) Cognac (Dufr.)
- Terebratula octoplicata (Sow. pl. 118. fig. 2.) Craic, Dieppe (Al. Brong. pl. 4.fig. 8.) Balsberg. Ignaberga, Suède (Nils.) Grès vert, Quedlin-
- burg (Hon.) Jonzac, Cognac (Dufr.) -gallina (Al. Brong. pl. 9. fig. 2.) Gresvert, Perte du Rhône (Al. Brong.) Calcaire à baculites, Nor-
- mandie (Desn.) - ernithocephala (Sow. pl. 101, fig. 1, 2, 4.) Grès
- vert. Perte du Rhône, M. des Fis (Al. Brong.) - pectita (Sow. pl. 138. fig. 1.) Calcaire à baculi-
- tes, Normandie (Desn.) Ignaberga, Scanie? (Nils. pl. 4. fig. 9.) Havre (Al. Brong. pl. 9. fig. 3.) Grès vert supérieur, Wilts (Meade.) Maestricht (Horn.)
- recurso (Defr.) Maestricht; Calcaire à baculites, Normandie (Desn.)
- -lavigata (Nils.) Köpinge , Scanie (Nils.) - triangularis (Wahl.) Köpinge, Scanie (Nils.
- pl. 4. fig. 10.) -longirostris (Wahl.) Balaberg, Kjuge, Suède
- (Nils. pl. 4, fig. 1.) - lyra (Sow. pl. 138, fig. 2.) Grès vert supérieur. Warminster (Lons.)
- rhomboidalis (Nils, pl. 4, fig. 5.) Kjuge, Morby, Snède (Nila.)
- semiglobosa (Sow. pl. 15.fig. 9.) Charlottenland Suede (Nils.) Craie, Moen (Al. Brong, pl. 9, fig. 1.) Grès vert, Bochum (Hon.) Craic, York
  - shire (Phil.) - obtusa (Sow. pl. 457. fig. 4.) Grès vert supérieur, Cambridge (Sedg.) Gres vert, Quedlinburg
- (Hen.) - obesa (Sow. pl. 438. fig. 1.) Craic, Warminster
  - (Lons.) Craie , Bunde , Kundert (Hen.) -dimidiata (Sow. pl. 277. fig. 5.) Grès vert, Haldon (Sow.)
  - aperturata (Schlot.) Craie, Essen (Hon.)
  - chrysalis (Schlot.) Maestricht (Hon.) -currata (Schlot.) Gres vert, Quedlinburg. (Han.)
  - dissimilis (Schlot.) Gres vert, Bochum, Craie, Speldorf, (Hep.)
- lacunosa (Schlot.) Grès vert, Quedlinburg. (Hon.)
- microscopica (Fauj. de St. Fond.) Grès vert, Macstricht.
- nucleus (Defr.) Grès vert, Bochum, Quedlinburg (Hœu.)
- oroidea (Sow. pl. 100.) Grès vert, Bochum (Han.) - peltota... Maestricht (Han.)
- semi-striata (Lam.) Grès vert, Bochum (Hau.)
- -striatula (Sow. pl. 536. fig. 5. 5.) Grès vert, Bochum (Hen.)
- parions ... Craie , Essen (Han.) - permicularis (Schlot) Maestricht (Han.)

- Terebratula pulchella (Nils. pl. 3. fig. 14.) Scanie | Spharulites Bournonii (Desm.) Royan et Talmonta
- (Nils.)
   costata (Nils. pl. 3, fig. 15.) Kjnge (Nils.)
- lens (Nils. pl. 4. fig. 6.) Charlottenlund , Suède (Nils.)
- depressa (Lem.) Gourdon, Snd de la France (Dufr.)
   spathulata (Nils. pl. 5, fig. 15.) Suède.
- spathulata (Nils. pl. 3, fig. 15.) Suède.
   rigida (Sow. pl. 536, fig. 2.) Craie, Norwich (Sow.)
- Cranis Parisiensis (Defr.) Craie, Meudon (Al. Br. pl. 5. fig. 2.) Craie, Brighton (Sow. Haningbaus, Monographie, fig. 8. a. b. c. d.) Maestriebt
- (Deshayes.)
   antiqua (Defr.) Calcaire à baculites, Normande (Desn.) Craie, Schlenacken (Hon. Mon. fig. 6, a. f.) Maestricht, (Deshayes.)
- striata (Defr.) Calcaire à baculites, Normandie (Desn.) Balsberg, etc., Snède (Nils. pl. 3. fig. 12.) Maestricht (Deshayes.) (Han. Mon. fig. 10.
- a. f.)

   stellata (Defr. Hon. Mon. fig. 11. a. b. c.) Calcaire à baculites, Normandie (Desn.) 1.
- spinulosa (Nils. pl. 3. fig. 9.) Kjuge, Morby, Suede (Nils.) Maestricht (Ham. Mon. fig. 12. a.b. c.)
- tuberculata (Nils. pl. 5. fig 10.) Scanie (Nils.) (Harn. Mon, fig. 7, a. d.)
- nummulus (Lam. pl. 3. fig. 11.) Balsberg, Kjuge en Scanie (Nils.) Schlenacken, Schonen (Hæn. Mon. fig. 5. a. b. c.)
- nodulosa (Hern.) Maestricht , Snède (Hern Mon. fig. 9. a. b.)

  Orbicula, Espèce non déterminée. Grès vert infé-
- rieur, Sussex (Martin.) Argile de Specton, Yorkshire (Phil.) Hippurites radiosa (Des M.) Condrieux, Périgord
- Hippurites radiosa (Des M.) Condrieux, Périgord (Des M.) — Cornu pastoris (Des M.) Pyles, Périgueux
- (Jouannet.)
   striata (Defr.) Alct, Aude, Manbach, Berne (Des M.)
- aulcata (Defr.) Alet, Aude (Des M.)
- dilatata (Defr.) Alet, Aude (Des M.)
   bioculata (Lam.) Alet, Aude (Des M.)
- bioculata (Lam.) Alet, Aude (Des M.)
   Fistula (Defr.) Alet, Aude (Des M.)
  \*-resecta (Defr.) Marseille, Bauphiné, Ratisbonne.
- Reicheuhall (Dechen.)

   Espèce non déterminée. Roches crétacées, Suil de la France (Beaum.) Pyrénées, Jonzae (très-
- grande.) (Dufr.) Alpes occidentales. (Lill von Lillienbach, Murch.) Spharulites dilatata (Des M.) Craic, Royan et
- Spharulites dilatata (Des M.) Graie, Royan et Talmont, embouchure de la Gironde (Des M.)
- Cette espèce avait été nommée Cranso costate par Sowerby; elle se trouve aussi à Maestricht. (Deshayes.)

- Spherulites Bournonii (Desm.) Boyan et Talmon Valiée de la Couze, Dordogne (Des M.)
  - ingens (Des M.) Royan et Talmont (Des M.) - Haninghausii (Desm.) Royan et Talmont, Craie, Languais, Dordogue (Des M.)
  - foliacea (Lam.) Isle d'Aix (Fleuriau de Bellevue.)
     Jodamia (Det M.) Mirambeau, Charente-Inférieure (Defr.)
  - Jouannetti (Des M.) Vallée de la Couze, Périgord (Des M.)
  - crateriformis (Des M.) Royan, Languais, Dordogne (Des M.)
  - Moulinii (Goldf.) Maestricht (Heru.) Ostrea vesicularis (Lam.) Craic, Sussex (Mant.)
- Graie, Périgueux, Meudon(Al. Br. pl. 3. fig. 5.) Craie, Maestriebt (Fauj. de St. F., var.) Calcairc à baculites, Normandie (Desn.) Köpinge,\* Kjuge, Suède (Nils. pl. 8. fig. 5. 6.) — aemiplana (Sow. pl. 489.) Craie, Sussex (Mant.)
- canaliculata (9ow. pl. 125. fig. 1.) Craie, Sussex (Mant.)
- carinata (Lam.) (Al. Br. pl. 5. fig. 11.) Grès vert supérieur, Sussex (Mant.) Grès vert, Normandie (De la B.) Grès vert, Grasse (Dép. du Var.) (Martin de Martigues.) Grès vert, Boebum, Graie, Essen (Hen.)
- serrata (Defr.) Craie, Snède, Dreux (Al. Brong. pl. 3. fig. 10.) Grès vert, Grasse, Var, Maestriebt (Hæn.) Jonzac, Cognac, Augouléme, Coustouge (Dufr.)
- | lateralis (Nils. pl. 7. fig. 7 et 10.) Köpinge, Ifo, Scanie (Nils.) Craie, Essen (Hen.) --clavato (Nils. pl. 7. fig. 2.) Morby, Suède (Nils.)
- Variété de l'O. resicularis. (Deah.)
   hippopodium (Nils. pl. 7. fig. 1.) Ifo, Carlshamu, Suède (Nils.) Var. de l'O. resicularis. (Desh.)
- -currirosiris (Nils. pl. 6. fig. 5.) Ifo, Kjuge, Scanie (Nils.)
- -acutirostris (Nils. pl. 6. fig. 6.) Ifo, Scanie (Nils.)
- flabelliformis (Nils. pl. 6. fig. 4.) Kjuge, Morby, Suède (Nils.) Craie, Essen (Hæn.)
- -pusilla (Nils. pl. 7. fig 11.) Köpinge, Scanie (Nils.) -diluriana? (Lam.) Balsberg, Kjnge, Morby,
- diluriana? (Lam.) Balsberg, Kjnge, Morby, Carlshamn, Suède (Nils. pl. 6. fig. 1. 2.) — lunata (Nils. pl. 6. fig. 3.) Ahus, Yngajö, Scanie
- parasitica, Grès vert, Bochum (Hæn.) - truncata, Grès vert, Griesenbeck (Hæn.)
- incurre (Nils. pl. 7. fig. 6.) Kjuge, Oppmanna (Nils.) C'est peut-être nne variété de l'O. \*\*essicularis. (Deshayes.)
- t M. Bronguiart pense que cette Ostrea diluciana de M. Nilson, est l'Ostrea serrata de M. Defrance.

- Ostrea? plicata (Nils. pl. 7. fig. 12.) Kjuge, Snède (Nils.)
  — biauricularis, Jonzae, Cognae, Angoulème
- biauricularis, Jonzae, Cognae, Angoulém (Dufr.)
   Larca (Lam.) Maestricht (Dechen.)
- Hinnites? Dubuissoni (Sow. pl. 601.) Crsie, Boué
- Exogyra digitato (Sow.) Grès vert, Lyme Regis (De la B. 2.) — conico (Sow. pl. 605. fig. 1. 3.) Grès vert, Sus-
- sex; Grès vert supérieur, Wilts; Grès vert, Blackdown (Sow.) Köpinge (Nils.) Grès vert, Haldon Hill (Baker.)
- undata (Sow. pl. 605. fig. 5.) Grès vert, Blackdown (Goodhell.)
- Aslistoidea (Sow.) Grès vert supérieur, Warminster (Lons.) Craie, Essen (Hen.) Kjnge, Balaberg, Morby (Nils.)
- larigata (Sow. pl. 605. fig. 4.) Grès vert, Nord de l'Irlande (Sow.)
- \* ostracina, (Fanj.) Maestrieht.
- Gryphov cessculous (Sow. pl. 566.) Grès vert sapérieur, Sassex (Mant.) Grès vert, Warminster (Bennet) Grès vert, Bouches du Rhône (Hen.) Borrg St. Andiol, env. du Pont-St-Esprit, Gourdon (Dufr.) Variété de l'Ostreo vesicularis, suivant M. Deshayes.
- sinnota (Sow. pl. 330.) Argile de Specton, Yorks (Phil.) Grès vert, Grande Chartreuse (Beaum.) Grès vert inférieur, Isle de Wight (Sedg.) Pie de Bugarach, bourg St. Andiol (Dufr.)
- ouriculoris (Al. Brong. pl. 6. fig. 9.) Craie, Périgueux (Al. Brong.) Grès vert, Grande Chartreuse (Beaum.) Craie, Kazimirz, Pologne (Puseh.) Grès vert, Apt, Vaueluse (Hœn.) Jonzae, Cognae (Dufr.)
- aquila (Al. Brong. pl. 9. fig. 11.) Grès vert, Perte du Rhône (Al. Brong.) Pie de Bugaraeh, Pyrénées, Bourg St. Andiol, Jonzae, Cognie (Dufr.)
- columba (Lam.) Grès vert, Normandie (Al. Br. pl. 6. fig. 8.) Grès vert, Alpes Maritimes (Be la B.) Grès vert, Northamptonshire (Sow. pl. 383.) Graie, Kazimirz, Pologne (Pusch.) Regenburg, Pira, Königstein (Iloll.) Craic, Summr, Mans (Han.) Euv. du Pont-St.-Esprit,
- Angonlème (Bufr.)

   plicata (Lam.) Grès vert, Boesingfeld, Crsie,
  Sanmur (Hæn.)
- truucata (Goldf.) Maestrieht (Псеп.) — secunda, Env. dn Pont-St.-Esprit, Jonzae, Co-
- <sup>†</sup> Cette eoquille se trouve en effet à Doué; mais dans la terrain, supraerétacé; fablun. (Deabayea.) <sup>2</sup> Suivant M. Desbayes, ce genre Exogire fait double emploi avec les Griphen, qui clies-mêmes devraient, suivant lui, rentrer dans les Ostron.

- gnae, Gonrdon, Pie de Bugarach, Pyrénées (Dufr.) Gryphaa canaliculata (Sow.) Grès vert supérieur.
- Wilts (Sow.)

   Une petite espèce dans le Calcaire à baenlites
  - Une petite espèce dans le Calcaire à baenlites de la Normandie, et dans la Craie d'autres parties de la France.
- Sphara corrugata (Sow. pl. 335.) Grès vert inférienr, Isle de Wight (Sedg.)
- Podopsis lata (Mant.) Craie, Sussex (Mant.)

   obliquo (Mant.) Craie, Sussex (Mant.)
- striata (Sow.) Craie, Yorks (Phil.) Craie, Havre (Al. Brong. pl. 5. fig. 5.) Craie, Essen, Bochnm (Hon.)
- traucato (Lam.) Craie, Normandie, Tonraine (al. Brong. pl. 5. fig. 2.) Balsberg et autres lienx en Suède (Nils. pl. 3. fig. 20.) Lyme Regis (De la B.)
- lamellatu (Nils.) Kjuge, Morby, Suède (Nils.) - spinosa, Coustouge (Dufr. 1.)
- Espèce non déterminée. Gonrdon (Dufr.)

  Spondylus? strigilis (Al. Brong. pl. 9. fig. 6.)

  Grès vert, Perte du Rhône (Al. Brong.)
- Plicotula inflata (Sow. pl. 409. fig. 2.) Craie, Sussex (Mant.) Craie, Cambridge (Sedg.) — pectinoides (Sow. pl. 409. fig. 1.) Craie, Sus-
- sex (Mant.) Gault, Cambridge (Sedg.)

  Pecter quinquecestotus. (Sow. pl. 56. fig. 4, 5.

  6. 7et 8.) Craie, Sussex (Mant. pl. 25. fig. 10.
  - et pl. 30. fg; 20.) Craic, Meudon (Al. Brong.) Grès vert, Pere du Rübne (Al. Brong. pl., 4. fg; 1.) Caleaire à baculties, Normandie (Dean.) Kopinge et autres lieux en Suède (Kiis. pl., 9. fg; 8. et pl. 10. fg; 7.) Crès vert, Blecklown (Sow) Grès vert, Lyme Regin (Dea 18.) Grès vert, Cosefeld, Outerfield, Craic, Samury (Ban.) Bav. du Poul-St.-Eaprit, Cogne, Mont-Ferrand, Pie de Bugarach, Pyrindes, Env. de Bayonne (Dur.)
- Beareri (Sow. pl. 158.) Craie, Sussex (Mant. pl. 25. fig. 11.)
   triplicotus (Mant. pl. 25. fig. 9.) Craie, Sussex (Mant.)
  - orbicularis (Sow. pl. 186.) Craie, Ganlt, Grès vert inférienr, Sussex (Mant.) Köpinge, Suède (Nils. pl. 10. fig. 12.) Grès vert, Aix-la-Chapelle (Hen.)
  - quadricostotus (Sow. pl. 56. fig. 1. 2.) Grès vert inférieur, Sussex (Mant. pl. 25. fig. 10 et fig. 20.) Crise, Naestrieht, Calcaire à baculites, Normandie (Dean.) Grès vert, Grande Chartreuse (Beaum.) Grès vert, Haldon (Baker.) Grès vert supérieur, Warminater (Lons. 2.)
  - M. Desbayes pense que ee podopsis striata, est
    la même coquille que le plagiostoma spinosum de
    Sowerby. Voyez ci-après.
    - <sup>2</sup> M. Deshayes considère ce Pecten quadricos-

Pecten obliquus (Sow. pl. 570. fig. 2.) Grès vert inférieur, Sussex (Mant.) — cratosus (Defr.) Craie, Meudon (Al. Brong. pl. 3. fig. 7.) Craie, Lublin, Pologne (Pusch.)

Pl. 3. hg. 7.) Crate, Libiti, Pologne (Pisch.) Craie, Angers, Maestricht (Hen.) — arachnoides (Defr.) Craie, Meudon et Norman-

die (Al. Brong. pl. 3. fig. 8.) Craie, Lublin, Pologne (Purch.) — intextus 1 (Al. Brong. pl. 5. fig. 10.) Craie,

HAvre, Calcaire à basulites, Normandie (Desn.) Craie, Angers (Hen.)

- serratus (Nils. pl. 9. fig. 9.) Balaberg, Köpinge, Suède (Nils.)

septempticatus (Nils. pl. 10. fig. 8.) Balsberg,
 Kjuge, Suède (Nils.)
 multicostatus (Nils.) Balsberg, Suède (Nils.)

multicostatus (Nils.) Balsberg, Suède (Nils.)
 undulatus (Nils. pl. 10. fig. 10.) Köpinge, Käserberga, Scanie (Nils.)

- subaratus (Nils. pl. 9. fig. 11.) Balsberg, Kjuge, Suède (Nils.) - pulchellus (Nils. pl. 9. fig. 12.) Köpinge, Bals-

berg, Suède (Nils.)

— lineatus (Nils. pl. 9. fig. 13.) Köpinge, Morby,

Suède (Nils.)

— arcuatus (Sow. pl. 205. fg. 5. 7.) Köpinge,
Suède (Nils. pl. 9. fg. 14.) Grès vert, Aix-la-

Chapelle (Hem.)

- virgatus (Nils. pl. 9. fig. 15.) Balaberg, Morby
(Nils.)

membranacene (Nils. pl. 9. fig. 16.) Köpinge, et autres lieux, Suède (Nils.)

- Isreis (Nils. pl. 9. fig. 17.) Köpinge, Yugsjoc, Suède (Nils.) Aix-la-Chapelle (Hen.) - incersus (Nils. pl. 9. fig. 18.) Köpinge, Suède

(Nils.)

— asper (Lam. Al. Brong. pl. 5. fig. 1.) Grès vert supérieur, Warminster (Lons.) Craie, Lublin, Pologne (Pusch.) Grès vert, Bochum, Craie,

Hatteren (Han.)
— asperrimus. Grès vert, Hardt (Han. 2.)

- gracilis (Sow. pl. 595. fig. 2.) Grès vert, Aixla-Chapelle? (Han. 3.)

grypkaatus, Grès vert, Aix-la-Chapelle (Han.)
 mitidus (Sow. pl. 594. fig. 1.) Craie, Sussex (Mant.) Grès vert, Aix-la-Chapelle (Han.)

tatus, comme une simple variété du Pecten quinquecostatus.

1 Suivant M. Honinghaus, ee Pecten intextus est identique avec le Pecten serratus de M. Nilson cité plus bas. 2 Sans doute ce n'est qu'une variété du Pecten

asper; le Pecten asperrimus est une eoq. vivanto qui n'a aueun analogue fossile. (Desbayes.) <sup>3</sup> Ge Pecten gracilis, et plus bas le Pecten sulco-

Aus, sont sans doute cités lei par erreur, d'après M. Heminghaus; car ils appartiennent an terrain de Crag. Voyez p. 177. Pecten regularis (Schlot.) Maestrieht (Han.)
- sulcatus (Sow. pl. 595. fig. 1.) Gres vert, Hardt,

Maestrieht (Hoza.) Voyez la note (5.)

- versicostatus Grès vert, Aix-la-Chapelle, Grès vert, Minden (Hoza. <sup>1</sup>.)

- corneus (Sow. pl. 204.) Köpinge (Nils. pl. 10.

fig. 11.)

— dentatus (Nils.) Balsberg (Nils. pl. 10. fig. 9.)

\*— Makorii (Dubois.) Makow en Podolie.

Espèce non déterminée. Craie, Sussex (Mant.)
 Argile de Speeton, Yorks (Phil.) Grès vert, Alpes Maritimes (De la B.)

Lima pectinoides, Maestricht (Han.)
\*— striata (Goldf.) Maestricht (Dechen.)
\*— muricata (Goldf.) Maestricht (Dechen.)

Plagicastema spinosum-1(Sow. pl. 78.) Craie, Susser. (Mant. pl. 26. fig. 10.) Craie, Mendon, Dieppe, Roosen, Périgueux, Pologne (Al. Brong. pl. 4. fig. 2.) Köpninge, Suede (Nils.) Craie, Dorset et Devon. (De la B.) Craie, Weinbohla, Saxe (Weiss.) Quedlinburg (Holl.) Osterfeld (Han.). Env. du Pont.St. Engrit. Countouse (Infr.).

Euv. du Pont-St. Esprit, Constouge (Dufr.)

— Hoperi (Sow. pl. 380.) Craie, Sussex (Mant. pl. 26. fig. 2. 3 et 15.)

— Brightoniensis (Mant. pl. 25. fig. 15.) Craie,

Sussex (Mant.)
— elongatum (Sow. pl. 539. fig. 2.) Craie, Sussex (Mant.)

- asperum (Mant. pl. 26. fig. 18.) Craie, Sussex (Mant.) Coustouge (Dufr.)

pectinoides (Sow. pl. 114. fig. 4.) Grès vert,
 Perte du Rhône (Al. B. 3.)
 oratum (Nils. pl. 9. fig. 2.) Balsberg et Kjuge,

Subde (Nils.)

— semisulcatum (Nils. pl. 9. fig. 3.) Balsberg et autres lieux, Subde (Nils.) Craic, Kunder, Sau-

mor (Hon.)

- Montelli(Al. Br. pl. 4. fig. 3.) Craie, Douvres,

Moen, Danemarck (Al. B.)

— granulatum (Nils. pl. 9. fig. 4.) Köpinge,

Kjuge, Suède (Nils.)

— elegans (Nils. pl. 9. fig. 7.) Balaberg, Morby,
Suède (Nils.)

- pusillum (Nils. pl. 9. fig. 6.) Balsberg, Köpinge, Suède (Nils.)

turgidum (Lam.) Craie, Saintes, Grès vert,
 Osterfeld (Ham.)

 M. Desbayes regardece P. versionstatus, comme une variété du quinque contatus.
 Pachites apinosa de M. Defrance. Snivant

M. Desbayes, les espèces de Plagiostoma dont M. Defrance a fait son genre Pachites, se rapportent au genre Spondylus; et toutes les antres espèces de Plagiostoma appartiennent au genre Lima.

<sup>3</sup> Suivant M. Deshayes ee P. pectinoides, est identique avec le Lima pectinoides ei-dessus.

- Plagiostoma punctatum? (Sow. pl. 105. fig. 1. 2.)
  Maest. (Hen.) Balsberg. Suède (Nils. pl. 9. fig. 1.)
   deuticulatum (Nils. pl. 9. fig. 5.) Ignaberga,
- Kjnge (Nils.)

   squamatum (Golfd.) Maestricht (Dechen.)
- Espèce non déterminée, Grès vert supérieur, Sussex (Mant.)
- \* Meleagrina approximata (Braun.) Maestricht. Avicula carulascens (Nila. pl. 3. fig. 19.) Köpinge, Küseberga, Suède (Nils.)
- Espèce non déterminée. Craie, Sussex (Mant.) Maestriebt? (Hœn.) Gourdon (Dufr.)
- \* triptera (Bronn.) Maestricht. (Dechen.)

  Inoceramus Cneieri (Sow. pl. 441. fig. 1.) Craie,
- Sussex (Mant. pl. 37. fig. 4. et pl. 38. fig. 1.) Craie, Yorka (Phil.) Craie, Meudon (Al. Br. pl. 4. fig. 10.) Balsberg; Ignaberga, Kjugh. Suede (Nils.) Jonzae, Cognae, Gourdon (Dufr.) Bronawiett (Now. 1) 44. fig. 9. Craie, Sussex
- Brongniarti (Sow. pl. 441.fig. 2.) Craic, Sussex (Mant. pl. 27. fig. 8.) Graic, Yorka (Phil.) Kiseberga, Köpinge, Suède (Nils.) Craic, Czarkow, Pologne (Pusch.) Quedlinburg (Han.)
- Lamarkii <sup>1</sup> Craie, Sussex (Mant. pl. 27. fig. 1.) — mystiloides (Sow. pl. 442.) Craie, Sussex (Mant. pl. 27. fig. 5. et pl. 28. fig. 3. Craie, Warminster (Lons.) Quedlinhung, Pirna , Königstein (Holl.)
- (Lons.) Quedlinhnrg, Pirns, Königstein (Holl.) Pont-St.-Esprit (Dufr.) —cordiformis (Sow. pl 440.) Craie, Sussex (Mant.)
- Craie, Gravesend (Sow.)

   latus (Mant. pl. 27. fig. 10.) Craie, Sussex (Mant.)

   Websteri (Mant. pl. 27. fig. 2.) Craie, Sussex
- (Mant.)

   striates (Sow. pl. 582.) Craie, Sussex (Mant. pl. 27. fig. 5.)
- pl. 27. hg. 5.) — undnlatus (Mant. pl. 27. fig. 6.) Craie, Sussex
- (Mant.) — involutus. (Sow. pl. 585.) Craie, Sussex (Mant.)
- Craie , Norfolk (Rose.)
   tenuis (Mant.) Craie , Sussex (Mant.)
- Cripeii (Mant. pl. 27. fig. 11.) Craie, Sussex (Mant.) - concentricus (Sow. pl. 305.) Gault, Sussex (Mant.
  - pl. 19. fig. 19.) Gres vert, Perte du Rhône, M. des Fis (Al. Brong. pl. 6. fig. 11.) Craie, Warminster (Lons.) Grès vert, Quedhinburg, Bochum et Essen (Hon.)
- sulcatus (Sow. pl. 306.) Gault, Sussex (Mant. pl. 19. fig. 16.) Grès vert, Perte du Rhône, M. des Fis (Al. Brong. pl. 6. fig. 12.) Köpinge, Scanie (Nila.) Grès vert? Nice (De la B.)
- gryphesides (Sow. pl. 584. fig. 1.) Gault, Sussex (Mant.) Grès veri, Lyme Regis (De la B.)

   pichus (Sow. pl. 604. fig. 1.) Craie, Surrey (Murch.)
- <sup>1</sup> Suivant M. Deshayes, l'Inoceramus (Catillus) Lamarkie, et l'Inoceramus Brongniarti sont la même espèce.

- Inoceramus rugosus..... Quedlinburg (Hen.)
  \* fornicatus (Goldf.) Westphalie (Dechen.)
- Cardissoides (Goldf.) Quedlinburg (Dechen.)
   Espèce non déterminée. Grès vert inférieur, Sussex (Martin.) Calcaire à baculites, Normandie (Dean.)
- \* Mytiloides labiatus (Al. Brong. pl. 5. fig. 4.)
  Balne, Saumur.
- Gervillia avientoides (Sow. pl. 511.) Grès vert inférieur, Sussex (Mant.) Grès vert, Lyme Regis (De la B.) Quedlinburg (Holl.) Grès vert inférieur? Ile de Wight (Segd.)
- solenoides (Defr.) Grès vert inférieur Sussex (Man.) Calcaire à baenlites, Normandie (Dens.) Grès vert, Lyme Regis (De la B.) Grès vert supérieur, Warminster (Lona.) Maestricht, Marsilly (Hun.) Grès vert supérieur, Aix-la-Chapelle (Dun.)
- acuta (Sow. pl. 510. fig. 5.) Grès vert inférieur, Sussex (Mant.) Crenatula contricosa? (Sow. pl. 444) Grès vert,
- Bochum (Hen.)

  Pinna gracilis (Phil. pl. 2. fig. 22.) argile da Spec-
- ton, Yorks. (Phil.)

   tetragona (Sow. pl. 311. fig. 1.) Grès vert supérieur, Devizes (Gent.)
- affinis Craic, Doué, près de Saumnr (Hœn. 1.) - fabellum..... Craic, Bochum (Hœn. 2.)
- nobilis..... Craic, Bochum (Hæn. 3.) - restituta..... Craic, Walkenburg (Hæn.)
- enbquadrivaleis..... Cotentin, Saumur (Hern.)

  \* tetragona (Sow. pl. 313.)

  Mytilus lanceolatus (Sow. pl. 430. fig. 9.) Grès
- vert inférieur, Sussex (Mant.) Grès vert, Blackdown (Sow.)

  — larcis (Defr.) Graie, Bougival (Al. Brong. pl. 4.
- fig. 4.)
  —edentulus (Sow. pl. 439. fig. 1.) Grès vert, Black-down (Sow.)
- problematicus..... Grès vert, Boehnm (Hen.) Modiola aqualis (Sow. pl. 210. fig. 2.) Grès vert inférieur. Sussex (Mant.)
- -bipartita (Sow. pl. 210. fig. 5 et 4.) Grès vert inférieur, Sussex (Mant.) Env. dn Pont-St.-Esprit (Dufr.)
- Pachymya Gigas (Sow. pl. 504. 506.) Craic inférieure, Lyme Regis (De la B.)
- l Ce n'est pas dans la craic, mais dans le terrain supracrétacé, que cette coquille se rencontre à Doué. (Deshayes.) Elle existe aussi dans l'argile de Londres.
- <sup>2</sup> Le Pinna flabelinm est nne coq. vivante. Estil bien certain que celle qui est citée ici d'après M. Hœninghaus soit son analogue? (Deshayes.)
- 3 La Pinna nobilis a été indiquée dans les terrains supracrétacés de l'Italia et de la Morée, et jamais dans le terrain crétacé? (Deshayes.)

- Chama Cornu Arietis (Nils. pl. 8. fig. 1.) Kjuge, Morby, Snède (Nils.) Variété gryphoide de l'Os-
- trea essicularis. (Deshayes.) - laciniata (Nils. pl. 8. fig. 2.) Kjnge, Balsberg, Morby, Suède (Nils.)
- recureuta, Craie, Doné (Hon.)
- Espèce non déterminée, Craie, Sussex (Mant.) Trigonia Dadalea (Park.) (Sow. pl. 88.) Grès vert
- inférieur , Sussex (Mant.) Grès vert , Haldon? (Baker.) Grès vert inférieur, Isle de Wight (Sedg.) Env. du Pont St.-Esprit (Dufr.)
- aliformis (Sow. pl. 215.) Grès vert inférieur . Sussex (Maut.) Blackdown (De la B.) Grès vert supérieur? Eddington (Lons.) Grès vert inférieur, Iste de Wight (Sedg. Altenberg (Han.) Gourdon (Dufr.)
- spinosa (Sow. pl. 86.) Grès vert inférieur, Sussex (Martin.) Gres vert, Blackdown (Steinhauer.) - rugosa (Lam.) Grès vert, Perte du Rhône (Al.
- Brong.) - scobra (Lam.) Grès vert, perte du Rhône (Al.
- Brong. pl. 9. fig. 5.) Calcaire à baculites? Normandie (Desn.) - pumila (Nils. pl. 5. fig. 7.) Köpinge, Scanie
- (Nils.) - excentrica (Sow. pl. 208. fig. 1. 2.) Grès vert,
- Blackdown (Steinhauer.) - nodosa (Sow. pl. 507. fig. 1.) Grès vert inférieur, Hyte, Kent (Sow.)
- -spectabilis (Sow. pl. 544.) Grès vert, Blackdown (Goodhall.)
- arcusta (Lam.) Aix-la-Chapelle (Han.) - alata..... Env. du Pont-St.-Esprit, Pie de Buga-
- rach, Pyrénées (Dufr.) - Espèce non déterminée. Grès vert inférienr,
- Wiltshire (Lons.) Nucula pectinata (Mant. pl. 19. fig. 5.) (Sow.
- pl. 192.) Gault, Sussex (Mant.) -ocoto (Mant. pl. 19. fig. 26.) Gault. Sussex (Mant.) Argile de Specton, Yorkshire (Phil. pl. 2. fig. 10.) (?) Köpinge (Nils. pl. 5. fig. 5.)
- impressa (Sow. pl. 475. fig. 3.) Grès vert inférieur, Sussex (Mant.) Grès vert, Blackdown (Sow.)
- subrecures (Phil. pl. 2. fig. 11.) Argile de Specton, Yorkshire (Phil.) - truncata (Nils. pl. 5. fig. 6.) Käseberga, Scanie
- (Nils.) - panda (Nils. pl. 10. fig. 4.) Käseberga , Scanie
- (Nils.) - producta (Nils. pl. 10. fig. 5.) Käseberga, Scanie (Nils.)
- antiquata (Sow. pl. 475. fig. 4.) Grès vert, Blackdown (Sow.)
- angulata (Sow. pl. 476. fig. 5.) Grès vert, Blackdown (Sow.)
- undulate (Sow. pl. 554. fig. 3.) Gault, Folke-
- stone (Sow.)

- \* Nucula siliqua (Goldf.) Maestricht.
- Pectunculus Iens (Nils. pl. 5. fig. 4.) Balaberg, Köpinge, Suède (Nils.) - sublassis (Sow. pl. 472. fig. 4.) Gres vert, Black-
- down (Sow.) - umbonatus (Sow. pl. 472. fig. 5.) Grès vert, Blackdown (Sow.)
- Arca carinata (Sow. pl. 44.) Grès vert sapérieur. Sussex (Mant.) - exaltata (Nils. pl. 5. fig. 1.) Carlshamn, Suède
- (Nils.) Grès vert? Aix-la-Chapelle (Hæn.) - rhombes (Nils. pl. 5. fig. 2.) Balsberg , Suède
- (Nils.) - clathrata .... Craie , Angers , Saumnr (Han.1.) - oralis (Nils. pl. 5.fig. 5.) Kopinge, Scanie (Nils.)
- subacuta.... Maestrieht (Han.) -Espèce non déterminée. Craie, Ganlt, Sussex (Mant.)
- Cucultora decussata (Sow. pl. 206, fig. 3, 4.) Grès vert inférieur, Sussex (Mant.) Craie, Rouen
- (Al. Brong.) glabra (Sow. pl. 67.) Grès vert, Blackdown (Sow.) Gres vert supérieur, Warminster (Lons.) - carinata (Sow. pl. 207. fig. 1.) Gres vert, Black-
- down (Sow.) fibrosa (Sow. pl. 207. fig. 2.) Grès vert, Black-
- down (Hill.) - costellata (Sow. pl. 447. fig. 2.) Grès vert, Blackdown (Sow.)
- auriculifera.... Craie, Beauvais (Hon. 2.) - crassatina ( Deshayes t. 1.) pl. 31, fig. 6. 7. 8.
- 9.3.) Craie, Beauvais (Horn.) - Espèce non déterminée. Craie, Sussex (Mant.) Argile de Speeton, Yorkshire (Phil.) Gourdon
- (Dufr.) Cardita Esmarkii (Nils. pl. 5. fig. 8.) Köpinge, Scanie (Nils.)
- Modiolus (Nils. pl. 10. fig. 6.) Kiiseberga, Scanie (Nils.) - tuberculata (Sow. pl. 145.) Grès vert supérienr,
- Devizes (Gent.) - crassa.... Craie, Doué (Hen. 4.)
- Espèce non déterminée, Grès vert supérieur, Sussex (Mant.)
- Cardium docussatum (Sow, pl. 552. fig. 1.) Craie. Sussex (Mant. pl. 25. fig. 3.)
- 1 Citée à tort dans la craie; elle se trouve dans le fablun, ou terrain supracrétacé. (Deshayes.) 2 M. Deshayes doute que le Cucullara auriculi-
- fera qui est une coquille vivante des mers de la Chine, ait son analogue fossile dans le terrain de eraie.
- 3 Ce Cueullara erassatina se tronve en effet près de Beauvais; mais dans les sables de Bracheux, etc., qui font partie du terrain supracrétacé. (Deshayes.) 4 Le Cardita crassa se rencontre à Doné dans
- le fahlun, et non dans la craie. (Deshaves.)

- Cardium Hillanum (Sow.pl. 14.) Grès vert, Blackdown (Hill.) Env. du Pont-St.-Esprit, Gourdon (Dufr.)
- proboscideum (Sow. pl. 156. fig. 1.) Grès vert, Blackdown (Hill.) - bullatum (Lam.) Aix-la-Chapelle (Hæn. 1.)

Venericardia. Espèce non déterminée. Craie, Sussex (Mant.)

Astarte striata (Sow. pl. 520. fig. 1.) Grès vert, Blackdown (Sow.) Grès vert supérieur, Devizes (Lons.)

- Espèce non déterminée. Craie, Sussex. (Mant.) Grès vert inférienr, Wilts (Lons.) Thetis miner (Sow. pl. 513, fig. 5, 6,) Grès vert,

inférieur, Sussex (Mant.) Grès vert, Lyme Regis (De la B.) - major (Sow. pl. 513. fig. 1. 2. 5 et 4.) Grès

vert apperieur, Devizes (Gent.) Grès vert, Blackdown (Hill.) Venus Ringmeriensis (Mant. pl. 25. fig. 5.) Craie,

Sussex (Mant.) -pares (Sow. pl. 518.) Grès vert inférieur, Sussex (Mant.) Grès vert, Lyme Regis (Da la B.) Grès

vert, Isle de Wight (Sow.) - angulata (Sow. pl. 65.) Gres vert inférieur, Snssex (Mant.) Gres vert, Blackdown (Hill.)

- faba (Sow. pl. 567.) Grès vert inférieur, Sussex (Mant.) Grès vert, Blackdown. Grès vert, Isle de Wight (Sow.)

- ovalis (Sow. pl. 567.) Grès vert inférieur, Sussex (Mant.)

- lineolata (Sow. pl. 20.) Grès vert, Blackdown (Hill.) Gres vert, Bochum (Hæn.) - plana (Sow. pl. 20.) Grès vert, Blackdown (Hill.)

- caperata (Sow. pl. 518.) Grès vert, Lyme Regis (De la B.) Grès vert, Blackdown (Hill.) - exuta (Nils. pl. 3. fig. 16.) Köpinge (Nils.)

Lucina sculpta (Phil. pl. 2. fig. 15.) Grès vert inférieur, Argile de Specton, Yorkshire (Phil.) Tellina aqualis (Mant.) Grès vert inférieur, Sus-

sex (Mant.) - inequalis (Sow. pl. 456.) Grès vert, Sussex (Mant.) Grès vert, Blackdown (Sow.)

- striatula (Sow. pl. 456.) Gres vert, Blackdown - Espèce non déterminée, Argile de Specton,

Yorkshire (Phil.) Corbula striatula (Sow.pl. 572.) Grès vertinférieur,

Sussex (Mant.) - punctum (Phil. pl. 2. fig. 6.) Argile de Speeton. Yorkshire (Phil.)

- gigantea (Sow. pl. 209.) Grès vert, Blackdown (Hill.)

I Cette coquille citée dans la craie d'Aix-la-Chapelle, est-ells l'analogue du Cardium bullatum. coq. vivante des mers de l'Inde et de l'Amérique (Deshayes.)

Corbnia lavigata (Sow. pl. 209.) Grès vert, Blackdown (Hill.)

- anatina (Desh. t. 1. pl. 7. fig. 10. 11. 12.) Grès vert, Schonen (Hen. !.)

- ocalis (Nils. pl. 3. fig. 17.) Köpinge (Nils.) - caudata (Nils. pl. 3. fig. 18.) Köpinge (Nils.)

Crassatella latissima.... Maestricht (Han.) - tumida ..... Coustonge (Dufr.) M. Deshayes

eroit que e'est une antre espèce. Lutraria Gurgitis (Al. Br. pl.9. fig. 15.) Grès vert, perte du Rhône (Al. Brong.) Köpinge, Morhy,

Suède (Nils. pl. 5. fig. 9.) -? carinifera (Sow. pl. 534.) Craie, Lyme Regis

(De la B.) - Espèce non déterminée. Argile de Specton, Yorkshire (Phil.)

Panópaa plicata (Sow. pl. 419.) Grès vert, Osterfeld (Hen. Var?) Gres vert inférieur, Sussex (Mant.) Coustonge (Dufr.)

Mya mandibula (Sow. pl. 43.) Grès vert inférieur, Sussex (Martin.) Gault, Isle de Wight. (Fitton.) Gourdon, Dufr.)

- depressa (Sow. pl. 418.) Argile de Specton, Yorkshire (Phil. pl. 2. fig. 8.)

- phaseolina (Phil. pl. 2. fig. 13.) Argile de Speeton, Yorkshire (Phil.) - plana (Sow. pl. 76.) Grès vert, Osterfeld

(Hen. 2.) Teredo, espèce non déterminée, Maestricht (Hen.)

Pholas? constricts (Phil. pl. 2. fig. 17.) Argile de Speeton, Yorskhire (Phil.) Teredina personata (Lam.) Craie, Sussex (Mant.3) Fistulana pyriformis(Mant.) Gault, Spisex (Mant.)

#### MOLLUSQUES.

Dentalium striatum (Sow. pl. 70. fig. 4.) Gault, Sussex (Mant. pl. 19. fig. 4.)

- ellipticum (Sow. pl. 70. fig. 6. 7.) Gault, Sussex (Mant. pl. 19. fig. 21.)

- decussatum (Sow. pl. 70. fig. 5.) Gault, Sussex (Mant.) - feeura (Lam.) Grès vert, Schonen (Hen. 4.)

l Cette coquille, du calenire grossier de Paris,

se tronve-t-elle aussi dans la craie ? (Deshayes.) 2 Le Mya plana existedans les terrains supracrétacés; il a été cité page 202; est-il hien cer-

tain que ce soit ici la même coquille? (Deshayes.) 3 M. Deshayes pense que la Teredina indiquée ici d'après M. Mantell, est une autre espèce que la Teredina personata de Lamarck, laquelle se tronve dans le terrain parisien.

4 Le Dentalium fiscura est hien connn dans le terrain supracrétacé, à Grignon, etc. Il est donc

difficile de eroire que ce soit la même espèce qui se reneontre dans les grès verts en Westphalie. (Desh.)

- Dentalium nitens ..... Maestricht (Han.)
- Espèce nan déterminée. Grès vert inférienr , Sussex (Mant.)
- Patella oralis (Nils. pl. 5. fig. 8.) Balsberg, Scanic (Nils.)

  — Espèce non déterminée. Grès vert inférieur, Sus-
- sex (Mant.) Grèsvert inférieur, Wiltshire (Lons.)

  Pileopeis, espèce nan déterminée. Grès vert inférieur, Sussex (Mant.)
- Helix Gentii (Sow. pl. 145.) Grès vert appérieur, Devizes (Gent.)
- Auricula incrassata (Sow. pl. 163.) Craic, Sussex (Mant. pl. 19. fig. 2 et 5.) Grès vert, Blackdown (Hill.)
- obsoleta (Phil. pl. 2. fig. 40.) Argile de Specton, Yorkshire (Phil.) - turgida (Sow. pl. 163.) Grès vert, Schonen
- (Hœn. <sup>1</sup>.)

  Melania, espèce non déterminée. Argile de Specton? Yarkshire (Phil.)
- Paludina extensa (Sow. pl. 51.) Grès vert, Blackdown (Hill.)
  - Ampullaria canaliculata Gault, Sussex (Mant. pl 19. fig. 15.)
  - spirata..... Maestricht (Hon. 2.)
- Espèce non déterminée. Grès vert, M. de Fis (Al. Brang.)
- Nerita rugosa..... Maestricht (Hen.) Natica carena (Park.) Grès vert inférieur , Sussex
- (Mant.)
   spirata..... Grès vert, Aix-la-Chapelle (Hæn.)
- Voyez la note 2.

  Espèce non déterminée. Gault, Sussex (Mant.)
- Grès vert inférieur, Wiltshire (Lons.) Env. du Pont-Saint-Esprit (Bufr.) Vermetus polygonalis (Sow. pl. 596. fig. 6.) Grès
- vert inférieur, Hythe, Kent (Lord Greenock.)

   umbonatus (Mant.) Craie, Snasex (Mant.)
- Somerbii (Mant.) Craie, Sussex (Mant.) Argile de Specton, Yorkshire (Phil.) - concaeus (Saw. pl. 57, fig. 1 et 5.) Grès vert in-
- férieur, Sussex (Mant.) Grès vert supérienr, Wilts (Lons.)
- Espèce nan déterminée. Grès vert inférieur, Isle de Wight (Sedg.)
- Sigaretus concarus...... Bochum (Han. 3.)
  Delphinula. espèce non déterminée, Argile de
  Speeton, Yorkshire (Phil.)
- <sup>1</sup> L'Auricula turgida existe dans les terrains anpracrétacés. Voyez ci-dessas p. 205. C'est sans
- pracrétacés. Voyez ci-dessus p. 205. C'est sans doute ici nne autre espèce. (Deshayes.) <sup>2</sup> L'Ampullaria spirata, et le Natica spirata.
- sont propres aux terrains supracrétacés de Paris. Elles n'existent point à Maestricht. (Desh.) 3 Le Sigaretus concavus est une espèce vivante
- dans les mers du Péron; on pent danter que san apennins. analogue existe dans le terrain crétacé. (Deshayes.) (Deshayes.)

- Solarium tabulatum (Phil. pl. 2. fig. 36.) Argile de Specton, Yorkshire (Phil.)
- Cirrus depressus (Mant. pl. 18. fig. 18. 22.) Craie, Sussex (Mant.) — perspecticus (Mant. pl. 18. fig. 12.) Craie, Sus
  - sex (Mant.)
     granulatus (Mant.) Graic, Sussex (Mant.)
  - -- plicatus (Sow. pl. 141. fig. 5.) Ganlt, Sussex (Mant.) Pleurotomaria, espèce pon déterminée, Maestricht
  - Previoromaria, espece non determinee. Maestricht (Hœn.) Gourdon, Bonrg Saint-Andial (Dufr.)
    Trochus Basteroti (Al. Brong. pl. 5. fig. 5.) Craie, Sussex (Mant.) Köpinge, Scanie (Nils. pl. 5.
  - fig. 1.)
    -- linearis (Mant. pl. 18. fig. 17.) Craie, Sussex
  - (Mant.)
     agglutinans (Lam.) Craie? Sussex (Mant. pl. 18.
    fig. 7. 9.) Grès vert, Aix-la-Chapelle (Hæn. t.)
     Hhodani (Al. Brong. pl. 9. fig. 8.) Grès vert sn
  - perieur, Sussex (Mant.) Grès vert, perte du Rhône (Al. Brong.) Craie inférieure, Lyme Regis (De la B.) Grès vert, Essen. Grès vert, Osterfeld (Hem.)
  - -bicarinatus (Sow. pl. 221.) Grès vert supérienr? Sussex (Mant.)
  - reticulatus (Sow. pl. 272. fig. 2.) Argile de Specton? Yorkshire (Phil.)
- Gurgitis (Al. Brong, pl. 9. fig. 7.) Grès vert, Perte du Rhône (Al. Brong.) Grès vert, Bochum (Hœn.)
- -? Cirroides (Al. Brong. pl. 9. fig. 9.) Grès vert, Perte du Rhône (Al. Brong.)
- -larcis (Nils. pl. 3. fig. 2.) Köpinge, Seanie (Nils.)
  -onustus (Nils. pl. 5. fig. 4.) Köpinge, Seanie (Nils.)
- -Espèce non déterminée. Grès vert, M. des Fis (Al. Brong.) Turbo pulcherrimus (Benn.) Argile de Specton,
- Yorkshire (Phil. pl. 2. fig. 25.)

  -sulcatus (Nila. pl. 5. fig. 5.) Craie, Köpinge,
- Scanie (Nils.)
  -- moniliferus (Sow. pl. 395. fig. 1.) Grès vert,
- Blackdawn (Sow.)

   carinetus (Sow. pl. 240. fig. 5.) Grès vert, Coesfeld (Hæn.)
  - Turritella terebra (Broc.) Grès vert, Weddersleben (liæn 2.)
  - duplicate..... Maestricht (Hen. 3.)
- Il est à croire que ce Trochus diffère du Trochus agglutinans de Lamarck, qui se trouve à Grignon. (Deshayes.)
- <sup>2</sup> Le Turritella terebra est une coquille des terrains subspennins; est-ce la même espèce? (Desbayes.)
- <sup>3</sup> Cette espèce appartient aussi aux terrains subapennins. On doute qu'elle existe à Maestrieht. (Deshayes.)

- Turritella, Espèce non déterminée. Argile de Specton? Yorkshire (Phil.)
- Cerithium exeavatum (Al. Brong. pl. 9. fig. 10.) Grèa vert, Perte du Rhône (Al. Brong.) Grèa vert, Aix-la-Chapelle (Hun.)

- Espèce non déterminée. Grès vert, M. des Fis (Al. Brong.) Pyrula planulata (Nils. pl. 3. fig. 5.) Craie, Kö-

pinge, Scanie (Nils.)

-- minima (Han.) Grès vert, Aix-la-Chapelle

(Han.)
Fucus quadratus (Sow.) Grès vert, Blackdown
(Sow.)

Murex calcar (Sow. pl. 410. fig. 2.) Grès vert, Blackdown (Sow.) Pterocera maxima (Han.) Martigues (Han.)

Pterocera mazima (Han.) Martigues (Han.) Rostellaria Parkinsoni (Mant. pl. 18. fig. 1. 2. 4. 5. 6. 10.) Craie Sussex (Mant.) Grès vert inférieur, Bochum, Coesfeld (Han.)

- carinata (Mant. pl. 19. fig. 10. 11. 12 et 14.) Gault, Sussex (Mant.)

- fissura (Lam.) Grès vert, Aix-la-Chapelle (Hæn. t.)

- calcarata (Sow. pl. 549, fig. 6 et 7.) Grès vert

inférieur, Sussex (Mant.) Grès vert, Blackdown (Sow.) — composita (Sow. pl. 538, fig. 2.) Argile de Spec-

ton, Yorkshire (Phil.)

—anserina (Nils. pl. 3. fig. 6.) Craie, Köpinge,
Scanie (Nils.)

- Espèce non déterminée. Grès vert inférieur, Isle de Wight (Sedg.)

Strombus papilionatus..... Craie, Maestrieht,
Aix-la-Chapelle (Hen. 2.)

Cassis acellana (Al. Brong. pl. 6. fig. 10.) Craie, Sussex (Maut.) Craie, Rouen; M. des Fis (Al. Brong.) Snivant M. Deshayes e'est un Auricula

et non un Cassis.

Dolium nodosum (Sow. pl. 426 et 427.) Craie,
Sussex (Mant.)

Eburna, Espèce non déterminée. Grès vert, perte du Rhône (Al. Brong.) Craie, Sussex (Mant.) Voluta ambigua (Sow. pl. 115. fig. 5.) Craie, Sus-

sex (Mant. pl. 18. fig. 8. 3.)

— Lamberti (Sow. pl. 129.) Maestricht (Han. 4.)
Nummulites lenticulina (Lycophris lenticularis.

<sup>1</sup> La Rostellaria fasuro existe dans les terrains spararétacés de Paris, à Grignon, etc., e'est sana doute ici une antre espèce. (Besbayes.)
<sup>2</sup> La coquille fossile indiquée ici, doit différer de la Cramaca.

du Strombus popilionatus, espèce vivante. (Deshayes.)

3 Sowerby cite cette coquille dans l'argile de

Sowerby cite cette coquille dans l'argile de
 Londres, et non dans la eraic.
 La Voluta Lamberti se trouve dans le Crag.

Il est donteux qu'elle existe à Maestricht (Deshayes.) Bast.) Maestricht. Grès vert, Aix-la-Chapelle (Hern. t.) Nummuhites Faujasii (Lycophris Faujasii.) Maes-

tricht (Hon.)

- Espèce non déterminée, Grès vert, Alpes de la Savaire Dauphiné et Provence (Resum Miles)

la Savoie, Bauphiné et Provence (Beaum.) Alpes maritimes (De la B.) Craie Weinbohla, Saxe (Klipstein.) Roches crétacées, aud de la France, Pyrénées (Dufr.)

Lenticulites Comptoni (Sow.) Grès vert, Scanic (Nils. pl. 2. fig. 5.)

- cristella (Nils. pl. 2. fig. 4.) Craie, Charlottenlund, Suède (Nils.)

Lituolites nautiloidea (Lam.) Craie, Paris (Al. Br.)

— difformis (Lam.) Craie, Paris (Al. Brong.)

Miliolites..... Sud de la France, Pyrénées (Dufr.)

Planularia elliptica (Nils. pl. 9. fig. 21.) Charlottenlund, Suède (Nils.)

— angusta (Nils. pl. 6. fig. 22.) Köpinge, Scanie

(Nils.) Nodosaria sulcata (Nils. pl. 9. fig. 19.) Craie et grès vert, Scanie (Nils.)

- larigata (Nils. pl. 9. fig. 20.) Grès vert, Scanie (Nils.)

Belemnites mucronatus (Schlot.) Craic, Snsaex (Mant.)Craic, Yorkshire (Phil.) Grèsvert, Suède (Nils.) Craic, Meudon, etc. (Al. Brong, pl. 3. fig. 1.) Calcaire à baeulites, Normandie (Besn.) Craic, Lublin. Pologne (Pusch.) Maestricht.

Aix-la-Chapelle (Schlot.)

— granulatus (Defr.) Craie, Sussex (Mant.)

— lanceolatus (Schlot.) Craie, Sussex (Mant.)

Quedlinburg (Holl.)
- minimus (Lister.) Gault, Sussex (Mant.) Craie

rouge, Yorkshire (Phil.)

— attenuatus (Sow. pl. 589. fig. 2.) Ganlt, Sussex (Mant.)

- mamillatus (Nils. pl. 2. fig. 2.) Craie, Scanie (Nils.) - Espèce non déterminée. Argile de Specton,

Yorkshire (Phil.) Grès vert, perte du Rhône (Al. Brong.)

Actinocomas verus (Miller.) Craie, Kent (Miller.)

Nautilus slegans (Sow. pl. 116.) Craie, Sussex (Mant. pl. 20. fig. 1.) Craie, Rouen (Al. Br.) — espansus (Sow. pl. 458. fig. 1.) Craie, Sussex (Mant.)

- inequalis (Sow. pl. 40.) Gault, Sussex (Mant. pl. 20. fig. 14 et 15.)
- obscurus (Nila.) Craic. Scanie (Nila.)

- simpler (Sow. pl. 122.) Lyme Regis (De la B.) Ronen (Al. Brong.) Grès vert? Aix-la-Chapelle (Hαn.)

- aperturatus..... Craie, Maestricht (Heen.)

t Il est probable que eette Nummulites n'est pas identique avec le Lycophris lonticularis de M. Basterot. (Deshayes.)

(Phil.)

Noutilus pseudo-pompilius ?.... Maestricht (Hen.) - undulatus (Sow. pl. 40.) Grès vert supérieur, Nutfield (Sow.) Grès vert, Griesenbruch, près de Bochum (Han.)

- Espèce non déterminée, Grès vert inférieur. Sussex (Martin.) Argile de Specton, Yorkshire

- (Phil.) Grès vert, M. des Fia (Al. Brong.) Calcaire à baculites, Normandie (Dean.) Scaphites striatus (Mant. pl. 22. fig. 3.) Craie,
- Sussex (Mant.) Craie, Rouen; M. des Fis (Al. Brong.) - costatus (Mant. pl. 22. fig. 8 et 12.) Craic, Sns-
- sex (Mant.) Craie, Rouen (Al. Brong.) \*-- obliques (Sow. pl. 18, fig. 4 à 7.) Rouen, M. des
- Fia (Al. Brong. pl.6, fig. 13.) - Espèce non déterminée. Calcaire à baculites,
- Normandie (Desn.) Köpinge (Nils.) Ammonites varians (Sow. pl. 176.) Craie, Sussex (Mant.) pl. 21. fig. 2.) Craie, Rouen, M. des Fis
- (Al. Br. pl. 6. fig. 5.) Calcaire à baculites, Normandie (Dean.) Craie et Gréavert supérieur, Wiltshire (Lona.) Gres vert, Boehum (Hon.) - Woogogri (Mant. pl. 21, fig. 16.) Craic, Sussex
- (Mant.) - navicularis (Mant.) Craie, Sussex (Mant.)
- catinus (Mant. pl. 22. fig. 10.) Craic, Sussex
- Lewesionsis (Mant. pl. 22. fig. 2.) Craie, Snsaex (Mant.) Craic, Essen (Hon.)
- peramplus (Mant.) Craie, Sussex (Mant.) - rusticus (Sow. pl. 177.) Craie, Lyme Regis (Buckl.) Craie, Sussex (Mant.) Greavert, Bochum
- -undates (Sow. pl. 569, f. 2.) Craie, Sussex (Mant.) - Mantelli (Sow. pl. 55.) Craic, Sussex (Mant. pl. 21. fig. 9. pl. 22. fig. 1.) Hanovre (Holl.)
- Grès vert. Bochum, Craic, Saumur (Ilan.) - Rhotomagensis (Al. Brong. pl. 6, fig. 2.) Craic. Sussex (Mant.) Calcaire à baculites, Normandie
- (Dean.) Rouen (Al. Brong.) Craie, Wilts (Sow.) - cinctus (Mant.) Craie, Sussex (Mant.) - falcatus (Mant. pl. 21. fig. 6.) Craic, Sussex
- (Mant.) Craie, Rouen (Al. Brong.) - currentus (Mant. pl. 21. fig. 18.) Craie, Sussex
- -complanatus (Mant.) Craie, Susaex (Mant.)
- rostratus (Sow. pl. 173.) Craie, Sussex (Mant.) Craic, Oxfordshire (Buck1.) - tetrammatus (Sow. pl. 587, fig. 2.) Craie, Sus-
- aex (Mant.) - planulatus (Sow. pl. 570. fig. 5.) Grès vert supérieur, Sussex (Mant.)
  - catillus (Sow. pl. 564. fig. 2.) Grès vert aupérieur, Sussex (Mant.)
  - aplendens (Saw. pl. 103.) Gault, Sussex (Mant. pl. 21, fig. 13 et 17.)
  - auritus (Sow. pl. 134.) Grès vert supérieur, Devines (Gent.) Gault, Sussex (Mant.)

- Ammonites planus (Mant. pl. 21. fig. 3.) Gault. Sussex (Mant.) Argile de Speeton? Yorkahire - lautus (Park.) Gault, Sussex (Mant. pl. 21, f. 11.) - tuberculatus (Sow. pl. 510, fig. 1 et 3.) Gault, Sussex (Mant.)
  - Goodholls (Sow. pl. 255.) Grès vert inférieur, Sussex (Mant.) Gres vert, Blackdown (Goodhall.)
  - Grès vert, Lyme Regia (De 1s B.) - Lamberti (Sow. pl. 242, fig. 1. 2 et 3.) Argile
- de Specton? Yorkshire (Phil.)
- conustus (Phil. pl. 2. fig 48.) Argile de Specton, Yorkshire (Phil.) - concinnus (Phil. pl. 2. fig. 47.) Argile de Spee-
- ton. Yorkshire (Phil.) - rotula (Sow. pl. 570, fig. 4.) Argile de Spec-
- ton, Yorkshire (Phil.) - trisulcosus (Phil.) Argile de Specton, York-
- shire (Phil.) - marginatus (Phil. pl. 2. fig. 41.) Argile de Specton, Yorkshire (Phil.)
- pareus (Sow. pl. 449. fig. 2.) Argile de Specton? Yorkshire (Phil.)
- Aystrix (Phil. pl. 2. fig. 44.) Argile de Specton. Yorkshire (Phil.)
- fissicostatus (Phil. pl. 2. fig. 49.) Argile de Specton, Yorkshire (Phil.) - currinodus (Phil. pl. 2, fig. 50.) Argile de
- Specton, Yorkshire (Phil.) - inflatus (Sow. pl. 178.) Grea vert, Islede Wight (Buckl.) Grès vert, Perte du Rhône, Rauen; Hàvre; M. des Fis (Al. Brong. pl. 6. fig. 1.) Grès
- vert supérieur, Wilts (Lons.) - Deluce (Al. Brong. pl. 6. fig. 4.) Gres vert, Perte du Rhône; M. des Fis (Al. Brong.) - subcristatus (De Lue.) Grès vert, Perte du
- Rhône; Al. Brang. pl. 7. fig. 10.) -Beudanti (Al. Brong. pl.7. fig. 2.) Grès vert, Perte
- du Rhône; M. des Fia (Al. Brong.) - cloratus (De Luc.) M. des Fis (Al. Brang. pl. 6.
- selliguinus (Al. Brong. pl. 7.fig. 1.) Grès vert, M des Fis (Al. Brang.) Craie, Lublin, Pologne (Pusch.) Craie, Essen (llan.) Gault, Sussex
- Gentoni (Defr.) Calenire à baculites, Normandie (Desn.) Gault, Sussex (Mant., Craie, Rouen (Al. Brong, pl. 6, fig. 6.)
- constrictus (Sow. pl. A. fig. 1.) Calcaire à baenlites, Normandie (Dean.) Craie, Lublin, Pologne (Pusch.)
- Stober (Nils. pl. 1.) Craie, Scanie (Nils.) - raricosus (Sow. pl. 451. fig. 4 et 5.) Grea vert, Blackdown (Sow.)
- hippocastanum (Sow. pl. 514. fig. 2.) Calcaire avec grains de quartz, Lyme Regia (De la B.)
- Benettianus (Sow. pl. 539.) Gault, Warminster (Lons.)

- Ammonites denarius (Sow. pl. 540. fig. 1.) Grèsvert, Blackdown (Goodhall.)
- Nutfieldiensis (Sow. pl. 108. fig. 3.) Craie, près de Calne (Lons.)
- Buchii (Han.) Gres vert, Aix-la-Chapelle (Han.) — ornatus ( ) Gres vert, Paderborn (Han.) \*— nodosoides (Sternberg.) Boheme.
- " rirgatus (Goldf.) Grès vert, Moskou.
  " canteriatus (Al. Brong. pl. 6. fig. 7.) Perte du
- Rhône.

  \* Coupei (Al. Brong. pl. 6. fig. 3.) Rouen. 1.
- Turrilites costatus (Sow. pl. 36.) Craie, Sussex (Mant. pl. 23. fig. 15 et pl. 24, fig. 1. 4 et 5.) Craie, Rouen, Hàvre (Al. Brong. pl. 7. fig. 4.)
- Craie, près de Calne (Lons.) — undulatus (Sow, pl. 75. fig. 1.2 et 3.) Craie,

FALCIPARI. Amm. cinctus; A. Deluci.
Analturi. Amm. Boudanti; A. Selliguinus; A.

AMALTREI. Amm. Benadati; A. Sreigninne; A. Stobæi.

Macaocaphall. Amm. Letcesiensis; A. peram-

pluég A. Nutfieldensis; A. nodosoides.
Annati. Amn. Woollgari; A. nacicularis; A.
ruslicus; A. Mantelli; A. Rhotomagensis; A. rostratus; A. retrammatus; A. clavatus; A. Genloni;

A. hippocastanum; A. Benettianus.

DENTATI, Amm. splendens; A. lautus; A. Goodhalli; A. inflatus; A. varicoeus; A. denarius; A. virgatus; A. cauteriatus.

ORNATI. Amm. varians; A. Coupei.

PLEXUOSI. Amm. falcatus, A. curratus; A. contrictus.

Pour tontes les autres espèces d'ammonites in-

diquées dans la liste générale ci-dessus, MM. de Buch et de Dechen n'ont pas jugé que leurs caractères finsent assez distincts pour pouvoir les elasser, au moins quant à présent. Aussi, ils les ont placées à la fin.

Nons ignorous pour quels motifs ils ont retranché de la liate de M. Delabèche, les quatre espèces snivantes : A. ouritus (Sow.), A. tuberculatus (Sow.), A. Buchii (Hen.) et A. ornatus (Hen.) Quant à l'Ammonites Lamberti de l'argile de Specton dans le Yorkshire, ils l'ont jugée identique avec l'Ammonites Beudonises Beudonises Beudonises

(Note du Traducteur.)

Sussex (Mant. planch. 25, fig. 14. et 16.) Turrilites tuberculatus (Sow. pl. 74.) Craic, Sussex

Mant. pl. 24. fig. 2. 3. 6 et 7.)

— Bergeri (Al. Brong. pl. 7. fig. 3.) Grès vert,

Perte du Rhône, M. des Fis (Al. Br.) —? Babeli (Al. Brong. pl. 9, fig. 16.) Grès vert,

—? Babeli (Al. Brong. pl. 9, fig. 16.) Grès vert, M. des Fis (Al. Br.)

 Espèce non déterminée. Grès vert, Alpes maritimes (Risso.)

Baculites Faujasii (Lam.) Graie, Sussex (Mant.) Graie, Norfolk (Rose.) Maestricht (Desm.) Graie, Suède (Nils.) Bochum, Aix-la-Chapelle (Hen.) — oblionatus (Sow. pl. 592. fig. 1 et 3.) Graie,

Sussex (Mant.) Scanie (Nils.)

- vertebralis (Defr.) Craie, Maestricht (Fanj. de Saint-Fond.), Calcaire à baculites, Normandie

(Desm.)
— ансеря (Lam.) Graic, Scanie (Nils. pl. 2. fig. 5.)
— triangularis (Desm.) Maestricht (Desm.)

Homites armatus (Sow. pl. 168.) Craie, Sussex (Mant. pl. 16. fig. 5.) Craie, Oxfordshire (Buckl.) —plicatilis (Mant. pl. 25. fig. 1 et 2.) Craie, Sus-

-- plicatilis (Mant. pl. 25, fig. 1 et 2.) Graic, Sussex (Mant.) Argile de Speeton? Yorkshire (Phil. pl. 1. fig. 29.) - alternatus (Mant. pl. 23, fig. 10 et 11.) Craie,

Sussex (Mant.) Argile de Speeton, Yorkshire (Phil. pl. 1. fig. 26 et 27.) — ellipticus (Mant. pl. 23. fig. 9.) Craie, Sussex

(Mant.) Calcaire à baculites, Normandie (Desn.)
— attenualus (Sow. pl. 61. fg. 4 et 5.) Craie,
Gault, Sussex (Mant. pl. 19. fig. 29 et 20.) Argile de Speeton, Yorkshire (Phil. pl. 1. fig. 25.)

- maximus (Sow. pl. 62. fig. 1.) Ganlt, Sussex (Mant.) Argile de Specton, Yorksbire (Phil. pl. 1. fig. 20 et 21.)

- intermetius (Sow. pl. 62. fig. 2. 5. 4.) Gault,

intermedius (Sow. pl. 62. fig. 2. 5. 4.) Gault,
 Sussex (Mant.) pl. 23. fig. 12.) Argile de Specton,
 Yorkshire (Phit. pl. 1. fig. 22.) Grès vert,
 Aix-la-Chapelle (Hœn.)

- tonnis (Sow. pl. 61. fig. 1.)Gault, Snssex (Mant.)
- rotundus (Sow. pl. 61. fig. 2 et 3.)Gault, Sussex (Mant.) Argile de Speeton, Yorkshire(Phil. pl. 1. fig. 24.) Gres vert, Perte du Rhône (Al. Brong.

pl. 7. fig. 5.) Grès vert, Aix-la-Chapelle (Hœn.)
— compressus (Sow. pl. 61. fig. 7 et 8.) Gault,
Sussex (Mant.) Grès vert, Nice (Risso.)
— faricostatus (Phil. pl. 1. fig. 25.) Argile de

Specton, Yorkshire (Phil.)

— Beahii (Y et B.) Argile de Specton, Yorkshire

(Phil. pl. 1. fig. 28.)

— Philippii (Bean.) Argile de Specton, Yorkshire

(Phil. pl. 4. fig. 30.)

(Phil. pl. 1. fig. 50.)

— funatus (Al. Br. pl. 7. fig. 7.) Grès vert, Perte du Rhône; M. des Fis (Al. Brong.)

- canteriatus (Al. Brong, pl. 7. fig. 8.) Grès vert, Perte du Rhône (Al. Brong.)

Perte du Rhône (Al. Brong.)

— eirgulatus (Al. Brong. pl. 7. fig., 6.) Grès vert,

M. des Fis (Al. Br.)

Normandie (Desn.) - spinulosus (Sow. pl. 216. fig. 1.) Grès vert ,

Blackdown (Miller.) - grandis (Sow. pl. 593, fig. 1.) Grès vert infé-

rieur, Kent (Buckl.) - gigas (Sow. pl. 593. fig. 2.) Grès vert intérieur.

Hithe, Kent (G. E. Smith.) - spiniger (Sow. pl. 216. fig. 2.) Gault, Folkestone (Gibbs.)

### CEPSTACÉS.

Astacus Leachii (Mant. pl. 29. fig. 5.) Graie, Sussex (Mant.) - Sussexionsis (Mant.) Craic, Sussex (Mant.)

- ornatus (Phil. pl. 3. fig. 2.) Argile de Specton, Yorkshire (Phil.)

- longimanus (Sow.) Grès vert, Lyme Regis (De la B.) - Espèce non déterminée, Gault, Sussex (Mant.)

Pagurus Faujasis (Desm.) Craie? Sussex (Mant.) Maestricht. Scyllarus Mantelli (Desm.) Craie , Sussex (Mant.)

Erwon, espèce non déterminée, Craie, Sussex (Mant.) Arcania, espèce non déterminée, Gault, Sussex

(Mant.) Etyara, espèce non déterminée, Gault, Sussex (Mant.)

Coryster, espèce non déterminée. Gault, Sussex (Mant.)

### POISSONS.

Squalus mustelus? Crais, Sussex (Mant. pl. 32. fig. 2. 3. 5. 6. 9 et 11. - galous? Craie, Sussex (Mant. pl. 32. fig. 12. 14.

15 et 16.) Murana Lescesiensis (Mant.) Craie, Sussex (Mant.) Zous Lewesiensis (Mant.) Craie, Sussex (Mant.) Salmo? Lowesiensis (Mant.) Craie, Sussex (Mant.)

Esox Lowesiensis (Mant.) Craie, Sussex (Mant.) Amia? Loucesiensis (Mant.) Craie, Sussex (Mant.) Poissons : genres non déterminés. Argile de Specton, Yorkshire (Phil.) Craie, Paris (Al. Brong.) Craie, Lyme Regis (De la B.) Grès vert supé-

'rieur, Wilts (Lons.) Gault, Isle de Wight Pritton.) Craie, Troyes (Clément Mullet.) Dents et palais de poissons; se trouvent ahondam-

ment en Angleterre et en France; divers auteurs; Bochum; Aix-la-Chapelle, etc. (Hen.)

Scanie (Nils.) \* Excrements de poissons. (Buckl.) Sussex, Macstrieht.

## ESPTILES.

Mosasaurus Hoffmanni, Macstricht (Fauj. de St. Fond.) Craie, Sussex (Mant.)

Hamites cylindricus (Defr.) Calcaire à baculites, | Crocodile de Meudon (Cuv.) Craie, Meudon (Al. Brong.)

Reptiles : genres non déterminés, Argile de Specton , Yorkshire (Phil.)

Le catalogue précédent des fossiles du gronpe erétacé nous fournit les observations suivantes, que nous aceompagnerons de quelques figures.

Manniréans. On n'en a pas encore trouvé de débris dans le groupe erétacé.

REPTILES. Une grande espèce, le Mosasaurus Hoffmanni, a été observée dans le Yorkshire, le eomté de Sussex, à Maestricht et à Meudon.

Poissons. On en a trouvé des débris en France et dans différentes parties de l'Angleterre. Des dents de requins et des plaques palatales de quelques poissons ne sont pas rares. Polypixas. Les plus abondants appartienment

aux différentes espèces des genres Spongia et Alcyonium de quelques auteurs; plusieurs espèces de ees genres ont été classées par Goldfuss , dans les genres Achilleum, Manon, Scyphia et Tragos; en sorte qu'il devient très-difficile de former an eatalogue où les différentes espèces soient présentées avec ordre. Nous nons contenterons d'indiquer ici les suivantes :

Manon pulvinarium (Goldf.) à Maestricht et à Essen, en Westphalie.

Manon peziza (Goldf.), mêmes localités. Spongia ramosa (Mant.), Craie du Yorkshire, du comté de Sussex et de Noirmontiers.

Alconium globosum (Def.), Amiens, Beauvais, Meudon, Tours, Gien, et dans le calcaire à baculites de Normandie.

Hallirhoa costata (Lam.), dans les grès verts de Normandie et dans la partie supérieure des mêmes grès, dans le Wiltshire.

Cerioporo stellato (Goldfuss), à Macstricht et en Westphalie.

Lunulites cretacea (Defr.), à Maestricht , à Tonrs, et dans le caleaire à baculites de Norman-

Orbitulites lenticulata (Lam.), dans le comté de Sussex et à la perte du Rbône.

D'après M. Goldfuss, le terrain crétacé de Maestrieht contient beaucoup de polypiers; savoir : 2 Espèces du genre Achilleum, 4 Manon, 1 Sevphia, 1 Tragos, 1 Gorgonia, 1 Nullipora, 2 Millopora, 9 Eschura, 6 Cellepora, 5 Retepora, 1 Corloptychium, 13 Ceriopora, 1 Fungia, 2 Diploctenium, 1 Meandrina, 15 Astrea. M. Desnoyers y a de plus indiqué 1 Lunulites.

Basiataxs. Nous nous bornerons à citer les sui-

L'Apiserinites ellipticus (Miller), dans la erair

du Yorkshire, du comté de Sussex, de la Normandie et de la Touraine.

Cidarie variolarie (Al. Brong.), dans le comté de Sussex, en Normandie, à la perte du Rhône, en Westphalie, en Saxe.

Cidaris grannlosus (Goldfass), à Maestricht, à Aix-la-Chapelle, en Westphalie.

Galerites albo-galerus (Lam. voyez fig. 40, cianrès), dans le Yorkshire, le comté de Sussex, le Dorsetshire, la Normandie, à Quedlinburg, à Aixla-Chapelle, en Pologne.

Galerites sulgaris (Lam.), dans le comté de Sus-

sex, en France, à Ouedlinburg, à Aix-la-Chapelle.

Ananchytes orata, dans le Yorkshire, le comté de Sussex et la Normandie, à Meudon, en Westphalie, en Pologne et en Suède.

Spatangue cor-anguinum (Lam.; voyez fig. 59, ei-sprès), dans le Yorkshire, le comté de Sussex. le Dorsetshire, différentes parties de la France et de l'Allemagne, dans les Alpes de la Savoie, en Pologne et en Suède.

Spatangus bufo (Al. Brong.), dans le comté de Sussex, en Normandie, à Maestricht et à Aix-la-

Spatanque cor-testudinarium , à Maestricht, à Quedlinburg et en Westphalie.



Coquillaces. Les espèces les plus abondes disséminées dans le terrain crétacé, paraissent être les suivantes : Latraria gurgitis, tronvé à la perte du Rhône

et en Suède. Mya mandibala, dans le comté de Spissex, l'Ile

de Wight et le sud de la France. Trigonia alaformis, dans le comté de Sussex, l'Ile de Wight, l'ouest de l'Angleterre, le sud de la

France, et à Altenberg. Inoceramus (ou catillus) Cucieri (vovez fig. 41 et 42), déconverte dans la craie du Yorkshire,

comté de Sussex, Meudon, sud de la France et de Inoceramus (ou catilles) Bronquiarti, dans la eraie de l'Angl. de la Pologne et de la Suède.

Inoceramns concentriens, dans les comtes de Sussex et de Wilts, à la perte du Rhône et dans les Alpes de Savoie. Inoceramne enleutus, dans le comté de Sussex,

à la perte du Rhône, dans les Alpes de Savoie, et en Snède.

Planiostoma spinosum (fig. 43), dans la eraie des comtés de Sussex et de Dorset, de la Normandie, de Mendon, du sud de la France, de la Saxe,

de la Pologne et de la Suède. Gervillia solenoides, à Maestricht, en Normandie et dans les comtés de Sussex, de Wilts et de Dorset.

Pecten quinquecostatus (fig. 44.), dans le comté de Sussex, dans l'ouest de l'Angleterre, en Normandie, à Meudon, à la perte du Rhône, en Suède, etc. Pecten quadricostatus (fig. 45), dans le comté de Sussex, l'ouest de l'Angleterre, la Normandie,

à Maestricht et dans les Alpes du Dauphiné. Pecten asper, dans le Wiltshire, en Allemagne et en Pologne,

Podopsis truncata (fig. 46), en Normandie. dans le Dorsetshire, en Touraine et en Suède. Ostron vesicularie : (fig. 47), dans le comté de

Sussex, en Normandie et dans d'autres localités de la France, à Maestricht et en Suède.

Ostrea carinata, en Allemagne, dans le comté

1 Grupha a globosa, Sowerby.

de Sussex, en Normandie et dans le sud de la [ de la France, dans les Alpes du Dauphiné et en Ostrea serrata, en Suède, à Maestricht et dans le

sud de la France.

Pologue. Gryphera columba (fig. 48), dans le Northampton-

shire, en Normandie, dans le sud de la France, dans Gryphan auricularis, à Périgueux, dans le sud | les Alpes maritimes, en Allemagne et en Pologne.



Fig. 53. Fig. 80. Fig. 51.

Gryphera sinuata, dans le Yorkshire , l'Ile de Wight, le Dauphiné, la Suède, la France et les Pyrénées.

Terebratula plicatilis, dans le comté de Sussex, à Meudon, à Moen, dans le sud de la France et dans

les Alpes de la Savoie et du Danphiné. Terebratula subplicata, dans les comtés d'York etde Sussex, à Maestrieht, en Normandie, à Tours

et à Beauvais. Terebratula Defrancii, dans les comtes d'York et de Sussex, à Meudon, à Maestricht et en Suede. Terebratula alata, dans le sud de la France, à

Meudon et en Suède. Terebratula octoplicata, en Normandie, dans le sud de la France, à Quedlinburg et en Suède.

Terebratula pectita, dans le Wiltshire, en Normandie et en Suède. Terebratula semialobosa, en Suède, à Moen.

dans le Yorkshire et à Bochum. Belemnites mucronatus (fig. 49), dans les comtés d'York et de Sussex, en Normandie, dans d'autres parties de la France, en Suède et en Po-

logne. Ammonites varians, dans les comtés de Sussex et de Wilts, en Allemagne et dans les Alpes de la

Savoie. Ammonites Rhotomogensis, dans les comtés de Sussex et de Wilts, et en Normandie.

Ammonites Mantelli, dans le comté de Sussex, à Bochum, à Sanmur et dans le Hanovre.

Ammonites Selliquinus, en Savoje, en Westphalie et en Pologne.

Ammonites inflatus, dans le Wiltshire, en Normandie et à la perte du Rhône.

Baculites Faujasii (fig. 55), dans les comtés de Sussex et de Norfolk, à Maestrieht, Bochum, à Aix-la-Chapelle et en Suède.

Hamites rotundus (figs. 51), dans les comtés d'York et de Sussex, à la perte du Rhône et à Aix-la-Chapelle.

L'énumération que nous venons de faire des fossiles principaux du groupe crétacé, est loin d'être trop étendue. On peut s'en convaincre en la comparant à la liste générale donnée précédemment, et en considérant que quelques fossiles regardés comme identiques, pourraient bieu être des variétés ou même des espèces différentes. Il n'y a aucun doute que si nous avions voulu comparer entre eux des cantons moins éloignés les uns des autres, ou des étages plus circonscrits du groupe crétacé, nous aurions trouvé que d'autres espèces que celles que nous avons indiquées, se rencontrent dans des positions semblables dans différentes localités : mais alors aussi certaines espèces ne nous parattraient pas aussi constantes dans certaines couches particulières où nous les signalons, quoique quelques unes aient

L. Julianoski

été certainement observées dans des positions semblables du groupe à de très-grandes distances.

Les régétaux fouiles, trouvés jusqu'à présent dans le groupe cétacé, sont presque tous marins; beaucoup de bois fossiles sont traversés par des coquillages qui y ont pénétré comme s'ils avaient longtemps floité avec eux. On avait conclu de li que les régétaux fossiles néprorensient que d'un tranport de matières végétales la surface des eaux, au fond desquelles le terrain crétacés eaux, au fond desquelles le terrain crétacés es rait prématuré de généraliser cette préserait prématuré de généraliser cette présomption; cependant il est cettaria que dans la craic elle-même les végétaux sont trètares.

Il est à remarquer que parmi les coquilles, les espèces des genres Scaphites, Baculites et Hamites 1, n'ont pas été observées dans beaucoup de localités éloignées les nnes des autres; mais il est certain aussi quo ces genres n'ont jamais figuré sur aucun catalogue de fossiles des terrains supracrétacés, et on a vu que nous n'en avons fait aucune mention. On les a donc considérés généralement comme étant tout-à-fait partieuliers aux terrains crétacés; mais il y a maintenant lieu de croire que leurs espèces, bien qu'elles soient plus abondantes dans ces terrains, ne leur sont pas exclusivement propres, car on verra plus loin que des Hamites et des Scaphites ont été indiquées dans le groupe oolitique: de plus, une Turrilite a été signalée, quoiqu'avec doute, dans le Coral rag da Nord de la France. La présence de ces genres dans des endroits éloignés l'un de l'autre, ne peut done suffire pour faire rapporter au groupe crétacé les terrains où on les trouve ; si cependant leurs espèces s'y présentent avec quelque abondance, nous sommes fondés à soupconner, d'après ce que nous connaissons

1 Ponr faire connsitre les formes de ces genres, on a figuré à le page précédente les espèces suivantes : Scaphites obliques, Sôre., (Sc. sériates, Mant.) fig. 50. Hamites rolundus, fig. 51, Turrilites tuberculatus, fig. 52. Baculites Faujassi, fig. 53. de lenr gisement habituel, quo ces terrains sont de l'âge de la série crétacée.

Si nous raisonnons par analogie, d'après l'état de choses actuel, nous sommes en droit de présumer que les mêmes genres qui caractérisent en Europe certains dépôts. doivent également caractériser des dépôts formés à la même époque dans l'Amérique septentrionale; car aujourd'bui, d'après M. le docteur Morton , plusieurs espèces vivantes sont communes aux côtes des États-Unis et à celles de l'Europe. Ce mêmo, savant nous apprend que, sur une grando étendne de l'Amérique septentrionale, il y a des terrains qui sont l'équivalent du groupe crétace. Il les désigne sous le nom de formation de Sables ferrugineux des États-Unis. D'après la description qu'il en donne, ils constituent nne grande partie de la péninsule tritingulaire du nouveau Jersey, formée par l'océan Atlantique, et par les deux rivières de Raritan et de la Delaware, et s'étendent dans l'état de la Delaware, depuis la, ville de ce nom, insœu'à la baie de Chesapeak; ils se présentent aussi près d'Annapolis (Maryland), dans la baie de Lynch (Caroline méridionale), dans l'île de Cockspur (Géorgie), et dans plusieurs cantons de l'Alabama, de la Floride, etc. Dans le nouveau Jersey, il y a nne formation de marne très-développée. Considéré dans son ensemble, ce terrain présente de grandes variations dans ses caractères minéralogiques : très-souvent il est formé par de petits grains friables, d'une coulenr bleuâtre ou verdatre terne, tirant fréquemment sur le gris. Les parties dominantes de cette marne, comme on l'appelle, sont de la silice et du fer. Il y a des couches subordonnées d'argile, de marne calcaire et d'un gravier siliceux, dont les grains varient depuis la grosseur ordinaire de cenx du sable grossier, jusqu'à un à deux pouces de diamètre. La marne calcaire est quelquefois d'un brun jaunâtre el toute parsemée de grains verts de silicate de fer ; quelquefois aussi elle contient une grando quantité de mica.

Voici la liste des fossiles trouvés dans cette formation de Sable ferrugineux des ÉtatsUnis, décrits par MM. Say et Dekay, et par le docteur Morton, auquel nous l'empruntous '. Nous désignerons chacun de ces trois observateurs par la lettre iuitiale de son nom.

Ammonites placenta, D; Amm. Delawarensis, M.; Amm, Vanuxemi, M.; Amm. Hyppocrepis, D.; Baculites oralis, D.; Scaphites Curieri, M.; Belemniles Americanus, M.; abondant; (voisin du B. mucronatus;) Bel. ambiguns, M.; Turritella; Scalaria annulata, M.; Rostellaria; Natica; Bulla? Trochus; Cupran; Terebratula Harlani, M.; Ter. Fragilis , M.; Ter. Sayi , M.; Gryphaa convexa , M.; Gryphera mutabilis, M.; (Quelques variétés de cette espèce se rapprochent beaucoup de l'Ostrea vesicularis , Lam.) Gryph. Vomer, M.; Esogyra costata, S.; Ostrea falcata, M.; Ostrea crista-galli; Ostrea, deux autres espèces; Anomia ephippium, Lam.; Pecten quinquecostatus, Sow.; Pecten, antre espèce, Plagiostoma; Cardium; Cucullara vulgaris, M.; Cucullma, autre espèce; Mya; Trigonia; Tellina; Avicula; Pectunculus; Pinna, semblable au P. tetragona, Sow.; Venus; Vermetus rotula, M.; Dentalium Scrpula.

Ecunides. Spatangus cor Anguinum? Park.; Spat. stella, M.; Ananchyles cinctus, M.; Eimbriatus, M.; Ananch.? Crucifer, M.; Cidaris? Clypeaster.

Caustacies. Anthophyllum atlanticum, M.

POLYPIERS. Eschara; Flustra; Retepora, semblable au Ret. clathrata Goldf.; Caryophyllia; Alcyonium; Ateolites.

Poissons. Dents et vertèbres de Requins, Saurodon Leanus, S.

Crocodiles, fréquents; Geosaurus; Mosasaurus (Sandyhook et Woodbury, dans le New-Jersey); Plesiosaurus; Toriue; débris de quelque animal gigantesque.

Bois percés par des Teredo; abondants.

Il est impossible, en parcourant cette liste de fossiles, de ne pas étre frappé de la grande ressemblauce zoologique de ee grès ferrugiueux avec les roches crétacées de l'Europe. Le Pecten quinquecostatus, est un fossile bien connu pour être abondamment répandu dans

1 Say, Americon Journal of Science, vol. 1 et II, Dekay, Annals of the New-York Lyceum; et Morlon, Journal of the Acad. of Nat. Sciences of Philadolphia, vol. YI, et American Journal of Sciences, vol. XYII et XVIII. le groupe crétacé. Mais c'est moins par des analogies de détails que par les caractères de l'ensemble du terrain que M. Morton a été conduit à le rapporter à ce groupe. Il resterait à établir quelle est la liaison ou la distinction qui existe aux États-Unis, entre cette formation et les dépôts supérieurs ou inférieurs plus ou moins contemporains de ceux de l'Europe; nous espérons que M. Morton et les autres géologues américains ehercheront à résoudre cet intéressant problème. Quelques indications des mémoires de M. Mortonet d'autres anteurs semblent donner lieu de présumer avec assez de probabilité que ce terrain crétacé se lie par des passages au groupe supracrétacé.

En admettant, comme cela paralt trieprobable, que la formation de Sabbé persprineux de l'Amérique, se rapporte au groupe crétacé, on scruit fondé à penser que le gracdipot de exhocate de chaux bluec, ou la craite, n'existepas un Katel-Uniar, mais qu'une formation de sable, de marne, d'argile et de gravier, constitue seul tout l'ensemble du groupe. Il serait peu-t-ére dificile d'affirmer que les marces et les argiles soient entièrement de formation mécanique; mais les graviers sembleut prouver qu'il y a eu des courants qui ont de être asser-grides, puisqu'on trouve dans ces graviers des caillouxnoules, d'un à deux ponces de diambrex.

TERRAIN DE WEALD. (Wealden Rocks.)

Svn. Argilé de Weald, (Weald clay.) Argile Weldienue (Al, Brong.) Sables de Hastings (Hastings aands.) Sable ferrugineux. (Iron sand.) Kurzawaka des Polonais; couches de Purbeck. (Purbeck Bads.) Caire lumschelle Purbeckien. (Al. Brong.)

Ce terrain caractérisé eu Angleterre par la présence d'une grande quantité de fossiles, "Tanimaux terrestres et d'eau douce, se présente sous les grès verts inférieurs de la série anglaise. L'argile Wealdienne, qui en forme l'étage supérieur, n'est pas séparée par une limite, bien tranchée du terrain marin une limite, bien tranchée du terrain marin qui repose sur elle; ces deux dépots sont liés par des alternance d'argile et de sables, observées par MM. Murchison \* et Martin \*, dans la partie occidentale du comé d'essuex. De ces observations it résulte ce fait important, que le changement de circonstances, qui a permis à des animans marins d'habiter un lieu où il n'y avait d'abord que des animans fluvistiles , n'a pas cé produit subi-mans fluvistiles , n'a pas cé produit subi-ment, mais par degrés innessibles \*.

ARGILE WEALDIENNE. ( Weald Clay. ) Nous devons à M. le docteur Fitton, la détermination exacte de la nature des terrains de Weald d'Angleterre. On les confondait avant lni avec les couches marines, argileuses et arénacées, sur lesquelles repose la craie. D'après ses observations, l'argile Wealdienne de l'île de Wight (où ee terrain présente de belles conpes), se compose d'argile sebisteuse et de calcaire, avec des lits d'une sorte de minerai de fer (ironstone.) Les feuillets de sehiste portent fréquemment des empreintes de Crrris faba , Desm. 4 M. Martin définit l'argile du canton nommé le Weald, dans le comté de Sussex, d'où elle tire son nom, « une » argile dure (Stiff clay), brune à la surface, » blene et schisteuse à l'intérieur, et conte-» nant des concrétions ferrugineuses 5. » Il paratt que ces concrétions ont été anciennement exploitées comme minerais de fer, et que dans plusieurs localités on trouve des scories d'aneiens fonrneaux. L'épaisseur de l'argile est évaluée à 130 ou 200 pieds, dans la partie occidentale du comté de Sussex. Audessous, il y a des alternances d'argilo et de sables comprenant des calcaires qui contiennent beaucoup de Paludina vivipara, et

que l'on connaît sous le nom de marère de Petworth (Petworth marble).

SABLES DE HASTINGS (Hastings sand.) M. Webster, en décrivant ce terrain dans son ensemble, établit que la partie supérieure a pour roche dominante un grès calcaire gris; que la partie moyenne consiste principalement en un grès friable jaune : et que la partie inférieure présento des couches d'argile , d'argile schisteuse (Shale) et de grès ferrugineux avec quelques lits de minerais de fer (ironstone), et une grande quantité de débris de végétaux ebarbonnés 1. D'après le docteur Fitton, le terrain équivalent de l'île de Wight est formé de sables et de grès souvent ferrugineux, avec un grand nombre d'alternances d'argiles sablonuenses, rougeatres et bigarrées, et de concrétions de grès calcaire 2.

La formation de sables (errugineux, présente quelques variations locales dont la dessente quelques variations locales dont la description appartient aux ouvrages qui traitent en en particulier de la constitution géologique considérée en masse, ecte formation paratt être principalement arénacée. D'après partie inférieur des couches de des couches de d'Ashburnham) est formés de calcaire argileux, alternant avec des marces sobiséeuses, qui sont probablement l'iées avec la terrain immédiatement inférieur.

Coccus su Peaucus. (Purbeck bods). Cétages ecompos de differente souches de alcaire qui alternent avec des marnes, les primières sont l'objet d'une grande exploitation pour le pavé des rues de Londres. M. Webster a observé que, dans la bais de Warharrow, dans celle de Luivorth, et dans quelques autres endroits de la cotte du Doresthire, la couche supérienre du terrain de Purbeck, recouverte par les sables de Bastings, comtient une forte proportion de terre verte, et que la matière celeairo ne paratt provenir que des fragments d'une collection.

Murchison, Géol. trans., 2º série, vol. 11.
 Martin, Géol. mem. on Western Susser 1828.

<sup>&</sup>quot;Nouring, cool, mem. on Preserva Onsers 1920.

3 Pour les descriptions particulières des terrains de Weald du comté de Sussex et des fossiles qu'ils renferanca, on peut consulter les différents ouvrages de M. Mantelt, Illustrations of the Geology of Sussex; Illustrations of Tilogate Forest,

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Fitton, Ann. of Phil. 1824. <sup>5</sup> Martin, Geol. mem. on Western Susses.

<sup>1</sup> Webster, Géol. trans. second series, vol. 11. 2 Filton, Ann. of Phil. 1824.

## Débris organiques des terrains de Weald en Angleterre .

## VÉGÉTAUX.

Calamites, espèce non déterminée, Sables de Hastings, Sussex (Mant.)

Sphenopteris Mantelli (Ad. Brong. pl. 45. fig. 1 à 7.) Sables de Hastings, Sussex (Mant.)

Lonchopteris Mantelli (Ad. Brong.) Sables de Hastings, Sussex (Mant.) Lycopodites?....Sables de Hastings, Sussex (Mant.) \*Mantellia nidiformis (Ad. Brong.) Cycadeoidea

megalophylla et C. microphylla (Buck. Trans. géol., 2 série, t. n. pl. 47. 48 et 49.) Partie inférieure des eauches de Purbeck, dans l'île de Partland; à l'état siliceux.

Partland; à l'état sinceux. Clathraria Lyellii (Mant.) Sables de Hastings, Sussex (Mant.)

Carpolithus Mantelli (Ad. Brong.) Sables de Hastings, Sussex (Mant.) Lignile, et végétaux non déerits. Sables de Hastings, Sussex (Mant.)

# CONCHIPÈRES ET MALLUSQUES.

Cardium turgidum? (Sow. pl. 346. fig. 1.) Argile de Weald, Isle de Wight (Fitton.)

Espèce non déterminée. Argile de Weald, Baie de Swauage (Fittan.)

Pinna ?.... Argile de Weald, Baie de Swanage

(Fittou.)

Venus?.... Argile de Weald, Baie de Swanage
(Fitton.)

Ostrea, espèce non déterminée. Argile de Weald, Isle de Wight (Sedg.) Couches de Purbeck, près de Wey mouth (Buckl. et de la B.)

Cyclas membranacso (Sow. pl. 527. fig. 3.) Argile de Weald, Sables de Hastings, Cauches d'Asbburabam, Sussex (Mant.) Argile de Weald? Baie de Swanage (Fittan.)

— media (Sow. pl. 527. fig. 2.) Argile de Weald,

Sables de Hastings et Couches d'Ashburnham, Snssex (Mant.) Argile de Weald, Isle de Wight, Baie de Swanage; Sables de Hastings, Isle de Wight (Fitton.)

- cornea.... Sables de Hastings, couches d'Asbburnham, Sussex (Mant.)

 Espèce non déterminée. Argile de Weald, Isle de Wight; Baie de Swanage (Fitton.)

<sup>1</sup> Dans ce catalogue, les sables, les grès et les argües qui composent le terrain que M. Mantella appelé les Couches de Tilgate (Tilgate beds.) ont été désignés sous les nom desables de lisstings, (Hastings sonds.) quoique cette dénomination es "accorde peut-être pas avec la composition du sol, dans une an deux localités.

Unio porrectus (Sow. pl. 594. fig. 1.) Sables de Hastings, Sussex (Mant.)

— compressus (Saw. pl. 594. fig. 2.) Sables de Hastings, Susex (Mant.) — antsquus (Saw. pl. 594. fig. 3 et 5.) Sables de Hastings, Couches d'Ashburnbam, Sussex

(Mant.)
— aduncus (Sow. pl. 596, fig. 2.) Sables de Has-

tings, Sussex (Mant.)
— cordiformis (Sow. pl. 595. fig. 1.) Sables de

de Hastings, Couches d'Ashburnham, Sussex (Mant.) Couches de Purbeck, Purbeck (Conyh.) — elongata (Sow. pl. 509, fig. 1 et 2.) Argile de Weald, Sables de Hastings et eouebes d'Ash-

wend, Sanies de natings et educibes d'Assiburnham, Sussex (Mant.) Argile de Weald, Isle de Wight, baie de Swanage (Fitton.) — earinifera (Sow. pl. 509. fig. 5.) Argile de

Weald, Sussex (Mant.)
Potomidea ou Cerithium, espèce non déterminée.
Argile de Weald, Sussex (Mant.)
Melania attenuata.... Argile de Weald, Baie de

Swanage (Fittan.)

— tricarinata..... Argile de Weald, Isle de Wight;
Baie de Swanage (Fitton.)

# POISSONS.

Lepiaostous.... Sables de Hastings, Sussex (Mant.) Silurus..... Sables de Hastings, Sussex (Mant.) Débris de poissons, genres indéterminés. Argile de

Weald, Couches d'Ashburnbam, Sussex (Mant.) Couches de Purbeck, Purbeck (De la B.) Sables de Hastings, Isle de Wight (Fitton.)

#### CAUSTACES.

Cypria fabs (Desm.) Argile de Weald, Iale de Wight, Boie de Swanage, etc. (Fitton.) Argile de Weald, Sables de Hastings, Sussex (Mant.)

### SEPTILES.

Crocodilus priscus, Sables de Hastings, Sussex (Mant.)

—Espèce nondéterminée. Couches d'Ashburnham, Sussex (Mant.) Couches de Purbeck, Purbeck (Conyb.) Argile de Weald, Baie de Swanage (Fitton.)

Leptorynchus..... Sables de Hastings, Sussex (Mant.) Iguanodon..... Sables de Hastings, Sussex (Mant.)

Iguanodon..... Sables de Hastings, Sassex (Mant.)

Megalosaurus..... Sables de Hastings, Gouebes
d'Ashburnham, Sussex (Mant.)

Reptiles des genres Trionyx, Emys, Chelonia, Plesiosaurus, et Pterodactylus, Sables de Hastings, Sussex (Mant.)

Tortue, Couches de Purbeck, Purbeck (Conyb.)

Le catalogue précédent montre que ce dépot de calcaires, de sables et d'argiles s'est formé sous des eaux dans lesquelles ont pu séjourner des animaux testacés analogues à ceux qui vivent aujourd' bui dans l'eau douce. Les seules coquilles qui ne soient pas de cette nature, sont des Ostros et des Carsitum, que l'on sait babier les embocubres des flevers.

La couche appelée Couche de boue (Dirtbed), que M. Webster a le premier indiquée dans l'île de Portland et qui a été observée depuisdans les environs de Weymouth et ailleurs , paratt commencer la série des phénomènes qui attestent, que le pays, d'abord à sec, a été submergé par des eaux douces ou par des eaux d'embouchures de rivières, dans lesquelles se sont formés tous les terrains de Weald du Sud-Est de l'Angleterre ; que cette submersion n'a pas eu lieu sous l'influence de causes subites, puisqu'il n'y a pas de conglomerats qui puissent faire supposer ane action violente; mais qu'elle a été produite durant une période tranquille, pendant laquelle les coquilles ont été enfonies lentement au milieu des matières calcaires, argileuses et arénacées qui les enveloppent maintenant. On verra que le groupe oolitique, qui est immédiatement inférieur au terrain de Weald, a du, d'après la nature des fossiles qui s'y trouvent, se déposer au fond d'une mer. Il faut donc supposer qu'après la formation de la série oolitique, il ya eu, soit un soulèvement du sol, soit un abaissement de la mer. d'où il est résulté que la surface s'est trouvée à sec, et que des cycadées et des plantes dicotylédones des tropiques ont pu y crottre. Plus tard, le terrain a éprouvé une dépression ; mais le monvement a été tellement lent, que le sol végétal, mélé avec quelques fragments des roches subjacentes, n'a pas été entrainé par les eaux, et que ces arbres même n'ont pas subi un déplacement notable, mais ont conservé leur position, comme ces autres arbres dans les forêts sous-marines qu'on observe dans quelques parties des côtes de la Grande-Bretagne et de la France, et dont nons avons parlé. Comme eux, les arbres de la couche nommée Dirt-bed, se trouvent les

uns couchés horizontalement, d'autres inclinés, d'autres encore dans une position peu éloignée de celle où ils ont du crottre; ces derniers pénètrent quelquefois, par le haut, dans le calcaire qui recouvre le Dirt-bed. La seule différence qui existe entre les arbres de cette couche et ceux des forets sousmarines paratt consister, en ce que les premiers sont des arbres des tropiques, tandis que les autres sont peu différents, sinon identiques avec les arbres qui croissent aujourd'hui en Angleterre et en France. Il n'y a donc rien d'extraordinaire dans cette supposition d'une dépression graduelle de terrain, assez lente pour que les arbres et les autres végétaux n'aient pas été déplacés. puisqu'elle est tout-à-fait analogue à ce qui est arrivé depuis pour les forêts sous-marines.

L'affaissement du terrain a été produit par des causes telles qu'au premier instant il ne s'est pas abaissé sous les eaux de la mer : il a d'abord été recouvert par des eaux donces qui ont acquis peu à peu une bauteur assez grande, pour qu'il ait pu se former dans leur sein un dépôt, de quelques centaines de pieds, de différentes substances minérales. Les circonstances qui ont présidé à la formation de ce dépôt n'ont pas été constantes. Il s'est d'abord précipité une matière calcaire avec quelques interruptions périodiques, pendant lesquelles il s'est introduit une matière argileuse en quantité suffisante pour produire de la marne. Quoique des animaux d'eau douce et des animaux terrestres se soient alors trouvés enfouis, il paralt qu'il v a eu une époque où les eaux qui couvraient le sol des contrées de Weymouth et de l'île de Wight, étaient devenues propres à être habitées par des huitres et des bucardes (cockles), ce qui suppose que ces caux étaient devenues au moins saumâtres. A la suite de cette première période, il s'est fait une accumulation de sables qui ont enterré une grande variété d'animaux amphibies, tels que des tortues, des crocodiles, des plesiosqurus, des megalosqurus, et ces monstrueux reptiles terrestres, qu'on a nommés iguano-

dons '. Ces animaux ont dù vivre dans les eaux, ou habiter les bords des laes et des embouchures des fleuves, sur les caux desquels flottaient des arbres et différents végétaux. Un dépôt argileux eouronne cette suceession de roches, et rien n'annonce encore qu'il ne se soit pas formé dans l'eau douce. Nous ignorous insqu'à quel point on peut attribuer au changement relatif du niveau de la mer, une dépression constante du sol : mais quoi qu'il en soit, la mer a du venir de nonvean submerger le terrain, et reprendre sur lui son empire, puisque sur l'argile dont nons avons parlé en dernier lieu repose la masse des roches erétacées du sud de l'Angleterre, qui est d'origine marine. Ce changement, comme celui qui l'a précédé, n'a pas été subit; car on n'observe aueune trace de cause violente entre le dépôt de l'argile Wealdienne et celui des grès verts; et au contraire le passage du premier terrain au second, est établi par les alternances qu'on observe à leur jonetion. Il est assez probable que la mer ne s'est pas précipitée avec violence sur le continent. mais qu'il y a eu uu changement lent et graduel de nivean, comme dans le cas du Dirt-bed. Je ne m'étendrai pas sur les changements de niveau qui out en lieu depuis à la snrface du sol de cette contrée ; je ferai seulement remarquer que la mers'est de nouveau retiréo (tle de Wight), et qu'il s'est formé des dépôts d'ean douce et d'embouchnres.

Les conséquences remarquables auxquelles nons venons d'arriver, ne sont pas purement hypothétiques; elles doivent être au contraire considérées comme des déductions rigoureuses des phénomènes observés.

La formation du dépôt que nous avons décrit, as priet que le résultat de l'action du temps, et par conséquent nons devons penser, d'après le coursordinaire des grandes opérations de la nature, que des terrains équivalents à celui-ci se sont formés ailleurs. Le caractère d'eau douce de ce dépôt ne

peut être considéré que comme accidentel ou local, de même que de nos jours, des formations, gnoique contemporaines, sont, les unes marines, les autres laeustres. Il snit de là que même en supposant que des mouvements de terrain dans le sens vertical se soient produits sur que grande partie de l'Europe, on n'est pas fonde à en conclure que ees mouvements aient partout donné lieu à la même élévation du terrain an-dessus de la surface de la mer. An contraire, nous ponvons admettre que très-sonvent des mouvements de ce genre n'ont dù prodnire que des différences plus on moins grandes dans la profondeur des eaux de la mer, et que dès-lors tous les dépôts qui tendaient à se former à l'époque de ces mouvements, out dù partieiper du caractère marin du milieu aqueux environnant,

M. Thirria décrit un dépôt considérable d'argile et de minerai de fer pisiforme, qui se trouve à la surface dans le département de la Haute-Sabne. Il en considère une partie comme se rapportant au grès vert, et comme étant peut-être l'équivalent des roehes Wealdiennes. Sur nn terrain qui parait de même âge que les conches de Portland d'Angleterre, il y a des couches de sables et d'argile qui semblent être les derniers restes d'un dépôt anciennement plus étendu, lequel anrait éprouvé une destruction par l'action des eaux : les détritus des conches remaniées auraient été mêlés avec des ossements d'ours et de rhinocéros, et se seraient recousolidés de mauière à présenter une composition minéralogique semblable à celle des couches dont ils proviennent. La coupe suivante, prise à la résie Saint-Martin, présente, à partir de la surface, la succession des roches que M. Thirria regarde comme en place, les fossiles indiqués étant augmentés de ceux qu'il a tronvés aillenrs, également en place, dans le département de la Haute-Saone.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Pour la description des ignanodons, voir Mantell, Phil. traus. 1825, et Illustrations of Tilgate Forest, 1827.

<sup>1°.</sup> Argile verdatre onetneuse :

<sup>2</sup>º. Sable fin jaunâtre, un pen argileux; 3º. Rognons de calcaire jaune, contenus

dans une argile verdatre;

<sup>4°.</sup> Sable fin, jannâtre, nn pen argileux;

5°. Argile jauuâtre schisteuse, uu peu sablouneuse;

sablouneuse;
6°. Argile grasse au toucher, d'un jaune verdâtre:

7°. Argile verdâtre avec nodules de calcaire marneux, empatant des grains de minerai de fer;

8°. Minerai de fer pisiforme eu amas dans une argile octeuse avec Ammonites binus, d. planicostata, (Sow). d. coronatus, (Schlot) et quelques autres espèces; Hamites (espèce uouvelle); Nerinau; Cirrus? Terebratula coarcitata, (Sow.), et altres espèces; Pentacrinites;

9°. Marne blanche avec noyaux d'argile verdatre, et rognons de calcaire marneux. L'ensemble de ce terrain forme une épaisseur d'euviron quarante pieds, et repose sur des couches que l'ou regarde comme équivaleutes de celles de Portland.

M. Thirria fait remarquer l'association extraordinaire de fossiles que présente le miuerai de fer pisiforme; il ajoute en outre que les morceaux réniformes de minerai de fer, contiennent quelquefois des empreintes vides de fossiles du calcaire jurassique.

Cette opinion, que quelques-unes des couches de minerai de fer pisiforme et réniforme sont coutemporaines, soit du terraiu de Weald, soit du grès vert et de la craie de l'Angleterre, paraît être confirmée par les observations de M. le docteur Walchuer, sur des couches analogues observées près de Candern en Brisque.

\* Les dépôts de mineral de fre pisiforme et réniforme des environs de Candren prouvent qu'il y a deux terraines de proposent deux des L'un d'eux se trouve au-dessus d'un calcaire jursségue compacte, qui parielt correspondre su corut rago ou au parielt correspondre au corut rago ou au pritand-shond des Anglais; il se compose d'un en masse d'argite sableuse qui contient le minerai réniforme dans la partie infé-

<sup>1</sup> Thirria, Notice sur le terrain jurassique du elépartement de la Haute-Saône, dans les Mém. de la Soc. d'hist. nat. de Strasbourg, 10m. 1, 1830. » rieure, et le minerai pisiforme dans la » partie supégieure, eu même temps que des » sphéroïdes de silex et de Jaspe. Les mine-

rais réniformes et les silex qui les accom pagnent, contiennent des pétrifications :
 les premiers, des astrées et des ammonites ;

» les prenaers, des aurree et des ammonites; les derniers, des petrinites et des pointes de ciderites. Le tout est recouvert de couches solides de conglomérats plus auciens que la molasse, ou bien aussi de molasse même. Cette formation de minerai de fer peut être considéré comme l'une des derniètes de toutes les formations jurassiques, et elle est sans doube tris-voir.

 des dernières de toutes les formations jurassiques, et elle est saus doute très-voisine de la craie; peut-être est-elle intermédiaire eulre le calcaire jurassique et la craie, comme le grès vert ¹.

Pour appuyer cette opinion, M. le professeur Walchner rapporte les observations faites par MM. Merian et Escher, dans quelques parties du Jura; chacun d'eux décrit une argile qui contient du minerai de fer pisiforme et réniforme, et qui est intermédiaire entre les couches supérieures du calcaire jurassique et la molasse (un des terrajus supracrétacés de la Suisse); cette argile manque quelquefois et alors la molasse repose directement sur le calcaire jurassique. M. Merian a reconnu que, près d'Arau, les couches ferrugineuses contenzient quelquefois de gros fragments anguleux du calcaire sur lequel elles reposent, ainsi que des rognons de silex et de quartz jaspe. Les fragments auguleux de calcaire renferment les mêmes fossiles que le minerai de fer. Le même auteur observe que le minerai de for pisiforme d'Arau, est immédiatement recouvert nar un grès et par un schiste bitumineux; qui passe à un lignite, présentant quelquefois distinctement la texture fibreuse du bois. Le schiste et l'argile qui l'accompagne, contiennent une grande quantité de fossiles parmi lesquels on distingue des Planorbes et d'autres coquilles fluviatiles.

<sup>1</sup> Walchger, sur les minerais de fer pisiforme et réniforme de Candern, en Brisgau. Mém. de la Soc. d'Hist. Nat. de Strasbourg, tome t.

Parmi les roches crétacées de l'ite d'Aix et de l'embouchure de la Charente, M. Brongniart indique une marue qu'il rapporte à l'argile wealdienne; elle contient des nodules de succiu, et des morceaux de liguite et de bois silicifié, dans lesquels il va des cavités qui ont été pratiquées par des animaux foreurs, et qui ont été remplies postérieurement par du quartz agate '. Ce dernier fait s'accorde avec la présence des morceaux de bois silfcifié, quelquefois fort gros, qui se trouvent dans les grès verts de Lyme Regis, et qui présentent aussi des cavités pratiquées par des animaux foreurs. et remplies par du quartz agate ou du quartz calcédoine. Ces deux exemples tendent à établir que le bois a flotté et a séjourué quelque temps sur la mer.

D'après M. le professeur Pusch, il y a eu Potogne un dépot ferrifère eutre le calcaire jurassique et les roches crétacées. Ce dépot peut être cousidéré comme l'équivaleut de l'argile 'veadienne et de sables ferrugineux (hastings sands) de l'Angleterre. Nous rapporterons textuellement les détails que M. le professeur Pusch donne sur cette formation :

« Le dépôt ferrifère remplit, en Pologne, les vallées de Carna Prsemsa, jusqu'à Siewirz, celle de Mastouica, celle de la Wartha, depuis son origine à Kromolow jusque vers Censhochan, et celle du Liziwarta. Il s'átend, à l'Ouest, à travers la Silésie supérieure jusqu'à l'Ouer, et remonte le lougdece fleuvejusqu'à la courtée de Ribaryk.

und place companie en posteren interraries de couches beninntales, per continues, d'argité schistense un pen calcaire, bi-garrie on bleutie, appelée Kurzsecka; d'un congloisérat siliceux, quarterux é compacte; de grès errifére brus ; de couches de sables incobérents, et de lits miness de calcier marmeux bigarries ob laue. Fann la courtée de Kromolov, de Poremba et de Siewirs, cetraria restierne des couches borisoulales, dont la puissance varie depuis six pouces dont la puissance varie depuis six pouces jusqu'à quatores pieds, d'un combustible companie de concentration de la puissance varie depuis six pouces jusqu'à quatores pieds, d'un combustible companie de la companie de la contration de la companie de la contration de la companie de la compan

grossier (Moorkohle), souvent accompagné de bois bitumineux et de beaucoup de pyrites. On exploite peu ce combustible, parce que ce dépot se trouve dans des vallées marécageuses; mais le manque de bois peut le rendre fort utile pour le pays situé entre Pelica et Czenstochau. De Siewirz, les couches charbonneuses vont se perfér a u Nord.

On n'en trouve plus que de faibles traces autour de Czenstochau, de Krzepice et de Klobucho, tandis que, dans ces contrées, ou voit dominer les argiles schisteuses, ouctueuses et bleues où l'on trouve , comme au toit des lits charbonneux, de nombreux bancs de minerai de fer. Ces baucs sont formés par des rangées de rognons sphéroïdaux de fer argileux compact, contenant de nombreuses ammonites (surtout Ammonites bifurcatus) et des bivalves des genres Cardium. Venus, Trigonia, Sanguinolaria, etc., fossiles qui correspondeut en partie à ceux du calcaire jurassique. Le dépôt ferrifère abonde principalement aux environs de Pauki et de Krzepice, entre cette ville et Wieluu, et dans le nord de la Silésie supérieure. Il alimente les bauts fourneaux de Poremba, de Miaczow, de Panki, de Zarki et de différentes usines de la Silésie; ce minerai rend 50 pour 100 de fer. Un grès ferrugineux brun , dont les grains quartzeux sont agglutinés par du fer hydraté, recouvre l'argile bleue; il existe surtout autour de Kozieglow, de Pauki et de Prauska '. »

On aura sans doute déjà remarqué la grande ressemblance de en dépot ferrifère avec celui de la Baute-Sahon, que nous avous décrit précédemment; la ressemblance de ces dépots est encore augmentée par celle des fossilies qu'ils renférment : ainsi, l'on trouve des ammonites dans les rognons de minerai de fer des deux localités. Il nous semble qu'il y a peu de difficulté à admettre, avec M. Pauch, que le terrais ferrifère de la Pologne est l'équivalent du terrain wealdien de l'Angléterre, si on considére que partout où des ricronsstançes locales ne

<sup>1</sup> Tab. des Terrains, p. 128.

l Pusch, Journal de Géologie, 1. 11, p. 223.

sont pas intervenues, et où le dépôt a continué à se former sous la mer, les caractères zoologiques qu'il présente établissent une certaine liaison avec le gronpe oolitique; que les espèces qui vivaient pendant la période de la formation d'une partie au moins de ce dernier groupe, n'ont pas été détruites subitement, et qu'il doit ainsi exister un passage zoologique du terrain oolitique au groupe crétacé, toutes les fois que des circonstances locales n'ont pas apporté de modifications, comme cela a eu lieu dans le sud-est de l'Angleterre. Il est remarquable que le minerai de fer se présente à la fois dans le terrain wealdien de l'Angleterre, et dans ceux du Jura et de la Pologne, quoique la différence des fossiles eufouis dans des couches évidemment contemporaines . indique qu'elles se sont déposées dans des eaux différentes.

Lorsque les couches supérieures de la sé-

rie oolitique furent mises à sec en Angleterre ct s'y couvrirent de végétaux, if y a lieu de croire que quelques parties da sol qui constitue aujourd'hui l'Europe, se trouvèrent dans des circonstances semblables, et que des dénôts de différents caractères se sont formés dans diverses localités. Quelques uns de ces dépôts, par la nature de leurs fossiles, annoncent la présence de grands lacs ou de quelque embouchure de grands fleuves, et par conséquent, un état de choses pendant lequel cette partic du globe se composait de continents, d'eaux douces et de mers. Plus tard, quelque canse, qui nous est encore, inconnne, a produit un grand changement dans les niveaux relatifs de la mer et des continents, et les terrains crétacés (craie et grès verts) sont venus se déposer sur une surface fort grande, et même beaucoup plus étendue que celle qu'avaient recouverte les derniers dépôts de la série colitique,

## SECTION VI.

## GROUPE COLITIQUE.

Syn. Formation oolitique, calcaire du Jura, calcaire jurassique; géol. franç. (Oolite formation; géol. angl.) (Jurakalk; géol. all.)

Le gronpe colitique se compose, dans l'Angleterre méridionale, d'une suite d'alternances d'argiles, de sables, de marnes et de calcaires. Quelques-uns de ces calcaires sont politiques', et de là vient le nom de Série oolitique donné à tous ces dépôts. A une époque déià reculée de l'histoire de la géologie de l'Angleterre, M. William Smith a assigné, aux différentes parties de la série politique, des noms particuliers dont quelques-uns sont chcore employés par tous les géolognes de l'Europe. Plusieurs des divisions et des sous-divisions qu'il a faites, sont certainement tout-à-fait arbitraires, et établissent peut-être des distinctions théoriques entre des formations que la nature a liées entre elles; mais, pnisque ces divisions de M. Smith sont anjourd'hui généralement adoptées, cela seul parait prouver qu'elles sont assez convenables.

L'existence, dans le sud de l'Angleterre, de trois grands dépôts d'argile et de marne qui semblent diviser la série colitique en trois groupes naturels, a conduit M. Cony-

beare à partager cette série en trois systèmes que nous allons faire connattre, en omettant toutefois les conches de Purbeck, par des motifs que nous exposerons plus bas.

 Système supérieur; il renferme, à partir du baut : a, l'oolite de Portland; b, des sables et des concrétions calcaires; e, l'argile de Kimmeridge, dépôt argilo-calcaire.

2°. Système moyen; comprenant: a, le coral rag et les calcaires colitiques qui l'accompagnent; b, des sables et grès calcaires (calcareous gril); c, l'argile d'Oxford.

3°. Système inférieur; il contient : a, conches calcaires, quelquefois séparées par des argiles ou des marnes; cés couches se nomunent cornbrath, marbre de Forest (Forest marble), grande colite ou colite de Bab, et co olite inférieure; b, sables silicéo-calcaires, appelés sables de l'oolite inférieure; c, dépôt arrillo-sleire, nomme L'ins.

Ces trois systèmes principaux, et leur séparation par des dépòts arginen, ont été reconnus dans des localitis très-éloignées; mais il n'a pas tonjours été anssi facile d'établir de même l'identité dans leurs sousdivisions. L'étendue dans laquelle un petit nombre de fossiles de chaque système peut s'observer, devient ainsi très-digne d'attention.

M. Phillips divise le greupe oolitique du Yerkshire en : a, argile de Kimmeridge; b, grès calcaire supérieur : c. oolite coralline (coralline celite); d, grès calcaire inférieur (Lower calcareous grit); e, argile d'Oxferd; f, roches de Kelloway (ou nemme ainsi les parties solides et pierreuses qui se trouvent dans l'argile d'Oxford, près du pont de Kelloway, dans le Wiltshire); q, calcaire cornbrash : h. grès . argile schisteuse (shale) et houille supérieure; i, calcaire impur (eolite de Bath): k. grès, argile schisteuse et heuille inférienre ; l, couches ferrugincuses (oolite inférieure); m, schiste supérieur du lias; n, fermatien de marne endurcie (maristone). et e. schiste inférieur du lias.

On remarquera que ces divisions se diffirent pas sesnitellement de cellos de l'Angleterre méridionale, si ce u'est par la présence de quelques ceuches de grés et de schistes carbonifères, an-dessus et audiessus d'un calcier qui paralt l'équivalent de l'oolite de Bath. Les couches carbonifères forment ensembleune épaisseur et 700 pietds, abstractien faite du calcaire qui est supposé correspondre à Poolite de Bath.

Si l'en cempare la série colitique de la Normandie avec celle de l'Angleterre méridionale, on treuve aussi une analogie frappante entre les divisions principales, et quelquefois même entre les dernières seusdivisiens. En ebservant les terrains qui se présenteut denuis les environs du Hàvre jusqu'au Cotentiu, eu trouve la série suivante : a, argile de Kimmeridge, avec des ceuches subordonuées d'un grès appelé grès de Glos ; b, calcaire, avec des ceuches oolitiques qui doivent être rapportées au coral rag. d'après les caractères géelegiques et zeolegiques qu'elles présentent; e, grès calcaire et ferruginenx; d, argile d'Oxferd; e, une suite de couches qui comprennent le calcaire connu sous le nem de pierre de Caen, et qui se rappertent au Ferest marble et à la graude oolite; f, l'oolite inférieure; g, le lias '.

<sup>1</sup> De La Bèche, Géol. Trans. T.1, 1822; de Caumont, Essai sur la Topographie géol. du Calrados, 1828. M. Boblave partage la strie colitique du mêrde la Farmeq de la mairie suivante : a, couches cerrespendantes au coral ros (cest l'étage le plus élevé de la série colitique de la contrée); à, colite sublemouse et ferrugineus; e, série de ceuches équivalentes au corabraba, au Forsta marbé et à la grande colite; d, calcaire ferrugineux, marnes miccées, et calcaires subleux qui cerrespondent à l'eolite inférieure et à ses sables; e, lisa.

M. Élie de Beaument, qui a signalé l'uniformité que présente la constitution de la ceinture in rassique entourant le grand bassin géologique qui cemprend Londres et Paris . a treuvé des ceuches calcaires qu'il rapporte à la pierre de Pertland; elles recenvrent un calcaire à Gryphos virgula, cequille remarquable de l'argile de Kimmeridge, surteut en Frauce. Au-desseus, eu treuve des calcaircs cempacts, terreux et oolitiques, qui reposent eux-mêmes sur na calcaire marnenx grisatre que l'en regarde comme l'équivalent de l'argile d'Oxferd. En centiquant à descendre, on observe une série de couches . dout auclanes-unes sont colitiques : puis un calcaire qui est remarquable pour la grande quantité d'entroques qu'il renferme et que l'on rapporte à l'oolite inférieure ; enfiu , des roches qui correspondent au lias 3.

M. Thirria, dans la description de la série oblitique qui s'étend sur le département de la Haute-Sabne et forme les limites nerd-onest de la chalace du Jura, indique les couches sulvantes, dent il a excepté le lias, cenfermément aux idées de quelques géelogues du ceutinent qui ue le comprennent pas dans la s'érie colitique.

a, molite inférieure composée de différents calcaires oelitiques, sublamellaires, lamellaires eu compactes, rougeâtres, gris eu jauues. Quelques-uues de ces ceuches sont

1 Boblaye, sur la formation jurassique dans le nord de la France, Ann. des Sc. not. 1829.
2 Élic de Beaumon), Note eur l'uniformité qui règne dans la constitution de la ceinture jurassique qui comprend Londres et Paris. — Dans les Annales des Sc. not. 1829. toutes remplies d'entroques et d'articulations de crinoides. L'une d'elles, est remarquable, en ce qu'elle renferme du fer byfraté en assez grande abondance pour être exploité avec avantage. On l'observe à Calmoutier, à Oppenans, à Jussey, et dans quejques autres localités.

- b, marne janne formant une couche de deux mètres d'épaissenr; on la considère comme l'équivalent de la terre à foulon (Fuller's earth) de l'Angleterre.
- c, grande colite composée de couches colitiques qui contiennent, entre autres coquilles, les espèces Quirea acuminata et Avicula echinata.
- d, calcaires avec beauconp d'oxide rouge de fer; ils sont schisteux subsolitiques ou compactes; on les rapporte au Forest marble. e, calcaire marneux, gris on jaunâtre,
- très-collitique, regardé comme l'équivalent du cornbrash d'Angleterre. L. marnes schisteuses d'un gris noirâtre
- An indicate and the series of the series of
- g, série de couches d'argile et de calcaire le plus souvent colitique; la partie supérieure de cette série contient des coraux, et la partie inférieure une grande quandité de Nérinées; l'ensemble paraît correspondre au coral ray.
- A, marnes grises et calcaire marneux, reconvrant un calcaire gris compacte. Celuici contient beaucoup de débris d'Astarte, tandis que la partie supérieure renferme des Gryphea crigula. Ces fossiles font rapporter ces marnes à l'argile de Kimmeridge.
  - i, différentes couches de calcaire presque

- toujours gris, quelquefois blanc ou jaunâtre, et ailleurs d'une nuance plus foncée; on les regarde comme l'équivalent de la pierre de
- Portland '. M. Dufrénov, dans ses remarques sur les terrains de cet âge qui existent dans le sudouest de la France, partage le gronpe oolitique de cette contrée en trois systèmes distincts, en reconnaissant, toutefois, que ces divisions ne sont pas nettement prononcées. parce que les couches qui paraissent correspondre à l'argile d'Oxford et à celle de Kimmeridge ne sont pas des argiles, mais des calcaires marneux. De plus, il fait observer que les sous-divisions nombreuses indiquées par les géologues anglais ne se retrouvent que très-imparfaitement dans le bassin secondaire dont il s'agit, quoique quelques-nnes y soient suffisamment constates. La partie inférieure repose sur le lias et se compose de marnes micacées, contenant des Gryphara crmbium. des Beiemnites et d'autres coquilles qui permettent de les rapporter aux sables de l'oolite inférieure. Elle renferme des calcaires avec minerai de fer colitique, et des couches d'oolites qui paraissent correspondre à l'oulite de Bath. Cette oolite n'est bien développée qu'à Mauriac et dans l'Aveyron. Cette division inférieure forme
- An-dessas, il y a un système de couches de calezire marcare, quelquefois accompagnées de beaucomp de couches puissantes et riches en polypiers, et d'une collie terreuse et irrégulière (Marthon, fortt de la Bracome, etc., D'aprigh l'abondance des coraux, la présence de l'oolite et d'un grand nombre de fossiles, M. Dufrénory rapporte ces couches an corat ray et à l'oolite d'Oxford.

une épaisseur considérable.

- Ce système est reconvert par un antre, composé de couches de marnes et de calcaire marneux, riches en Gryphas virgula, et recouvertes elles-mêmes par une oolite renfer-
- <sup>1</sup> Thirria, Notice sur le terrain jurassique du département de la Haute-Saône, dans les Mémoires de la Soc. d'Hist. Nat. de Strasbourg, 1820.

mant aussi cette gryphée, Cette oolite s'étend des environs d'Angoulème jasqu'à l'Océan. Ces deux roches sontrespectivement rapportées à l'argile de Kimmeridge et à l'oolite de Portland ş elles sont reconvertes par les roches du terrain crétacé ;

Les déails que nous renons de donner montrent déja que, sur une grande partie de la France et de l'Angleterre, le groupe ooiltique s'est déposé sous l'indluence de causes qui ne différaient pas essentiellement. Mais avant de présenter quelques remarques sur l'aniformité de la constitution géologique de be groupe sur nue abssi grande gétendue de pays, il est nécessire que nous décirions les terrains ooiliques de l'Écosse, de l'Allemagne et de la Swide.

C'est particulièrement à M. Murchison que nous devons la connaissance du groupe oolitique de l'Écosse. Il a montré que le dépôt houfiler de Brora, dans le Sutherland--shire, devait être eonsidéré comme étant l'équivalent de ce terrain carbonifère du Yorkshire, que M. Phillips a décrit comme existant entre l'oolite inférieure et le cornhrash, et comprenant dans la partie moyenne une roche correspondante à l'oolite de Bath on grande oolite. Dans les environs de Brora, il y a différentes conches de grès et de schiste qui contiennent de la houille et des empreintes végétales. La roche exploitée comme pierre de taille sur les collines de Braambury, et de Hare est recouverte par un calcaire assez grossier (rubbly ") qui est un aggrégat de coquilles, de feuilles et de tiges de plantes, de lignite, etc. M. Murchison regarde les déhuis organiques de cette couche et ceux de la pierre de taille, comme eomparables à ceux qui se présentent dans la partie inférieure du corat rag. A Dunrobin-Castle, les grès calcaires sont remplacés par une brèche calcaire (pebbly calcariferous grit) recouverte par du schiste et du calcaire contenant des fossiles. D'autres variations de ce dépôt oolitique

Dufrénoy; Annales des Mines, 1. v. 1829.
 Rubbly indique proprement une disposition du calcaire à se briser en petits morceaux.

s'observent encore sur cette cote. Elles se cômposent, à parţir du haut, de calcaire grossier (rubôty), de grès blanc et schiste (bhate), de calcaire coquiller, do grès, schiste et cacaire afec des plantes et de la houille, ce qui établit l'anglogie de ce dépôt avec le terrain carbonifére du Yorkshire.

Un terrain oolitique semblable se retrouve aussi dans les Hébrides, M. Murchison l'indique à Beal, près de Portrée, dans l'île de Sky. Dans ce lieu, la partie supérieure présente un agglomérat calcaire de fossiles qui ressemble à plusieurs parties du cornbrash et du Forest marble de l'Angleterre ; il est tont-à-fait identique avee le calcaire coquiller du Sutherland, dont nous venons de parler. A Holm, le grès s'élève, de dessous le calcaire, à nne hauteur considérable. On y trouve des empreintes végétales au nord-cst de Holm. Près de Tobermory, dans l'île de Mull, un grès, qu'on regardo comme l'équivalent de l'oolite inférieure, repose sur le lias qui contient la Gryphæa incurra. Il paratt aussi que des roches du groupe oolitique, le lias compris, se présentent encore dans d'autres parties de l'île de Mull, sur la côte opposée du Ross-Shire et dans les iles de Rasay et de Pahhla; elles sont souvent traversées et recouvertes par des roches trapcennes '.

Le groupe colitique de l'Allemagne n'est pas encore aussi bien connu que eeux de la France et de l'Angleterre, M. de Buch pense qu'une grande partie de l'oolite qu'on reneontre dans ee pays se rapporte au coral rag. D'après leimème géologue, c'est le coral rag qui constitue le plateau qui s'élève entre le Mein et la Suisse : on l'observe aussi dans les montagnes de Streitherg, à Donzdorf en Souabo, à Rathshausen près de Bahlingen, et à Mont-Randen près de Schaffhouse. M. do Buch indique, dans la dernière localité, plnsieurs couches mélangées de polypiers, dont les espèces les plus caractéristiques sont le Cnemidium lamellosum, Cn. striatum et. Cn. rimulosum. Au-dessous, il y a des couehes toutes remplies d'ammonites, telles que :

Murchison, Geol. Trens. 2º Série, vol. 11.

Am. piecetitis, Am. tripicatus (grand et tris-abondan). Am. parpament, Am. bi-tris-abondan). Am. parpament, Am. bi-piece, Am. fierucous, Am. bi-piece, Am. fierucous, Am. bi-piece, Am. fierucous, Am. bi-piece, Am. canaliciatus. Cos conches de corat rag reposent sur des argiles et des maries qui continente le Gryphea distanta (et l'Ammonites subjecté 1. On verze plas bas, dans le traitaique de Gossiles, que les polities, que les polities que les polities polit

M. Murchison, dans son esquisse des terrains colitiques de l'Allemagne, rédigée d'après ses propres observations, et celles qui ont été publiées par les géologues allemands, fait remarquer que les étages supérieurs du groupe oolitique de l'Angleterre, savoir : le coral rag , la pierre de Portland , etc., n'ont encore été reconnus dans aucune partie de l'Allemagne centrale, quoique peut-être ils existent dans le Hanovre ; et il lui paratt incertain si les roches, riches en coraux, de Nattheim, Heidenheim, etc., dans le Wurtemberg, doivent être rapportées au coral rag on à la partie supérienre de la graude oolite. Les roches schisteuses bien connues de Solenhofen, s'amincissent au milieu de masses de dolomie, près de l'embonchure de l'Altmühl dans le Danube, M. Murchisou semble porté à les regarder comme l'équivalent du schiste de Stonesfield, L'oolite moveune de l'Allemagne ceutrale et méridionale diffère par ses caractères minéralogiques, des roches da même étage, dans la Westphalie et le Hanovre, en ce que les schistes, les grès (grits), etc., sont remplacés par un calcaire compact de couleur claire . ou par de la dolomie.

La coupe du terrain de la gorge, nommée Porta Westphalica, présente une variété de conches qu'ou peut regarder comme les équivalents de celles qué comprend la série anghise, depuis le haut du lina jusqu'aux schistes de l'argile d'Oxford inclusivement. Ces couches passent sous la chaine de Bückeburg, dont les grès, des schistes calcaires

l Von Buch, Recueil de Planches de Pétrifications remarquables. Berlin, 1831. ct la bouille sont rapportés par MM. Hoffmann et Murchison à l'oolite supérieure. L'oolite inférieure est semblable à celle des Hébrides et de la côte du Yorkshire; elle consiste en une grande formation arénacée . souvent ferrugineuse, contenant plusienrs fossiles caractéristiques. Elle recouvre le lias dans le Wurtemberg, la Bavière, le Hanovre et la Westphalie. Le lias se montre hien développé dans le Wurtemberg, le pord de la Bavière, le Hanovre, la Westphalie, etc. Une coupe de ce terrain , sur la rive droite du Mein, à Banz près de Cobourg, présente nne série de couches analogues à celles de " Whithy (Yorkshire); clles contiennent une grande quantité de fossiles 1.

M. Mérian a publié des détails très-intéressants sur la constitution des montagues du Jura , aux environs de Bâleu et sur leur prolongement en Allemagne, à quelque distance de cette ville. D'après sa description, deux termes de la série, l'oolite inférieure (Eisen Rogenstein ou oolite ferrugineuse), et le lias Gryphiten Kalk, calcaires à gryphites), y sont clairement caractérisés. Les couches qui reposent sur le Einen Rogenstein se distinguent en calcaire jurassique ancien (Alterer Rogenstein), et nouveau calcaire jurassique (Jungerer Jurakalk); le premier est regardé comme correspondant en grande partie à l'oolite de Bath ; il est séparé du second par des couches d'argile '.

Pour la position géographique du groupe oolitique de l'Allemagne, on doit consulter les cartes géologiques de cette contrée, particulièrement la carte du nord-ouest de l'Allemagne par M. Hoffman, et la carte plus générale publiée par M. Schropp. Les caracteres muéralogiques de l'ensemble de ce terrain que paraissent pas diférer essentiel

<sup>1</sup> Murchison, Proceedings of the Geol. Society, Mai 1831.

mai 1041.

Merian, Geognosticher Durchschnitt, ou Coupe géologique du terrain Juransique, depuis Bôle jusqu'à Kesthnôts, pris d'Anexanger, canton de Berner dans le recueil initiulé Denhschriften der allgemeinen schuruserischen gesellschast für die gesammten netwerissenschaften. Zurich, 1889.

car les roches qui le composent, sont des calcaires, quelquefois oolitiques, des argiles, des marnes et des grès; et les fossiles qui v ont été trouvés jusqu'ici , donnent à ces roches le même caractère zoologique que celui qu'on a reconnu dans le groupe oolitique de l'Angleterre et de la France.

Jusqu'ici . à l'exception de la dolomie de l'Allemagne, nous n'avons trouvé aucun indice d'un grand changement dans le groupe oolitique considéré dans son eusemble. Rien n'annonce que, dans les différentes parties de l'Europe, il v ait eu un développement de quelques forces violentes peudant qu'il se déposait. Il paraît, au contraire, avoir tous les caractères d'une formation opérée dans une période de repos plus ou moins parfait, ce qu'indique encore la présence d'une grande quantité de matière calcaire. La partie inférieure, on le lias, conserve, sur une grande étendue, certains caractères généraux; et on a peine à comprendre pourquoi quelques géologues le séparent du groupe oolitique; car, s'ils se fondent sur ce que, dans certaines localités, le lias est lic par uu passage apparent aux roches sur lesquelles il repose, la même raison devrait déterminer à ne pas le séparer de celles qui le recouvrent, et auxquelles il est également lié par des passages; et si l'on a égard aux caractères zoologiques, il est iucontestable que, d'après ce qui a été observé dans toute l'Europe occidentale, ou ue peut hésiter de le rauger dans le groupe oolitique.

Le lias de l'Europe occidentale, pris eu masse, peut être considéré comme un dépôt de matières argileuses et calcaires, daus lequel c'est tantot l'une, tantot l'autre de ces snhstances qui prédomine. Quelquefois, il présente une grande quautité d'argiles et de marnes; daus d'autres cas, les calcaires sont les plus aboudants. En général, le calcaire est plus commun dans les parties inférieures du terrain.

Dans les Vosges, la partie inférieure du lias est une roche aréuacée que M. Élie de Beaumont décrit comme étaut un grès

lement de ceux que uous avons iudiqués; | jaune, quartzeux, micacé, eutremélé de quelques rognons argileux, aplatis, et de petits cailloux de quartz blanc ou noir 1. La préseuce de ces petits cailloux semble prouver un transport par les eaux. Ce grès s'étend daus les parties voisines de l'Allemagne où il est un de ceux auxquels on a donné le nom de Quadersandstein.

Dans le centre de la France, ou trouve à la base du groupe colitique, lorsqu'il est au contact des terraius granitiques, une roche arénacée que M. de Bonnard a décrite, et qu'il a désignée sous le nom d'Arkose; elle parait représeuter les couches arénacées qui forment la partie inférieure du lias dans les Vosges.

M. Dufrégov indique, dans le sud-ouest de la France, un dépôt arénacé qui correspond à l'Arkose de M. de Bonuard par sa position géologique et par ses caractères extérieurs. Depnis la Châtre, où vient fiuir le terraiu houiller, jusqu'au-delà de Brives, on trouve, à la limite commune du granite et de la série colitique, un grès composé de grains quartzeux et de parties feldspathiques, réunis par un ciment généralement marueux, mais quelquefois aussi siliceux. Dans ce dernier cas, la silice devieut quelquefois assez aboudante pour faire perdre au grès le caractère de roche aréuacée; il passe alors à une roche de quartz jaspe, Ce grès est lié au calcaire du lias par un calcaire arénacé qui les sépare et qui semble former un passage de l'un à l'autre. M. Dufrénoy considère ce grès comme correspoudaut aux sables inférieurs du lias, et à l'un des Ouadersandstein des Allemands.

Le même auteur, eu décrivant le lias du sud-ouest de la Frauce, y indique des masses de grose. Quoique le sulfate de chaux, sous la forme de cristaux de sélénite, ne soit pas rare dans les marnes du lias d'autres pays, sa présence sous cette forme ne marque pas un dépôt chimique aussi bien que le gypse dont nous avons parlé plus baut.

: Élic de Beaumont, Mém. pour servir à une description géologique de la France, t. 1.

Pris en masse, le lias présente, sur une étendne considérable de la France, de l'Augleterre et de l'Allemagne, que grande coustance dans ses caractères, qui tend à prouver une origine commune. Dans le lias de Lyme Regis (Dorsetshire) on reconnait clairement dans quelques parties, des caractères d'un dépôt lent, tandis que dans d'autres, les animaux qui y sont ensevelis paraissent avoir été privés de vie subitement et préservés ainsi, de manière que les substances animales n'ont pas eu le temps de se détruire. Les poches à encre (Ink-Bage) des Séches fossiles, signalées par M. le professeur Buckland, nous fouruissent peut-être la meilleure preuve à l'appui de ee fait ; car si la substance animale qui eontenait l'encre de la Sèche cut été exposée, même pendant pen de temps, à la décomposition ou aux attaques d'autres animaux. l'encre serait sortie de son enveloppe; tandis que la forme actuelle de cette encre fossite est précisément celle des poches à encre que l'on tronve de nos jours ehez les Sèches et chez les autres animaux pourvus d'organes semblables; par conséquent, cette encre de Sèche a. dû être protégée entièrement par un dépôt mou qui l'a subitement enveloppée.

Dans le lias de l'Angleterre méridionale et de quelques parties de la France, la matière calcaire a été plus aboudante daus la partie inférieure; puis il s'est déposé des eouches calcaires séparées par des marnes, quelquefois schisteuses. Au-dessus du lias. nous voyons un dépôt arénacé lié aux marnes par des alternances. Ces couches sableuses semblent s'être formées sur une grande surface qui comprend une portion eousidérable de la France et de l'Angleterre, et quelques parties de l'Écosse et de l'Allemagne. Il est recouvert par des calcaires ; l'un d'eux, caractérisé par la présence de minerais de fer colitique, qui ne sont pas, il est vrai, tont-à-fait eontinus, est remarquable en ce qu'il se présente constamment partout, au même étage de la série, dans le sud de l'Angleterre, dans le nord de la Frauce, dans le Jura et dans quelques parties de

l'Allemagne. Au-dessus de ees eouehes qu'on distingue sous le nom d'oolite inférieure, on observe une série de couches dont les caractères minéralogiques sout très-variables; elle se compose de diverses variétés d'argiles. de marnes et de calcaires. Ceux-ci sont souvent oolitiques, et fournissent de beaux matériaux de construction, comme on le remarque dans les villes de Bath, de Caen, de Nancy, etc. Ils constituent l'étage généralement connu sous le nom d'oolite de Bath, ou de grande oolite; tandis que les autres couches ont été distinguées par les noms de terre à foulon (fuller's earth), argile de Bradford. Forest marble et cornbrash. Il v a tout lieu de croire qu'en cherchant à reconnaître ces sons-divisions dans quelques parties de l'Europe, ou a attaché trop d'importance à la manière dont elles se présentent dans le sud de l'Angleterre et en Normandie, et que l'identité complète qu'ou a cru avoir rencontrée ailleurs a été souvent forcée.

Il n'en est pas de même pour la division qui recouvre la précédente. L'un des étages de cette division, connu sous le nom d'argile d'Oxford, se compose, comme le lias, de matières argileuses et arénacées : il paratt s'étendre, avec de légères modifications, sur toute l'Angleterre, dans une grande partie de la France, le Jura compris, et probablement aussi en Allemagne, au-dessus de l'argile d'Oxford, se trouve la roche nommée coral raq, à eause de la grande quantité de polypiers qu'elle renferme dans quelques localités; elle sépare l'argile d'Oxford d'un dépôt argileux appelé argile de Kimmeridge. Le coral rag existe aussi sur une grande étendue, et se compose de différentes roehes principalement de calcaires souvent oolitiques, et dont les grains sout quelquefois assez gros pour que la roche prenne le nom de Pisolite.

L'argite de Kimmeridge est également-formée par une succession d'argites et de calcires; elle a pris un grand développement, surtout en Angleterre et en France. Les couches de Portiand qui la recouvrent, paraissent avoir été produites par des causes beaucoup moins constantes; elles sont réparties très-irrégulièrement. Il est cependant à remarquer que des roches qu'on regarde comme les équivalents de ces conches, se présenteut aussi dans le sud-ouest de la France et dans le Jura.

Si l'on considère les caractères généraux du groupe colitique dans une grande partie de l'Europe occidentale, on ne peut s'empêcher d'être frappé de l'uniformité qu'il présente dans sa constitution. Les trois grands dépôts argilo-calcaires sont associés avec plusieurs formations calcaires ou arénacées, mais principalement calcaires. Si nous cherchous à expliquer cette uniformité, en l'attribuant aux causes qui agissent sous nos yeux, nous rencontrons d'innombrables difficultés, quoique la connaissance de ces causes soit utile pour comprendre quelques faits de détails. Pendant presque toute la période, nous voyons qu'il s'est déposé une grande quantité de matière calcaire : car les couches arénacées elles-mêmes, renferment cette substance, surtout lorsqu'elles s'étendent sur une grande surface : c'est ainsi que les sables de l'oolite inférieure sont presque toujours agglutinés par un ciment plus ou moins calcaire. La supposition de substances en suspension dans la mer, comme il y en a de nos jonrs, semblo être tout-à-fait insuffisante pour expliquer cette production de dépôts calcaires d'une grande étendue, en faisant même abstraction de l'uniformité générale qu'ils présentent, et qui paralt incompatible avec un pareil mode de formation ; à moins qu'on ne suppose que la force des courants et des rivières, et la nature des substances qu'ils transportaient, aient précisément réuni toutes les conditions théoriques pour rester constamment les mêmes snr uno grande surface. Pour se faire uno idéc générale de ce dépôt, il vaut mieux le considérer dans ses rapports avec le groupe sur lequel il repose. Il se présente alors comme la partic supérienre d'une grande formation qui s'est déposée sur les différentes inégalités de la surface. Cette partie supérieure a souveut dépassé celle qu'elle recouvre, en sorte qu'elle repose alors directement sur des ro-

ches plus anciennes. C'est co qui a liue us Normandie, où, non-seulement des roches do quartz, les calcaires de la grauwacke, et la grauwacke proprement dite, vieunent pointer it averse les roches du groupe oditique, mais où l'on voit les bassins de plusieurs rivières creusés dans les déplos oditiques et jusque dans les roches plus aucienues dont on vient de sarler.

Jusqu'à présent, nous avous vu le groupe oolitique partout composé à peu près des mêmes substances minérales, et abondant en débris organiques; mais en Pologne, M. le professeur Pusch indique une constitution minérale différente, qui nous préparera à des différences plus grandes encore dont nous aurons à parler. L'étage inférieur du groupe oolitique de la Pologne est un terrain marneux plus ou moins blanc, surmonté d'une dolomie qui est généralement d'une blancheur éclatante. Elle présente la structure si remarquable des roches de cette nature, et constitne le sel de la contrée pittoresque, entre Olkusz et Cracovie, près do Kromolow, de Nicgowonice et ailleurs, et s'élèvo à la bauteun de 1200 à 1400 pieds au-dessus de la mer. La partie supérieure du calcaire dolomitique, qu'on observe d'Olkusz à Zarki, et particulièrement prèsde Wladowice, contient du minerai de fer pisiforme. Ce minerai est disséminé dans un grès à grosgrains, et donne lieu à un grès rouge et à nn agglomérat assez problématique. Vers le haut, on observe des calcaires gris et oolitiques, et des conglomérats calcaires qu'ou regarde comme formant lo passage cutre le groupe oolitique et des couches considérées comme l'équivalent du terrain de Weald. Les roches du groupe oolitique reposent à stratification discordante sur le terrain houiller et sur le muschelkalk de la Pologne ; et, néanmoins, il faut une grande attention pour ne pas les confoudre avec celui-ci lorsqu'ils se trouvent en contactimmédiat, comme à Olkusz et à Nowagora. Les couches du terrain oolitique de la Pologne, snivies sur une grande étendue, affectent une direction générale du N. N. O. au S. S. E. De Wielun, elles vont plonger sous la grande plaine de la Pologne, au-dessus de laquelle elles d'élèvent çà et là comme des ilots, et dont elles constituent la base, puisqu'on les retrouve en creusant le sol. Les fossiles renfermés dans ce terrain ont été reconnes identiques avec ceux du groupe oolitique des autres parties de l'Europe ;

Nous avons maintenant à décrire une série de dépôts qu'on observe dans les Alpes, les monts Carpathes et l'Italie, et qui sont les équivalents de ceux que nous venous de décrire, quoique minéralogiquement ils n'aient que nen ou point de ressemblance avec eux. Plusieurs géologues ont déjà publié de nombreux mémoires sur ces terrains, et quelques-uns ont pensé qu'on pouvait même y établir des sous-divisions; mais, quoiqu'il paraisse incontestable qu'il y a eu dans ces contrées un grand développement de terrains politiques avec des caractères minéralogiques altérés, on est forcé de convenir que nous sommes encore loin de pouvoir déterminer les limites supérieure et inférieure de ces terrains avec le degré de clarté et de certitude qui serait à désirer. Les caractères mipéralogiques sont tellement modifiés, qu'il a presque toujours falla recourir à l'examen des fossiles : et encore trouve-t-on des associations si singulières, surtout dans les Alpes, que la distinction des diverses parties de ces dépôts est loin d'être certaine. Au lieu d'argiles, de marnes tendres et onctuenses. de sables et de calcaires de couleurs claires, ou voit des marbres de conleur foncée, des masses de dolomie cristalline, enfin du gypse et des roches schisteuses qui approchent des schistes micacés et talqueux. Le géologue éprouve aussi de grandes difficultés ponr observer dans les Alpes, en ce que, par suite des soulèvements ou des convulsions qu'elles ont jadis épronvées, des masses entières de montagnes ont été rejctées sur d'autres, de manière que des terrains déposés les derniers se présentent sons des terrains plus anciens; et cela, non dans quelques espaces circonscrits, mais sur une grande étendue

de pays. Les roches de couleur foncée devaient naturellement être rapportées aux terrains de transition, aussi longtemps que les idées géologiques de Werner ont prévaln : et c'est à M. le docteur Buckland , que nous devons d'avoir été le premier à reconnaître qu'elles étaient d'une origine plus récente. Depuis cette époque, d'autres géolognes se sont occupés de déterminer l'ancienneté relative probable de différentes parties de ces montagnes. Parmi eux, M. Elie de Beaumont occupe un des premiers rangs, surtout pour ce qui concerne la Savoie, le Dauphiné. la Provence et les Alpes maritimes. Dans nue note publiée en 1828 1, sur la position géologique de certaines roches contenant des végétaux fossiles et des bélemnites, tronvées à Petit-Cour, près de Moutiers, dans la Tarentaise, M. Élie de Beaumont fait voir que le système de couches qui a été décrit par M. Brochant dans son mémoire sur la Tarentaise, et qui renferme, dans quelques endroits, des masses considérables de calcaire grenu, de roches quartzonses et micacées, et de grands amas de gypse, doit être rapporté au groupe colitique. A l'appoi de cette opinion, il fait remarquer que dans les terrains secondaires les plus anciens de ces contrées, on ne trouve aucun fossile qui n'ait été reconnu dans la partie inférieure de la série oolitique ; que de plus , on peut snivre ces terrains jusqu'aux environs de Digne ct de Sisteron (Basses-Alpes), et que là, ils renferment en grande quantité des fossiles qu'on regarde comme caractéristiques pour le lias.

Dans un mémoire sur la position géologique des végétauts fossiles et du graphite trouvés au Cot du Chardonnet (Hautes-Alpes). A M. Élic de Beumont rapporte que des que le le voyageur quitte le bourg d'Oisans et s'approche des masses, appelées primitives, qui proforment une chaîne continue depais le mont auforment une chaîne continue depais le mont alfone, jusqu'aux montagnes qui s'élévent à l' l'onest de Coni, il voit les roches secondaires proporte par derrei leurs caractéres proores.

<sup>1</sup> Pusch, Journal de Géologie, 1. 11, p. 221.

Annales des sciences naturelles, I. XIV. p. 113.

en conservant néanmoins encore certaines marques distinctives : de même que dans an morceau de bois à demi-brûlé, on peut snivre les fibres ligneuses bien au-delà de la

partie qui est restée à l'état de bois 1, Le même géologue a recherché les différences qui ont pa exister primitivement entre les roches secondaires de l'intérieur des Alpes et celles de même âge d'autres contrées. Il aété conduit à penser qu'on doit attacher très-peu d'importance à la différence que l'on observe entre la structure minéralogique des conches indiquées, et celle de la partie inférieure du groupe colitique dans les parties de l'Europe où elle n'a éprouvé aucune alteration, et dont les couches des Alpes paraissent n'être que le prolongement amplifié.

Les végétaux trouvés par M. Élie de Beaumont ont été examinés par M. Ad. Brongniart : beanconp d'entre eux sont les mêmes que ceux qui existent dans le terrain houiller. Le catalogne spivant comprend ceux qui proviennent des Alpes; ils paraissent tous annartenir à la même position géologique.

- Calamites Suckowii (Ad. Brong. pl. 14. fig. 6.) à Pey-Ricard, près Briancon (Hautes-Alpes.) Se tropye anssi dans le terrain houiller, à Newcastle et ailleurs.
- Cigtii (Ad. Brong. pl. 15. fig. 1 à 6.) Même loealité. Se trouve aussi à Wilkesbarre en Pensylvanie.
- Lepidodendron, deux espèces, à Pey-Ricard, et anssi à Pey-Chagnard , près la Mure (Isère.) Sigillaria. Mèmes localités, et anssi à la Motte près la Mure.
- Stygmaria. Pey-Chagnard. Netropteria giganteo (Ad. Brong.) Servoz en Savoie. Se trouve également dans le terrain honil-
- ler de la Bohême. Osmunde gigantea. (Sternberg, pl. 22.) -tenuifolia (Ad. Brong.) Petit-Ceur (Tarentaise);
- Col de Balme (Faueigny.) Se trouve également dans le terrain houiller de Liège, et de Newcas-- flexuora (Sternberg, pl. 32.) La Roche et Macot
- (Tarentaise.) Se trouve également dans les houillières de Liège et de Bath. - Soretii (Ad. Brong.) Même localité .
- I Annales des Sc. naturelles, t. xv. p. 355.

- Necropteris rotundifolia (Ad. Brong., La Roche, Macot, Col de Balme. Se trouve aussi aux mines de houille du Plessis (Calvados.)
- Odontopteria Brardii (td. Brong., pl. 76.) Petit-Cenr. Se trouve aussi dans les mines de houille de Terrasson (Dordogne.)
  - -obtusa (Ad. Brong.) Col de l'Ecuelle près Chamouni; Petit-Cour. Aussi anx mines de Terras-
- son. Pecopteris polymorpha. Petit-Caur. Commune dans les houillères de Saint-Étienne, d'Alais, de
- Littry, etc., de Wilkes-Barre. pteroides (Ad. Brong.) Pey-Chagnard. Se tronve également dans les houillères; Liège; Manne
  - bach; Saint-Elienne; Wilkes-Barre. -orberescens (Ad. Brong ). Valbonnais près la Mure; Petit-Caur. De même dans les houillères
  - à Mannebach et à Aubin (Aveyron.) Filicites orborescens (Schlot., pl. 8. fig 13 et 14.) - platyrachis (Ad. Brong.) Valbonnais. Se trouve
  - anssi dans les bonillères de Saint-Étienne. - Beaumontii (Ad. Brong.) Petit-Cour. Ressemble
  - anx Pec. nercosa, et Pec. bifurcata, (Stern.) et Pec. muricata, (Schloth.) qui se rencontrent dans le terrain houitler; ressemble aussi au Pec, tennis, qui existe dans la série colitique à Whitby et à Bornbolm. - Plukenete? Petit-Conr; Col de l'Ecuelle; aussi
  - honillères d'Alais. - obtusa. (Ad. Brong.) Petit-Cour. Se tronve aussi
- dans les houillères des environs de Bath, Asterophillites equisetiformis; Tarentaise. Se trouve également dans les houillères d'Alais et
- de Mannebach. Casuarinites equisetiformis (Schlot., pl. 2. fig. 5.) Annulario brerifolio. Col de Balme. Se trouve
- également dans les houillères d'Alais et de Sarrebrnek I.

On nent dire que ces débris végétaux sont associés avec des bélemnites, en ce que celles-ci se présentent à la fois au-dessus et audessous d'eux, et qu'on ne peut douter qu'elles n'aient existé avant et après ce dépôt. Ainsi, pour déterminer legronpe auquel on doit rapporter ce terrain, il y anrait à examiner si on doit attacher plus d'importance à la présence des bélemnites ou à celle des empreintes végétales. Mais cette question se trouve résolue par la certitude que M. Élie de Beaumont paraît avoir acquise, que le même système de couches se prolonge jusqu'à Digne et à

<sup>1</sup> Ad. Brongniart. Ann. des Sc. nat., t. xiv, n. 129 et 130.

Sisteron, où elles contiennent les fossiles ca. ractérisques du lias.

M. Necker de Saussire a décrit la série des couches qui constituent la cime du mont Buet (Savoie); elles forment la partie inférieure d'un dépot caleaire qui existe dans cette partie des Alpes, et reposent, comme celleade Petit-Caur et du Col du Chardonnet, sur des roches pista anciennes, non fossiliféres. Voici une coupe de l'ensemble du terrain, à partir du bas.

1°. Micaschiste, faisant probablement partie des roches de protogyne de la contrée; 2°. Grès formé de beaucoup de grains de

2º. Grès formé de beaucoup de grains de quartz, mélé avec quelques grains cristallins de feldspath, et quelquefois avec nn peu de take ou de chlorite;

5°, Schiste argio-ferrugineux, ronge et vert. Cette roche manuque quelquelois dans la série; mais, vers l'est de la vallée de Valorsine, elle alterne avec le conglomérat libie connu de cette vallée, lequel n'est autre chose qu'un schiste semblable, tout rempi de caillous roulée de gneis, de micacshiste, de protogyne, etc., jamais de véritable grante, ni de calcier. Ce fait est important, comme le remarque M. Necker, en ce qu'il tend à prover que le grantie de Valorsine qui coupe le gneis, n'existait pas vanta la formation du conglomérat;

4°. Schiste noir avec empreintes de fougères, dans lequel les restes végétaux sont convertis en lamelles de talc ':

5°. Calcaire noir, ou d'un gris blenâtre foncé, rempli de grains de quartz;

6°. Schiste argileux noir, contenant des nodules de quartz lydien. On a trouvé des ammonites dans cette roche, ainsi que dans

1 Lorsqu'en 1819, je parcourus les environs du Cold de Balme, et que je diseable des échnillions de grès à empreintes végètales, le caractère général de ces planies one les fit regarder comme étant les mêmes que celles qui se trouvent communément dans le terrain houiller. (¿cid. trans. 3º aéric, p. 162.) (cette opinion a été confirmée depois par M. Ad. Bronginiert; más il parati maintenant qu'elles peuvent aussi appartenir à nn terrain plus révent.

le schiste argilo-talqueux, avec lequel elle alterne;

7°. Schiste gris arénacé et calcaire, renfermant des bélemnites 1. Il forme le sommet du mont Buct, qui s'élève à 9564 pieds au-dessus du niveau de la mer.

M. Élie de Beaumont a observé que les roches stalaires de cette partie des Alpes étaient séparées des roches plus anciennes non fussilières, par un grès plus ou moins grossier, passant à nn conglomerat, qui se voit non-seulement dans la vallée de Valorsine où mous l'avons déjà indiqué, mais aussi à Trient, à Ugine, à Allevard, à Ferrière et à Petit-Geur. Le même fui vi sobreve encore à l'est du bourg d'Oisans et d'Iluez, et ailleurs'.

Il importe ici de remarquer que lea ean ont da avoir une grande vitese pour charrier les sables grossiers et les ciilioux qui forment le conglomérat. Quelles que soient les altérations que ces sables et ces ciilioux ont pué prouver postérieurement, leur dépoi da de ter produit sous l'influence de causes violentes; tandis que postérieurement, par un changement de circoustances, cet état de choses a tés suiri d'une période tranquille, pendant laquelle les calcaires se sont déposés,

Cette remarque sur les conglomérats de la Savoie et de Alpes françaises s'applique également à ceux des bords du tac de Char, et du golfe de la Spezzia. Les concles cal-caires qui présentent de si beaux escarpements vers les lacs de Chane et de Lecco, sont séparées du genies et du micarbiste des Hautes-Alpes par un conglomérat, composé de fragments arrondis de quarts, de porphyre rouge et d'autres roches, et accompané de couches de grès ). Bans quelques

Necker, Mém. sur la callée de Valorsine, dans les Mém. de la Soc. de phys. et d'hist. nat. de Genies, 1828.—Le même mémoire contientune coupe du mont Buet, que fai aussi insérée dans mes Sections and Vieres illustratire of geological phanomena, pl. 27, fg. 5.

<sup>2</sup> Elie de Beaumont, Ann. des sc. nat., t. xv,

3 On trouve une description dece pays, avec une

eudroits, la série calcaire qui repose sur le grès, est associée d'une manière remarquable avec de la dolomie plus ou moius cristalliue, sur laquelle uous reviendrous plus loiu. Ces calcaires, généralement grisatres, forment ensemble une masse dont l'épaisseur est de plusieurs centaines de pieds, lls sont siliceux et contiennent dans la partie supérieure, près de Côme, des vénules de silex gris (chert); dans la partie moyenne, ils deviennent schisteux et paraissent renfermer peu de matière siliceuse; enfin dans le bas, ils sont compacts et en couches plus puissantes. On a trouvé dans ce terrain des ammonites qui ressembleut beaucoup aux espèces Am, Bucklandi et Am, heterophyllus, ainsi que des turritelles et d'autres coquilles. Je ne doute pas qu'au moins une partie de cette masse ne représente le groupe oolitique; mais je n'oserais me permettre de préciser davantage ce rapprochement, ou d'indiquer d'autres équivalents d'après les documents que j'ai recueillis jusqu'ici sur cette contrée. Toutcfois les caractères généraux sont tellement semblables, qu'ou peut admettre avec quelque fondement, que les causes quelconques qui ont produit les conglomérats de Valorsine et les grès qui les accompagnent, sont contemporaines de celles qui ont formé les conglomérats et les grès des lacs de Côme et de Lugano.

Si nous voilions présenter ici avec détail, tels différentes botervations qui ont été publiées sur les roches des Alpes que l'on raporte au groupe collique, nous sortirions des limites de ce manuel. Le lecteur pourrs consulter avec fruit les mémoires dé Mr. Studer, Boud. Sedgwick, Murchison, Lill de Lillienbach, Lusser, et de plusieurs autres géologues. Ces auteurs ne s'accordent pas tous, il est vrais, sur les limites inférieure et supérieure du groupe, colitique; mais le fait esseutiel, l'existence du groupe luiméme, est eutlérement mis hors de doute. Quand ou considére que les Alpes présentent

carte et des coupes géologiques, dans l'ouvrage déjà cité: Sections and Viere illustrative of geological phanomena, pl. 51, fig. 22. partout des traces de booleversements, et qu'à migis d'une réquisin de circonstances tout-f-àit (favorablés, il est souvent bien, difficile de parseuir à atteindre tel ou tel point qu'il est absolument nécessaire de visiler pour bien comprendre les recherches dont en s'occupe, on doit s'étomure bien plus de voir tout equi a été fait en si peu de temps, que de reucontrer eucore des opitions différentes sur det questions de détail.

M. Murchison rapporte qu'éant avec M. Murchison rapporte qu'éant avec M. Lill de Lillienbach, dans la gorge de Mertelbach , soas le ment Grispet (Alpes d'Autriche), il a Vrouvé, dans une roblete composée de schiste et de calcaire de couleur foncée, deux espèces d'ammonilier, donneur essemble à l'am. Comphoral; trois espèces de perten, une petite gryphora, une ourrea, des coroultimes, etc. Ce terrain est rapporté au llas. Il est recouvert par un calcaire rouge à encrines, contenant plusieurs es-peces d'ammonites et quelques Mémmites.

D'après MM. les professeurs Sedgwick et Murchisou, la plus grande partie des mines de sel des Alpes de l'Autriche, se trouve dans le groupe collique (Halstadt, Aussee, etc.). L'étage supérieur de la série colitique de cette partie des Alpes contient des calcaires semi-cristallins, bréchiformes, compactes et dolomifiques'

Am se puis terminer cette description da group continger, sam parler de certains catastra des bords du golfe de de Spazza de des paraciones de la contra de la contra de contra de contra de ce golfe délèter, il y a tune chaite de monagnes qui réégal de loug de la côte, presque jusqu'à Levanto, et dont la largeur augmente à meure qu'elle s'avance vera le Nord-Onest. Les coupes géologiques de ces monagnes présentent les roches naivantes, faciles à observer à l'origine de gaelques de ces unes des vallées qui les coupent, La fig. 54 donne une coupe du terrain prise au-dessus de Corrona.

<sup>1</sup> Proceedings of the geological society, 1831.
Phil. Mag. et Annals, vol. 18, 1851.



S. Golfe de la Spezzia. M. Méditerranée. a ; Série de roches calcaires : les conches sopérieures sont compactes et de couleur grise avec divers degrés d'intensité; elles sont plus on moins traversées par des veines de chaux carbonatée lamellense; cà et là, des couches schisteuses et même des schistes argileux y sont intercalés. Les couches sont le plus ordinairement très-puissantes. Le calcaire à veines d'un brun clair, connu depuis longtemps sous le nom de marbre de Porto Venere, en fait partie. b; Dolomie : ses caractères sont variables : assex souvent elle est cristalline, et lorsqu'elle l'est le plus, elle est presque blanche. Dans quelques endroits on distingue assez bien des conches ; ailleurs, la stratification est tout-à-fait indistincte. c; Grand nombre de conches calcaires, minces, d'nn gris clair, d; Même genre de couches alternant avec du schiste d'nn brun clair, contenant ane grande quantité de petits rognons de pyrites de fer, et mêlé de bélemnites, d'orthocératites, et d'ammonites, que nous indiquerons plus bas. A mesure que les calcaires qui alternent avec le schiste approchent de la roche snivante, lour conleur devient accidentellement plus claire, quoiqu'ils en soient séparés par une nouvelle eouche de calcaire foncé et de schiste hrun. e: Schiste brun qui ne fait pas effervescence avec les acides. f : Différentes couches formées de roches argilo-calcaires, d'un bleu verdatre, plus on moins schistenses, et dans lesquelles la matière calcaire n'entre quelquefois qu'en très-petite proportion. g; Grès brun : il est principalement siliceux ;

eependant on en trouve aussi qui contient de la matière calcaire. Quelquefois il est micacé; ses conches sont tantôt puissantes, tantôt minces, tantôt tout-à-fait schisteuses. On l'a quelquefois désigné sous le nom de grauwacke, et c'est l'un des macigno des Italiens.

C'est M. Guidoni de Massa, qui a trouvé le premier des fossiles à Coregna, Cependant plusieurs années auparavant, M. Cordier avait indiqué leur existence dans ces calcaires. Les couches étant verticales, l'action atmosphérique, en agissant sur les tranches des couches de schistes, a fait parattre les fossiles qu'elles contenaient. J'ai prié M. Sowerby d'examiner ceux que j'en ai rapportés; il a reconnu que sur quinze espèces différentes d'ammonites, nne paraît être semblable à l'Am. erugatus (Phil.), trouvée dans le lias du Yorkshire; que denx autres ressemblent à l'Am. Listeri ', ct à l'Am. biformis, fossiles qui existent dans le dépôt honiller du même comté : toutes les autres lni ont paru inédites. A cause de la grande rareté des débris organiques de ces calcaires d'Italie, je vais donner, d'après M. Sowerby, la description de ces différentes espèces, en y joignant les figures de chacune d'elles, dans l'espoir qu'elles seront de quelque utilité pour l'étude d'autres parties de l'Italie . ainsi que de la Grèce et de quelques autres pays de l'Orient.

 M. Heninghaus nous apprend que la même coquille a été aussi trouvée dans le terrain houiller de Werden en Westphalie.



Fig. 55. Ammonites cylindricus. Tours de spire intérieurs complétement cachés; côtés légèrement concaves vers leur centre, aplatis vers la earène; aurface unie; ouverture oblongue, profondément échancrée par le tour précédent; carène plane, ee qui distingue cette espèce d'avec l'Ammonites Leterophyllus, Sow.

Fig. 56. A. stella. Une petite partie des tours de apire intérieurs visible, les côtés un peu convexes, profondément ombiliqués; tours intérieurs unis; les deux tiers du tour extérieur couvert de grands rayons convexes; ouverture alongée, elliptique du côté de la carène, et à angles intérienrs tronqués.

Fig. 57. A. Phillipsii. Tours de spire, dont eeux de l'intérieur sont presque totalement visibles, an nombre environ de quatre, s'accroissant lentement, à côtés plats, irrégulièrement et obscurément ondulés; ouverture à quatre côtés, plutôt longue que large, les côtés presque droits. Le monle est contracté de distance en distance par l'épaississement périodique du bord de l'ouverture. - Dédiée à M. Phillips, auteur des Illustrations

of the geology of Yorkshire. Fig. 58 et 60. A. biformis. Tonrs de spire, dont ceux de l'intérieur font en partie visibles, au

sent, et traversés par plusieurs côtes saillantes . proéminentes et tranchantes ; chaque côte s'efface subitement, et se sépare en deux, en passant sur la carène qui est large et convexe. -- Ouverture oblongue transversalement, deux fois plus large que longue, et légèrement arquée. Les tours intérieurs ont la carène unie, et les côtes y sont contractées en tubercules arrondis.

Les plus longues eôtes sont presque épineuses à lenr extrémité. -- Cette espèce se trouve dans le terrain bouiller, près de Leeds. Fig. 59. A. Listeri. (Voyez Min. Conch., plan-

che 501.) A été trouvée aussi dans le terrain houiller du Yorkshire.

Fig. 61. A. Coreonensis. Topre de spire. dont ceux de l'intérieur sont très-visibles, au nombre de trois ou quatre, traversés par plusieurs côtes droites, saillantes et tranchantes, qui se plient en avant, et se terminent brusquement sur une earene presque unie; onverture ovale transversale-

Cette eoquille, intermédiaire entre l'A. biformis et l'A. planicostata, est cependant plus voisine de la première espèce, parce qu'elle a des tuberenles sur les tours intérieurs, tandis que ces tours, nombre de trois ou quatre, s'accroissant rapide- dans l'A. planscestate, sont teut-à-fait unis.



Fig. 62. A. Guidoni. Tours de spire pen nom- | les eôtés plats et traversés par éles côtes écartées breux, et dont les intérieurs sont très-visibles; et aplaties; chaque côte se fend; leur branche

postériéure la plus saillante forme un tubercule peu prononcé avant de passer sur la carène étroite et convexe. — Dédiée à M. Guidoni qui a découvent ces fossiles à Corezna.

Fig. 65. A. orticulatus. Tours de spire pen nombreux, et dont les inférieurs sont presque entièrement visibles, ebaque tour divisé par buil on dix sillons en autant d'articulations imbriquées; le bord antérieur de chaque articulation est élevé et

traversé par les bords de la cloison.
Fig. 64. A. discretas, Globulenas, à large ombilie; tours de spire, dont ceux de l'intérieur sont en partie visibles, an nombre de trois ou quater, traversés par plusienrs côtes saillantes qui se de parent lorsqu'elles passent sur la carche qui convexe. Quille tranchante, entière; ouverture ovale transversalement, légirement arquée.

Fig. 65. A. sentriceus. Tours de spire, dont cenz de l'intérieur sont pen visibles, environ au nombrée de trois, moitée du quatrième tour trèsrenflée; côtée ornés de côtes arquées, souvent aplaties et réunies par paires lorsqu'elles passent sur la carène, qui présente un sillon sur le dernier tour. Overture granule, circulaire.

Fig. 66. A. comptus. Tours de spire intérieurs, presque entièrement visibles, et à accroissant rapidement; cotés aplatis; tours traversés par des rayons droits, tranchants et très-nombrenx, qui se terminent par une épine obsuse près de la carène étroite et concave. Ouverture oblongue, plus étroite du côté de la carène.

Fig. G. A. catenatus. Tours de spire, dont cenn de l'instriur sont tel-sciales, ayacroissant rapidement, et traversés par de fortes côtes courbes qui s'élarjissent en approchant de la carrier, carène garrie d'une aétrie de cavités carries, en forme de chaine que verture preseque carrier, échacrie par le tour de spire précédagt; les carries 'exertes qui entouvent la carien se joignent, par deux de leurs angles, anx attrémités des rayons correspondants.

Fig. 68. A. trapssoidalis. Trois on quatre tours de spire, dont eux de l'intérieur visibles, à l'encissant rapidement, et traversés par plusieus cotes saillantes, presqueégales, é étendant jiaqu'à la carène qui est étroite; ouverture trapéroidale, échaurcée par le tour précédent, et dont l'angle aigu est tronqué par la carène.

Dans les figures ci-dessus, les ammonites sont représentées de grandeur naturelle. Les orthocératites qui se rencontrent en abondance avec elles, ressembleug à l'Drt. Steinhaueri, trouvé dans le dépot fiouiller du Yorkshire, et aussi à l'Ort. etongatus d'ûl las du Dorsethire. Les débris de bétenuites out assez com-

muns, mais on n'en trouve que les alvéoles. La présence des ammonites et des ortho-

cératites peut faire rapporter les calcaires de la Spezzia, soit au lias, soit au terrain bouiller. On remarquera la correspondance remarquable qui existe entre les caractères organiques de ces calcaires et ceux des roches de la Savoie et des Alpes françaises, que nous avons décrites, et que M. Elie de Beaumont regarde comme appartenant à la formation de lias. Dans celles-ci, on trouve des végétaux du terrain houiller, avec des bélemnites, et dans les premiers, des ammonites du terrain houiller, également associées avec des bélemnites. Les caractères organiques du gronpe oolitique des Alpes sont loin d'être bien déterminées ; et les fossiles trouvés dans la même série , dans le sud-est de la France, et encore inédits. sont en si grande quantité, qu'il serait possible qu'on y reconnût quelques-unes des ammonites de la Spezzia. Les fossiles du sud-est de la France, des Alpes et de la Spezzia, comparés entre eux, pourraient alors conduire à une détermination exacte de l'age relatif des terrains où ils se trouvent.

La dolomie qui se trouve parmi les calcires de la Sperial s'étève si retricalement, qu'on peut la considérer comme nn dyte soulevant les couches du terrain, tandis qu'en même temps elle se présente comme, une couche, ou plutôt comme une série de couches. Elle se montre avec une constance remarquable sur une ligne mené vers Pignone, à travers les montagese de la Castellana, de Corega, de Santa Orce, de Parodi et de Bergamo. M. Laugier, à la démande de M. Gordier, a en l'obligemence de faire pour moi l'analyse d'une dolonie cristalline de la Castellana; en voic la composition :

| Carbon                      | ite d | le cl | hau: | κ. |  |  |    | 55 | 36 |  |
|-----------------------------|-------|-------|------|----|--|--|----|----|----|--|
| Carbonate de magnésie       |       |       |      |    |  |  |    | 41 | 30 |  |
| Peroxyde de fer et alumine. |       |       |      |    |  |  |    | 2  | 00 |  |
| Silice.                     |       |       |      |    |  |  |    | 0  | 50 |  |
| Perte.                      |       |       |      |    |  |  | ٠. | 0  | 84 |  |
|                             |       |       |      |    |  |  | -  | -  |    |  |

I Je dois eiter iei les calcaires rouges à ammo-

Les mêmes calcaires se présentent aussi | roches plus anciennes, est surtont digne d'atsur le côté oriental du golfe de la Spezzia, tention; on l'observe bien à Capo-Corvo. et on y trouve également des roches dolomi- du la mer a mis le terrain à nu. La fig. 69 tiques. La manière dont ils reposent sur des | en représente la coupe.



G; golfe de la Spezzia. M; embouchure de la Magra. e ; Calcaires gris, compactes, accompagnés de schiste. b; Couches pnissantes d'un calcaire gris compact, c; Schiste avec mica, d; Couches puissantes d'un conglomérat dur, contenant des fragments de quartz, qui varient depuis la grosseur d'un pois jusqu'à celle d'une noix et même au delà; ils sont agglutinés par un ciment siliceux. Deux on trois couches de sables grossiers sont associées avec celles du conglomérat. e; Même roche mêlée, souvent dans la même conche, de schiste chloritique, Les conches quartzeuses contiennent des filops de minerai de fer spéculaire, f; Couches brunes, micacées et schisteuses, avec nne petite proportion de calcaire. g; Mélange de calcaire cristallin brun et blanc, h; Roche chloritique compacte, f: Calcaire blanc saccharoide. k; Conches brnnes, micacées, l; Calcaire blanc, saccharoide, rendu schisteux par du mica, m: Calcaire sublamellaire, brun et blanc. s; Schiste micacé, dont les feuillets sont contournés circulairement vers l'Est.

Les calcaires cristallins et le schiste micacé de cette coupe, paraissent faire partie du système de roches qui, dans les montagnes voisines de Massa Carrara (connnes aussi maintenant de nouvean sous le nom d'Alpes apuennes), fournissent les marbres

de Carrare, depnis longtemps célèbres. Les calcaires gris semblent être les mêmes que ceux do côté ouest du golfe de la Spezzia; mais an lien de reposer, comme cenx-ci, sur une masse de grès, ils s'appuient sur un conglomérat que l'on voit, entre l'embonchure de la Magra et Ameglia, prendre beaucoup plus de développement que sur l'escarpement de Capo-Corvo, où il est en quelque sorte resserré entre les calcaires cristallins et les calcaires gris compacts. A l'endroit où s'observe le plus grand développement, qui semble indiquer nne discordance de stratification, on trouve, particulièrement sur la rive de la Magra, un conglomérat exactement semblable à celui que l'on désigne communément sons le nom de conglomérat de Valorsine, et que nons avons décrit précédemment.

Aussi, je ne pnis m'empêcher de rappro-cher ce conglomérat de Massa Carrara, et celui du lac de Côme, des grès et des conglomérats de Valorsine et d'autres parties des Alpes occidentales, et de les rapporter tous à la même époque de formation, époque à laquelle les eaux se sont précipitées avec assez de vitesse ponr détacher des fragments des roches préexistantes, et qui a été suivie d'un état de choses où il s'est déposé une grande quantité de carbonate de chaux. Ce dépôt calcaire s'est formé sur une surface considérable, non-seulement dans les Alpes, mais aussi en Italie. Et dans ces deux pays, où il se rencontre, dans le voisinage, desroches plus anciennes, telles que protogyne, gneiss, micaschiste, avec des marbres sac-

nites, que M. Passini a observés au milieu des grès de la Toscane, et qu'il rapporte au même âge que les calcaires de la Spezzia. Journal de Géologie, 1. 11, p. 98.

charoïdes et des roches talqueuses de même épogne, il paraît en être séparé par des couches qui attestent une origine mécanique, Comme on peut supposer qu'il y avait de grandes inégalités de terrain pendant la formation de ce dépôt et de ceux qui l'ont précédé îmmédiatement, on pourrait expliquer par là comment, à Capo-Corvo, les calcaires gris compacts se trouvent an contact dn calcaire saccharoïde et des autres roches associées avec celui-ci, tandis que, sur le côté ouest dn golfe, ils reposent sur une formation puissante de roches arénacées, qui recouvrent elles-mêmes des grès et des schistes gris silicéo-caleaires qui s'étendent sur une partie considérable de la Ligurie. Il serait peut-être difficile, dans l'état actuel de nos connaissances, de déterminer si les couches arénacées, interposées dans les calcaires des Alpes, de la Ligurie et de la Toscane, sont les équivalents du grès que l'on trouve sous le lias de l'Allemagne méridionale et de quelques parties de la France; mais il existe entre les caractères de ces terrains, une certaine ressemblance générale qui semble porter à admettre cette conclusion.

En supposant, comme cela parait trèsprobable, que ces calcaires de l'Italie et des Alpes représentent la série colitique de l'Europe occidentale, il nous reste à expliquer pourquoi les fossiles sont si abondants dans ce dernier terrain, et si rares dans le premier. Les géologues ont souvent pensé que certains dépôts n'ont pu se former que sous une petite hantenr d'eau, et d'autres, dans des mers profondes. C'est sans doute cette considération qui a conduit M. Élie de Beaumont à regarder la série colitique des Alpes occidentales comme formée dans une mer profonde, en même temps que, dans d'autres régions, cette même série de terrains se déposait sous des mers de peu de profondeur. La même remarque peut s'étendre à l'Italie et à la Grèce, où les fossiles sont également très-rares, et manquent quelquefois tont-a-fait. Commede grandes inégalités de terrain ont existé anx différentes époques à la surface de la terre, il est

naturel d'en admettre aussi bien au fond de la mer que sur les continents. Il ne faudrait pas eu conclure que les animaux marins n'ont jamais été plus capables qu'ils le sont aujourd'bui, de supporter de très-grandes différences de pression. Nous savons maintenant que certains genres, surtout parmi les Mollusques et les Conchères, n'habitent que les côtes où ils peuvent trouver des supports sur une petite hauteur d'eau : tandis que d'autres, tels que les Nautiles, sont si bien pourvus d'appareils natatoires, qu'on les trouve dans des parties de l'Océan où la profondeur est très-grande. Il nous suffira donc de concevoir que dans les parties de l'Europe occidentale, où les fossiles sont abondants, la mer n'avait qu'nne faible bautenr d'eau, taudis qu'au contraire, il existait une mer très-profonde, à quelques exceptions près, dans toute la partie de la surface dn globe où nous vovons aujourd'hui l'Italie et la Grèce ; et cette hypothèse semblerait ainsi nous donner l'explication, nonseulement de l'abondance des fossiles dans une de ces contrées, et de leur rareté dans l'autre, mais encore de la différence des genres que l'on y rencontre. Car, jusqu'ici, dans les terrains du centre de l'Italie, on a trouvé principalement, des coquilles cloisonnées, telles que des bélemnites, des arthocératites et des ammonites , c'est à-dire des animaux capables de nager dans des mers profondes '. En Italie, les fossiles sont rares, non-seulement dans les calcaires, mais aussi dans les grès ou macignos qui se présentent en couches puissantes au-dessns et au-dessous des calcaires; car on n'a encore trouvé dans ces grès que des fucoldes, plantes marines qui

M. Guidoni, dana un mémoire publié dana le Nome Giornald de Litterals de Pia, 1850, et dans le Journal de Géologie, 1851, aumonce qu'il a touvait, dans le caleire de la Spezia, une varieté d'ammonière, et de plus, plusieurs autres coquilles univaives et hivrières, qui se rapporten au groupe collique. Il cite pariculièrement la Graphan reavante, Lam, (G. icarures, Sow), qui tendral à presente de la constitue de

ont pu aisément être apportées de grandes distances par la flottaison, comme le sont aujourd'hui les plantes du golfe (Gulficeed). Les différences de profondeur, et, par suite, de pression, peuvent aussi expliquer, jusqu'à nn certain point , la différence de constitution minéralogique des roches qui , en divers pays, forment le groupe colitique; mais il reste tonjours à expliquer d'où provient la grande masse de earbonate de chanx qu'on y observe. Il serait contraire à la raison de l'attribuer à des sources tout-à-fait semblables à celles que nous voyons aujourd'hui. Si, an contraire, on voulait la considérer comme entièrement due à des animaux qui auraient sécrété la chaux des eaux, et dont les coquilles, accumulées pendant des millions d'années, auraient été graduellement converties en calcaire, ce serait admettre une eanse peu en rapport avee l'effet produit et eependant on ne peut nier que la masse de certains caleaires ne soit presque uniquement formée de débris organiques. Mais, en admettant même que des caleaires ont pu être formés à la fois par des sources et par des corps organisés, il n'en reste pas moins à expligner la formation d'une masse calcaire qui s'étend avec des earactères constants snr une très-grande snrface, et qui ne peut être due qu'à un mode de produetion beauconp plus génèral, ou plutôt à nn dépôt de earbonate de chaux , simultané ou presque simultané, sur tonte eette étendue.

Débris organiques du groupe colitique 1,

VÉGÉTAUX.

Algues.

Fucoides furcutus (Ad. Brong, planche 5, figure 2.) Schiste de Stonesfield (Ad. Brong.)

Nous avons ajouté plusieurs espèces à ce tableau général des fossiles du gronpe colitique, en les distinguant par une astérisque en tête (\*), comme nous l'avons fait ci-dessus ponr le gronpe crétacé. Nous avons puisé nne partic de ces additions dans les ouvrages cités de MM. de Dechen et Goldfuss. Mais le plus grand nombre nous a été obligenmment communique par M. Voltz, qui a Fucoides Stockii (Ad. Brong., pl. 6. fig. 3. 4.) Solenhofen (Ad. Brong.)

-encelioides (Ad. Brong., pl. 6. fig. 1. 2.) Solenhofen (Ad. Brong.)

fait une étude particulière de ce genre de terrains.

ct des fossiles qu'il renferm

Nons avons aussi njouté une foule de citations de localités, qu'il a cu la complaisance de noua indiquer, principalement de la France et de l'Allemagne occidentale.

Dans ces eitations, qui portent toujours le nom de M. Voltz, on trouvers assez souvent les noms de calcaire à nérinées, calcoire à ostortes, et terrain à chailles. Ces noms decouches ou d'étages du terrain colitique, ont été introduits par M. Thirria, dans sa Notice géologique sur le département de la Hante-Saone, et c'est d'après lui que l'auteur anglais a donné ci-dessus, page 264, une idée du calcoire à nérinées et du calcaire à astartes; mais depuis la publication de sa Notice, M. Thirria a un pen modifié son tableau des terrains de la Haute-Saone. Ce n'est plus dans la partie inférieure de la division qui représente l'argile de Kimmeridge d'Angleterre, mais plus bas, dans celle qui comprend le coral rag, qu'il place son colcoire à ostartes; il le distingue toujours de son colcaire à nérinées qui est an-dessous, et qui continue de faire partic de la même division.

Le terrain à chailles, on plus exactement, l'orgile à chailles, n'a pas été mentionnée ci-dessus par l'auteur anglais. C'est une argile ocreuse, rude au toucher et un peu siliceuse, renfermant des boules de calcaire siliceux, dites chailles, et un grand nombre de fossiles à l'état siliceux.

Dans sa Notice, M. Thirria avail placé l'orgile à chailles dans la division du coral rag, au-dessus du calcaire o nérinées. Nous savons que , depnis , il a reconne qu'elle était inférieure à ce calcaire , et qu'il l'a placée à la partie aupérieure de la divisiun de l'argile d'Oxford.

M. Thurmann, dans son intéressant mémoire sur les terrains jurassiques de Porentrui, inséré en 1832 dans le Recueil de la Société d'histoire naturelle de Strasbourg, a admis, comme M. Thirria, le calcuire à astartes et le calcuire à nérinées dans la division du coral rag, qu'il a désignée sous le nom de groupe corallien ; mais il a distingué, an-dessous du culcoirs à nérinées, dans la même division , une colite corallienne et un calcoire corallien qui ne sont que deux sous-divisions du vrai coral rag de l'Angleterre. Ces deux derniers noms scront aussi quelquefois cités ei-après, dans les indications de gissement des fossiles.

L'oolite coralline (corolline polite), indiquée cidessus, page 263, d'après M. Phillips, correspond de même au coral rag.

M. Thurmann admet également la sous-division

## Equisétacés.

Equisetum columnore (Ad. Brong., pl. 15. fig. 1 à 5.) Série carbonifère inférieure; Yorskahire (Phil.): Brora (Murch.)

#### Fougères.

- Pachypteris lanceola (Ad. Brong., pl. 45, fig. 1.) Houille, argile schisteuse, etc., entre l'oolite inférieure et la grande oolite; Yorkshire (Phil.) — orato (Ad. Brong., pl. 45, fig. 2.) Houille, ar-
- oraio (Ad. Brong., pl. 45, fig. 2.) Houille, argile schistense, etc., entre l'oolite inférieure et la grande oolite; Yorkshire (Phila)
   Pecopteris Regles (Ad. Brong.) Forest marble; Ma-
- mers (Desn.)
   Desnoyersii (Ad. Brong.) Forest marble; Ma-
- mers (Desn.)

   polypodioides (Ad. Brong.) Houille, argile schistense, etc., entre le cornbrash et la grande
- oolite; Yorkshire (Phil.)

   denticulata (Ad. Brong.) Houille, argile schisteuse, etc., entre le corabrash et la grande
  - oolite; Yorshire (Phil.)

     Phillipsii (Ad. Brong.) Houille, etc., de la série oolitique: Yorshire (Ad. Brong.)
- rie oolitique; Yorshire (Ad. Brong.)

   Whitbiensis (Ad. Brong.) Houille, argile schistense, etc., entre le combrash et la grande
- oolite; Yorshire (Phil.) Sphanopteris hymenophylloides (Ad. Brong., pl. 56. fig. 4.) Schiste de Stonesfield (Buekl.) Houille, argile schisteuse, etc., entre l'oolite inférieure
- argile schisteuse, etc., entre l'oolite inférieure et la grande oolite; Yorkshire (Phil.) — mocrophylla (Ad. Brong., pl. 58. fig. 5.) Schiste
- de Stonesfield (Bnekl.)

   Williomsonis (Ad. Brong., pl. 49, fig. 6. 7. 8.)

  Honille, etc., de la série oolstique; Yorkshire
  (Ad. Brong.)
- crenulata (Ad. Br., pl. 56. fig. 3.) Houille, etc., de la série colitique; Yorkshire (Ad. Brong.) - denticulata (Ad. Br., pl. 56. fig. 1.) Houille, etc., de la série colitique; Yorkshire (Ad. Brong.)
- de la série oolitique; Yorkshire (Ad. Brong.) Tensiopteris latifolio (Ad. Brong.) Houille, argile schisteuse, etc., entre le cornbrash et la grande oolite; Yorkshire (Phil.)
- rittata (Ad. Br.) Houille, argile schisteuse, etc., entre le cornbrash et la grande oolite; Yorkshire (Phil.)

## Cycadées.

Pterophyllum Williamsonis. Honille, argile schisteuse, etc., entre le cornbrash et la grande oolite; Yorkshire (Phil.)

du terrain à chaîtles, qu'il place, comme on vient de dire que M. Thirria le fait à présent, à la partie supérieure de division de l'argile d'Oxford. (Note du Traducteur.) Zomia pectinata (Ad. Br.) Schiste de Stonesfield (Buckl.) "

- patens (Ad. Brong.) Schiste de Stonesfield (Ad. Brong.)
  - longifolia (Ad. Brong.) Houille, argile schisteuse, etc., entre le combrash et la grande oolite; Yorkshire (Phil.)
  - pennæformia (Ad. Brong.) Houille, argile schisteuse, entre l'oolite inférieure et la grande oolite: Yorkshire (Phil.)
  - elegans (Ad. Brong.) Honille, argile schistense, entre l'oolite inférieure et la grande oolite; Yorkshire (Phil.)
  - Goldieri (Ad. Brong.) Honille, etc., de la série oolitique; Yorkshire (Ad. Brong.)
     acuta (Ad. Brong.) Houille, etc., de la série
  - oolitique; Yorkshire (Ad. Brong.)

    —lavis (Ad. Brong.) Houille, etc., de la série
  - tares (Ad. Brong.) Houstle, etc., de la serie oolitique; Yorkshire (Ad. Brong.) — Youngii (Ad. Brong.) Houille, argile schis-
  - tense, etc., entre l'oolite inférieure et la grande oolite; Yorkshire (Phil.) — Fonconie (Ad. Brong.) Houille, etc., de la série
  - oolitique; Yorkshire (Ad. Brong.)

     Mantelli (Ad. Brong.) Honille, argile schis-
  - tense, etc., entre l'oolite inférieure et la grande oolite; Yorkshire (Phil.) Zamites Bechii (Ad. Brong.) Forest marble; Ma-
  - mers. (Desn.) Lias; Lyme Regis (De la B.)

     Bucklondis (Ad. Brong.) Forest marble; Ma
    mers (Desn.) Lias; Lyme Regis (De la B.)

     Lagotis (Ad. Brong.) Forest marble: Mamers
  - (Desn.)

     hostata (Ad. Brong.) Forest marble; Mamers
    (Desn.)

## Coniferes.

- Thuytes disaricata (Sternb.) Schiste de Stonesfield (Buekl.); Solenhofen (Dechen.) — aspanaa (Sternb.) Schiste de Stonesfield (Burkl.)
- acutifalia (Ad. Brong.) Schiste de Stonesfield (Buckl.)
  - rupressiformis (Sternb.) Schiste de Stonesfield (Buckl.)
  - Toxites podocorpoides (Ad. Brong.) Schiste de Stonesfield (Buckl.)

## Liliacées.

Bucklandia squomoso (Ad. Brong.) Stonesfield (Buckl.)

#### Classe incertains.

Mamillaria Desnoyersii (Ad. Brong. Ann. des Sc. Nat., t. 1v, pl. 19. fig. 9. 10.); Mamers (Desn.) Beaucoup de végétaux non décrits. Lyas; Lyme Regis (De la B.)

#### TOODHTTES.

- Achilleum dubium (Goldf., pl. 1. fig. 2.) Solenhofen (Goldf.)
- -cheirotanum (Goldf. pl. 29. fig. 5.) Roches oolitiques; Baireuth (Munst.) - muricatum (Goldf., pl. 31. fig. 3.) Streitberg
- (Munst.) - tuberosum (Munst.) Nattheim; Wurtemberg
- (Munst.) - cancellatum (Munst.) Nattheim (Munst.)
- costatum (Munst.) Streitberg (Munst.)
- · glomeratum (Goldf., pl. 1. fig. 1. Calcaire corallien (Thurmann.); Nattheim; Wurtemberg; Mont Bregille, près Besançon (Voltz.)
- Manon pesisa (Goldf., pl. 1. fig. 7. 8; pl. 5 fig. 1; pl. 29, fig. 8.) Streitberg; Nattheim; Giengen; Ratisbonne (Goldf.) Terrain à chailles (Thur-
- mann); Besançon (Voltz.) - marginatum (Munst.) Streitberg; Mnggendorf (Munst.)
- impressum (Munst.) Muggendorf (Munst.) Scuphia culindrica (Goldf., pl. 11. fig. 5; pl. 3.
- fig. 12.) Muggendorf (Munst.) - legans (Goldf., pl. 2. fig. 5.) Thurnau; Bai-
- reuth (Goldf.) Terrain à chailles ; Béfort (Voltz.) - calopora (Goldf. pl. 2. fig. 7.) Thurnau; Bai-
- reuth (Goldf.) - pertusa (Goldf., pl. 2. fig. 8.) Streitberg; Bai-
- reuth (Goldf.) - texturata (Goldf., pl. 2. fig. 9.) Giengen; Wur-
- temberg (Goldf.) - texata (Goldf., pl. 2. fig. 12.) Legerberg; Suisse;
- Streitberg (Goldf.) polyommata (Goldf., pl. 2. fig. 16.) Baircuth et Suisse (Goldf.)
- clathrata (Goldf., pl. 3. fig. 1.) Streitberg, Baireuth (Goldf.)
- milleporata (Goldf. , pl. 3. fig. 2.) Baircuth
- (Goldf.) parallela (Goldf., pl. 3. fig. 5.) Streitberg
- (Munst.) - psilopora (Goldf., pl. 3. fig. 4.) Muggendorf (Goldf.)
- obliqua (Goldf., pl. 3. fig. 5.) Muggendorf (Munst.) Terrain à chailles et fer oolitique de l'argile d'Oxford; Mont-Terrible (Thurmann.)
- -rugosa (Goldf., pl. 3. fig. 6.) Streitberg (Munst.) -articulata (Goldf., pl. 3. fig. 8.) Muggendorf
- (Goldf.) - pyriformis (Goldf., pl. 5. fig. 9.) Streitberg (Munst.)
- radiciformis (Goldf., pl. 5. fig. 11.) Streitberg (Goldf.)
- punctata (Goldf., pl. 5. fig. 10.) Streitberg (Munst.)
- reticulata (Goldf., pl. 4. fig. 1.) Streitberg (Goldf.)
- dictyota (Goldf., pl. 4. fig. 2.) Streitberg (Munst.) M. Goldfuss.

- Scyphia procumbens (Goldf., pl. 4. fig. 5.) Bairenth (Goldf.)
- paradoza (Munst.) Streitberg et Amberg (Munst.) - empleura (Munst.) Streitberg (Munst.)
- striata (Munst.) Streitberg et Muggendorf (Munst.) - Buchii (Munst.) Streitherg (Munst.)
- Muneteri (Goldf., pl. 39. fig. 7.) Ratisbonne; Streitberg (Goldf.)
  - propingua (Munst.) Streitberg; Muggendorf (Munst.)
- cancellata (Munst.) Streitberg; Muggendorf (Munst.) decorata (Munst.) Muggendorf (Mnnst.)
- Humboldtii (Munst.) Muggendorf (Munst.) - Sternbergii (Munst.) Streitberg (Munst.)
- Schlatheimii (Munst.) Thurnsu; Streitberg (Munst.)
- Schweiggers (Goldf., pl. 53. fig. 6.) Bairenth (Goldf.)
- secunda (Munst.) Heiligenstadt; Streitberg (Munst.) Terrain à chailles; Mont-Terrible
- (Thurmann.) - rerrucosa (Goldf., pl. 33. fig. 8.) Streitberg et Wnrgau (Goldf.)
  - Bronnii (Munst.) Wurtemberg et Baireuth (Munst.) Terrain à chailles; Mont-Terrible
  - (Thurmann.) - milleporacea (Munst.) Thurpau; Aufses; Streit-
- berg (Munst.) - pertura (Goldf., pl. 33, fig. 11.) Streitberg et
- Amherg (Goldf.) - intermedia (Munst.) Nattheim; Streitberg (Munst.)
  - -Neesii (Goldf., pl. 34. fig. 2.) Streitberg (Goldf.) \* - furcata (Goldf., pl. 2. fig. 6.) Essen. Schiste
  - marno-hitnmineux du lias supérieur; Allemagne septentrionale (Hoffmann.) " - costata (Goldf., pl. 2. fig. 10.) Bareith.
  - \* turbinata (Goldf., pl. 2. fig. 13.) Streitberg, pays de Bareith. Cette espèce et la précédente se tronvent aussi dans le caleaire de transition de
- l'Eiffel (Goldf.) Tragos pesisoides (Goldf., pl. 5. fig. 8.) Muggen-
- dorf (Goldf.) - patella (Goldf., pl. 5. fig. 10.) Wurtemberg et Suisse; Rebenstein; Heiligenstadt) (Goldf.)
- -aphærioides (Goldf., pl. 5. fig. 11.) Wurtemberg (Goldf.)
- tuberoaum 1 (Goldf., pl. 30. fig. 4.) Oolite inférieure; Robenstein; Streitherg (Munst.)
- acetabulum (Goldf., pl. 35. fig. 1.) Streitberg; Randen (Goldf.)
  - radiatum (Munst.) Streitberg (Munst.) - rugosum (Munst.) Streitberg (Munst.)
  - -reticulatum (Munst.) Streitberg (Munst.)
  - 1 Limnorea lamellosa, de Lamouroux, suivant

- Tragos verrucosum (Munst.) Streitberg (Mnnst.)
  \*—pisiforme (Goldf., pl. 30. fig. 1.) Essen (Goldf.)
  Argile de Bradford; Bonxwiller (Voltz.) Terrain
  à chailles; Mont-Terrible (Thurmann.)
- Spongia floriceps (Phil., pl. 5. fig. 8.) Oolite coralline; Yorkshire (Phil.)
- -clararoides (Lam.) Grande oolite, Wiltshire (Lons.)
- —Espèce non déterminée. Grès calcaire inférieur; Yorkshire (Phil.) Golite inférieure, centre et sud de l'Angleterre (Conyb.) Forest marble, Wiltshire (Lons.)
- Alcyonium, espèce non déterminée. Forest marble, Normandie (De Cau.) Grande colite; Wilts (Lons.) Cnemidium lamellosum (Goldf., pl. 6. fig. 1.) Randen, Suisse (Goldf.)
- stellatum (Goldf., pl. 6. fig. 2; pl. 30. fig. 3.) Randen, Suisse (Goldf.)
- striato-punctatum (Goldf., pl. 6. fig. 2.) Randen (Goldf.)
- -rimulosum(Goldf., pl. 6. fig. 4.)Renden (Goldf.)
   mamillare (Goldf., pl. 6. fig. 5.) Streitberg
- (Goldf.)

   rotula (Goldf., pl. 6. fig. 6.) Thurnau (Goldf.)

   granulosum (Munst.) (Goldf., pl. 35. fig. 7.)
- granulosum (Munst.) (Goldf., pl. 35. hg. 7.) Streitberg (Munst.) - astrophorum (Munst.) (Goldf., pl. 25. fig. 8.)
- Nattheim, Ratisbonne (Munst.)
   capitatum (Munst.) (Goldf., pl. 35. fig. 9.) Amberg (Munst.)
- tuberosum (Goldf., pl. 50. fig. 4.) Limnorea lamellaris (Lamx.) Forest marble, Nor-
- Limnorea lamellaris (Lamx.) Forest marble, Normandie (De Cau.)
- Siphonia pyriformia (Goldf., pl. 6. fig. 7.) Streitberg (Goldf.) Myrmecium hemiepharicum (Goldf., pl. 6. fig. 12.)
- Thurnau (Goldf.) Gorgonia dubia (Goldf., pl. 7. fig. 1.) Glücksbrunn;
- Thuringe (Goldf.)

  Millepora dumetosa (Lam<sup>3</sup>.) Forest marble; Normandie (De Cau.)
- corymbosa (Lams.) Forest marble; Normandie (De Cau.)
- conifera (Lam<sup>3</sup>.) Forest marble; Normandie (De Cau.)
- pyriformis (Lamx.) Forest marble; Normandie
  (De Cau.)
   macrocaule (Lams.) Forest marble; Normandie
- (De Can.)
  —strammea (Phil., pl. 9. fig. 1.) Grande colite et
- stramenea (Phil., pl. 9. fig. 1.) Grande colite et cornbrash; Yorkshire (Phil.)
   Espèce non déterminée. Cornbrash et Forest
- marble, Nord de la France (Bobl.) Forest marble; Mamers; Normandie (Desn.) Forest marble et grande oolite; Wiltsbire (Lons.)
  \* Madrepora limbata (Goldf., pl. 8. fig. 7.) Hei-
- 'Madrepora limbata (Goldf., pl. 8. fig. 7.) Heidenheim (Goldf.) Coral rag; Mortagne; Orne; Badenwiller; Doubs (Voltz.)

- Madroporo. Espèce non déterminée. Argile Bradford; Nord de la France (Bobl.) Coral rag; Normandie (De Cau.) Calesire de Portland; Wittshire (Conyb.) Oolite inférieure; centre et sud de l'Angleterre (Conyb.); Maurisc; Sud de la France (Desfr.).
- Eschara, espèce non déterminée. Forest marble; Normandie (De Cau.)
- Cellopra o'nticulata (Goldf., pl. 12, fig. 3, Streitberg (Munt.). Argile d'Osford; Haute-Saóne (Thr.); Calvados (Volt.) Terrain a chailte; Mont-Terrible (Thurmann); Besançon (Volt.). Argile de Kimenei/dgc; Porentur (Volt.). Argile de Bradford; Bouxwiller (Volt.) Golite inferieure; Gundersbofen, Bas-Rhin; Gonbenans, Haute-Saóne (Voltr.). Lias supérieur; Gundersboffen (Volt.).
- -echinata (Goldf., pl. 36. fig. 14.) Oolite inférieure; Haute-Saône (Thir.)
- Espèce non déterminée. Oolite inférienre; centre et sud de l'Angleterre (Conyb.)
- Retepora? Grande oolite; Yorkshire (Phil.) Flustra, espèce non déterminée, Grande oolite :
- Wiltshire (Lons.)

  \* Intricorio Bajocensis (Defr.) Oolite inférienre;

  Mont-Terrible: Charriez: Gouhenans: Hante-
- Saone (Voltz.)

  Ceriopora radiciformis (Goldf., pl. 10. fig. 8.)

  Thurnau: Baircuth (Goldf.)
- -- striata (Goldf., pl. 11. fig. 5.) Streitberg; Thurnen (Munst.)
- angulosa (Goldf., pl. 11. fig. 7.) Thurnau (Munst.)
   alata (Goldf., pl. 11. fig. 8.) Thurnau (Munst.)
- crispo (Goldf., pl. 11. fig. 9.) Thurnau (Mnnst.)

   Avosa (Goldf., pl. 11. fig. 10.) Streitberg,
  Tburnau (Munst.)

   radiata (Goldf., pl. 12. fig. 1.) Thurnau (Munst.)
- compressa (Mnnst.)Thurnan (Munst.)
   orbiculaja (Voltz.) Oolije inférieure; Haute-Saône (Tur.) Terrain à chailles; Mont-Terrible
- (Tbnrmann.) Argile de Bradford; Bouxwiller (Voltz.)

  " — diadema (Goldf., pl. 57. fig. 2.) Oolite infé-
- rieure; Charriez, Haute-Saone (Thirria.)
  \*—clarata (Goldf., pl. 10. fig. 15.) Schiste marnobitumineux dn lias superienr. Allemanne sep-
- tentrionale (Hoffmann.)

   dichotoma (Goldf., pl. 10. fig. 9.) Même gisement (Hoffmann.)
- \* Nullipora palmata (Goldf., pl. 8. fig. 1.) Même gisement (Hoffmann.)
- \* Columnaria alecolata (Goldf., pl. 24. fig. 7.) Lias; Moyenvie, Meurthe (Voltz.)
- Agaricia rotata (Goldf., pl. 12. fig. 10.) Randenberg, Suisse (Goldf.)

   crassa (Goldf., pl. 12. fig. 15.) Randen, Suisse
- crassa (Goldf., pl. 12. fig. 15.) Randen, Snisse (Goldf.)

Agaricia granulata (Munst.) Bâle; Nattheim (Munst.) Coral rag; Verdun (Voltz.) Lithodendron elegans (Munst.) Wurtemberg

Lithodendron elegans (Munst.) Wurtemberg (Munst.) Coral rag; Béfort (Voltz.) —eompressum (Munst.) Heidenheim, Wurtemberg

- (Munst.)
  "— plicatum (Goldf., pl. 13. fig. 5.) Calcuire eorallien; Nattheim, Wartemberg (Voltz.)
- "— rouracum (Thurmann.) Calcaire à astartes et calcaire eorallien; Mont-Terrible (Thurmann.)
- Caryophyllia cylindrica (Phil., pl. 3. fig. 5.) Oolite coralline; Yorkshire (Phil.) — truncata (Lam<sup>3</sup>.) Forest marble; Normandie
- (De Cau.)

   Brobissonii (Lamz.) Forest marble; Normandie
- (De Cau.)
   conreza (Phil., pl. 11. fig. 1.) Oolite inférieure;
  Yorksbire (Phil.)
- Semblable au C. cespitosa (Ellis.) Oolite coralline; Yorkshire (Phil.) Grande oolite; Centre et Sud de l'Angleterre (Conyb.)
- Semblable au C. flexuoso (Ellis.) Oolite coralline; Yorkshire (Phil.) Grande oolite; Centre et Sud de l'Angleterre (Conyb.)
- -- Voisine du C. carduns (Park.) Coral rag
- (Conyb.)

   Espèce non déterminée. Oolite inférieure;
  Nord de la France (Bobl.) Terrain da la Ro-
- chelle (Dufr.) Forest marble; Mamers, Normandie (Desn.) Forest marble, argile de Bradfort et grande oolite; Wiltshire (Lons.) Antophyllum turbinatum (Munst.) Nattbeim; Hei-
- Antophyllum turbinatum (Munst.) Nattbeim; Heidenheim (Munst.)

   obconicum (Munst.) Nattheim, Heidenheim
- (Munst.) Terrain à chailles; Mont-Terrible (Thurmann.) Calcaire corallien; Besançon, Béfort (Voltz.)
- decipions (Goldf., pl. 65. fig. 5.) Alsace (Goldf.) Fungia orbiculites (Lam\*.) Forest marble; Normandie (De Can.) Cornbrash, Wiltshire (Lons.) \*— lavis (Goldf., pl. 44. fig. 2.) Terrain à chail-
- lævis (Goldf., pl. 64, fig. 2.) Terrgin à chailles; Mont-Terrible (Thurmann.)
   — Espèce non déterminée. Oolite inférieure; Sud
- et centre de l'Angleterre (Conyb.)

  Cyclolites elliptica (Lamz.) Oolite inférieure; Centre et Sud de l'Angleterre (Conyb.)
- tre et Sud de l'Angleterre (Conyb.)
  Turbinolio dispar (Phil., pl. 3. fig. 4.) Oolite co-
- ralline; Yorkshire (Phil.)

   Espèce non déterminée. Oolite inférieure et
- lias; Nord de la France (Bobl.)

  Turbinolopsis ochraceo (Lamv.) Forest marble;

  Normandie(De Can.)
- Cyathophyllum tintinnabulum (Goldf., pl. 16. fig. 6.) Banz, Staffelstein, Bamberg (Goldf.) — mactra (Goldf., pl. 16. fig. 7.) Banz, Bamberg
- mactra (Goldf., pl. 16. fig. 7.) Banz, Bamberg (Goldf.) Lins snpérieur; Fallon, Haute-Saône; Mulhausen (Voltz.)
- " decipiens (Goldf.) Argile de Bradford; Centre

- et Sud de l'Angleterre (Conyb.) Bouxwiller (Voltz.)
- Meandrina Sammeringii (Munst.) Nattheim ; Heidenheim (Munst.)
- astroides (Goldf., pl. 21. fig. 5.) Coral rag; Haute-Saone (Thir.); Giengen (Goldf.) - tenella (Goldf., pl. 21. fig. 4.)Giengen (Goldf.)
- Calcaire corallien; Mont-Terrible (Thurmann.) Calcaire de l'Albe; Wurtemberg (Mandelslobe.) Calcaire de l'argile de Kimmeridge; Soing, Haute-Saòne (Voltz.)
- Espèce non déterminée. Oolite inférieure et coralline; Yorkshire (Pbil.) Oolite inférieure; Centre et Sud de l'Angleterre (Conyb.) Argile de Kimmeridge; Haute-Saône (Thir.) Grande oolite; Wilts (Lons.)
- Explonaria lobata (Goldf., pl. 28. fig. 5.) Calcaire corallien (Thurmann.) Rupt, Hauto-Saone (Voltz.)
- olecolaris (Goldf., pl. 38. fig. 6.) Calcaire corallien (Thurmann.); Mont-Brégille, près Besancon (Voltz.)
   Espèce non déterminée. Oolite inférieure:
- Centre et Sud de l'Angleterre (Conyb.)

   Espèce non déterminée. Grande colite; Wilt-
- shire (Lons.)
  Astrea microconos (Goldf., pl. 21. fig. 6.) Biberbach,
  - près de Muggendorf (Goldf.)

     limbata (Goldf., pl. 38. fig. 7.) Giengen (Goldf.)
    Calcaire corallien; Mont-Terrible (Thurmann.)
    Coral rag; Ray, Haute-Saône; et Badevelle,
  - Doubs (Voltz.)

     concinna (Goldf., pl. 22. fig. 1.) Giengen (Goldf.)
  - pentagonalis (Munst.) Nattheim, Heidenheim (Munst.) Coral rag; Badevelle, Donbs (Voltz.)
     gracilis (Munst.) Boll, Wurtemberg (Munst.) Oolite inférieure; Saint-Pancré, Metz; Heiligenstein, Bas-Rhin. Calcaire corallien; Mont-
- Brégille, près Besançon (Voltz.)

   explunata (Munst.) Wurtemberg (Munst.)

   tubuloso (Goldf., pl. 38. fig. 15.) Wurtemberg
- d (Goldf.) Coral rag; Haute-Saone (Thir.) Calcaire corallien; Mont-Terrible (Thormann.) Rupt, Haute-Saone; Mont-Brégille, Doubs (Foltz.) — oculata (Goldf., planche 22. fg. 2.) Giengen
- (Goldf.)
   alreolata (Goldf., pl. 22. fig. 3.) Heidenbeim,
- Wurtemberg (Goldf.)

   helianthoides (Goldf., pl. 22. fig. 4.) Heidenheim.
- Giengen (Goldf.) Coral rag; Hante-Saone (Tbir.) Calesire corallien; Mont-Terrible; Rupt, Doubs (Thurmann.) Cornbrash; Befort. Oolite inferieure; Saint-Pancré, Metx, etc. (Voltz.)
- confuens (Goldf., pl. 22. fig. 5.) Heidenbeim, Giengen (Goldf.) Calcaire corallien; Rupt. \* Haute-Saône(Thir.) Mont-Terrible(Thurmann.) Corabrash; Béfort (Volta.) Oolite inférieure.

- Heiligenstein, Bas Rhin; Essert, Hant-Rhin (Voltz.) Astrea caryophylloides (Goldf.; pl. 22. fig. 7.) Gien-
- Astrea caryophylloides (Goldf.; pl. 22. fig. 7.) Giengen (Goldf.) Coral rag; Haute-Saone (Thir.); Mont-Terrible (Thurmann.)
- cristata (Goldf., pl. 22. fig. 8.) Giengen; Heidenheim (Goldf.)
- sexradiata (Goldf., pl. 24. fig. 5.) Giengen (Goldf.) - farosioides (Smith.) Oolite coralline; Yorkshire
- (Phil.) Coral rag et grande oolite; Centre et Sud de l'Angleterre (Conyb.) — inaqualis (Phil.) Oolite coralline; Yorksbire
- inaqualis (Phil.) Colite corolline; Yorksbire (Phil.)
   micastron (Phil.) Colite corolline; Yorksbire
- (Phil.)
   arachnoides (Flem.) Oolite coralline; Yorksbire
- tubulifera (Phil.) Oolite corslline; Yorkshire (Phil.)
- Semblable à l'A. siderea. Oolite inférieure; eentre et sud de l'Angleterre (Conyb.)
  - "— macrophtalma (Goldf., pl. 24. fig. 2.) Caleaire jurassique supérieur; Porentruy (Thurmann.) — Espèce non déterminée. Cors1 rag Normandie, (nombreuse) (De Cau.) Grande oolite; centre et sud de l'Angleterre (Conyb.) Liss; Hébrides
  - (Murch.) Grande oolite; Wiltshire (Lonz.)
    Sorcinula astroites (Goldf., pl. 24. fig. 12.)
    Calcaire de l'Albe; Mont Randen, prés Schafhouse (Goldf.)Calcaire corallien; Mont-Terrible;
    Rupt. Haute-Saone; Mont-Brégille, Doubs
    (Voltz.)
  - Aulopora compressa (Goldf., pl. 28. fig. 17.) Mines de fer ooltiques, Raberskein, Grafenberg, psys de Barcith (Munst.) Argile de Bradford, Bouxwiller. Argile d'Oxford; Dives, Calvados.
  - Oolite inférieure; Haute-Saône (Voltz.)

     dichotoma (Goldf., pl. 65. fig. 2.) Streitberg (Goldf.) Argile de Bradford; Bouxwiller. Calcaire corallied; Nattheim, Wurfemberg
- Entalophora cellarioides (Lamx.) Forest marble; Normandie (De Cau.)
- Facosites, espèce non déterminée. Forest marble; Mamers, Normandie (Desn.)
- Spiropora tetragona (Lam<sup>2</sup>.) Forest marble; Normandie (De Can.)
- -cospitoso (Lami.) Forest merble; Normandie (De Can.) Grande oolite; Wiltshire (Lons.) - elegons (Lami.) Forest marble; Normandie (De
- Cau.)

   intricata (Lam².) Forest marble; Normandie
  (De Cau.)
- Eunomia radiata (Lam.) Forest marble; Normandie (De Can.) Grande oolite; Wiltshire (Lons.)
- Crysaora damacornis (Lama.) Forest marble;

- Normandie (De Can.) Ĝrande oolite; Wiltsbire (Lons.)
- Crysaora spinosa (Lamz.) Forest marble; Normandie (De Cau.)

  Theonoa clathrata (Lamz.) Forest marble; Nor-
  - Theonoa clathrata (Lam.) Forest marble; Normandie (De Can.) Grande oolite; Wiltshire (Lons.)
  - Idomenes triquetra (Lam.) Forest merble; Normendie (De Can.) Grande oolite; Wiltshire (Lone.)
  - Alecto dichotoma (Lim.) Grande oolite; Wiltshire(Lons.)Forest msrble; Norms ndie (De Cau.) - Espèce non déterminée. Oolite inférieure; centre et sud de l'Angleterre (Conyb.)
  - Berenicea dilusiona (Lam<sup>2</sup>.) Grande oolite; Wilsshire(Lon.) Forest marble; Romandie (DeCan.) —Espèce non déterminée. Grande oolite; Haute-Saône (Thir.) Forest marble; Wiltshire (Lons.) Perebellarie remonissima (Lam.) Forest marble et grande oolite; Somerset (Lons.) Egrest marble; Normandie (De Can.)
  - Antilope (Lam<sup>2</sup>.) Forest marble; Normandie (De Can.)
  - Cellaria Smithii (Phil., pl. 7. fig. 8.) Cornbrash; Yorkshire (Phil.) Thamnasteria Lamourousii (Le Sauvage.) Coral
  - rag; Normandie (De Cau.)

    Polypiferes, genres non déterminés. Lias (rare);

    Lyme Regis (De la B.) Yorksbire (Pbil.); Nor
    - mandie (De Cau.) Coral rag (nombrenx); Nord de la France (Bobl.) Bourgogne (Beaum.) Sud de la France (Dufr.)

## BADIATÉES.

- Cidaris flarigemma (Phil., pl. 3. fig. 12.) Oolite corelline; Yorksbire (Phil.)
- intermedia (Park.) Oolite coralline; Yorkshire (Pbil.)
- -monilipora (Y. et B.) Oolite coralline; Yorkshire (Phil.)
- -ragans (Phil., pl. 7. fig. 1.) Grès caleaire, Cornbrash, et grande oolite; Yorkshire (Phil.) -crenularis (Lam.) Coral rag; Centre et Sud de
  - l'Angleterre (Conyb.) Terrsin à chailles; Mont-Terrible, Besançon (Tburmson.) Cale. comp. de l'Albe; Wurtemberg (Mandelslobe.) Calcaire de Portland; Soleure (Voltz.)
- -- ornata. Argile de Bradford; Nord de la France (Bobl.)
- globata (Schlot.) Coral rag; Nord de la France.
  (Bobl.)

   maxima (Munst.) Baircuth; Hobenstein, Saxe
- maxima (Munst.) Baircuth; Hobenstein, Sax (Munst.)
- —Blumenbochii (Munst.) Thurnau, Muggendorf, Preizfeld et Theta (Goldf. pl. 39. fig. 3.) Stonesfield. Argile d'Oxford; Dives, Calvados. Cale. comp. del'Albe; Mont-Randen prés Schaffhonse. Terr. à chailles; Porentruy (Voltx.)

- Cidaris nobilis (Munst.) Bairenth (Mnnst.)
- slegans (Munst.) Bairenth (Munst.) Roches de Kelloway: Haute-Saone (Thir.)
- marginala (Goldf., pl. 39, fig. 7.) Ratisbonne, Heidenheim (Goldf.)
- coronata (Goldf., pl. 30. fig. 8.) Coral rag; centre et sud de l'Aogleterre (Conyb.) Thornau,
- \* Staffelstein, Heidenheim, Randen (Goldf.) Terr. à chailles; Mont-Terrible, Béfort (Voltz.) opinqua (Munst.) Streitberg (Munst.) Cale. de
- l'Albe; Montranden près Schaffhonse (Goldf.,) pl. 40. fig. 1.) Terr. à chailles; Mont-Terrible (Thurmann.) Calc. de l'argile de Kimmeridge; Porentruy (Thurmann.)
- glaudifera (Goldf., pl. 40. fig. 3.) Altdorf, Bavière ; Wurtemberg ; Randen (Goldf.) Terr. à chailles; Mont-Terrible (Thurmann.) Calc. de l'argile de Kimmeridge; Porentruy; Montbéliard, (Voltz.)
- Schmidelii (Munst., Goldf., pl. 40, fig. 4.) Dischingen, Suisse (Munst.) Argile de Kimmeridge; cap de la Hève (Voltz.)
- subangularis (Goldf., pl. 40. fig. 8.) Thurnau, M uggendorf (Goldf.) Calc. de l'argile de Kimmeridge; Porentruy (Thurmann.) Stockorn
- (Voltz.) - variolaris (Al. Brong., descript. géolog., pl. 5. fig. 9.) Streitberg, Ratisbonne, Heidenbeim (Goldf., pl. 40, fig. 9.)
- Espèces non déterminées. Oolite inférieure ; Yorkshire (Phil.) Lias; Lyme Regis (De la B.) Cornbrash, argile de Bradford, grande oolite, oolite inférieure et lias; centre et and de l'Angleterre (Conyb.) Coral rag, forest marble; Nor-
- mandie (De Can.) Forest marble, grande oolite; Wiltshire (Lons.) Argile de Bradford; Bonxwiller (Voltx.) Lias supérieur ; Nord de l'Allemagne (Hoffmann.) Cidaris (pointes de -) Grande oolite et lias; York-
- shire (Phil.) Lias, centre et sod de l'Angleterre (Conyb.) Oolite, système inférieor; Sud de la France (Bobl.) Coral rag; Normandie (Desn.) Coral rag; Haute-Saone (Thir.)
- Echiuus germinans (Phil., pl. 3. fig. 15.) Oolite coralline, grès calcaire et grande oolite; Yorkshire (Phil.)
- lineatus (Goldf., pi. 40, fig. 11.) Ratisbonne, Bale (Goldf.) Lizs supérieur ; Nord de l'Allemagne (Hoffmann.)
- escaratus (Leske.) Ratisbonne (Goldf., pl. 40, fig. 12.) Lias supérieur; Nord de l'Allemagne (Hoffmaon.)
- nodulosus (Monst., Goldf., pl. 40. fig. 16.) Baireuth (Monst.) - hieroglyphicus (Goldf., pl. 40. fig. 17.) Ratis-
- bonne, Thornau (Goldf.) Terrain à chailles; Mont-Terrible, Besancon, Befort (Voltz.)
- sulcatus (Goldf., pl. 40, fig. 18.) Thurnan, Clypeus sinuatus (Park.) Oolite coralline; York-

- Streitberg, Mnggendorf, Heidenbeim (Goldf.) - Espèce non déterminée. Coral rag ; Nord de la France (Bobl.)
- Galerites deprescus (Lam.) Wnrtemberg , Bavière (Goldf., pl. 41, fig. 5.) Oolite coralline, gres calcaire, corphrash; Yorkshire (Phil., pl. 7, fig. 4.) Argile d'Oxford ; Normandie (Desn.) Argile d'Oxford; Haute-Saone (Thir.) Hohenstein, Saxe (Munst.) Terrain à chailles et argile de
- Bradford; Besancon, Bonxwiller (Voltz.) - speciosus (Munst., Goldf., pl. 41, fig. 5.) Heidenheim, Wurtemberg (Munst.)
- patella (Encyclop., pl. 145, fig. 1 et 2.) Argile d'Oxford; Normandie (Desn.) Grande oolite; Barr, Bas-Rhin. Terre à foulon. Jenivaux, Moselle (Voltz.)
- Clypeaster pentagonalis (Phil., pl. 4, fig. 24.) Gres calcaire; Yorkshire (Phil.)
- \* ..... (Voisin dn Cl., Kleine, (Goldf., pl. 42, fig. 5.) Fer colitique des argiles à chailles; Chamsol, près Saint-Hyppolite, Doubs (Voltz.)
- Espèce non déterminée. Coral rag; Normandie (De Cau.) Argile de Kimmeridge; Hante-Saône (Thir.)
- Nucleolites scutatus (Goldf., pl. 45, fig. 6.) Argile d'Oxford ; Normandie (Desn.) Argile d'Oxford ; Oiselay, Haute-Saone (Thir.) Fer colitique des argiles à chailles; Chamsol, Donbs (Voltz.)
- columbarius. Cornbrash, forest marble: Nord de la France. (Bobl.) - granulosus (Munst., Goldf., pl. 43, fig.#4.)
- Amberg, Streitberg, Wurgau (Munst.) -semiglobus (Munst., Goldf., pl. 49, fig. 6.) Pappenheim, Monheim, Bavière (Munst.) Calc.
  - comp. de l'Albe; Wurtemberg (Mandelslohe.) excentricus (Munst., Goldf., pl. 49. fig. 7.) Kehlheim, Bavière (Mnnst.)
- canaliculatus (Munst., Goldf., pl. 49. fig. 8.) Blanbeuren, Wortemberg (Munst.)
- Espèce non déterminée. Argile d'Oxford: Nord de la France (Bohl.) Ananchytes bicordata, Argile d'Oxford; Norman-
- die (Desn.) Spataugus oralis (Park.) Oolite coralline, grès
- calcaire, roches de Kelloway, Yorkshire (Phil., pl. 4. fig. 25.) - intermedius (Munst., Goldf., pl. 46, fig. 1.)
- Blaubeuren, Wortemberg (Munst.) -carinatus (Goldf., pl. 46. fig. 4.) Baircuth; Wurtemberg (Goldf. ); Terr. à chailles; Amberg.
- Franconie (Voltz.) - capistratus (Goldf., pl. 46. fig. 5.) Baircuth
- (Goldf.) Argile d'Oxford; Hante-Saone (Thir.) Fer oolitique du terr. à chailles; Chamsol, Donbs - Espèce non déterminée. Cornbrash, forest mar-
- ble; Nord de la France (Bobl.)

shire(Phil.)Coral rag, cornbrash, grande collie, collita inférieure; Centre et Sud de l'Angleterre (Conyb.) Forest marble; Normandie (De Can.) Clypeus smarginatus (Phil. pl. 5. fig. 18.) Oolite

coralline; Yorkshire (Phil.)

cluniculoris (Smith.) Oolite coralline, cornbrash; Yorksbire (Phil., pl. 7. fig. 2.) Coral rag, corabrash, grande oolite, oolite inferieure; Centre et Snd de l'Angleterre (Comph.) Forcet marble; Normandie (De Cau.) Oral rag; Veymouth (Sedg.); Ravenne, Haute-Sadoe. Argile de Bradford: Bouxwiller, Grande oolite; Schar-

rach Bergheim, Bas-Rhin (Volts.)

— dimidiatus (Phil., pl. 3. fig. 16.) Oolite coralline: Yorkshire (Phil.)

 semisulcatus (Phil., pl. 3. fig. 17.) Oolite coralline; Yorkshire (Phil.)
 orbicularis (Phil., pl. 7. fig. 3.) Cornbrash;

Yorkshire (Phil.)
-- Espèce non déterminés. Cornbrash, grande

oolite; Wiltshire (Lons.)

Echinites , genres non déterminés. Oolite infé-

rieure; Normandie (De Can.)

— (Pointes de—) Coral rag; Bourgogue (Beanm.);
Coral rag; Nord de la France (Bobl.) Forest
marble; Mamers (Desn.) Mauriae, Sud de la
France (Dufr.)

Eugeniacrinites caryophyllatus (Goldf., pl. 50. fig. 5.) Baircuth; Wurtemberg; Suisse (Goldf.) —nutans (Goldf., pl. 50. fig. 4.) Streitberg, Muggindorf (Goldf.)

- pyriformis (Munst.) Thurnau, Streitberg (Goldf., pl. 50. fig. 6.)

monitérmie (Munst.) Thurnan; Streitberg;
 Suisse (Goldf., pl. 60. fig. 8!)
 Hofari (Munst.) Suisse; Streitberg (Goldf.)
 Apicariaites rotundus (Miller.) Calcaire à polypiera; Ranville, Calvados (Volts.) Argile de Brad-

piera; kanvine, Laivados (voira.) argue de aracterd, granda colite; Calente et Sud de l'Angleterre (Conyb.) Forest marble (Buckl.) Grande colite; Alasce (Al Brongs, Forest marble; Willshire. Grande colite; Somerset (Lons.) Allemagne; Alssee (Goldf., pl. 55. fig. o, r, e; 45. 6. Her. à chailles; Mont-Terrible; Besan-

con (Volta.)

— Pratii (Gray.) Grande oolite; Somerset (Lons.)

— elongotus (Miller.) Bâle, Soleure, langue, Hant-

. Rhin (Goldf., pl. 50. fig. 2.) Terr. à chailles; Mont-Terribla, Besançon (Voltz.) Cale. à polypiers ; Rauville, Calvados (Voltz.) — resaceus (Schlot.) Soleure, Alsace, Muggendorf (Goldf. pl. 56. fig. 3.) Terr. à chaillest Largue.

(Goldf., pl. 56. fig. 3.) Terr. à chailles; Largue, Hant-Rhin; Mont-Terrible (Voltz.)

mespiliformis (Schlot.) Heidenheim, Giengen (Goldf., pl. 57. fig. 1.)

- Milleri (Schlot.) Wurtemberg (Goldf., pl. 57. fig. 2.) Terr. à chaîlles; Mont-Terrible, Besancon (Voltz.)

Apiocrinites fexuosus (Goldf., pl. 57. fig. 4.)
Wurtemberg (Goldf.) Calc. comp. de l'Albe;
Wurtemberg (Mandelslohe.)
-- subconicus (Goldf.) Bath (Goldf.)

Pentacrinites eulgoris (Schlot.) Cornbrash, oolite coralline et lias; Yorkshire (Phil.) Oolite inférieure et Lias; Contre et Sud de l'Angleterre (Conyb.) Lias; Gundershoffen, Alsace; Figeac (Al. Brong.)

-- subangularis (Miller.) Oolite inférieure et liss; Centre et Sud de l'Angleterre (Conyb.) Liss; Banz, Boll, Wurtemberg (Goldf., pl. 52. fig. 1.) Offweiler, Mulbausen, Bas-Rhin; Thionville (Voltz.)

— Briareus (Miller.) Lias; Ceptre et Snd de l'Angleterre (Conyh.) Lias; Yorkshire (Phil.) Lias; Banz, Boll (Goldf., pl. 51. fg. 5.) Terr. à chailles; Mont-Terrible. Coral rag; Yerdun. Mont-Terrible, Besançon (Voltz.)

basaltiformis (Miller.) Liss; Centre et Snd de l'Angleterre (Conyb.) Liss; Alssee (Voltz.); Baireuth, Banz, Boll (Goldf., pl. 52. fig 2.)

- tuberculatus (Miller.) Lias; Centre et aud de l'Angleterre (Conyb.) Lias; Alsace (Voltz.) - subteres (Goldf., pl. 58. fig. 5.) Argile d'Ox-

et terrain à éhailles; Jura. Lias supérieur; Gundershoffen, Bas-Rhin; Lodève (Voltx.) —cingulatus (Munst.) Streitberg, Thurnau (Goldf., pl. 55.fg, 1.) Forest marble; Rupt, Hante-Saône.

Oolite inférienre; Charier, Haute-Saône (Voltz.)
- pentagonolis (Goldf., pl. 55, fig. 2.) Streitberg,
- Tharnau, Boll. (Goldf.) Argile d'Oxford, caractéristique; Mont-Terrible; Besançon; Béfort;
- Montbéliard; Oiselsy; Percey-le-Grand, HanteSaône (Voltz.) Terrain à chailles; Mont-Terrible

- moniliferus (Munst.) Lias; Baireuth (Goldf.,

pi. 55, fig. 4.)

pl. 55, fig. 4.)

Lias; Baircuth (Goldf.,
pl. 55, fig. 4.)

-subteres (Munst.) Streitberg (Goldf., pl. 33. fig. 5.) Argile d'Oxford; Béfort (Voltz.) Lins supérieur; Gundershoffen, Bas-Rhin; Mende; Lodève (Voltz.)

— paradoxus (Goldf., pl. 60. fig. 11.) Baircuth, Wurtemberg (Goldf.) — Espèces non déterminées. Forest marble; Nor-

mandie (De Cau.) Argile de Bradford; Nord de la France (Bohl.); Cornbrash, forest marble. grande ooilte; centre et sud de l'Angleterre (Conyb.)Oolite inférieure; Wotton-Under-Edge. Forest marble, grande ooilte; Somerset (Lons.)

Solanocrinites costotus (Goldf.) Giengen, Heidenheim, Wurtemberg (Goldf.) Terr. à chailles; Mont-Terrible (Thurmann.)

Demod Ly Greglio

- Thurnan (Goldf., pl. 30. fig. 8.) - Josgeri (Goldf., pl. 50 fig. 9.) Baircuth (Goldf.)
- Rhodocrinites echinatus (Schlot.) Amberg, Wurtemberg; Suisse; Berrach (Goldf., pl. 60, fig. 7.) Terrain à chailles, caractéristique; Fretigney, Hante-Saone; Befort; Besançon, Mont-Terrible
- (Voltz.) Argile d'Oxford; Dives. Rarè (Voltz.) Comatula pinnata (Goldf., pl. 61. fig. 3.) Solenbofen (Goldf.)
- tenella (Goldf., pl. 62. fig. L) Solenhafen (Goldf.) -pectinata (Goldf., pl. 62. fig. 2.) Solenhofen
- (Goldf.) - filiformis (Goldf., pl. 62. fig. 3.) Solenhofen
- (Goldf.) Ophiura Milleri (Phil., pl. 13. fig. 20.) Lias; Yorkshire. Sables de l'oolite inférieure; Brid-
- pord (De la B.) - speciosa (Munst.) Solenhofen (Goldf., pl. 62. fig. 4.)
- carinato (Munst.) Solenhofen (Goldf., pl. 62. fig. 5.) Asterias lumbricalis (Schlot.) Walzendorf, Cobonrg; Liehtenfels; Bamberg (Goldf., pl. 63.
- fig. 1.) - lanceolata (Goldf., pl. 65. fig. 2.) Walzendorf,
- Lichtenfels (Goldf.) - orenicola (Goldf., pl. 63. fig. 4.) Porta West-
- phalica (Goldf.) - jurensis (Mnnst., Goldf., pl. 63. fig. 6.) Calc. comp. de l'Albe; Streitberg, Franconie; Nat-
- theim, Wurtemberg; Baireuth (Munster.) - tabulata (Goldf., pl. 63. fig. 7.) Cale. comp. de l'Albe; Streitberg; Muggendorf, Franconie
- (Munst.) - scutata (Goldf., pl. 63. fig. 8.) Calo. comp. de l'Albe; Streitberg; Heiligenstadt (Munst, et Goldf.)
- stellifera (Goldf., pl. 63. fig. 9.) Streitberg (Goldf.)
- prisca (Goldf., pl. 64. fig. 1.) Wasseralfingen (Schübber.)

#### ANNELIDES.

- Lumbricaria intestinum (Mung.) Solenhofen (Goldf., pl. 66. fig. 1.) -colon (Munst.) Solenhofen (Goldf., pl. 66. fig. 2.) - recto (Munst.) Solenhofen (Goldf., pl. 66. fig. 3.)
- gordielis (Munst.) Solenhofen (Goldf., pl. 66, fig. 4.)
- conjugata (Munst.) Solenhofen (Goldf., pl. 66. fig. 5.) - filaria (Munst.) Solenhofen (Goldf., pl. 66.
- Serpula squamosq (Bean.) Oolite eoralline; Yorkshire (Phil.)

- Solanocrinites scrobiculatus (Mnnst.) Streitberg , | lacerata (Phil. pl. 4. fig. 35.) Grès calcaire et grande oolite; Yorkshire (Phil.) - intestinalis (Phil.pl. 5. fig. 21.) Argile d'Oxford
  - et eornbrash; Yorkshire (Phil.) - depleza (Bean.) Oolite inférieure; Yorkshire
  - (Phil., pl. 11. fig. 26.) - capitata (Phil., pl. 14. fig. 16.) Lias; Yorkshire
  - (Phil.) Terr. à chailles; Mont-Terrible (Thurmann.) - quadrangularis (Lam.) Argile d'Oxford; Normandie (Dean.) Terr. à chailles; Béfort; Chal-
  - Jesenie, Donbs (Voltz.) - sulcata (Sow., pl. 608. fig. 1 et 2.) Grès calcaire; Oxford (Sow.) Terr. à chailles; Chamsol, Doubs. Argile de Bradford; Bonxwiller (Voltz.)
  - tricarinate (Sow., pl. 608, fig. 3 et 4.) Grès ealcaire; Oxford. Coral rag; Steeple Ashton, Wilts (Sow.), argile d'Oxford; Hante-Saone (Thir.) - triangulate (Sow., pl. 608. fig. 7.) Argile de
  - Bradford, on grande oolite; Bradford (Sow.) - runcinata (Sow., pt. 608. fig. 6.) Coral rag; Oxford (Sown Terr. à chailles; Besancon (Voltz.) - tricristata (Goldf., pl. 67. fig. 6.) Lias; Banz
  - (Goldf.) - quinque-cristata (Munst.) Lias; Banz (Goldf., pl. 67. fig. 7.)
  - quinque-sulcata (Munst.) Lias; Theta; Bairenth (Goldf., pl. 67. fig. 8.)
  - eircinnalis (Munst.) Lias; Banz (Goldf., pl. 67. fig. 9.) - complanato (Goldf. pl., 67. fig. 10.) Lins; Theta

(Munst.)

- grondis (Goldf., pl. 67. fig. 11.) Oolite ferruginense; Baircuth; Wurtemberg, Oolite coralline; Hante-Saone. Calcaire jurassique supérieur; Heidenheim (Goldf.) Oolite inferienre, Gouhenana, Haute-Saone (Voltz.)
- limax (Goldf., pl. 67. fig. 12.) Oolite ferrugineuse; Bairenth (Goldf.) Argile de Bradford; Port en Bessin, Calvados (Voltz.)
- conformis (Goldf., pl. 67. fig. 13.) Argile de Bradford; Bonxwiller, Bas-Rhin, Terre à foulon; Jeniveanx, Moselle. Oolite inférieure; Reiligenstein, Bas-Rhin (Voltz.) Argile de Kimmeridge; Mont-Terrible (Thurmann.)
- convolute (Goldf., pl. 67. fig. 14.) Oolite ferraginense; Wasseralfingen, Wurtemberg; Bairenth (Goldf.) Oolite inférieure; Wasseraltingen. Terr. à chailles; Mont-Terrible (Thurmann.) Argile de Bradford; Bouxwiller; Argile d'Oxford; Dives, Calvados (Voltz.) - convolute (Munst.) Streitberg (Goldf., pl. 68.
  - fig. 17.) - lituiformia (Munst.) Oolite ferrugineuse; Grä-
- fenberg, Bairenth (Goldf., pl. 67. fig. 15.) - delphinula (Goldf., pl. 67. fig. 16.) Thurnau; Streitberg (Goldf.)

- Serpula capitata (Goldf., pl. 67. fig. 17.) Streitberg (Goldf.)
- limata (Mnnst.) Streitberg (Goldf., pl. 68.
- plicatilis (Munst.) Gräfenberg, Streitberg (Goldf., pl. 68. fig. 2.)
- (Goldf., pl. 68. fig. 2.)

   gibborn (Goldf., pl. 68. fig. 2.) Muggendorf
  (Goldf.)
- nodulosa (Goldf., pl. 68. fig. 4.) Streitberg (Goldf.)
- -apirolinites (Munst.) Streitberg (Goldf., pl. 68. fig. 5.)
   tricorinata (Goldf., pl. 68. fig. 6.) Oolite ferraginense; Rabensteiu, Baireuth; Alsace (Goldf.)
- Minerai de fer du terr. à chaîltes; Chamsol, Doubs. Argile de Bradford; Bouxwiller. Terr. à fonton; Jenivaux près Metz (Voltz.)
- pentagona (Goldf., pl. 68. fig. 7.) Streitberg (Goldf.)
- quinquangularis (Goldf, pl. 68, fig. 8.) Cale. corallien; Largue, Hant-Rhin (Voltz.) Argile de Bradford; Bouxwiller. Argile d'Oxford; Dives, Calvados (Voltz.) Terr. à chaille, et forest marble; Mont-Terrible (Thurmann.)
- quadrilatera (Goldf., pl. 68, fig. 9.) Rabenstein (Goldf.) Forest marble; Bonxwiller, Bas-Rhin; et Bayillers, Haut-Rhin (Voltz.)
  - certebralis (Goldf., pl. 08, fig. 10.) Serpula articulata (Bronn. et Sow., pl. 599, fig. 5.) Argile de Bradford, caractératique; Bouwiller; Bavillers; Port en Bessin, Calvados; Mutenz près Bale. Forest marble; Mont-Terrible (Voltz.) serptière (Goldf., pl. 08, fig. 11.) Streitberg
  - press Bale. Forest marble, none-terms (order, problems (Goldf., pl. 68. fig. 11.) Streitberg (Goldf.)

    planobiformis (Munst.) Thurnau, Streitberg
  - Goldf., pl. 69. fig. 12. - trochleata (Munst.) Streitberg (Goldf., pl. 68.
  - fig. 13.)
     macrocephala (Goldf., pl. 68. fig. 14.) Thurnen
    (Goldf.)
  - heliciformis (Goldf., pl. 68. fig. 15.) Neuburg (Goldfi) Argile d'Oxford; Challescule, Déubs (Voltz.)
  - quadristriata (Goldf., pl. 68. fig. 16.) Bourgogue, Amberg (Goldf.) - canaliculata (Munst.) Streitberg (Goldf., pl. 60.
  - fig. 1.) Streithers (Goldf., pl. 68.
  - Deshayesa (Munst.) Streitberg (Goldf., pl. 68.
    fig. 18.)
     volubilis (Munst.) Oolite ferrugineuse; Rabeu-
  - atein (Goldf., pl. 09. fig. 2.) Terr. à chailles; Béfort. Argile d'Oafort; Presentvillers, Doubs, Oolite inférieure; Wasseralfingen. Wartemberg (Voltz.)
  - spirulis (Munst.) Muggendorf, Nattheim Heideuheim (Goldf., pl. 69. fig. 3.)
  - eingulata (Munst.) Streitberg (Goldf., pl. 69.

- Serpula fingellum (Mnnst.) Streitberg (Goldf., pl. 69. fig. 5.)
  - substricts (Mnnst.) Oolite ferruginense; Rabenstein (Goldf., pl. 69. fig. 6.)
- flaccida (Munst.) Oolite ferrugineuse; Rabenstein, Bâle, Alsace (Goldf., pl. 69. fig. 7.) Terrà chaillet, Mont-Terrible; Besançon; Béfort. Oolite inférieure, Heiligenstein, Bas-Rhin; Gouhenans, Haute-Saone. Lias supérieur; Gundersboffen, Bas-Rhin (Voltz.)
- oomen, pas-mun (von.-)gordialis (Schlot.) Streitberg, Heidenheim,
  Bouxwiller (Goldf., pl. 69. fig. 8.) Oolite infericure; Easert, Haut-Rhin. Terr. à chailles; Béfort; Mont-Terrible; Besançon; Vieux-SaintRemi, Ardennes. Cale. corallier, Largue, HautRhin, Béfort, Montbeliard. Argile de Kimme
  - ridge, Monthétiard (Voltz.)

     intercepta (Goldf., pl. 69. fig. 9.) Streitberg;
    Culembach (Goldf.)
  - -slium (Goldf., pl. 69. fig. 10.) Streitberg (Goldf.) Argile de Kimmeridge; Porentruy. Terr. à ehailles; Mont-Terrible, Béfort, Besançon (Volts.)
  - filaria (Goldf., pl. 69. fig. 11.) Oolite ferrugineuse; Gräfenberg, Streitberg (Goldf.) Cale. corallien; Nattheim, Wartemberg. Argile de Bradford; Bouxwiller (Voltz.)
     socialis (Goldf., pl. 69. fig. 12.) Bavière, Souabe,
  - Bourgogne (Goldf.) Graude oolite; Barr. et Mittel Bergheim, Bas-Rhin (Voltz.) —problematica (Munst.) Solenbofen (Goldf., pl. 69.
  - Espèce uon déterminée, Ocral. rag, argile d'Oxford, cornitrash, forest marbile, argile Bradford, grande solite; Centre et Sud de l'Augleterre (Conyb.) Argile d'Oxford, solite inférieure; Hantle-Sabue (Thir.) Cornbrash, forest marbile, argile de Bradford, grande solite, terre à fonion; Witsbire (Lons.)

# CONCHIPÂBES.

- \* Aptychus lævis latus (Meyer, Act. Acad. Leop. Carol. nat., t. 15. pl. 38. 59. fig. 10 et 15.) Trigonellites latus? (Park, pl. 13. fig. 9. et 12.) Calcaire lithographique; Bavière. Calcaire compacte de l'Aghe; Wurtemberg. Argile d'Oxford; Mont-Terrible (Voltz.)
- "— Laris longus (Meyer; ibid. pl. 59. fig. 6. 7.) Cale. lithogr.; Bavière. Argile d'Oxford; Montbéliard. Cale de l'argile de Kimmeridge; Mont-Terrible (Voltz.)
- imbricatus depressus (Meyer, 16., pl. 50. fig. 11.) Cale. lithogr.; Bavière. Lias supérieur; Banz., Franconie (Munst.) Boll, Wurtemberg (Volts.)
  - (Volts.)

     imbricatus profundus (Meyer; ibid., pl. 59.
    fig. 10.) Mêmes gisements et localités.

- \* Aptychus bullatus (Meyer; ibid., pl. 60. 6g. 1.) Lias supérieur; Banz, Franconie (Munst.) Cale. comp. gris, Háring, Tirol (Voltz.)
- \*—elasme (Meyer; ibid., pl. 60. fig. 2. 7.) Lias supérieur; Banz, Franconie (Munst.) Gundershoffen, Bas-Rhin (Voltz.) Oolite inférieure;
- hoffen, Bas-Rhin (Voltz.) Oolte inferieure; Hayange, Moselle (Voltz.) <sup>1</sup> Spirifer Walcotii (Sow., pl. 577. fig. 2.) Lins; Yorkshire (Phil.) Bath, Lyme Regis (De la B.) Normsndie (De Can, Youd de la France (Dufr.)
- 1les Hébrides, Écosse (Murch.)

  Delthyris 2 serrucoso (De Bueb.) Lins; Bahlingen,
  Wurtemberg (De Bueb.)
- rostrata (Schlot.) Lias; Wnrtemberg (De Buch.) Terebra:ula intermedia (Sow., pl. 15, fig. 8.) Onlite eoralline et grande oolite; Yorkshire (Phil.) Cornbrash; Centre et Sud de l'Angleterre. Oolite
- inferieure; Dundry (Conyb.)

   globato (Sow., pl. 436. fig. 1.) Oolite coralline,
  grs nde oolite; Yorkshire (Phil.) Forest marble;
  Normandie (De Cau.) Oolite; environs de Bath
- (Sow.) Terre à foulon; environs de Bath. Grando colite; Blaute. Sandon (Paris). Argis de Bradforci; Bouxwiller, Bavillers, Bas-Bhin, Befort (Voltz). Poratileer, Bas-Bhin, Befort (Voltz). Poratileer, Bas-Bhin, Befort (Voltz). Poratileer, Bas-Bhin, Befort (Voltz). Roches de Kelloway, scorabrais, Lius; Centre et Moderne, Bas-Basel (Paris and Basel Basel (Paris and Basel Basel (Paris and Basel Basel (Paris and Basel Basel Basel (Paris and Basel Basel Basel (Paris and Basel Basel
- Bavillers (Voltz.)

   orata (Sow., pl. 15. fig. 5.) Oolite coralline;

  Yorksbire (Phil.) Oolite inférieure; centre et
- sud de l'Angleterre (Conyb.) Coral rag; Hante-Saone (Thir.)

  — obsoleta (Sow., pl. 83. 5g. 9.) Oolite coralline,
- oolite inférieure; Yorkshire (Phil.) Cornbrash, argila d'Oxford, grande oolite et oolite inférieure; Ceutre et Sud de l'Angleterre (Conyb.) Grande oolite; Normandie (De Cau.) Lias et oolite inférieure; Sud de la France (Dufr.) Forest marble; Wiltsbire (Lons.)
- socialis (Phil., pl. 6. fig. 8.) Grès calcaire et roehes de Kelloway; Yorkshire (Phil.)
- oroides (Sow., pl. 100.) Cornbrash , Yorkshire (Phil.) Oolite inférieure ; Normandie (De Cau.)
- <sup>1</sup> M. de Dechen ajoute iei, comme se rapportant au méme genre, les espèces Trigonellites autiquatus et T. politus (Phil.), qui sont indiquées plus loin.
- <sup>2</sup> Le genre Delthyris de Delmann est identique svec le genre Spirifer de Sowerby; on n'a conservé ici les deux noms que pour faciliter les citations.

- Calcaire fendillé, Braambury Hill, Brora
- Terrbratula digona (Sow., pl. 96.) Yorkabire (Phil), Cornbrank et spile de Bradford; Centre et Sud de l'Angleterre. Oolite inférieure; Dundry (Conyb.) Forest marble; Normandie (De Capl.) Argile de Bradford, Coral rag; Nord de la France (Bobl.) Forest marble, srgile de Bradford, grande oolite; Witts (Lons.)
- spinoss (Townsend et Smith.) Grande oolite; Yorkshire (Pbil., pl. 9. fig. 18.) Oolite inferieure; Bath (Lons.) Suddel'Allemagne (Munst.) Gundershoffen, Bas-Rhin; Charriez, Haute-Saône (Voltz.) Argile d'Oxford; Mont-Terrible; Befort
- trilineata (Y et B.) Oolite inferieure et lias ; Yorkshire (Phil.)
- bidens (Phil., pl. 15, fig. 24.) Oolite inférieure et liaa; Yorkshire (Phil.) Lias supérieur; Meur! the (Voltz.)
- punctata (Sow., pl. 15. fig. 4.) Lias; Yorkshire (Phil.) Oolite inférieure; Centre et Sud de l'Angleterre (Conyh.) Lias; Iles Hébrides, Écosse (Murch.) Oolite inférieure; Sud de l'Allemagne (Murch.)
  - resupinota (Sow., pl. 150. fig. 5. 4.) Lias; Yorkshire (Phil., pl. 15. figure 23.) Onlite inférieure; Centre ets Sud de l'Angleterre (Conyb.) Onlite inférieure; Barendorf Thurnau (Munst.)
  - -acuta (Sow., pl. 150. fig. 1. 2.) Lias; Yorkshire (Phil.) Oolite inférieure; Centre et Sud de l'Angleterre (Conyb.) Lias; Normandie (De Cau.) Terre à foulon; Frome (Lons.) Lias; Wurtemberg (De Bueb.)
- triptica ta (Phil., .). 15. fig. 92.) Lias; Yorksbire (Phil.) Lias; Wurtemberg (De Buch.) Oolite inférieure; Villemainfroy, Haute-Saône; Saint-Pancré, Moselle (Voltz.)
- tetracira (Sow., pl. 83. fig. 4.) Lias. Yorkshire (Phil.) Oolite inferienre, Centre et Sud de l'Angletrer (Conyb.) Lias; Sud de la France (Dufr.) Forest msrble; Mauriae, Sud de la France (Dufr.) Lias et grès; lies liebrides, Écosae (Murch). Echterdingen, Souweiller, (Horn.)
- subrotunda (Sow., pl. 15. fig. 1. 2.) Cornbrash, oolite inférieure; Centre et Sud de l'Angleter (Conyh.) Cornbrash et forest marble; Nord de la France (Bobl.) Forest marble; Mauriae, Sud de la France (Dufr.) Oolite inférieure; environs de Bath (Lons.)
- eborata (Sow., pl. 101.) Centre et Sud de l'Angleterre (Conyb.) Oolite inférieure; environs de Bath (Lons.)
- reticulata (Sow., pl. 512. fig. 5. 6.) Argile de Bradford; Centre et Sud dell'Angleterre (Conyb.) Forest marble; Normandie (De Cau.)
- media (Sow., pl. 85. fig. 5.) Oolite inférieure;

- Dundry (Conyb.) Oolite inférieure, grande [ oolite et argile de Bradford; Nord de la France (Bohl.) Dunrobin-Oolite, Ecosse (Murch.) Terre à foulon; environs de Bath (Lons.)
- Terebratula crumena (Sow., pl. 83, fig. 2. 3.) Oolite inférieure, lias; centre et sud de l'Angleterre (Conyb.) Echterdingen (Hæn.)
- concinna (Sow., pl. 83. fig. 6.) Terre à fonlon; Centre et Sud de l'Angleterre (Conyb.) Oolite inférieure; Normandie (De Can.) Forest marble; Mauriae, Sud de la France (Dufr.) Terre à foulon; Frome. Oolite inférieure; environs de Bath
- (Lons.) - biplicata (Sow., pl. 437. fig. 2. 3.) Argile d'Oxford, forest marble; grande oolite et oolite inférieure; Normandie (De Cau. ) Soleure
- (Horn.) - tetrandra, Forest marble; Normandie (De Cau.) - coarctata (Park.) Forest marble; Normandie (De Cau.) Argile de Bradford; Nord de la France
- (Bohl.) Argile de Bradford; Bath (Loscombe.) - plicatella (Sow. ) Oolite inférieure; Bridport (De la B.) Forest marble; Normandie (De Cau.) Bavière: Hohenstein, Saxe (Munst.)
- serrata (Sow., pl. 503. fig. 2.) Forest marble; Normandie (De Cau.) Lias; Lyme Regis (De la B.)
- truncata (Sow., pl. 537. fig. 5.) Forest marble; Normandie (De Can.) - lata (Sow., pl. 100.) Oolite inférieure; Norman-
- die (De Can.) - dimidiata (Sow., pl. 277. fig. 5.) Oolite infé-
- rienre: Normandie (De Can.) -bullata (Sow., pl. 435. fig. 4.) Oolite inférieure; Normandie (Dc Cau.) Oolite inférieure: Brid-
- ort, Dorset (Sow.) Cornbrash, Wiltshire. Terre à foulon; environs de Bath (Lons.) - sphæroidalis (Sow. pl. 435. fig. 5.) Oolite in-
- férienre: Normandie(De Cau.) Colite inférieure; Dundry (Braikenridge.) - emarginata (Sow., pl. 455. fig. 5.) Oolite infé-
- rienre; Normandie (De Can.) Oolite inférieure; environs de Bath (Lons.)
- quadrifida. Lias; Normandie (De Cau.) - numismalis (Lam.) Lias; Normandie (De Cau.) Lias; Bahlingen Gonningen (De Bueh.) - perovalis (Sow., pl. 436. fig. 2. 3.) Oolite infé-
- Mauriae, Argile de Kimmeridge; Cahors, Sud de la France Calcaire de la Rochelle (Dufr.) Argile d'Oxford, roches de Kelloway; Haute-Saône (Thir.)
- maxillata (Sow., pl. 456. fig. 4.) Oolite inférieure, environs de Bath (Sow.) Forest marble; Wiltshire (Lons.)
- flabellula (Sow., pl. 535. fig. 1.) Grande oolite; Aneliff, près Bradford, Wilts (Cookson.)
- furcata (Sow., pl. 535. fig. 2.) Grande oolite; Ancliff (Cookson.)

- Terebratula orbicularis (Sow., pl. 555. fig. 3.) Lias; Bath (Sow.)
- hemisphærica (Sow., pl. 556, fig. 1.) Grande oolite; Aneliff (Cookson.)
  - inconstans (Sow., pl. 277, fig. 3. 4.) Lumachelle et grès ealcaire; Portgower, etc. Nord de l'Écosse.Lumachelle; Beal, ile de Sky (Mureb.) Coral rag; Weymonth (Sedg.) Bavière, Wurtemberg,
  - Porta Westphalica, Hobenstein, Saxe (Munst.) - bienffarcinata (Schlot.) Thurnan (Han.) Identique avec T. perorelis (Munst.)
  - loricata (Schlot.) Baircuth (Hon.) - pectusculus (Schlot.) Thurnan (Hon.)
  - rostrata (Schlot.) Soleure (Han.)
  - spinosa (Lam.) Baircuth (Han.) - aubstriata (Schlot.) Thurnau (Hon.)
  - enigaris (Schlot.) Porta Westphalica (Han.) - Defrancii (Al. Brong, Description géol., pl. 5.
  - fig. 6.) Amberg (Hon.) - Haningkousii (Blain.) Baircuth (Han.) - sexangula (Defr.) Muggendorf (Han.)
  - rimosa (De Buch.) Lias Bahlingen, Wurtemberg (De Buch.)
  - bicanaliculata (Sow.) Hohenstein, Saxe, Oolite ferrugineuse; Bavière, Wurtemberg (Munst.)
  - -cornuta (Sow., pl. 446. fig. 4.) Oolite inférieure: Hminster(Sow.) Bavière, Hobenstein (Munst.) - trilobata (Munst.) Bavière, Porta Westphalica, Hobenstein (Munst.)
  - oricularis (Munst.) Oolite inférieure; Sud de l'Allemagne (Munst.)
- " impressa (Ziethen, pl. 39. fig. 11.) Argile d'Oxford, très-caractéristique; albe du Wurtemberg (Zieth.) Mont-Terrible, Montbéliard,
- Befort, Oiselay, Haute-Saone (Voltz.) Orbicula reflexa (Sow., pl. 506, fig. 1.) Lias: Yorkshire (Phil.)
- radiata (Phil., pl. 6, fig. 12.) Onlite coralline Yorkshire (Phil.)
- granulata (Sow., pl. 506, fig. 3, 4.) Grande oolite; Aneliff, Wilts (Cookson.)
- Espèce non déterminée, Oolite inférieure: Yorkshire (Phil.)
- Lingula Beanii (Phil., pl. 11. fig. 24.) Oolite inférieure; Yorkshire(Phil.)Gundershoffen, Bas-Rhin (Voltz.)
- rieure; Dundry, Braikenridge. Forest marble; Ostrea gregarea (Sow., pl. 111. fig. 1. 3.) Coral rag; Yorkshire, Wilts, etc. Grès calcaire et grande oolite; Yorkshire (Phil.) Coral rag; Centre et Sud de l'Angleterre. Oolite inférieure; Dundry (Conyb. Coral rag, argile d'Oxford; Normandie(De Cau.) Argile d'Oxford, Coralrag: Nord de la France (Bobl.) Argile de Kimmeridge; Havre (Phil.) Coral rag; Weymouth (Sedg.) Terrain à chailles ; Mont-Terrible, Besançon,
  - Béfort, etc. (Volta.) - solitaria (Sow., pl. 468. fig. 1.) Coral rag et oolile inférieure; Yorkshire; Oxfordshire etc.

(Phil.) Coral rag; Weymouth (Sedg.) Argile de | Ostrea Rabelloides (Lam.) (Encyct., pl. 185. fig. 6. Kemmeridge; Haute-Saone (Thir.) Environs de Verdnn; cap de la Hève près le Havre; Angonlin, Charente (Voltz.)

Ostrea duriuscula (Bean.) Colite coralline; Yorkshire (Phil., pl. 4. fig. 1.)

- suaqualis (Phil., pl. 5. fig. 13.) Argile d'Oxford: Yorkshire (Phil.)

undosa (Beau.) Roches de Kelloway; Yorkshire (Phil., pl. 6. fig. 4.)

- archetypa (Phil., pl. 6, fig. 9.) Roches de Kelloway; Yorkshire (Phil.)

- Marshii (Sow., pl. 48.) Roches de Kellows cornbrash et graude oolite; Yorkshire (Phil.) Corubrash et terre à foulon; centre et sud de l'Angleterre (Couyb.) Argile d'Oxford, forest marble et oolite iuférieure; Normandie (DeCau.) Cornbrash; Wilts (Lous.) Coral rag; Weymonth (Sedg.)

- sulcifera (Phil.) Graude colite; Yorkshire (Phil.) Oolite inférieure ; Haute-Saone (Thir.)

- deltoidea (Smith et Sow., pl. 148.) Argile de Kimmeridge; Yorkshire (Phil.) Argile d'Oxford; Nord de la France (Bohl.) Argile de Kimmeridge; Ceutre et Sud de l'Augleterre (Couyh.) Lumachelle et grès enleaire; Portgower, etc., Ecosse (Murch.) Argile de Kimmeridge; Havre (Phil.) Calcaire sableux et argile schisteuse; Inverbrora, Écosse (Murch.) Partie supérieure du coral rag; Weymouth (Sedg.)
- expansa (Sow., pl. 258. fig. 1.) Calcaire de

Portland (Conyh.)

- palmetta (Sow., pl. 111.fig. 2.) Argiled Oxford; Centre et Sud de l'Angleterre (Couyb.) Argile d'Oxford et forest marble; Normandie (De Cau.) - acuminata (Sow., pl. 135. fig. 2. 3.) Argilede Bradfort, oolite inférieure; Centre et Snd de · l'Augleterre (Conyb.) Grande colite et argile de Bradford; Nord de la France (Bohl.) Grande oolite, caractéristique; Haute-Saone (Thir.) Terre à fonlou, colite inférieure; environs de Bath (Lons.) Terre à foulou; Metz; Mont-Terrible; Navenne, Haute-Saone (Voltz.)

- rugosa (Sow.) Oolite inférieure, centre et sud de l'Angleterre (Conyb.)

- minima (Desl.) Coral rag, argile d'Oxford; Normaudie (De Cau.)

-plicatilis, Argiled'Oxford; Normandie (De Can.) - costata (Sow., pl. 488. fig. 3.) Argile de Bradford, caractéristique; Nord de la France (Bohl.) Bavillers, Haut-Rhin; Port-en-Bessin, Calvados; Bonxwiller, Befort, Mutenz, près Bale (Voltz). Graude oolite; Aucliff, près Bath (Cookson.) Forestmarble; Mout-Terrible(Thurmann.) pectinata. Argile d'Oxford; Nord de la France

(Bobl.) - pennaria. Argile d'Oxford; Nord de la France

(Bohl.)

à 9.) Argile d'Oxford; Dives, Calvados, etc. (Voltz.)

- larrinecula (Sow., pl. 488. fig. 1.) Line; Augleterre (Sow.)

- obscura (Sow., pl. 488. fig. 2.) Grande oolite; Ancliff, Wilta (Cookson.)

- Meadii (Sow., pl. 252. fig. 1. 4.) Oolite infé-

rienre; environs de Bath (Lons.) - Espèce non déterminée. Forest marble et ar-

gile de Bradford; Wilts (Lons.) Exogyra. Espèce non déterminée, argile de Kimmeridge; Hante-Saone (Thir.) Forest marble;

Wilts (Lous.) Gryphaa chama formis (Phil.) Grès calcaire; York-

shire; oolite; Sutherland (Phil.) - bullata (Sow., pl. 568.) Oolite coralline, grès

ealcaire; (Philip., pl. 4. fig.36.) Argile d'Oxford; Lincolnshire (Sow.) Oolite de Brasmbury Hill; Brora (Murch.) - juharens (Phil.) Grès calcaire; Yorkshire

(Phil.) - dilatata (Sow., pl. 149. fig. 1.) Roches de Kel-

loway; Yorkshire (Phil., pl. 6. fig. 1.) Argile d'Oxford; Ceutre et Snd de l'Augleterre (Couyh.) Argile d'Oxford et lias; Normandie (De Cau.) Argile d'Oxford; Nord de la France (Bobl.) Argile d'Oxford, Bourgogue (Beaum.) Grande formation arénacée; lles Héhrides, Écosse (Mur.) Argile d'Oxford; Haute-Saoue (Thir.) Partie inférieure du coral rag; Weymouth (Sedg.) Argile d'Oxford; Beggingen, Schaffhouse (De Buc.) — інсигва (Sow., pl. 112. fig. 1. 2.) Lias, très-

caractéristique; Yorksbire (Phil.) Centre et Sud de l'Augleterre (Couyb.); Normandie (De Can.) Sud de la France (Dufr.); Metz, Salins, Amberg (Al. Brong.); Hes Hehrides, Ross et Cromarty. Écosse (Murch.); Göppingen, Bahlingen (Hœu.); Vie, Naney, Bouxwiller, Besançon (Voltz.) Lias et colite inférieure; Nord de la France (Bobl.)

- nana (Sow., pl. 383, fig. 5.) Argile de Kimmeridge; Oxford (Sow.) Argile schisteuse et grès; Récifs de Duurohin, Ecosse (Murch.) Lias et argile d'Oxford; Nord de la France (Bohl.)

- Maccullochii (Sow., pl. 547. fig. 1. 5.) Lins; lles Hébrides, Ecosse (Murch.); Yorkshire (Phil.); They, Meurthe (Voltz); Sud de la France (Dufr.); environs de Bath (Lons.) Argile d'Oxford; Normandie (De Cau.)

- depressa (Phil., pl. 14. fig. 7.) Lias; Yorkahire (Phil.)

- obliquata (Sow., pl. 112. fig. 3.) Lias; Centre et Sud de l'Angleterre (Conyb.) lles Hebrides, Ecosse (Murch.); environa de Bath (Lons.); Bouxwiller, Bas-Rhin; Vie. Meurthe (Voltz.) Sud de la France (Dufr.)

cymbium (Lam.) (Encyel., pl. 189. fig. 1. 2.) Oolite inférieure; Nord de la France (Bobl.)

- Villefranche; Sud de la France (Bufr.) Haute-Saône (Thir.) Moutiera, Calvados (Voltz.) Lias; Bahlingen (De Bucg.) Sud de la France (Bufr.) Seichamp, près Nancy (Voltz.)
- Gryphara lituela (Lam.) Argile de Bradford, cornbrash et forest marble; Nord de la France (Bobl.)
- -- gigantea (Sow., pl. 501.) Lias; Sadde la France (Dufr.) Lias; Ross et Cromarty, Écosse; grande formation arénacée; [les Rébrides, Écosse (Murs.) Porta Westphalica; Hobenstein, Saxe (Munst.) Fer colitique du terrain à chailles; Chamsol, Doubs (Voltz.)
- Doubs (Voltz.)

   minuta (Sow., pl. 547, fig. 3.) Grande oolite;
  Ancliff, Wilts (Cookson.)
- virgula (Defrance.) Argile de Kimmeridge;
   Hâvre (Al. Brong.); Bourgogne (Beaum.); Sud de la France (Dufr.) Argile de Kimmeridge;
   Weymouth (Buckl. et de la B.) Argile de Kim-

meridge; Hante-Saône (Thir.) Besancon, Porentruy, Verdun, Boulonais (Voltz.)

—bruntratana (Thurm.) Argile de Kimmeridge;
Porentruy, Besançon, Montbéliard, etc. (Voltz.)

Calcaire de Portland ; Fresnes-Saint-Mamès ,

- Haute-Saone (Voltz.)

  Pictocalia gaines (Sow. pl. 945.) Lias; Yorkshire (Phil), Centre et Sud de l'Angieterre (Goayh.)
  Lias; Normandie (Be Can.) Odite inferieure;
  Nord de la France (Bohl), Grande formation arénséee; las Hebrides, Kosone (Murch), Lias;
  Gündershoffen (Voltz.) Marnes du lias appérieur; Anacourt, Meurthe; Ichiona-Yillers,
  Haute-Saone; Befort (Voltz.) Argile d'Uxford;
  Mont-Ternike, Befort (Voltz.)
- \*\* Inbifera (Lam.) Terrain à chailles; Mont-Terrible; Vieux-Saint-Remy, Ardennes (Voltz.) Argile d'Oxford; Dives, Calvados (Voltz.)
- Pecten abjectus (Phil., pl. 9.fig. 37.) Coral rag; grès calcaire; grande oolite et oolite inférieure; Yorkshire (Phil.) Oolite inférieure; Nancy (Voltz.) — inaquicostatus (Phil., pl. 4. fig. 10.) Oolite coralline, Yorkshire, Grès calcaire: Oxford-
- coralline, Yorkshire. Grès calcaire; Oxfordshire (Phil.); coral rag; env. de Verdun (Voltz.) — cancellatus (Bean.) Oolite coralline; Yorkshire.
- Oolite; Sutherland (Phil.)

   demissus (Phil., pl. 6. fig. 5.) Oolite coralline,
  roches de Kelloway, cornbrash et grande oolite;
- roches deKelloway, combrash et grande oolite; Yorkshire (Phil.) Oolite inférieure; Liverdun, Meurthe; Longwy, Moselle (Voltz.) — lens (Sow. pl. 205. fig. 4.) Oolite coralline,
- roches de kelloway, grande colite, colite inroches de kelloway, grande colite, colite inférieure et lias; Yorkshire (Phil.) Coral rag; Centre et Sud el-Yagletere, Colite Inférieure; Dundry (Conyb.) Coral rag et argile d'Oxford; Normandie (De Cau.) Corabrash et forest marble, Nord de la France (Bohl), Idolite inférieure; Alasceet Stranen près Luxembourg (Al. Brong). Grès calcaire et argile schienesse l'avrebrora,

- Écosse (Murch.) Oolite inférieure ; Hante-Saone (Thir.)
- Picken rögons (Sow., pl. 543. flg. 5. 5.) Coral rag; Yorkshired Voxfed. Grés caleaire; Yorkshire (Phil.) Forest marble; Normandie (De Cas.) Grès et calcaire fendillé (Rubbly); Branmbury Bill., Bora (Rurch.) Forest marble; Wits (Lons.) Argile de Bradford; Bouxwiller. Argile d'Oxford; Bires, Calvalou (Voltz.)
- d'Ution't, hves, Calvaiot (Volta).

  d'Ution't, hves, Calvaiot (Volta).

  De l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre commerce de l'entre de l'en
- rirguliferus (Phil., pl. 11. fig. 20.) Oolite inférieure, Yorkshire (Phil.)
- sublevis (Y. et B.) Lias; Yorkshire(Phil. pl. 14, fig. 5.)
  - oquizienteis (Sow., pl. 136. fg. 1.) Liasy Yorkshire (Phil) Oblite inferieure, Gestre et Sud-de l'Angleterre (Conyb.) Lias; Normandie (De Cau)-Lias; Smd del a France (Dufr.) Lias; Its Melorides. Ecose (Murch.) Oblite inferieure; env. de Bath (Lons) Ites Moutiers, Edvados (Vollomellossus (Sow., pl. 250.) Pierre de Portland, (Conyb.)
- arcuatus (Sow., pl. 205. fig. 5 et 7.) Coral rag; Centre et Sud de l'Angieterre (Conyb.) Couches de Portland, argite de Kimmeridge; Haute-Saóne (Thir.) Grandeoolite; Scharrachbergheim, Bas-Rhin (Voltz.) Terre à fonlon; Jenivans, Moselle: Navenne. Hanter-Saóne (Voltz.) Oolite
- inférieure; Deame, Hayange, Moseile (Voltz.)

  similie (Sow., pl. 395, fig. 6.) Coral rag; centre
  et and de l'Angleterre (Conyb.) Coral rag; Normandie (Be Cau.) Grande colite; Haute-Saone
  (Thir.)
- laminatus (Sow., pl. 205. fig. 4.) Cornbrasb; ,Centre et Sud de l'Angleterre (Co nyb.)
- barbatus (Sow., pl. 251.) Oolite inférieure; Dundry (Conyb.) Lius; Normandie (De Can.) Oolite inférieure, lius; environs de Bath (Lons.) crimingus (Sow., pl. 545. fig. 1 et 2.) Argile d'Oxford, forest marble et oolite inférieure;
- Normandie (De Can.) Forest marble: Maltou (Sow.) Calcaire fendillé (Rubbly); Braambury Hill, Brora (Murch.) Coral rag; Verdun. Forest marble; Rupt. Hante-Saöne (Voltz.) Coral rag; Yorkshire et Oxfordshire (Phil.)
- obscurus (Sow., pl. 205. fig. 1.) Stonesfield (Sow.) Forest marble; Mauriae, Sud de la

- France ( Pufr.) Grande oohte; Nancy (Voltz.) Pecten annulatus (Sow., pl. 542, fig. 1.) Cornbrash; Felmersham (Marsh.)
- concinnus; Namen, près Minden (Hœu.) - marginatus; Wasseralfingen (Hœn.)
- \*— rigid::s (Sow., pl. 205. fig. 8.) Forest marble; Castle-Comb, Wiltshire (Sow.) oolite infe-
- rieure; Bouxwiller, Bas-Rhin (Volta.)

   paradoxus (Munster.) Lias; Gundershoffen,
  Bas-Rhin; Vesonl (Volta.) Grès marnenx; Uhrwiller, Gundershoffen, Bas-Rhin; Wasseralfingen, Wurternberg; Amberg, Staffelstein, Fran-
- conie (Voltz.)

  \*— personatus (Goldf.) Oolite inférieure; Yesoul;
  Moyeuvre, Moselle; Mont-Terrible (Voltz.)
  Grès marneux; Amberg, Staffelstein; Franco-
- nie (Voltz.)

  Plagiostoma lariusculum (Sow., pl. 582.) Oolite
  coralline; Yorkshire. Coral rag et grès cale.;
- coralline; Yorkshire. Coral rag et grès cale.; Oxfordshire (Phil.) Coral rag; Marthon, Sud de la France (Bufr.) --- rigidum (Sow., pl. 114.) Oolite coralline; York-
- ahire. Coral rag; Oxfordahire (Phil.) Oolite inférieure, Dundry (Conyb.) Coral rag; Nord de la France (Bobl.) Coral rag; Haute-Saône (Thir.) — rusticum (Sow., pl. 381.) Oolite coralline;
- Yorkshire, Grès caleaire; Oxfordshire (Phil); O-duplicatum (Sow. pl. 55), 8g. 5. 3, 00 Hill); O-duplicatum (Sow. pl. 55), 8g. 5. 3, 00 Hill; Orduplicatum (Sow. pl. 55), 8g. 5. 3, 00 Hill; Orduplicatum (Phil); Pl. 60, 20, 00 Hill; Orduplicatum (Normandie (DeCau.) Oblite de Dunrobin; Écosa (Murch.) Lisa; eavirona de Bath (Lon.) Terre à foulon; Weissenstein, C. de Soleure (Voltz.) Oglite inférieure, Jest Mouders, Calvados (Voltz.)
- rigidulum (Phil., pl. 7. fig. 15.) Cornbrash; Yorkshire (Phil.) Oolite inférienre; Crune, Moaelle (Voltz.)
- interatinctum (Phil., pl. 7. fig. 14.) Cornbrash et grande oolite; Yorkshire (Phil.)
- cardiiforme (Sow., pl. 115. fig. 5.) Petty-France, Gloncestershire (Stein.) Grande oolite; Yorkshire (Phil.) Cornbrash et forest marble; Nord de la France (Bobl.)
- gion ntum (Sow., pl. 77.) Oolite inférieure et lias; Yorkshire (Phil.) Oolite inférieure; Dundry. Lias; centre et Sud de l'Angleterre (Conyh.) Lias; Normandie (De Can.) Lias; Nord de la France (Bobl.) Lias; lies Hebrides, Écouse (Murch.) Oolite inférieure; Haute-Saóne (Thir.) Bablingen (Hen.)
- obscurum (Sow., pl. 114. fig. 2.) Roches de Kelloway; Centre et Sud de l'Anglet. (Conyh.)
   pectinoides (Sow., pl. 114. fig. 4.) Lias; Yorkshire (Phil. pl. 12. fig. 13.) Argile schistense et grès; récits de Duarobin, Ecosse (Murch.)
- punctatum (Sow., pl. 113. fig. 1 et 2.) Oolite inférienre; Bundry.Lina; Centre et Sud de l'Angleterre (Conyb.) Forest marble et oolite infé-

- rieure; Normandie (De Can.) Lias; Nord de la France (Bohl.) Sud de la France (Dufr.); lles Hebrides, Écosse (Murch.) Oolite inférieure; Börendorf, Thurnau (Munst.); les Moutiers, Calvados (Voltz.) Forest marble; Rupt, Hauet. Saôre (Voltz.) Caleaire de l'argile de Kimme-
- ridge; Porentruy (Voltz.)

  Plagiostoma sulcatum. Liss. Sud de la France (Dufr.)

   évale (Sow., pl. 114. fig. 5.) Forest marble;

  Mauriac, Sud de la France (Dufr.)
- Hermanni (Voltz.) Lins; caractéristique, environs de Bath (Lons.) Lyme Regis (De la B.) Waldenheim, Bas-Rhin; (Voltz.) Albe du Wurtemberg (Mandelslobe.)
- ebliquatum (Sow.) Grès et calcaire, Braambury Hill, Brora. Grès calcaire et argile schiateuae; Inverbrora, Écosse (Murch.)
- acuticostatum (Sow.) Grès, calcaire et argile schisteuse; laverbrora, Écosse (Murch.) - concentricum (Sow., pl. 359, fig. 1.) Lias; Ross
- et Cromarty, Écosse (Murch.)

   Espèce non déterminée. Argile de Bradford, grande oolite; centre et aud de l'Angleterre
- (Conyb.) Lias; Gundershoffen (Voltz.)

  Posidonia Bronnel (Goldf.) Lias; Ubstadt près Bruchsal (Hæn.) Lias supérieur; Boll, Wurtemberg;
- Falkenbeim, Nancy, Alpes du Dauphiné (Voltz.)

   Liasina (Ræn.) Lias supérieur; Boll, Wurtenberg; Falkenbeim, Lippe, Nancy, Alpes du Dauphiné (Voltz.)
- Lima ruitie (Sow., pl. 214. fig. 1.) Oolite coralline, grès calcaire, rochea de Kelloway, et grande oolite; Yorkshire (Phil.) Coral rag; centre et aud de l'Angleterre, (Conyh.) Coral rag; Nord de la France (Bobl.) Calcaire fendillé.
- etc.; Braambury Hill, Brora (Murch.)

   probacides (Sow., pl. 264.) Oolite inférieure;
  Yorkshire (Phil.) Bundry (Conyb.) Argiled Oxford, forest marble te oollieinférieure; Normandie (De Cau.) Oolite inférieure; Hauté-Saóne
  (Thir.) Soleure, Bâle (Hæn.) Coral rag; Weymouth (Sedg.) Oolite inférieure; Bérendorf,
- Thornau/Munat.) Bouxwiller, Bas-Rhin (Voltz.)
   gibbon (Sow., pl. 152.) Cornbrash et colite inférieure; centre et sud de l'Angleterre (Conyh.)
  Grande colite et colite inférieure; Normandie
  (De Can.) Terre à foulon; Jenivanx près Met;
  Naveane, Echenot, Hante-Saóne (Voltz.)
- antiquata (Sow., pl. 214. fig. 2.) Lias; contre et sud de l'Angleterre (Conyh.) Sud de la France (Dufr.) Oolite inférieure; Haute-Saone (Thir.) " Aeleromorpha (Deslongchamps.) Oolite inférieure; les Montiers, Calvados (Héranit.)
- Espècenon déterm. Grande colite; Wilts (Lona.)
  Acécule espansa (Phil., pl. 5. fig. 35.) Oolite coralline, argile d'Oxford, roches de Kelloway,
  et grande colite; Yorkshire (Phil.) Oolite inferienre; Gundershoffen, Bas-Rhin (Voltz.)

Aricula oralis (Phil., pl. 5. fig. 36.) Oolite coralline et grès calcaire; Yorkshire (Phil.) --elegantissimo (Bean.) Oolite coralline; Yorkshire (Phil., pl. 4. fig. 2.)

- tonsiplumo (Y. et B.) Oolite coralline; Yorkshire (Phil.)

Broamburg Hill,
Brora (Murch.) Roches de Kelloway, grande
colite et colite inférieure; Yorkshire (Phil.,
pl. 6. fig. 6.) Terre à foulon, Jenivaux, Moselle
(Yolk;) Oolite inférieure; Mont-Terrible; Es-

sert, Haut-Rhin; Crune, Moselle (Voltz.)

— inequiealeis (Sow., pl. 244. fig. 23.) Oolite inférieure et lias; Yorkshire (Phil., pl. 14. fig. 4.)

Grande oolite, oolite inférieure; Normandie
(De Can.) Lias; Sud de la France (Dufr.) Grande
formation arénacée. lies Hébrides. Lumashelle

(De Can.) Lias; Sud de la France (Dufr.) Grande formation arfancée, les Hérides. Lumachelle estràs caleaire; Portgower, Ecoase (Murch.) Lias. Lyme Regis (De la B.); Bablingen (Hen.) Lias. Lyme Regis (De la B.); Bablingen (Hen.) Louderbrahofen (Voltz.) Terrek foulon, colite inférieure et lias; envirous de Bath (Lons.) arrejite de Bradford; Bouxwiller (Voltz.) — cehinota (Sow., p.) 245.) Lias; Yorkshire (Phil.)

-crkinola (Sow., pl. 283.), Lust; Torkature (Fmin.). Cornbrash; Centre et Sud de l'Anglet. (Congh.) Forest marble; Normandie (De Cau.) Argile de Bradford, combreash et forest marble; Nord de la France (Bobl.) Grande collite; Hante-Saóne (Thir.) Terré à Golon; environs de Babl. Losa.); Navenne, Echenoz, Hante-Saóne; Jenivaux près Metz (Voltx.)

pres Metz (Voltz.)
—cygnépes (Y. et B.) Liss; Yorkshire (Phih., pl. 14.

fig. 5.) Liss; lles llehrides, Ecosse (Mureh.)

— costata (Sow., pl. 244. fig. 1.) Corabrash et argile de Bradford; Centre et Sud de l'Angleterre. Oolite. inférieure; Dundry (Conyh.) Forest

marble; Normandie (De Can.) Rupt, Haute-Saone (Voltz.) — lanceolata (Sow., pl 512. fig. 1.) Lias Lyme

Regis (De la B.)

— orata (Sow., pl. 512. fig. 2.) Schiste de Stones-

field (Sow.)

Inoceramus dubius (Sow., pl. 584. fig. 3.) Lias;

Yorkshire (Phil.)

Gereilia ariculadas (Sow., pl. 311.), Coralline collit; Yorkshire, Grie calesire; Oxfordahire (Phil), Argile d'Oxford; centre et and de l'Angleterre. Oolite inférienre; Bundry Hill (Conyh.) Argile d'Oxford; Normandie (De la B.) Gris, calesire et argile schisteuse; Inverbrora, Écouse (Murch.) Lisa; Gundershoffen (Voltz.) Coral regi Weymouth (Sedg.) (Oolite inférieure; Bärendorf, Thurnau (Munst.)

— acuta (Sow., pl. 510. fig. 5.) Collyweston (Sow.) Grande oolite; Yorkshire (Phil. pl. 9. fig. 56.) — lata (Phil., pl. 11. fig. 16.) Oolite inferieure; Yorkshire (Phil.) Fer oolitique du grès marneux;

Wasseralfingen, Wurtemberg (Voltz.)

- pernoides (Desl.) Argile d'Oxford, forest mar-

hle, oolite inférieure: Gundershoffen, Bas-Rhin (Hen.) Oolite inférieure ferrugineuse; Saint-Vigor, Calvados (Yoltz.) Sable de l'argile de Kimmeridge: Glos près Lisieux (Yoltz.)

Armineruge (Des.), Argile d'Oxford et forest marble; Normandie (De Cau.) Calcairede l'argile de Kimmeridge: Porentruy (Voltz) Terrain à chailles; Frétigney, Hante-Saône: Besançon (Voltz.) — monotis (Des.), Forest marble: Normandie

(De Cau.)
— costellato (Desl.) Forest marble; Normandie

(De Cau.)

— Espèce non déterminée, Coral rag: Normandie
(De Cau.) Argile de Kimmeridge et colite infé-

rieure: Haute-Saone (Thir.)
Perna quadrafo (Sow., pl. 492.) Oolite coralline:
Roches de Kelloway et grande oolite, Yorkshire
(Phil., pl. 9. fig. 21 et 22.) Cornbrash: Bulwick
(Sow.)

- mytiloides (Lam.) Lias: Gundershoffen (Voltz.) Argile d'Oxford: Dives, Normandie (Desh.) Lias supérieur; Prinzenheim, Bas-Rhin (Voltz.) - isogonoides (Goldf.) Wartemberg (Hen.)

 isogonoides (Goldf.) Wartemberg (Hen.)
 plans (Thurmann.) Calcaire de l'argile de Kimmeridge, le Banné près Porentruy; Montbéliard (Voltz.)

- Espèce non déterminée. Argile d'Oxford; Yorkshire (Phil.)

Crenatula centricosa (Sow., pl. 445.) Husband

Bosvorth. Leieestershire (Conyh.) Gloucestershire (Sow.) Lias, Yorkshire (Phil.) — Espèce non déterminée, Pierre de Portland

(Conyb.)
Trigonellites ontiquatus (Phil., pl. 3. fig. 26.)

Oolite coralline, Arrkabire (Phil.)

— politus (Phil. pl. 5. fig. 8.) Argile d'Oxford:
Yorkshire (Phil.)

Pinno lanceolata (Sow., pl. 281.) Oolite coralline

et grès calcaire; Yorkshire (Phil.) oolite inférieure; Dundry (Conyh.) Lias; Normandie (De Cau.) Argile d'Oxford; Nord de la France (Bohl.) Coral rag; Weymouth (Sedg.)

- mitis (Phil., pl. 5. fig. 7.) Argile d'Oxford; roches de Kelloway; Yorkshire (Phil.)

- enneata (Bean.) Cornbrash et grande oolite: Yorkshire(Phil., pl. 0. fig. 17.) - folium(Y. et B.) Lias; Yorkshire (Phil., pl. 14.

fig. 17.)

— pinnigena Coral rag, forest marble et colite
inférieure; Normandie (De Can.)

— granulato (Sow.,pl. 347.) Argile de Kimmeridge; Weymouth (Sedg.) Argile de Kimmeridge; Cahors, Sud de la France (Dufr.) Lias; Skye (Murch.)

- Espèce non déterminée. Colite inférieure; environs de Bath (Lons.)

Mytilus cuneatus (Phil., pl. 11. fig. 21.) Oolite iuférieure; Yorkshire (Phil.

- Mytilus amplus. Grande oolite; Normandie (Dc Cau.)

   pectinotus (Sow., pl. 282.) Argile de Kimme-
- pectinotus (Sow., pl. 282.) Argile de Kimmeridge; Weymouth (Sedgwick.) Calcaire de la Rochelle (Dnfr.)
- -subleris (Sow., pl. 439. fig. 3.) Cornbrasb; Angleterre (Sow.)
  -solenotdes. Argile de Kimmeridge; Cahors, Sud
- de la France (Dufr.)
   jurensis (Mérian.) Cale. de l'argile de Kimme-
- ridge; caractéristique; Montbéliard, Besançon; Charriez, Hante-Saone (Voltz.) Espèce non déterminée. Coral rag et colite inférieure; Centre et Sud de l'Angleterre (Conyb.)
- Coral rag; Normandie (De Cau.) Couches de Portland; llaute-Saóne (Thir.) Modicia imbricata (Sow., pl. 212. fig. 1 et 5.)
- Olite coralline et grande oolite; Yorkshire (Phil.) Centre et Snd de l'Angleterre (Conyb.) Cornbrash; Wilts (Lons.)
- ungulata (Y. et B.) Oolite coralline; grande oolite et oolite inférienre; Yorkshire (Phil.)
   bipartita (Sow., pl. 210. fig. 3 et 4.) Grès cal-
- eaire; Yorkshire (Phil., pl. 4. fig. 50.) Grès et Calcaire; Braambury Hill; Brora (Murch.) —cuncata (Sow., pl. 211, fig. 1.) Argile d'Oxford,
- roches de Kelloway et Gornbrash; Yorkshire (Phil.) Oolite inférieure; Gentre et Sud de l'Angleterre (Gorph.) Lins; Normandie (De Can.) Lias; Hes Hébrides, Koose, Grêse argile schisteue; Inverbrora; Ecosse (March.) Ooljie ferrugineue; Bavière et Wurtemberg (Munt), Aprile de Bradford; Bouxwiller, Bas-Rhin (Voltz.)
- pulchrs (Phil., pl. 5. fig. 26.) Roches de Kelloway; Yorkshire (Phil.) Golite; Sutherland. Argile de Bradford; Bonxwiller, Bas-Rhin (Volt.)
- —pican (Sow., pl. 248, fig. 1.) Oolite inferieure; Vorkshire (Ph.)], jet Moutier, Calvado (Volt.), Cornbrash, Conches de Portland; Honte-Satone, Calvadiere à Astartes; Mont-Terrible (Thir.) Terre à foulon; Sommerest (Lon.). Applie de Bradford; Bonxwiller. Grès maraeux; Gandershoffen, Engweiter, Bas-Rhui; Calestier de Pargiel de Kimmeridge; Besançon, Montbéliard, Porentru; Charrize, Haule-Sadoe (Volt.).
- aspera (Sow., pl. 212. fig. 4.) Oolite inférieure; Yorksbire (Phil.) Cornbrash; Centre et Sud de l'Angleterre (Conyb.)
- «calprum (Sow., pl. 248, fig. 2), Lias; Lymergis, Lias; Yorkshire (Phil., pl. 14, fig. 2.)
  Lias; Sud de la France (Dufr.) Couches de Portland; Elravaux, Haute-Saóne. Calcaire de Pargile de Kimmeridge; Poreniru; Charriez, Haute-Saóne. Lias; Vie, Meurthe; Charriez, Haute-Saóne (Yoltz.)
- hillano (Sow., pl. 212.) Lias; Yorksbire (Phil.)
   Lias; eentre et sud de l'Angleterre (Conyb.)

- Terre à fonion; environs de Bath (Lons.) Calcaire de l'argile de Kimmeridge; Montbéliard, Besançon; Charriez, Hante-Saone (Voltz.) Modiola lavis (Sow., pl. 8.) Lias; Centre et Sud
- de l'Angleterre (Conyb.)

   depressa (Sow., pl. 8.) Lias; Centre et Sud de l'Angleterre (Conyb.)
- minima (Sow., pl. 210. fig. 5 et 7.) Lias; Centre et Sud de l'Angleterre (Conyb.) — subcorinata (Lam.) Argile d'Oxford; Norman-
- die (De Can.)

   tulipea (Lam.) Argile d'Oxford; Nord de la
  France (Bobl.)
- pallida (Sow., pl. 8.) Argile schisteuse et grès;
   Récifs de Dunrobin, etc.; Écosse (Murch.)
   gibéosa (Sow.) Oolite inférieure; environs de Bath (Lons.)
- livida (Goldf.) Chaufour (Honinghaus.) - ventricosa (Goldf.) Soleure (Hon.)
- thirria (Voltz.) Calcaire de l'argile de Kimmeridge; Lebanné, près Besançon; Charriez,
- Hante-Saône; Montbeliard (Voltz.)

   Espèce non déterminée. Lias; Gundershoffen
  (Voltz.) Lias; Bath (Lons.)
- Lithodomus; Espèce non déterminée. Oolite inférieure; Nord de la France (Bobl.) Oolite inférieure; environs de Bath (Lons.)
- Chama mima ou gryphao mima (Phil., pl. 4. fig. 6.)

  Oolite coralline et grès caleaire; Yorkshire
  (Phil.)
- crussa (Smith.) Argile de Bradford; Centre et Sud de l'Angleterre (Conyb.)
- Espèce non déterminée. Forest marble; Cornbrash et argile de Bradford; Wilts (Lons.)
- Unio peregrinus (Phil., pl. 7. fig. 12.) Cornbrash; Yorksbire (Philippe.) —abductus (Phil., pl. 11. fig. 42.) Oolite inférieure
- et liss; Yorkshire (Phil.) Oolite inférieure ferrugineuse; Hayange, Knutange, Moselle. Terre à fonlon; Jenivaux, Moselle. Argile de Bradford; Bouxwiller, Bas-Rhin (Voltz.)
- ford; Bouxwiller, Bas-Rhin (Yottz.)
   concinnus (Sow., pl. 23%.) Lias; Yorkshire
  (Phil.) Oolite inférieure; Centre et Sud de l'Angleterre (Conyb.) Oolite inférieure et lias; environs de Bath (Lons.)
- -crassiusculus (Sow., pl. 285.) Yorkshire (Pbil.)
   Listeri (Sow., pl. 154. fig. 2.) Lias; Yorkshire
  (Pbil.) Oolite inférieure: Centre et Sud de l'Angleterre (Conyb.)
  - crassissimus (Sow., pl. 153.) Lias; Centre et Sud de l'Angleterre (Conyb.) Lias; Normandie (De Cau.) Forest marble: Manriac. Oolite inferienre: Uzer, Sud de la France (Duft.)
  - Diceros arietina (Lamarck, Ann. du Mus., pl. 55. fig. 2.) Coral rag; Ray, Haute-Saône: Delemont: la Rochelle (Voltz.) Saint-Mihiel (Lam.); Salève; (Sausarre, pl. 11?)
  - \* Espèce non déterminée. Coral rag: Mortagne;

Ray, Haute-Saone (Voltz.) Terrain à chailles:

Rupit, Haute-Sadne (Voltz.)
Tryomio centra (Sov. pl. 18.5) Osilic cerelline, grande osilic et solile interieure: Yorkaline remote osilic et solile interieure: Yorkaline Medical Centre et Sad de l'Angleierre. Osilic inferieure: Bundry (Coarph.) Argilie d'Oxford, forest amebie et codic inferieure. Nomandire forest amebie et codic inferieure; Normandire (Bobl.) Argilie de Kimmeri (agestoollic inferieure; (Bobl.) Argilie de Kimmeri (agestoollic inferieure; Bundressen (Voltz.) Osilie inferieure; environs de Sath (Lons.), Corat rog: Weymouth/Socj.), Porta Sath (Lons.), Corat rog: Weymouth/Socj.), Porta

Westphalica (Munst.)
- closeilato (Sow. pl. 87.) Oolita coralline, roches da Kelloway e'eorahrash, Yorkshire(Phi.)
Fierre de Portland et corabrash, Ceatre et Sud
de l'Angletere. Oolite inférieure: Dandy
(Conyb.) Argile de Kimmeridge: Angoulème
(Dufr.) Grès, argile eshisteure, act. Inverbovea,
Écoase (Murch.) Coral rag et oolite inférieure:
Haute-Sadon (Thir.) Coral rag; Weymouth

(Phil.)

- striata (Sow., pl. 257. fig. 1, 2, 3.) Oolite inférieure; Yorkshire (Phil., pl. 11. fig. 58.) Oolite inférieure; Dundry (Conyb.) Oolite inférieure, Normandie (De Cau.) Lisse Sod de la France

(Dufr.)
—angulata (Sow., pl. 508. fig. 1.) Ooliteinférieure,
Yorkshire (Phil.) Oolite inférieure, Frome, So-

merset (Sow.)

—litterata (Y et B.) Lias: Yorkshire (Phil., pl. 14.
fig. 11.)

- gibbosa (Sow., pl. 235. 236.) Pierre de Portland (Conyb.) Forest marble, Normandie (Be Cau.) - duplicata (Sow., pl. 237. fig. 4. 5.) Oolite inférieure; centre et sud de l'Angleterre (Conyb.)

Forest marble, Normandie (De Cau.),
—elongato (Sow., pl. 451.) Argille d'Oxford, Normandie (De Can.); Angleterre (Sow.) Grande
oolite, Alsace (Voltx.) Cornbrash; Wilts (Lons.);
— imbriculo (Sow., pl. 507. fig. 2, 5.) Grande oo-

lite; Aneliff: Wills (Cookson.)

- cuspidata (Sow., pl. 507. fig. 4. 5.) Grande oolite; Aneliff (Cookson); Var. Terrain à chailles;
Ferrière, Haute-Saône (Thir.) Forest marble;

Rnpt, Hante-Saône (Voltz.)
— pullus (Sow., pl. 598. fig. 2. 2.) Grande oolite;
Ancliff (Cookson.)

- sarie (Lam.) Lias supérieur ; Gundershoffen , Bas-Rhini Boll, Wurtemberg (Voltz.)

- incursa (Benett.) couches de Portland, Tisbury, Wiltshire (Benett.)

Trigonia. Espèce non déterminée. Coral rag. Centre et Snd de l'Angleterre (Conyh.) Coral rag: Normandie (De Cau.)

Nucula elliptica (Phil., pl. 11. fig. 19. et pl. 9. fig. 11.) Argile d'Oxford; Yorkshire (Phil.)

— nuda (Y. et B.) Argile d'Oxford; Yorkshire.

- variabilis (Sow., pl. 475. fig. 2.) Grande colite et colite inférieure; Yorkshire (Phil., pl. 5. fig. 6.)

Grande oolite, Ancliff, près Bath (Cookson.)

— lackryma (Sow., pl. 47. fig. 5.) Grande oolite
et oolite inférieure; Yorkshire (Phil., pl. 9.
fig. 25.) Grande oolite Ancliff (Sow.) Argile de

Bradford; Bouxwiller (Voltx.)

— oxiniformis (Phil., pl. 11, fig. 13.) Onlite inferieurs; Yorkshire (Phil.)

rieurs; Yorkshire (Phil.)

— onum (Sow., pl. 476. fig. 1.) Lins; Yorkshire (Phil., pl. 12. fig. 4.)

— pectinata (Sow., pl. 192, fig. 6.7.) Argile d'Oxford, Normandie (De Cau.) Argile de Bradfordi Wiltshire (Lons.)
— claviformia (Sow., pl. 476, fig. 2.) Lina, Sud de

la France (Dufr.) Lias supérieur Fallon, Haute-Saône (Voltx.) Argila d'Oxford, Mont-Terrible; Besançon; Présenvillers, Doubs (Voltx.) - mucronata (Sow., pl. 476, fg. 4.) Grande colite

-- mucronata (Sow., pl. 476, f.g. 4.) Grande oolstei Aneliff, Wilts (Cookson.) -- Hammeri (Defr.) Lias supérienri Gunders-

hoffen, Bas-Rhin; Mende (Voltz.)

— Espèce non déterminée. Oolite coralline: Yorkshire (Phil.) Oolite inférieure, Dundry. Lias; centre et sud de l'Angleterre (Conyb.)

Pectunculus minimus (Sow., pl. 472. fig. 5.) Grande oolite; Ancliff, Wiltshire (Cookson.) — oblongus (Sow., pl. 473. fig. 5.) Grande oolite:

Ancliff, Wilts (Cookson.)

Area quadrisulcate (Sow., pl. 475. fig. 1.) Coral
rag, Malton (Sow.) Oolite coralline; Yorkshire
(Pbil.)

- amula (Phil., pl. 3. fig. 29.) Oolite coralline; Yorkshire (Phil.) - pulchra (Sow., pl. 473. fig. 3.) Grande colite;

Ancliff, Wilts (Cookson.)Calcaire de la Rochelle

- trigonella. Wasseralfingen, Wurtember (Hen.)

— elongata. Wasseralfingen (Hæn.) — rostrata. Wasseralfingen (Hæn.)

 Espèce non déterminée. Lias, Centre et Sud de l'Angleterre (Conyb.) Argile de Bradford; Wiltshire. Terre à foulon, oolite inférienre environs de Bath (Lons.)

Cucullara oblonga (Sow., pl. 206. fig. 1. 2.) Oolite coralline; Yorkshire(Phil., pl. 5. fig. 24.) Oolite inférieure, Dandry (Conyb.) Oolite inférieure; Barendorf, Thurnau (Munst.)

-centracta (Phil., pl. 5, fig. 30.) Onlite coral line Yorkshire (Phil.)

— triangularis (Phil., pl. 5. fig. 31.) Oolite coralline: Yorkshire (Phil.)

- Cucullata pectinata (Phil., pl. 3, fig. 32.) Oolite coralline: Yorkshire (Phil.)
- . elougata (Sow., pl. 447. fig. 1.) Oolite coralline et grande oolite; Yorkshire(Phil., pl. 3. fig. 33.)
- Calcaire de la Rochelle : (Dufr.) Cross Hands. Gloncestershire (Steinhauer.) - concinno (Phil., pl. 5. fig. 9.) Argile d'Oxford
- et roches de Kelloway; Yorkshire (Phil.) - imperialis (Bean.) Grande oolite; Yorkshire (Phil., pl. 9. fig. 19.)
- cylindrica (Phil., pl. 9. fig. 20.) Grande colite; Yorkshire (Phil.) cancellata (Phil., pl. 11. fig. 44.) Grande oolite;
- Yorkshire (Phil.) - reticulota (Bean.) Oolite inférienre; Yorkshire
- (Phil., pl. 11. fig. 18.) - minuta (Sow., pl. 447. fig. 3.) Grande colite;
- Aneliff, Wiltshire (Cookson.)
  -rudis (Sow., pl. 447. fig. 4.) Grande oolite; An-
- eliff, Wiltshire (Cookson.) -Espèce non déterminée. Argile d'Oxford; Haute-
- Saone (Thir.) Lias; Yorkshire (Phil.) Lias; Centre et Snd de l'Angleterre (Conyh.)
- Hippopodium ponderosum (Sow., pl. 250,) Oolite coralline et lias; Yorkshire (Phil.) Lias; Centre et Sud de l'Angleterre (Conyb.)
- Isocardia rhomboidalis (Phil., pl. 3. fig. 28.) Oolite coralline; Yorkshire (Phil.)
- tumida (Phil., pl. 4. fig. 25.) Grès calcaire; Yorkshire (Phil.) - minima (Sow., pl. 295. fig. 1.) Cornbrash et
- grande colite; Yorkshire (Phil., pl. 7. fig. 6.) Cornbrash: Wiltshire (Lons.) - concentrico (Sow., pl. 491. fig. 1.) Grande oolite et colite inférieure; Yorkshire (Phil., pl. 11.
  - fig. 40.) Argile d'Oxford ; Normandie (De Can.) Cornbrash; Northamptonshire (Sow.) Terre & foulon; Somerset (Lons.) Oolite inferieure ferrugineuse; Hayange, Moselle; les Montiers, Calvados (Voltz.)
- angulata ( Phil., pl. 2. fig. 20.) Grande oolite; Yorkshire (Phil.)
- rostrata (Sow., pl. 295. fig. 3.) Gloncestershire (Sow.) Oolite inférieure; Yorkshire (Phil.) -striata (Dorh.) Cale. de Portland; Fresnes Saint-
- Mamès, Hante-Saone (Voltz.) Calc. de l'argile de Kimmeridge; Porentruy; Montbéliard, Besancon (Voltz.)
- " tener (Sow., pl. 295, fig. 2.) Roches de Kelloway (Sow.) Oolite inférieure; Wasseralfingen , Wurtemberg. Lias supérieur; Xocourt, Meurthe (Voltz.)
- \* dicerato (Dorh.) Oolite dn coral rag; Angoulin; Charente-Inférieure (Voltz.) - Espèces non déterminées. Forest marble; Nor-
- mandie (De Cau.) Cale. de l'argile de Kimmeridge et conches de Portland; Charriez, Fresnes Saint-Mamès , Haute-Saone : Montbéliard : Be-

- sançon; Porentruy; Angonlin, Charente; Baltigen, Suisse (Voltz.) Cardito similis (Sow., pl. 952, fig. 5.) Oolite co-
- ralline, grande colite et colite inférieure; Yorkshire (Phil.) Oolite inférienre; Dundry (Conyh.) - luuulato (Sow., pl. 232. fig. 1. 2.) Oolite inférieure; Dundry (Conyh.) Oolite inférieure; Normandie (De Cau.)
- strioto (Sow., pl. 89. fig. 1.) Lias; Normandie (De Cau.) Oolite inférieure; Bath (Sow.) - Espèce non déterminée, Pierre de Portland
- (Conyh.) Cardium lobatum (Phil., pl. 4. fig. 5.) Oolite co-
- ralline: Yorkshire (Phil.) dissimile (Sow., pl. 555. fig. 3.) Roches de Kel-
- loway; Yorkshire (Phil., pl. 5. fig. 27.) Pierre de Portland; Portland (Sow.) Terrain colitique; Braambury Hill; Brora (Murch.)
- citriuoideum (Phil., pl. 7. fig. 7.) Cornhrash; Yorkshire (Phil.)
- cognatum (Phil., pl. 9. fig. 14.) Grande colite; Yorkshire (Phil.) - acutaugulum (Phil., pl. 11. fig. 6.) Grande oo-
- lite et oolite inférienre; Yorkshire (Phil.) - semiglabrum (Phil., pl. 9. fig. 15.) Grande oo-
- lite: Yorkshire (Phil.) -incertum (Phil., pl. 11. fig. 5.) Oolite inférieure:
- Yorkshire (Phil.) - striatulum (Sows, pl. 553, fig. 1.) Calcaire et
- argile schistense; Inverhrora, Ecosse (Mnrch.) Oolite inférieure; Yorkshire (Phil., pl. 11. fig. 7.)
- gibberulum (Phil., pl. 11. fig. 8.) Oolite inférieure; Yorkshire (Phil.) - truncatum (Sow., pl. 553. fig. 5.) Lias; York-
- shire (Phil., pl. 13, fig. 14.) Gres, calcaire, etc.; Inverbrora (Murch.)
- multicostatum ( Bean. ) Lias; Yorkshire ( Phil., pl. 13. fig. 21.) Myocouchacrassa(Sow., pl. 467.)Oolite inférieure;
- Dundry, Brackenridge, Oolite inférieure; Normandie (De Cau.) Astarte cuneato (Sow., pl. 137, fig. 2.) Pierre de
- Portland; Snd de l'Angleterre, Oolite inférieure; Dandry (Conyh.) escarata (Sow., pl. 255.) Oolite inférieure; Dun-
- dry (Conyh.) Qolite inférieure; Normandie (De - planata (Sow., pl. 257.) Oolite inférieure; Nor-
- mandie (De Cau. ) Argile de Bradford; Nord de la France (Bohl.)
- trigonalis (Sow., pl. 444, fig. 1.) Oolite inféricure; Dundry (Johnstone.)
- orbicularis (Sow., pl. 444. fig. 2. 3.) Grande oolite; Aneliff, Wiltshire (Cookson.)
- pumilo (Sow., pl. 444. fig. 4. 5. 6.) Grande oclite; Aucliff, Wiltshire (Gookson.) Calcaire de la Rochelle ( Dufr.) Forest marble; Rupt, Hante-Saone (Voltz.)

weiler, Bas-Rhin; Banz, Franconie (Voltz.) \* - cordiformis. Marnes du lias supérieur (Deshaves.) Oolite inférieure ferrugineuse; les Mou-

tiers, Saint-Vigor, Calvados (Voltz.) - Espèce non déterminée. Lias, Centre et Sud de

l'Angleterre (Conyh.) Coral rag et argile de Kimmeridge; Hante-Saone (Thir.) Cornbrash; Wilt-

shire (Lons.) Crassing proto (Smith.) Oolite coralline; Wiltshire; Oxfordshire; Yorkshire (Phil., pl. 3. 6g. 25.)

- elegans (Sow.) Oolite egraffine et oolite inférienre; Yorkshire (Phil., pl. 11. fig. 41.) Calcaire de la Rochelle; (Dufr.) Lumachelle et grès ealcaire: Portgower, etc. (Murch.) Calcaire, argile schisteuse et grès; Inverhrora (Murch.)

- aliena (Phil., pl. 3. fg. 22.) Golite coralline; . Yorkshire (Phil.) - estensa (Phil., pl. 3 fig. 21.) Oolite coralline;

Yorkshire (Phil.) - carinata (Phil., pl. 5. fig. 5.) Grès calcaire, ar-

gile d'Oxford et roches de Kelloway; Yorkshire (Phil.) - Iurida (Sow.) Oolite inférieure; Dundry (Conyb.) Argile d'Oxford; Yorkshire (Phil., pl. 5.

fig. 2.) -minima (Phil., pl. 3, fig. 2.) (on Astarte minima) ' Grande colite, colite inférieure et liss; Yorkshire (Phil.) Cale, inférieur de l'argile de Kimmeridge, ou Calcaire à Astartes; caractéristique: Haute-Saone (Thir.) Ferrette, Haut-Rhin; Bé-

fort ; Porentruy (Voltz.) Venus varicosa (Sow., pl. 296.) Felmersham (Sow.) - Espèce non déterminée, Colite coralline, grès calcaire et lias; Yorkshire (Phil.) Pierre de Portland (Smith.) Coral rag. Normandie (De Cau.) Gres, argile schisteuse, etc. Inverbrora, Ecosse

(Murch.) Cytherea dolabra (Phil., pl. 9, fig. 12.) Grande oo-

lite; Yorkshire (Phil.) - trigonellaris (Voltz.) Lias; Gundershoffen

(Voltz.) - Iucinea (Voltz.) Lias; Gundershoffen (Voltz.) - cornea (Voltz.) Lins; Gundershoffen (Voltz.)

- Espèce non déterminée. Oolite coralline: Yorkshire (Phil.) Lias; Nord de la France (Bobl.)

Pullastra recondita (Phil., pl. 9. fig. 13.) Grande oolite; Yorkshire (Phil.) - oblita (Phil., pl. 9. fig. 15.) Oolite inférieure;

Yorkshire (Phil.) - Espèce non déterminée. Lins; Yorkshire (Phil.)

Donas Alduini (Al. Brong, ann. d. Mines, L. 6. pl. 7. fig. 6.) Colite inférienre; Nord de la France (Bobl.) Argilede Kimmeridge; Havre (Al. Brong.)

Soing , Hante-Saone ( Voltz. ) Oolite inferieure ferruginense; Saint-Vigor, Calvados (Voltz.)

Astarte Voltati. Fallon près Vesoni (Hon.) Off- | Corbis Invis (Sow., pl. 580.) Oolite coralline, roehesde Kelloway; Yorkshire (Phil., pl. 5.fig. 22.)

Marsham field, Oxford (Smith.) - oralis (Phil., pl. 5. fig. 29.) Roches de Kelloway; Yorkshire (Phil.)

-uniformis (Phil., pl. 12, fig. 3.) Lias; Yorkshire (Phil.)

Tellina ampliata (Phil., pl. 3. fig. 24.) Oolite coralline; Yorkshire (Phil.)

Psammobia larrigata (Phil., pl. 4. fig. 5.) Oolite coralline, grande colite et colite inférienre; Yorkshire (Phil.) Lucina crassa (Sow., pl. 557. fig. 3.) Grès et eal-

eaire fendillé; Braambury Hill; Brora, Grande formation arénaeée; Iles Hébrides, Écosse (Murch.) Grès calcaire; Yorkshire (Phil.) Lincolnshire (Sow.)

- Iyrata (Phil., pl. 6. fig. 11.) Roches de Kelloway; Yorkshire (Phil.)

- despects (Phil., pl. 9. fig. 8.) Grande colite; Yorkshire (Phil.) -Espèce non déterminée, Coral rag et forest mar-

ble; Normandie (De Cau.) Oolite inférieure; Yorkshire (Phil.) Argile schisteuse, etc.; Inverbrora, Leosse (Murch.) Sanguinolaria undulata (Sow., pl. 548. fig. 1

et 2.) Grès, calcaire et ancile schisteuse: Inverbrora, Écosse (Murch.) Grès calcaire, argile d'Oxford et cornbrash; Yorkshire (Phil., pl. 5. 5g. 1.)

- elegans (Phil., pl. 12. fig. 9.) Lias; Yorkshire (Phif.) -Espèce non déterminée. Lias; Ross et Cromarty,

Ecosse (Murch.) Lias; Yorkshire (Phil.) Corbula curtaneeta (Phil., pl. 5. fig. 27.) Oolite coralline et roches de Kelloway; Yorkshire (Phil.)

depressa (Phil., pl. 9. fig. 16.) Grande oolite; Yorkshire (Phil.)

-? cardioides (Phil., pl. 14. fig. 12.) Liss; Yorkshire (Phil.) - obscura (Sow., pl. 579. fig. 5.) Brora (Murch.)

- Espèce non déterminée. Forest marble; Wiltshire (Lons.)

Mactra gibboso. Forest marble; Normandie (De Cau.

Amphideema decurtatum (Phil., pl. 7. fig. 11.) Cornbrash et grande oolite; Yorkshire (Phil.) Argile de Kimmeridge et grande oolite; Baute-Saone (Thir.)

- recureum (Phil., pl. 5. fig. 95.) Oolite coralline et roches de Kelloway; Yorkshire (Phil.) Argile de Kimmeridge; Havre (Phil.)

- securiforme (Phil., pl. 7. fig. 18.) Cornbrash, oolite inférienre; Yorkshire (Phil.) Argile de Kimmeridge; Håvre (Phil.)

- donaciforme (Phil., pl. 12. fig. 5.) Lias; Yorkshire (Phil.) Waldenheim, Bas-Rhin (Voltz.) Oo-

lite inférience ferrugineuse; Hayange et Knntange, Moselle (Voltz.)

Amphidesma rotundatum (Phil., pl. 19. fig. 6.) Lias; Yorkshire (Phil.) Gres marneux; Gundersboffen, Bas Rhin. Oolite inferienre; Hayange, Moselle; Befort; Bouxwiller. Argile de Bradford; Bouxwiller, Bas-Rhin (Voltz.)

Lutrária Jurassi (Al. Brong., Ann. d. Mines, t.6. pl. 7. fig. 4.) Forest marble; Ligny, Mense (Al. Brong.) Calc. de l'argile de Kimmeridge; Audincourt, Doubs (Voltx.)

Gastrochana tortuosa (Sow., pl. 526. fig. 1.) Oolite inférienre; Yorkshire (Phil., pl. 11. fig. 36.) Mya litterata (Sow., pl. 224. fig. 1.) Oolite coralline, grès calcaire, argile d'Oxford, roches de Kelloway, cornbrash et lias; Yorkshire. (Phil., pl. 7. fig. 5.) Argile schisteuse, gres et caleaire; loverbrora, Écosse (Mnrch.) Calc. de l'argile de Kimmeridge; Mootbeliard; Besançoo; Porentruy (Voltz.)

-depressa (Sow., pl. 418.) Argile d'Oxford; Yorkshire (Phil., pl. 2. fig. 8.) Argile de Kimmeridge; Angouleme (Dufr.) Argile de Kimmeridge: Havre (Phil.) Argile schisteuse, grès et calcaire; inverbrora, Écosse (Murch.)

- calceiformie (Phil., pl. 11. fig. 3.) Roches de Kelloway, grande colite et colite inférieure;

Yorkshire (Phil.) - dilata (Phil., pl. 11. fig. 4.) Oolite inférienre; Yorkshire (Phil.)

- mquata (Phil., pl. 11. fig. 2.) Oolite inférieure; Yorkshire (Phil.) - V. scriptu (Sow., pl. 224. fig. 2 à 5.) Oolite inférienre ; Dundry (Cooyh.) Grande colite ; Al-

sace (Brong.) Grès micacé; lles Hébrides, Écosse (March.) - mandibula (Sow., pl. 45.) Argile de Kimmeridge; environs d'Angoulème (Dufr.)

- angulifera (Sow., pl. 224. fig. 6. 7.) Grande oolite; Hante-Saooe (Thir.) Terre à foulon; environs de Bath (Lons.) Argile de Bradford; Bouxwiller (Voltz.)

Pholadomya Murchisoni (Sow., pl. 545.) Grès calcaire et argile schisteuse; Inverbrora, Ecosse (Mureb.) Oolite coralline et cornbrash; Yorkshire (Phil., pl. 7. fig. 9.) Oolite inférieure; Normandie (De Can.) Béfort (Voltz.) Calc. de l'argile de Kimmeridge; Porentruy; Montbellard (Voltz.) Argile de Bradford; Boux willer, Bas-Rhin(Voltz.) - simplex (Phil., pl. 4. fig. 31.) Grès caleaire; Yorkshire (Phil.) Caleaire de l'argile de Kim-

meridge; Charriez, Haute-Saone; Porentruy (Voltz.) - deltoidea (Sow., pl. 197. fig. 4.) Grès calcaire;

Yorkshire (Phil.) Roches de Kelloway et cornbrash; Centre et Sud de l'Angleterre (Conyb.) - obsoleta (Phil., pl. 5. fig. 2.) Argile d'Oxford et

roches de Kelloway; Yorkshire (Phil.)

Pholadomya oralis (Sow., pl. 226.) Corobrash; Yorkshire (Phil.) Pierre de Portland (Conyb. Argile d'Oxford ; Normandie (De Cau.) Argile de Kimmeridge; Angoulème; Calcaire de la

Rochelle; (Dufr.) acuticostata (Sow., pl. 546. fig. 1. 2.) Grande oolite; Yorkshire (Phil.) Argile de Kimmeridae; Cahors, Angoulème, Sud de la France (Dufr.

Calc. de l'argile de Kimmeridge; caractéristique; Charriez, Haute Saone (Thir.) Mootbellard; Besançon, Porentruy (Voltz.)

- nana (Phil., pl. 9. fig. 7.) Grande oolite; York-

shire (Phil.)

- producta (Sow., pl. 197. fig. 1.) Grande oolite; Yorkshire (Phil.) Cornbrash et colite inférieure; Centre et Sud de l'Angleterre (Conyb.) Cornbrash; Wiltshire (Lons.)

- obliquata (Phil., pl. 13. fig. 15.) Grande oolite, oolite inférieure et liss; Yorkshire (Phil.)

- fidicula (Sow.) Oolite inférieure; Yorkshire (Phil.) Cornbrash; Centre et Sud de l'Angleterre. Onlite inferience; Dundry (Cooyb.) Lias; Normandie (De Cau.) Cornbrash; Wiltshire. Terre à fouloo; enviroos de Bath (Lons.) Soleure (Hon.) Ooliteinférienre; Conflans, Haute-Saone (Thir.) Oolite inférience ferrugineuse; Hayange et Knntaoge, Moselle (Voltz.)

- obtues (Sow., pl. 197. fig. 2.) Oolite inférieure; Dundry (Conyb.)

- ambigua (Sow., pl. 227.) Oolite inférieure; Duodry (Conyb.) Argile d'Oxford; Dives Calvados (Voltz.) Lias supérieur : Gundershoffen Bas Rhin (Voltz.) Lizs, Bath (Lons.) Soleure Porta Westphalics (Horn.) Bahlingen (De Buch.) - equalis (Sow., pl. 546. fig. 5.) Weymouth

(Sow.) Oolite inférieure; Normandie (De Can.) - gibbosa, Lins; Normandie (De Can.) Soleure (llan.)

- Protei (Cardium Protei, Al. Brong. Ann. des Mines, t. 6. pl. 7. fig. 7.) Caleaire jnrassique de la Rochelle; (Dufr.) Argile de Kimmeridge; Havre, Perte du Rhôce (Al. Brong.) Calc. de l'argile de Kimmeridge; caractéristique; Charriez, Hante-Sadoe (Thir.) Porentruy; Monthéliard (Voltz.)

- clathrata (Munst.) Bavière; Hohenstein, Saxe (Munst.) Espèce non déterminée. Argile d'Oxford;

Haute Saone (Thir.) Panopara gibbosa (Sow.) Grande oolite: Yorkshire (Phil.) Oolite inférieure; Dundry (Conyh.)

Pholas recondita (Phil., pl. 3. fig. 19.) Oolite coralline; Yorkshire (Phil.) -compresson (Sow., pl. 605.) Argilede Kimmeridge; Oxford, G. E. (Smith.)

MOLLUSQUES.

Dentalium giganteum (Phil., pl. 14. fig. 8.) Lias; Yorkshire (Phil.)

- Dentalium cylindricum (Sow., pl. 79. fig. 2.)Lias; Centre et Sud de l'Angleterre (Conyb.) — Espèce non déterminée. Grès calcaire; York-
- shire (Phil.)

  Patella latissima (Sow., pl. 139. fig. 1. 5.) Argile
  d'Oxford; Yorkshire (Phil.) Argile d'Oxford;
- d'Oxford; Yorkshire (Phil.) Argile d'Oxford; centre et and de l'Angleterre (Conyb.) - rugosa (Sow., pl. 139. fig. 6.) Forest marble;
- Centre et sud de l'Angleterre (Conyb.) Forest marble; Normandie (De Can.) — Icreis (Sow., pl. 86. fig. 5. 4.) Lias; Centre et
- tæris (Sow., pl. 30. hg. 5. 4.) Lins; Centre et Snd de l'Angleterre (Conyb.) - lata (Sow., pl. 484. fig. 1.) Schiste de Stones-
- tata (Sow., pt. 404. ng. 1.) Schiste de Stonesfield (Sow.) — anculoides (Sow., pl. 484. fig. 2.) Grande oolite;
- Aneliff, Wiltshire (Cookson.)

   nana (Sow.) Grande oolite; Aneliff, Wiltshire (Cookson.)
- discoides (Schlot.) Lias; Gundershoffen (Voltz.) Emarginula scalaris (Sow., pl. 519. fig. 3. 4.) Grande oolite; Aneliff, Wiltshire (Cookson.)
- Grande oolite; Aneliff, Wiltshire (Cookson.)

  Pileolus plicatus (Sow., pl. 452. fig. 1. 2. 3. 4.)

  Grande oolite; Wiltshire (Lons.)
- Ancilla, espèce non déterminée. Grande colite et forest marble; Normandie (De Can.) Bulla clongata (Phil., pl. 4. fig. 7.) Oolite coral-
- line; Yorkshire (Phil.)

  Espèce indéterminée. Calcaire de l'argile de Kimmeridge; Lebanné, près Porentruy
- (Voltz.)
  Helicina polita (Sow., pl. 285.) Oolite inférieure;
  - Cropredy, Oxfordshire (Conyb.)

     compressa (Sow., pl. 10.) Lias; Centre et Sud
    de l'Angleterre (Conyb.)
- expansa (Sow., pl. 273. fig. 1. 2. 5.) Lius; Centre et Snd de l'Angleterre (Conyb.)
- solarioides (Sow., pl. 273. fig. 4.) Lias; Centre et Snd de l'Angleterre (Conyb.)
- Auricula Sedgrici (Phil., pl. 11. fig. 55.) Oolite inferienre; Yorkshire (Phil.)
- Melnis Heddingtonensis (Sow., pl. 39.) Oolise coralline, cornibrash, grande oolise to ooliseinférieure; Yorkshire (Phil.) Coral rag; Centre et Sud de l'Angleterre. Oolise inférieure; Bundry (Conyb.) Coral rag et oolise inférieure; Normandie (De Cau.) Caleaire fendillé, etc., Brasmbury Hill, Brors (Murch), Argie de Kimseridge; Harre (Phil.) Coral rag; Weymouth (Sedg.)
- atriata (Sow., pl. 47.) Oolite coralline et grande oolite; Yorkshire (Phil.) Coral rag et lias; Centre et Sud de l'Angleterre (Conyb.) Coral rag; Weymouth (Sedg.); Nord de la France (Bobl.) Verdun (Voltz.) Argile de Kimmeridge; Have (Phil.) Oolite inférieure; Gouhenans, Haute-
- Saone (Voltz.)

   vittata (Phil., pl. 7. fig. 15.) Cornbrash; Yorkshire (Phil.)

- Melania lineata (Sow., pl. 218. fig. 1.) Oolite inférieure; Yorkshire (Phil.) Dundry (Conyb.) Normandie (De Cau.) — Espèce non déterminée. Grande oolite; Centre
- et Sud de l'Angleterre (Conyb.)

  Paludina, espèce non déterminée. Conches de
- Patudina, espèce non determinée. Conches de Portland; Haute-Saône (Thir.) Ampullaria, espèce non déterminée. Coral rag.
- Ampunaria, espece non determinee. Corai rag, cornbrash et oolite inférieure; Centre et Sud de l'Angleterre (Conyb.) Coral rag; Normandie (Be Cau.) Argile de Bradford; Nord de la France (Bobl.)
- Nerita costata (Sow., pl. 465. fig. 5. 6.) Oolite inférieure; Yorkshire (Phil., pl. 11. fig. 32.) Grande oolite, Aneliff, Wiltshire (Cookson.) - sinuosa (Sow., pl. 217. fig. 2.) Pierre de Portland (Conyb.)
- iana (Conyn.)
   Ierriguia (Sow., pl. 217. fig. 1.) Oolite inférieure; Dandry (Conyb.) Lumaehelle et grès ealeaire; Portigower, etc., Écosse (Murch.)
   seinsta (Sow., pl. 465. fig. 3. 4.) Grande oolite;
- Aneliff, Wiltshire (Cookson.)
  \*— anlcost (Zieten , pl. 54-10.) Coral rag; Na-
- theim, Wnriemberg (Zieten.)
  Natica arguta (Smith.) Oolite coralline; Yorkshire
  (Phil.)
- nodulata (Y. et B.) Oolite coralline, Yorksbire (Phil.)
  - Pincio (Phil., pl. 4. fig. 9.) Oolite coralline; Yorkshire (Phil.)
  - adducto (Phil., pl. 11. fig. 35.) Grande oolite et oolite inférieure; Yorkshire (Phil.) - tumidula (Bean.) Oolite inférieure; Yorkshire
  - (Phil., pl. 11. fig. 25.)
     Espèce non déterminée. Lias; Yorkshire (Phil.)
    Tornatilla, espèce non déterminée. Lias; Centre
  - et Snd de l'Augleterre (Conyb.)

    Vermetus compressus (Y. et B.) Oolite eoralline,
    oolite inférienre; Yorkshire (Phil.)
  - -- nodus (Phil.) Cornbrash et grande oolite; Yorkshire (Phil.) -- Espèce non déterminée. Cornbrash; Wiltshire
  - Lons.)

    Delphinula, espèce non déterminée. Oolite eoralline et grande oolite; Yorkshire (Phil.)
  - Solarium caliz (Bean.) Oolite inférieure; Yorksbire (Phil., pl. 11. fig. 30.)
  - conoideum (Sow., pl. 11. fig. 5.) Pierre de Portland (Conyb.)
- Cirrus cingulatus (Phil., pl. 4, fig. 28.) Grès calcaire; Yorkshire (Phil.) — depressus (Sow., pl. 428. fig. 5.) Roches de
  - Kelloway; Yorkshire (Phil., pl. 6. fig. 12.) Argile de Bradford; Bouxwiller (Voltz.) Oolite inférieure; Beiehenbaeh, Aalen, Wurtemberg (Zieten, pl. 55. fig. 7.)
- nodosus (Sow., pl. 219. fig. 1. 2. 4.) Oolite inférieure; Bundry (Conyb.)

- Cirrus Leachii (Sow., pl. 219. fig. 5.) Oolite inférieure; Dundry (Conyb.)
- carinatus (Sow., pl. 429. fig. 5.) Oolite inferieure; Wiltshire (Lons.) - Espèce non déterminée. Lias; Nord de la
- France (Bobl.) Argile d'Oxford, Hante-Saône (Thir.) Pleurotomaria conoidea (Desh.) Normandie (Desh.)
- ornata (Defr.) Oolite inférieure; Bayenx (Desh.) Oolite inférieure; Dundry (Conyb.) Oolite inférienre; Normandie (De Can.) Lias; Nord de la France (Bobl.)
  - granulata (De France.) Oolite inférieure; Stuifenberg, Wortemberg (Zieten, pl. 35. fig. 4.) Argile de Bradford; Bouxwiller, Bas-Rhin (Voltz.) Identique avec le Trochus arenouse ou
- granulatus de Sowerby, qui snit (Zieten.) Trochus arenosus (Sow., pl. 220. fig. 2.) Oolite eoralline, grès calesire, cornbrash, et colite inférieure: Yorkshire (Phil.) Oolite inférieure;
- Dundry (Conyb.) Oolite inférieure; Normandie (De Can.) - tornatilis (Phil., pl. 4. fig. 16.) Oolite eoral-
- line; Yorkshire (Phil.) - tiara (Sow., pl. 221. fig. 2.) Grès calcaire;
- Yorksbire (Phil.) Coral rag; Centre et sud de l'Angleterre. Oolite inferieure; Dundry (Conyb.) Oolite inférienre; Normandie (De Can.) - guttatus (Phil., pl. 6. fig. 14.) Roches de Kello-
- way; Yorkshire (Phil.) - monilitectus (Phil., pl. 9. fig. 35.) Grande oolite;
- Yorkshire (Phil.) - bisertus (Phil., pl. 11. fig. 27.) Oolite inférieure;
- Yorkshire (Phil.) - pyramidatus (Bean.) Oolite inférieure; York-
- shire (Phil., pl. 11. fig. 22.) - anolicus (Sow., pl. 142.) Lias: Yorkshire (Phil.) Centre et Sud de l'Angleterre (Conyb.) Oolite
- inférieure; Hante-Saone (Thir.) - angulatus (Sow., pl. 181. fig. 3.) Oolite inférieure; Centre et Snd de l'Angleterre (Conyb.) Oolite inférieure; Normandie
- dimidiatus (Sow., pl. 181. fig. 4.) Oolite inférieure; Centre et Sud de l'Angleterre
- (Conyb.) - duplicatus (Sow., pl. 181. fig. 5.) Oolite inférieure; Centre et Sud de l'Angleterre (Convb.)
- Argile d'Oxford; Morre, près de Besançon; Mont-Terrible (Voltz.) Lias supérieur; Fallon, Haute-Saone; Banz, Franconie; Offweiler, Gundershoffen, Bas-Rhin (Voltz.)
- clongatus (Sow., pl. 193. fig. 2. 3. 4.) Oolite inférieure; Dundry (Conyb.) Forest marble et oolite inférienre; Normandie (De Cau.)
- punctatus (Sow., pl. 193, fig. 1.) Oolite inférieure; Dundry (Conyb.) Oolite inférieure, Normandie (De Cau.)
- abbreviatus (Sow., pl. 193. fig. 5.) Oolite infé- | \* quadricinctus (Zieten, pl. 55. fig. 1.) Oolite

- rieure; Bundry (Conyb.) Oolite inférieure; Normandie (De Cau.)
- Trochus fasciatus (Sow., pl. 220. fig. 1.) Oolite inférieure; Dundry (Conyb.) Oolite inférieure; Normandie (De Cau.)
- prominent (Sow., pl. 220, fig. 3, t. 4, p. 150.) Oolite inférieure; Dundry (Conyb.) Oolite inférieure; Normandie (De Cau.)
- imbricatus (Sow., pl. 272. fig. 3. 4.) Lias; Centre et Sud de l'Angleterre (Conyb.) Oolite inférieure: Normandie (De Cau.) Ling Sud de la France (Dufr.) Soleure (Han.)
- reticulatus (Sow., pl. 272, fig. 2.) Oolite inferieure; Normandie (De Cau.) Coral rag; Weymonth (Sedg.)
- rugatus (Benett.) Conches de Portland; Tisbury, Wiltshire (Benett.)
- speciosus (Munst.) Hohenstein, Saxe. Oolite inférieure Bavière (Munst.)
- jurensis (Zieten, pl. 34. fig. 2.) Coral rag; Nattheim, Wurtemberg (Ziet.) " - quinquecinctus (Zieten, pl. 55. fig. 2.) Coral
- rag; Nattheim, Wartemberg (Zieten.) - Espèce non déterminée. Pierre de Portland et
- arrile de Bradford; Centre et sud de l'Angleterre (Conyb.) Coral rag; Normandie (De Cau.) Argile d'Oxford, coral rag et grande colite; Hante-Saone (Thir.)
- Risson leavis (Sow.) Grande colite; Aneliff, Wiltshire (Cookson.)
- acuta (Sow., pl. 600. fig. 2.) Grande oolite; Ancliff (Cookson.) - obliquete (Sow., pl. 609. fig. 5.) Grande oolite;
- Aneliff (Cookson.) - duplicata (Sow., pl. 609. fig. 4.) Grande oolite; Ancliff (Cookson.)
- Turbo muritatus (Sow., pl. 240. fig. 4.) Oolite coralline, grande colite et colite inférieure; Yorkshire (Phil., pl. 4. fig. 14.) Coral rag; Centre et Sud de l'Angleterre (Conyb.) Coral rag;
  - Weymouth (Sedg.) - funiculatus (Phil., pl. 4. fig. 11.) Oolite coralline; Yorkshire (Phil.)
  - sulcostomus (Phil., pl. 6. fig. 10.) Roches de Kelloway; Yorkshire (Phil.)
  - unicarinatus (Bean.) Oolite inférieure; Yorkshire (Phil.)
  - Levigatus (Phil., pl. 11. fig. 51.) Oolite inférieure; Yorkshire (Phil.) - undulatus (Phil., pl. 13. fig. 18.) Liss; York-
  - shire (Phil.) - ornatus (Sow., pl. 240. fig. 1. 2.) Oolite infé-
  - rieure; Centre et Snd de l'Angleterre (Convb.) Oolite inférieure; Normandie (De Cau.) Lias; Gundershoffen (Voltz.) - obtusus (Sow., pl. 551. fig. 2.) Grande oolite;
    - Incliff (Cookson.)

inférieure; Stuifenberg, Wartemberg (Zieten.)

Turbo. Espèce non déterminée. Cornbrash et

grande oolite; Normandie (De Cau.)

Phasianella cincta (Phil., pl. 9, fig. 29.) Grande

oolite; Yorkshire (Phil.)

Turritella muricata (Sow., pl. 499. fig. 1. 2.)
Oolite coralline, grès calcaire, roches de Kelloway et oolite inférieure; Yorkshire (Phil.) Calcaire de la Rochelle; (Dufr.) Lumachelle et grès; Portgower, etc., Écosse (Murch.)

-cingenda Sow., pl. 499. fig. 3.)Oolite coralline. grande oolite et oolite inférieure; Yorkshire

(Phil., pl. 11. fig. 28.)

— quadricittata (Phil., pl. 11. fig. 23.) Oolite in-

férieure; Yorkshire (Phil.)
— concara (Sow., pl. 565. fig. 5.) Pierre de Port-

concara (Sow., pl. 565, hg. 5.) Pierre de Portland; Tisbury (Benett.)
 ccAinata (De Buch.) Banz; Langheim (De Buch.)

Terrain à chaîtles, Mont-Terrible (Taurmann,)

\*\* tristriate (Zieten, pl. 22, Eg. 4). Clacies
compacte de l'Albe; Wurtgmberg (Thurmann,)

-- Espèce aon déterminée. Pierre de Portland,
coral rag, cornbrash, forest marble et argile
de Bradford; Gentre et Sud de l'Angièterre
(Conyb.) Argile de Bradford; Nord de la France
(Bobl.) Couches de Portland et Coral rag;
Raute-Safore (Thir), L'alas Balt (Lons.)

Nerinea tuberculata (Blain.) Bailty, près Auxerre (Hœn.)

- mose (Desh.) Saint-Mihiel, Meuse (Desh.)

- sulcato (Ziet., pl. 36. fig. 4.) Coral rag; Nat-

theim, Wurtemberg (Ziet.)
\* — terebra (Ziet., pl. 58. fig. 5.) Coral rag; Nattheim, Wurtemberg (Ziet.) Cale. de Portland;

Freunc Saint-Munde, Haute-Saine (Volta.)

— Engiese non determinets. Cord 1 age of Forett
marble; Normanifie (De Can.) Augile dis Bradmel, Sord den Frame (Indi), Cord 1 agg; Trèfreig, Sord den Frame (Indi), Cord 1 agg; Trèmeler, Gordon, Caleire de Fargile de Kimmermberg (10ta). Caleire de Fargile de Kimmerridge; Charries, Vy-le-Ferroux, Haute-Saine;
Forentruy; Mondhifard (Volta). Gold, de Portland; Soleure; Freunc Saint-Mamis, HauteSaine;
Charlies, Dele A saint-en de Tarries; Iròsolate (Volta). Gale: A saint-en de Tarries; Iròria; Tricourt, Hante-Saine; Verdun (Volta;
Carliston interretions (Var.) Bollborta; prés

Minden (Hen.) — muricutum. Mühlhausen, Bas-Rhiu (Hen.)

 Espèce non déterminée. Liss; Gundershoffen (Voltz.)

Mures haccanensis (Phil., pl. 4. fig. 18.) Oolite

coralline; Yorkshire (Phil.)

— rostellariformis (De Buch.) Coral rag; Randen;

Schafhouse (De Buch.)
Rostellaria bispinoso (Phil., pl. 4. fig. 52.) Grès

Rostellaria bispinoso (Phil., pl. 4. fig. 32.) Grès ealcaire et roches de Kelloway; Yorkshire (Phil.) Rostelların trifida (Bean.) Argiled Oxford; Yorkshire (Phil., pl. 5. fig. 14.)

-composite (Sow., pl. 558. fig. 2.) Grès, calcaire et argilechisteus; inverterore, Ecose (Murch). Grande colite et colite inférieure; Yorkshire (Phil.) Argile d'Oxford; Weymouth (Sow.) Argile de Kimmeridge; Härre (Phil., pl. 9. 9. 2.9.)

-Eapère non déterminée. Lian; Yorkshire (Phil.) Argile d'Oxford, roches de Kelloway, cornabrath, foreat marble et colite inférieure; Centre et Sud de l'Angleterre (Compt.) Argile d'Oxford;

Normandie (De Can.)

Pterocerus Oceani (Strombus... Al. Brong. Ann.

d. Mines., 1. 6. pl. 7. fig. 2.) Argile de Kimmeridge; Hävre; chaine du Jura (Al. Brong.) Couches de Portland, argile de Kimmeridge; HanteSaone (Thir.)

-Ponti (Strombus... Al. Brong. Ibid., pl. 7. 5g. 3.) Argile de Kimmeridge; le Håvre et la chalne du Jura (Al. Brong.) Argile de Kimmeridge; Haute-Saône (Thir.)

 Pelagi (Strombus... Al Brong. Ibid., pl. 7.
 fig. 1.) Argile de Kimmeridge; le Hàvre et la chaîne du Jura (Al. Brong.)

Acteron retuens (Phil., pl. 4. fig. 27.) Grès calcaire; Yorkshire (Phil.)

— glaber (Bean.) Grando colite et colite inférieure;
 Yorkshire (Phil.)
 — humeralis (Phil., pl. 11. fig. 34.) Oolite infé-

ricure; Yorkshire (Phil.)

— euspidatus (Sow., pl. 455. fig. 1.) Grande oolite: Ancliff, Wilts (Cookson.)

ocutus (Sow., pl. 455. fig. 2.) Grande colite;
 Ancliff, Wilts (Cookson.)

- Espèce non déterminée. Lina; Yorkshire (Phil.) Buccinum unilineatum (Sow., pl. 486, fig. 5. 6.) Grande oolite; Ancliff, Wilts (Cookson.) - Espèce non déterminée. Gréa, calcaire et argile

schiateuse; Inverbrora, Écosse (Murch.)
Terebra melanoïdes (Phil., pl. 4. fig. 15.) Oolite
coralline; Yorkshire (Phil.)

eoralline; Yorkshire (Phil.)

— granulata (Phil., pl. 7. fig. 16.) Oolite coralline
et cornbrash; Yorkshire (Phil.)

 retusta (Phil., pl. 9. fig. 27.) Grande oolite et oolite inférieure; Yorkshire (Phil.)
 sulcata. Coral rag; Nord de la France (Bobl.)

Belemuites 1.

# A. Capaliculées. a. Lancéolées.

Belemnites gracilis? (Phil., pl. 5. fig. 15.) Argile d'Oxford; Yorkshire (Phil.)

<sup>1</sup> Cette liste des Belemnites du groupe oolitique n'est pas conforme à celle de l'original anglais-Ellenous a été obligeamment envoyée par M. Voltz, dont le mémoire aur ce genre de fossiles est hien

- Belemnites fusiformis (Miller. Géol. trans., 2° série, 1.2.pl. 8. fg. 22.) Stonesfield (Miller.) Oolite coralline; Yorkshire (Phil.) Forest marble; Stonesfield (Miller.) Oolite inférieure ferrugineuse; Saint-Vigor, Calvados (Volta.)
- \* hastatus (Blainv., pl. 2. fig. 4.) Lias blen; Angletetre (Blainv.)
   semi-hasfatus (Blainv., pl. 2. fig. 5.) Argile
- -- semi-hasfatus (Blaiuv., pl. 2. fig. 5.) Argile d'Oxford; Dives, Calvados (Blaiuv.) Grès de l'argile d'#sford, Conrgecourt, Orne (Desu.) Lias; Gamelshansen, Wurtemberg (Ziet.) \*- semi-sulcatus (Munst. Mém. géél. de Boné.
- pl. 4. fig. 1 h 3 et 5 h 8.) Cale, comp. de Puble; Wurtemberg, Francouie (Voltz.) Cale, comp. de Alpes; Chalel-Sain-Denis, Voirons (Voltz.) Caleaire iithographique; Soleuhofen, Barière (Voltz.) Argile d'Oxford; Mon-Terrible; Perceyle-Grand, Haute-Saône; Saint-Amour, Jura (Voltz.)
- sub-hastatus (Ziet., pl. 21. fig. 2.) Oolite inférieure ferrugineuse; Stuifenberg, Wurtemberg (Ziet.) Saint-Vigor, Calvados (Voltz.)
- pueillus (Munst. Mém. géol. de Boué, pl. 4. fig. 4. 9. 10.) Galc. comp. de l'Albe; Streitberg, Bavière (Munst.)
- \* deformis (Munst. Mém. géel. de Boué, pl. 4. fig. 11. 12. 13.) Même gisement (Munst.)

# b. Conoides.

- late-sulcatus (Voltz.) Argile d'Oxford; caractéristique; Mont-Terrible; Besancon; Présentvillers, Doubs; Oiselay, Haute-Saone (Voltz.)
- canalientatus (Schlot.) Argile de Bradford. Stuifenberg, Wurtemberg (Ziet., pl. 21. fig. 5.) Argile d'Oxford; Haute-Saône (Thir.) Argile de
- Bradford; Bouxwiller, Bas-Rhin; Port-en-Bessin, Calvados (Voltz.)

  "— Altdorfiensis (Blainv., pl. 2. fig. 1.) Oolite inférieure ferragineuse; Altdorf (Blainv.) Mont
- Lupfen près de Rottveil, Wurtemberg (Voltz.)

   opiciconse (Blainv., pl. 2. fig. 2.) Dundry, près d'Oxford (Blainv.) Dolite inférieure ferrusineuse: Mont Lopfen près de Rottveil. Wasse.
- pres a Uxiora (Blainy.) Volite interseure ferrugineuse; Mont Lopfen près de Rottveil, Wasseralfingen, Wurtemberg (Voltz.) St-Vigor', les Moutiers, Calyados (Voltz.)

  — sulcatus (Miller, Géol. trans., 2º séric, t. 2.
- pl. 8. fig. 7 & a 5.) Oolite coralline, gree calcaire, argile d'Oxford et roches de Kelloway; Vorkshire (Phil.) Argile schiatense, gree et calcaire; laverbrora, Ecose (Murch.) Oolite inférieure; Dondry (Miller.) Saint-Vigor, Calvados (Voltz.)
- connu des géologues et des conchyliologistes. M. Voltz y a classé les espèces suivant un ordre fondé sur les rapports qu'il a reconnus entre elles. (Note du traducteur.)

- Belemnites Blainertili (Voltz., pl. 1. fig. 9). (B. acutus. Blainer, pl. 2. fig. 5.) Oolite inferieure ferrugineuse; Saint-Vigor, les Montiers; Calvados (Voltz.) Variété; (B. acutus. Ziet., pl. 21. fig. 1), Grés du lias; Sutienberg, Wurtemberg (Ziet.) Ce u'est pas le B. acutus de Miller, ai eelui de Sowerby.
- Non canaliculées. a. Sommet simple ou à un sillon.

# u. Lanctolées.

- dilatatus (Blainv., pl. 3. fig. 15.) Terre à foulon; Norddela Frauce (Bobl.) Odite inférieure ferrugineuse; Saint-Vigor, Calvados (Voltz.) Lias supérieur; Gundershoffen, Béfort (Voltz.) — pistilliformis (Blainv., pl. 5. fig. 14 à 17.) Oo-
- plating mis (platiny, pl. 5, ng. 14 a 17.) Oulite inférieure ferrugineuse; Saint-Vigor, Calvados (Voltz.) Lias supérieur; Sud de la France (Dnfr.) Thurnau; Pretzfeld; Banz; Amberg;
- Gundershoffen; Befort (Voltz.)

  "—clavatus (Schlot.) Lias supérieur; Mistelbach;
  Theta; Amberg, Bavière (Munst.)
- subclaratus (Voltz., pl. 1. fig. 11.) Lias supérieur; Boll, Wortemberg; Gundershoffen (Voltz.)
  - rentro-planus (Voltz., pl. 1. fig. 10.) Oolite inférieure ferrugineuse; St-Vigor, Calvados (Voltz.) Lias supérieur; Béfort (Voltz.)
  - teres (Ziet., pl. 21. fig. 8.) Lias supérieur;
     Goshach, Wurtemberg (Ziet.)
     umbilicatus (Blainv., pl. 5. fig. 11.) Lias;
  - Vieux Pont, près Bayeux (Blainv.)

     earinaius (Ziet., pl. 21. fig. 6.) Lias; Boll,
    Wurtemberg (Ziet.)

# A. Conoides.

- --awbdepreassa (Voitz., pl. 2. fig. 1.) Oolite inferieure ferrugineuse; Saint-Vigor et les Moutiers, Calvados (Voitz.) Lins supérieur; Gundershoffen, Uhrweiler, Bas-Rhin; Béfort, Buc, Haut-Rhin; Theta, Bavière; Schremberg, Wurtemberg (Voitz.)
- pygmaus (Ziet., pl. 21. fig. 9.) Lies supérieur;
   caractéristique; Boll (Ziet.)
   digitalis (Voltz., pl. 2. fig. 5.) Lies supérieur;
- caractéristique: Nancy: Gundershoffen; Boll; Bauz (Voltz.) - irregularis (Schlot.) (Ziet., pl. 25. fig. 6.) Lias supérieur : caractéristique: mémes localités
- abbreviatus (Miller, Géol. trans., 2º série, t. 2
   pl. 7. fg. 9. 10.) Grande oolite Yorkshire (Phil.)
   Lias: Ross et Cromarty, Écosse. Grès mieacé;
   lles Hébrides, Écosse (Murch.) Fer oolitique du

- grès marneux : Wasseralfingen Wurtemberg |
- (Voltz.) \* Belemnites excentricus (Blainv., pl. 3. fig. 8.) Argile d'Oxford; Vaches noires, Calvados (Blainv.) " - gigas (Blainv., pl. 3. fig. 9.) Oolite inférieure;

Bourgogne (Blainv.) \* - Voltsii (Munst.) Oolite inférieure; Gundersboffen; Rabenstein, Bavière; Gonbenans, Haute-Saone: Saint-Vigor et les Montiers, Calvados

(Voltz.) - elongatus (Miller, Géel, trans., 2º série, t. 2. pl. 7. fig. 6. 8.) (Blainv., pl. 4. fig. 7.) Lias; Yorkshire (Phil.) Ecosse (Murch.) Fer oolitique;

Wasseralfingen, Wurtemberg (Ziet.) - longiasimus (Miller, Géol. trans., 2º série,

pl. 8. fig. 12.) Lias supérieur: Bath (Lons.) Boll (Ziet., pl. 21, fig. 10, 11.)

- Muusteri (Voltz.) Oolite inférieure ferrugineuse : Saint-Vigor et les Moutiers, Calvados ; Conflans, Haute-Saone (Voltz.) Lias supérieur; Eckersdorf et Ellingen, Bavière (Munst.) Gundershoffen (Voltz.)

- larigatus (Ziet., pl. 21. fig. 12.) Lias supérieur; Boll, Wurtemberg (Ziet.) Oolite inférieure ferruginense; Saint-Vigor et les Moutiers, Calvados (Voltz.)

breviformis (Voltz., pl. 2. fig. 2. 3. 4.) Oolite inférieure ferrugineuse; Conflans, Haute-Saone; Hayange, Moselle; Besancon (Voltz.) Lias snpé-

rienr; Befort; Gundershoffen; Boll (Voltz.) " - cowiformis (Mnnst.) Lias supérieur; Miatelgau, Bavière; Boll, Wurtemberg (Mnnst.) \* - acicula (Munst.) (Boné, pl. 4. fig. 14.) Cal-

eaire lithographique; Solenhoffen (Munst.) \* - acutus (Miller, Géol., trans., 2º série, t. 2. pl. 8. fig. 9.) Marnes de l'oolite inférieure; Wurtemberg (Voltz.) Lias supérieur ; Bavière (Munst.) Le B. acutus de Blainville, est le B.

Blaineillif ei-dessus. \* - conulus (Munst.) Marnes de l'oolite inférieure; Wartemberg (Voltz.) Lias supérieur; Gnndershoffen (Voltz.) Bavière; Wurtemberg

- pyramidatus (Ziet., pl. 22. fig. 9.) Oolite inférieure ferrugineuse; Wartemberg (Voltz.) Lias supérieur; Gross-Eislingen, Wurtemberg (Ziet.) - unisulcatus (Ziet., pl. 24. fig. 1.) Calcaire compaete de l'Albe; Gross-Eislingen et Gruibingen, Wurtemberg (Ziet. ) Lias supérieur; Mende, Lozère; Uhrweiler, Bas-Rhin (Voltz.)

" - subtetragonus (Munst.) Banz; Altdorf (Munst.) "-unisulcatus (Blainv., pl. 5. fig. 21.) Caen, Calvados; Pisotte, Vendée (Blainv.)

# y. Cylindroides.

\* - acuarius (Blainv., pl. 4. fig. 8.) Lias supérieur ; l.yme regis , Angleterre ; Altdorf (Blainv.)

\* Belemuites tenuis (Munst., Mem. de Boué, pl. 4. fig. 18.) Lias supérieur; Altdorf, Bavière : Lodève; Mende (Voltz.)

b. Sommet à denx sillons dorsanx quelquefois avec un troisième siflon qui est ventral.

#### u. Conoides.

subaduucatus (Voltz., pl. 3. fig. 2.) Mas supérieur; Sundershoffen, Bas-Rhin; They, Meurthe (Voltz.) Boll, Wurtemberg (Ziet., pl. 21. fig. 4.)

- adancatus (Miller, Géol. trans., 2º série, t. 2. pl. 8, fig. 6.) (Blainy., pl. 4, fig. 2.) Lias: Weymouth et Lyme regis (Miller.) - apricicurvatus (Blainv., pl. 2. fig. 6.) Lias su-

périeur; Lyme regis; Pouilly en Auxois (Blainv.) Sud de la France (Dufr.) Boll, Wurtemberg (Ziet., pl. 23. fig. 4.)

incurratus (Ziet., pl. 22. fig. 7.) Lias; Boll, Wurtemberg (Ziet.) . · -rostriformis (Theodori.) Lias supérienr; Banz,

Pranconie (Theod.) Gundershoffen , Bas-Rhin (Voltz.) - trisulcatus (Ziet., pl. 24. fg. 3.) Oolite infé-

rienre ferrngiuense; Nord de la France (Bobl.) Lias supérieur; Boll (Ziet.) Gundershoffen, Bas-Rhin: Lodève (Voltz.) - trifidus (Voltz., pl. 7. fig. 3.) Lias supérieur; Gundershoffen et Uhrweiler, Bas-Rhin (Voltz.)

\* - tripartitus (Blainv., pl. 4. fig. 4.) Lias supérieur; Altdorf, Ættingen (Blainv.) - acuminotus (Ziet., pl. 20. fig. 5.) Oolite inférienre ferrugineuse; Stuifenberg (Ziet.)

- compressus (Blainv., pl. 2. fig. 9.) Oolite inférieure ferrugineuse; Calvados (Blainv.) Hayange et Knutange, Moselle; Conflans, Haute-Saone (Voltz.) Stuifenberg (Ziet., pl. 20, fig. 2.) Yorkshire (Sow.) Lias supérienr ; Gundershoffen. Bas-Rhin; Boll, Wurtemberg (Volta.)

- bisulcatus (Ziet., pl. 24. fig. 2.) Liss supérieur; Boll (Ziet.) Gundershoffen (Voltz.)

- paxillosus (Voltz., pl. 6. fig. 2.) Oolite inférièure ferrugineuse; Saint-Vigor etles Montiers, Calvados (Voltz.) Lias; pays de Bade; Boll, Wurtemberg; Gnndershoffen; Befort (Voltz.) - crassus (Voltz., pl. 7. fig. 8.) Lias supérieur;

Besancon (Voltz.) Gross-Eislingen (Ziet., pl. 22-- quadrisulcatus (Ziet., pl. 24. fig. 4.) Lias supérieur; Gross-Eislingen, Wurtemberg (Ziet.)

## A. Culindroides.

- gladius (Blainv., pl. 2. fig. 10,) Oberville, Calvados (Blainv.)

- \* Belemnites longisulcatus (Voltz., pl. 6. fig. 1.) | Belemnites unicanoliculatus (Hartmann.) Donz-Lios supérieur; Wasseralfingen, Wurtemberg; Uhrweiler, Bas-Rhin (Voltz.)
- gracilis (Ziet., pl. 22. fig. 2.) Lias supérieur; Boll, Wartemberg (Ziet.) Saint-Loupprès Montpellier (Voltz.)
- " substriatus (Mnnst., Mém. géol. de Boué, pl. 4. fig. 19.) Lias supérieur; Banz, Franconie (Munst.)
- " ocuorius (Schlot., Ibid., pl. 4. fig. 29.) Lias supérieur; Banz; Altdorf (Munst.) " - propinguus (Munst.) Lias supérieur; Banz;
- Altdorf (Munst.) turgidus (Ziet., pl. 22. fig. 3.) Lias supérieur; Göppingen, Wartemberg (Ziet.)
- охусопия (Ziet., pl. 21. fig. 5.) Lias supérieur; Boll, Wortemberg (Ziet.)
- triconoliculatus (Ziet., pl. 24. fig. 19.) Grès marneux du lias; Stuifenberg (Ziet.)
- quadriconaliculotus (Ziet., pl. 24. fig. 11.)
   Grès marneux du lias; Stuifenberg (Ziet.) - pyramidolis (Munst.) Oolite inferieure ferru-
- gineuse; Staffelstein, Bavière (Munst.) Lias supérieur ; Pretzfeld, Altdorf et Banz, Françonie bavaroise (Mnnst.) Grès du lias; Stuifenberg (Ziet., pl. 24. fig. 5.)

# y. Gigontesques.

- longus (Voltz., pl. 3. fig. 1.) Grande oolite; Bouxwiller, Bas-Rhin. Terre à foulon; Navenne, Haute-Saone (Voltz )
- ellipticus (Miller, Géol. trans., 2º série, t. 2, pl. 8. fig. 14 à 16.) - oalensis (Voltz., pl. 4 et pl. 7, fig. 1.) Oolite in-
- férieure ferrugineuse: Aslen et Stuifenberg, Wortemberg (Ziet., pl. 19. fig. 1 à 4.) Baireuth (Voltz.)
- grandis (Schübler.) Oolite inférieure: Stuifenberg (Ziet., pl. 20, fig. 1.) \* - giganteus (Schlot.) Oolite inférieure ferrug
  - neuse; Thurnan et Robenstein, Bavière; les Moutiers, Calvados (Voltz.) B. grandis; Stuifenberg, Wurtemberg (Ziet., pl. 20. fig. 1.)

# Appendice 1.

- tumidus (Zia., pl. 20. fig. 4.) Oolite inférienre; Stuifenberg (Ziet.)
- quinque sulcatus (Blainv.) Près de Schlatt, Wurtemberg (Ziet., pl. 20. fig. 3.)
- papillotus (Pliminger.) Schistes du lias; Boll, Wurtemberg (Ziet., pl. 23. fig. 7.)
- bipartitus (Hertmann.) Gruibingen, Wurtemberg (Ziet., pl. 24. fig. 7.)
- · Nous plaçons iei daus un appendiee quelques espèces eitées par l'auteur anglais et non classées par M. Voltz.

- dorf, Wurtemberg (Ziet., pl. 24. fig. 8.) quinque conaliculatus (Hartmann.) Grès de lias;
- Goppingen, Wurtemberg (Ziet., pl. 24. fig. 12.) - biconaliculatus (Hartmann.) Ganzlosen , Wurtemberg (Ziet., pl. 24. fig. 9.)
- Orthocerotites elongatus ' (De la B.) Lias; Lyme regis (De la B.) Noutilus hexagonus (Sow., pl. 529. fig. 2.) Roches
- de Kelloway; Yorksbire (Phil.) Gres calcaire d'Oxford (Sow.) - lineatus (Sow., pl. 41.) Oolite inférieure et
- lias; Yorkshire (Phil.) Oolite inférieure; Dundry (Conyb.) Oolite inférieure; Haute-Saone (Thir.) Lias; Bath (Lons.)
- ostacoides (Y, et B.) Lias; Yorkshire (Phil., pl. 12. fig. 16.)
- onnularis (Phil., pl. 12. fig. 18.) Lias; Yorkahire (Phil.)
- obesus (Sow., pl. 124.) Oolite inférieure; Centre etSud del'Angleterre(Conyb.)Oolite inférieure; Normandie (De Cau.)
  - sinuatus (Sow., pl. 194.) Oolite inférieure; Centre et Sud de l'Angleterre (Conyb.) Argile d'Oxford; Normandie (De la B.) Coral reg; Allemagne (Deeh.) Identique avec le N. ogoniticus, Schlot. (Dech.)
  - intermedius (Sow., pl. 125.) Lins; Centre et Sud de l'Angieterre (Conyb.)
  - striotus (Sow., pl. 182.) Lias; Centre et Snd de l'Angleterre (Conyb.) Lias; Alsace (Brong.) - truncotus (Sow., pl. 123.) Lias; Centre et Sud de l'Angleterre (Conyb.) Forest marble et lias ;
- Normandie (De Cau.) ongulosus (D'Orbigny.) Pierre de Portland; fle d'Aix (Brong.)
- Espèces non déterminées. Grande oolite; Yorkshire (Phil.) Argile de Kimmeridge , coral rag , argile d'Oxford, roches de Kelloway et schiste de Stonesfield; Centre et Sud de l'Angleterre
- (Conyb.) Coral rag; Normandie (De Cau.) Terre à foulon; Nord de la France (Bobl.) Homitesonnulotus (Deshayes.) Oolite inférieure:
- France (Dechen.) - Espèce non déterminée. Lias; Zell, près Boll
- (Zieten.) Oolite inférieure; Bayenx (Deab. et Magendie.) Scophites bifurcatus (Hartmann.) Lias ; Göppin
- gen. Wurtemberg (Zieten, pl. 16. fig. 8.) refractus (Ammonites refractus, Rein.) Oolite inférieure; Gamelhausen (Ziet., pl. 10. fig. 9.)
- 1 M. de Dechenregarde eette ortbocératite comme un alvéole de bélemnites. Il est en effet bien remarquable que c'est l'unique exemple de l'existence d'une orthocératite dans le groupe colitique; car l'orthocera consco de Sowerby a été aussi rapportée

aux bélemnites.

(Sow.)

Scaphites Espèce non déterminée. Lias ; Sud de | l'Angleterre (Conyb.) Turrilites Babeli (Al. Brong., Descript. geol., pl. 9.

fig. 16.) Coral rag, Nord de la France (Bobl.)

# Ammonites 1

# A. Famille des Arietes.

Ammonites Bucklandi (Sowa pl. 130.) Lius; Yorkshire (Phil., pl. 14. fig. 13.) Centre et Sud de l'Angleterre (Conyb.) Normandie (De Can.) Sud de l'Allemagne (Dech.) Wurtemberg (Ziet.,

pl. 27. fig. 1.) -Conybeari (Sow., pl. 131.) Lias; Yorkshire (Phil., pl. 13. fig. 5.) Centre et Sud de l'Angleterre (Conyb.) Gundershoffen et Bonxwiller, Bas-Rhin (Al. Brong.) Hes Hébrides (Mnrch.) Sud

de l'Allemagne (Dech.) - Turneri (Sow., pl. 452.) Lias; Watchet et Wymondham-Abbey (Sow.) Yorksbire (Phil., pl. 14. fig. 14.) Sudde la France (Dufr.) Wurtemberg

(Ziet., pl. 11, fig. 5.) - Brookii (Sow., pl. 190.) Lias; Lyme regis (Buckl.) Tubingen (Ziet., pl. 27. fig. 2.)

Les ammonites du groupe colitique sont présentées ici suivant l'ordre adopté par M. de Dechen, dans sa traduction allemande du présent ouvrage. Elles sont elassées d'après la méthode de M. Léopold de Buch (Mém. de l'Acad. de Berlin), legnel a guidé lui-même M. de Dechen. Les espèces sont iei en trop grand nombre ponr que nous ayons pu nous contenter, comme nous l'avons fait eidessus, page 369, pour le groupe erétace, d'indiquer leur elassification dans nne note.

Nous avons juge, néanmoins, ne pas devoir former, avec de Dechen , trois listes distinctes pour l'oolite proprément dite, le schiste lithographique et le lias; cette division, qui n'est pas dans l'ouvrage anglais, ne nous ayant pas paru necessaire et entrainant d'ailleurs des répétitions assez nom-

brenses Dans la traduction allemande, plusieurs espèces d'ammonites, eitées par M. de la Béche, ont été réunies à d'autres ou supprimées. Nous sommes loin de contester ces rapprochements, que sans donte l'autorité de M. de Bueh fera adopter par les conchyliologistes; toutefois, comme il ne s'agit ici que decitations d'anteurs et de gisements, nous avons pensé qu'il valait mieux conserver tontes les espèces de l'auteur anglais; mais nous les avons toujours placées à la suite de l'espèce avec laquelle elles ont été jugées identiques dans la traduction allemande, et en ayant soin d'indiquer cette identité; ou hien elles se trouvent rangées à la fin parmi les espèces non elassées.

(Note du traducteur.)

\* Ammonites Smithii (Sow., pl. 406.) Lias sapérienr; Sommersetshire (Sow.)

- rotiformis (Sow., pl. 453.) Lias; Yeovil (Sow.) Bath (Lons.)

- Kridion (Rein. ) Lias; Stutgard (Ziet. , pl. 3. fig. 2.)

- obtuens (Sow., pl. 167.) Lins; Yorkshire (Phil.); Centre et Sud de l'Angleterre (Conyb.) - stellaris (Sow., pl. 93.) Liss; Centre et Sud de

l'Angleterre (Conyb.) Lyme regis (De la B.) Normandie (De Can.) - multicostatus (Sow., pl. 451, fig. 3.) Lias; Bath

# A. Famille des Falciferi.

- consliculatus (Munst.) Coral rag; Allemagne (Bebueh.) Aaran, Suisse; Bahlingen, Wortemberg (Dechen.)

- Murchisoner (Sow., pl. 500.) Grès mieacé ; lles Hehrides (Murch.) Oolite infér.; Allington, près Bridport (Murch.) Gundersboffen, Bas-Rhin; Wasseralfingen; Wurtemberg; près de Goslar (Dechen.)

- meandrus (Rein.) Oolite inférieure; Gamelbausen, Wurtemberg (Ziet., pl. 9. fig. 6.) .. opalinus (Rein.) Lias: Gundershoffen, Bas-Rhin

(Voltz.) - larriusculus (Sow., pl. 451. fig. 1 et 2.) Oolite

inférieure; Dundry; Normandie (De Cau.) - elegane (Sow., pl. 9. fig. 4.) Lias; Yorkshire (Phil., pl. 13. fig. 12.) Lins: Normandie (De Cau.) Wurtemberg (Ziet., pl. 16. fig. 5 et 6.) Oolite

inférienre; Dundry (Conyb.) Uzer (Dufr.) \* - depressus (Bosc.; Brug.) Oolite inférieure; Dundry , Angleterre ; Bayeux , Calvados (De-

chen.)2. - serpentinus (Schlot.) Colite inférieure ; Haute-Saone (Thirria.) Lias; Gundershoffen (Voltz.) Bergen, près Altdorf (Dechen.) Ohmden, Wurtemberg (Ziet., pl. 12. fig. 4.)

- Strangwaysii ( Sow., pl. 254. fig. 1 et 3.) Oolite inférieure : Centre et Sud de l'Angleterre (Conyb.) Lias; Normandie (De Cau.) Espèce identique avecla précédente (Zieten et Dechen.) - fonticola (Mcnke.) Argile d'Oxford; Haute-Saône et Doubs (Thir.) Thurnau; Langheim, près Bamherg (De Bueh Wolite inférieure; Gamelshausen,

Wurtemberg (Ziet., A. lunula, pl. 10. fig. 12.) - hecticus (Rein.) Oolite infémeure ; Gamelshansen, Wurtemberg (Ziet., pl. 10. fig. 8.)

1 Cette espèce et les trois suivantes sont rapportées par M. de Dechen à l'Ammonites Murchi-

2 M. de Dechen rapporte à cette espèce d'ammonites les Nautilus angulites et Noutilus pictus

de Schlotheim.

- \* Ammonites Deluci (Al. Brong., Desc. géol., citée pl. 6. fig. 4, dans la eraie inférieure.) Roches de Kelloway; Neuhausen (Dechen.) Identique avec l'A. binus. Sow., pl. 92 (Dechen.)
- \* comensis (De Buch.) Argile d'Oxford; Neuhausen (Dechen.) — falcifer (Sow., pl. 254.fig. 2.) Oolite inférieure :
- Dundry (Conyb.) Liss; Normandie (De Cau.) Sud de la France (Dufr.) Reichenbach, Boll, Ohmden et Heiningen, Wurtemberg (Ziet., pl. 7. fig. 4. et pl. 12. fig. 2.)
- pl. 7. fig. 4. et pl. 12. fig. 2.)
  \*— radians (Rein.) Lias; Heiningen, Wurtemberg; Schiste dn lias; Boll, Wurtemberg (Ziet.,
  - pl. 4. fig. 3.)

    atriotalus (Sow., pl. 421. fig. 1.) Oolite inferieure et lias; Yorkshire (Phil.) Wasserallingen (Ziet. pl. 14. fig. 6.) Présumée identique avec
- la précédente (Dech.)

   elegana (Sow, pl. 94.) Oolite inférieure; Dundry (Conyh.) Uzer; Sud de la France (Dafr.)
  Lias? Yorkshire (Phil., pl? 15. fig. 12.) Normandie (De Cau.) Schistes du lias; Wurtemberg (Ziet., pl. 16. fig. 5 et 6.) Présumée identique
- avec.1.d. radians (Bechen.)

   mulgravius (Y. et B.) Lias; Yorkshire (Phil., pl. 10. fig. 11.)
- Lythensis (Y. et B.) Lina; Yorkshire (Phil., pl. 13. fig. 6.) Identique avec la précédente (Dechen.)
- boltentus (Phil., pl. 12. fig. 17.) Lias; Yorkshire (Phil.) Identique avec l'A. mulgravius (Dechen.) W'alcotti (Sow., pl. 106). Oolite inférieure et lias; Centre et Sud de l'Angleterre (Conyb.) Lias; Yorkshire (Phil.) Normandie (De Cau.) Sud de la France (Dufr.) Béfort. Hautshin:
- Boll, Wurtemberg (Yoltz.) Achelberg (Hen.)

   oratus (Y. et B.) Liss; Yorkshire (Phil. pl. 10.
  fig. 10.)
- exaratus (Y. et B.) Lias; Yorkshire (Phil., pl. 10.
- planorbiformis (Mnnst.) Lina inférieur; Bavière (Dechen.)

# C. Famille des Amalthes. — olternons (Be Buch.) Coral rag; earactéristique

- en Allemagne; Muggendorf, Gailenreuth, etc. (De Buch.)

   erstebrais(Sow., pl. 165.) (A. cordotus, Sow., pl. 17.) Oolite toralline, grès caleaire et argile ('Oxford; Yorkshire (Phil., pl. 4. fig. 34.) Coral rag; Centre et Sud de l'Angleterre (Conyb.) Wilts
- rag; Centre et Sud de l'Angleterre (Couyb.) Wilk (Lons.) Argile de Kimmeridge et argile d'Oxford; Haute-Saòne (Thir.) Oolite de Braambury-Hill; Brora (Murch.) Oolite inférieure; Stuffenberg (Ziet., pl. 15, fig. 7.) — quadratus (Sow., pl. 17, fig. 3.) Oolite infé-
- ricure; Normandie (De Can.)

- Ammonitas excoraties (Sow. pl. 105.) Coral rag; Centre et Sud de l'Angleterre (Conyb.) Argile d'Oxford; Normandie (De la B.) Lias; Normandie (De Cau.) Altdorf (Holl.)
- Lamberti (Sow., pl. 242, fig. 1. 2 et 3.) Calcaire de Portland (Conyb.) Calcaire de la Rochelle (Dufr.) Argile d'Oxford; Percey-le-Grand, Hante-Saone (Thir.) Roches de Kelloway;
- Asran, Bamberg (Dechen.)

   omphaloides (Sow., pl. 242. fig. 5.) Calcaire de
  Portland (Sow.) Angile d'Oxford; Normandie
  (De la B.) Grande formation arénacée; Iles He-
- brides (Murch.)
   cristatus (Defr.) Argile d'Oxford; Haute-Saone
  (Thir.) Guttenberg, Streitberg (Dechen.)
- dentatus (Rein.) Donzdorf, Wnrtemberg (Ziet., pl. 13. fig. 2. (Présumée identique avec l'espèce précédente (Dechen.)
- calcor (Benz.) Oolite inférieure; Gnttenberg,
   Wnrtemberg (Ziet., pl. 13. fig. 7.) Présumée identique avec l'A. cristatus (Dechen.)
  - identique avec l'A. cristatus (Dechen.)

     pusitulotus (De Haan et Rein.) Argile d'Oxford;
    Thurnau, Cobourg (Holl.) M. de Dechen a
    placé aussi cette même espèce avec les mêmes
- indications dans la famille des Ornati (??.)
   funiferus (Phil.) Roches de Kelloway; Yorkshire (Phil.) Peut-être variété de l'A. Lamberti ?
- (Dechen.)

   Greenoughii (Sow., pl. 123.) Grès brunâtre moyen; près Dünkelabühl (Dechen.) Lias; Centre
- moyen; pres bunkembun (Deenen.) List; Centre et Sud de l'Angleterre (Conyb.) Lyme regis (De la B.)

   Loscombi (Sow., pl. 185.) List; Centre et Sud
- de l'Angleterre (Conyb.) Lyme regia (De la B.) Variété de la précédente (Dech.) — discus (Sow., pl. 12.) Cornbrash; Wiltshire
- (Lona.) Oolite inférienre; Dundry, Centre et Sud de l'Angleterre (Conyb.) Normandie (De Cau.) Wasseralfingen, Wurtemberg (Ziet., pl.16. fig. 3.) Grès brun moyen; Spaiehingen, Wur
  - temberg (Deeben.)

     jugosus (Sow., pl. 92. fig. 1.) Oolite inférieure;
    Centre et Sud de l'Angleterre (Conyb.)
  - ocutus (Sow., pl. 17. fig. 1.) Argile d'Oxford et oolite inférieure; Normandie (De Cau.) Haute-Saône (Thir.) Wasseralfingen (Dechen.) Liss; Iles Hébrides, Écosse (Murcb.)
  - costulatus (Rein.) Lias; Wasseralfingen, Wurtemberg (Ziet. pl. 7. fig. 7.) Variété de la précédente (Dechen.)
     Stokessis (Sow., pl. 191.) Oolite inférienre; Cen-
- tre et Sud de l'Angleterre (Conyb.) Haute-Saône (Thir.) Lias; Normandie (De Cau.) Snd de la France (Dufr.) Wurtemberg (Ziet.) Identique avec l'A. serrulatus, Ziet., pl. 15. fig. 7 ( Dechen.)
  - rotula (Sow., pl. 570. fig. 4.) Schistes du lias; Pyritisée; Gamelshausen, Wartemberg (Ziet.,

- pl. 15. fig. 5.) Cette espèce a été citée ci-dessus, page 568, dans le terrain de craie...? Variété de de la précédente (Dechen.)
- Ammonites vittotus (Y. et B.) Lins; Yorkshire (Phil., pl. 15. fig. 1.) Variété de l'A. Stokesii (Dechen.) sigmifer (Phil., pl. 15. fig. 4.) Oolite inférieure; Haute-Saône (Thir.) Lins; Yorkshire (Phil.)
- Haute-Saone (Thir.) Lias; Yorkshire (Phil.) Wurtemberg (Voltz.) Identique avec la précédente (Dechen.)
  \*— colubratus (Munst.) Lias inférieur; Vaichin-
- gen, Dünkelshühl (Dechen.)

   Johnstonii (Sow., pl. 449. fig. 1.) Lias; Wat-
- chet, Sommerset (Sow.) Bath (Lons.)

   clerelandicus (Y. et B.) Lias; Yorkshire (Phil., pl. 14. fig. 0.)
- crenularis (Phil., pl. 13. fig. 22.) Lias; Yorkshire (Phil.)
- heterophyllus (Sow., pl. 266.) Lins; Centre et Sud de l'Angleterre (Conyb.) Yorkshire (Phil., pl. 13. fig. 2.) Grafenberg (Hen.)

# D. Famille des Copricorni.

- flexicostatus (Phil.) Roches de Kelloway; York-

- plonicostotus (Sow. pl. 75.) Masfon-Magna et Yeovil, Sommerset (Sow.) Lias; Yorkshire (Phil.) Centre et Sand de l'Angleierre (Conyb.) Bath (Lons.) Kahlefeld; Hartz; Amberg, Altdorf (Holl.) Bahlingen (De Buch.) Identique avec l'A. capricoraus de Schlotheim (Dechen.)
- maculatus (Y. et B.) Lias; Yorkshire (Phil., pl. 13. fig. 1.)
- angulatus (Sow., pl. 107. fig. 1.) Lins; Yorkshire (Phil.) Centre et Sud de l'Angleterre (Conyh.) Thailfingen; Scheppenstedt (Dechen.)
   onguliferus (Phil., pl. 13. fig. 10% Lins; Yorkshire (Phil.) Peut-étre identique avec la précédente (Dechen.)
- scutatus (De Buch.) Liss; Göppingen; Banz, près Bamberg (De Buch.)
- natrix (Schlot.) Lias; Bahlingen; Brunswick;
   Altdorf (Dechen.)
- fimbriatua (Sow., pl. 164.) Lina; Ryme regis (Buckl.) Yorkshire (Phil.) Centre et Sud de l'Angleterre (Conyb.) Normandie (De Cau.) Wurtemberg (Ziet., pl. 12. fig. 1.) Mende; Bant; Banden (De Buch.)
- temnerg (Ziet., pl. 12. fig. 1.) Mende; Banz; Randen (De Buch.)

  - Jonesoni (Sow., pl. 535. fig. 1.) Lias; Iles Hébrides, Écosse (Murch.) Yorkshire (Phil.)

# E. Famille des Planulati.

- triplicatus (Sow., pl. 92. fig. 2.) Oolite coralline: Yorkshire (Phil.) Oolite inférieure; Normandie (De Cau.) Coral rag; Randen (De Bneb., pl. 4. fig. 5.)
- rotundus (Sow., pl. 293. fig. 5.) Oolite infé-

- rieure: Normandie (De Cau.) Argile de Kimmeridge; Purbeck (Sow.)

  Ammonites plicatilis (Sow., pl. 166.) Oolite co-
- ralline et roches de Kelloway; Yorkshire (Phil.) Coral rag; Centre et Sud de l'Angleterre (Conyb.) Argile d'Oxford et roches de Kelloway; Haute-Saone (Thir.) Coral rag; Randen (De Bueh.)
- Saône (Thir.) Corai rag; Randen (De Buch.)

  "— polyplocus (Rein.) Très-caractéristique pon r
  le calcaire jurassique en Allemagne (Dechen.)
  Calcaire lithographique (Rein.)
- obruptus (Stahl.) Eybach, Wartemberg (Ziet., pl. 10. fig. 2.) Identique avec la précèdente (Dechen.)
- planula (Heyl.) Donzdorf (Holl.) Peut-être identique avec la suivante ou avec l'A. polyplocus?
- (Dechen.)
  \* polygyratus (Rein.) Donzdorf, Randen (Dechen.)
- eomptus (Rein.) Donzdorf et Amberg (Dechen.)
   Liss; Gundershoffen (Voltz.)
- gracilis (Munst.) Donzdorf, Wurtemberg (Ziet., pl. 7. fig. 3.) Identique avec la précédente (Dechen.)
- gigantens (Sow., pl. 126.) Pierre de Portland, coral rag et lias; Centre et Sud de l'Angleterre (Conyb.); Pierre de Portland, ile d'Aix (Al. Brong.) (Var.) Oolite inférieure; Hante-Saône (Thir.)
- biplex (Sow., pl. 295. fig. 1. 2.) Solenhofen (Hap.) Argile d'Oxford, I Baut-Sadon (Thir.) Coral rag; Randen, Rathshausen, Streitberg et Aldorf (Dechea.) Golite inferieure; Normandie (DeCau.) Lias; Rouse (Cromarry, Ecosse(Murch.) Calcaire de l'Albe; Eybach, Wartemberg (Ziet., pl. 8. fig. 2.)
- bifurcatus (Schlot.) Coral rag; Cobourg, Baireuth (De Buch.) Liss; Wasseralfingen, Wnrtemberg (Ziet., pl. 3. fig. 5.)
- trifurcatus (Rein.) Cobourg (Holl.) Böhringen, Wurtemberg (Ziet., pl. 3. fig. 4.)
- plicompholus (Sow., pl. 359 et 404.) Bolingbroke, Lincolnshire (Sow.) Identique avec l'A, mutabilis de Sow., pl. 405 (Dechen.) Argile de Kimmeridge? Yorkshire (Phil.) Argile d'Oxford; Normandie (De Cau.)
- multiradiatus (Rang.) Willibaldsburg, près Eichstedt (Dechen.)
- Komigii (Sow., pl. 303. fig. 1. 2. 5.) Roches de Kelloway, Kelloway, Willey ; Yorkshire (Pul., pl. 6. fig. 24.) Lins; Charmouth (Sow.) Grès micacéştles Ilébrides (Burch, Soleshofer (Hom.). undulatus (Stah.) (Jakesire jurassique; Eybach et Gustingen, Wurtemberg (Ziet., pl. 10. fig. 5.) Lias; Gamelshamsen (Ziet.) Jelentique avec la prétair.
- cédente (Dechen.)

   onnulatus (Sow., pl. 222.) Lins; Yorkshire (Phil.) Moritzberg, près Nuremberg (Dechen.) Lias supérieur: Boll (Wurtemberg, Ziet., pl. 0.

fig. 2.) Oolite inférieure et lias; Centre et Sud de l'Angleterre (Conyl.) Mont-d'Or, Lyon (Al. Brong.) Ioditeinférieure; Dzer, Sud dela France (Dufr.) Giamelishusen, Wurtemberg (Ziet., pl. 9, fig. 4.) Argilé O'Morfod, forest marthe et colite inférieure; Normandie (De Cau.) Coral rag et colite inférieure; Witts (Lons.) Cobourg (Holl.) Diffère peu de l'A. Kanigii (Dechan.)

Ammonites Brownii (Sow., pl. 265. fig. 4. 5.) Oolite inférieure; Dundry (Conyb.) — Parkinsoni (Sow., pl. 307.) Oolite inférieure;

Bayeux (Magendie.) Wasseralfingen, Wisgoldingen et Bopfingen (Dechen.) Terès du lias; (Schlot.) Schistes du lias; Hohenstoffen. Wurtemberg (Ziet., pl. 10. fg. 7.) Lias; Yeoril, Sommerset (Sow.) Hohenstein, Saxe (Munst.)

\*— longidorsalis (De Buch.) Argile d'Oxford; Croizeville et les Moutiers, Calvados (Dechen.)

-- communis (Sow., pl.107. fig. 2. 5.) Lins; Centre etSud de l'Angleterre (Conyb.) Yorkshire (Phil.) Illes Illehrides, Ecosse (Burch.) Soleure (Illen.) Gamelshausen et Stuifenberg, Wurtemberg (Ziet., pl.7. fig. 2.)

-- tenui-contatus (Y. et B.) Lins; Yorkshire (De-

chen.) Très-analogue à la précédente. — crassus (Y. et B.) Liss; Yorkshire (Phil., pl. 12. fig. 15.)

" — funicularis (De Bueb.) Lias; Vie, Meurthe (Dechen.)

# P. Famille des Dorsati.

\*-- Brodieri (Sow., pl. 351.) Calcaire de Portland; ile de Portland (Sow.) -- armatus (Sow., pl. 95.) Argile d'Oxford et lias; Centre et Sud de l'Angleterre (Conyb.) Argile

d'Oxford; Normandie (De Can.) Haute-Saone (Thir.) Lies; Bath (Lons.)

— Darari (Sow., pl. 350.) Lies; Lyme regis (La B.)

Wasscralfingen, Wurtemberg (Ziet., pl. 14. fig. 2.) Autun (Dechen.) fibulatus (Sow., pl. 407. fig. 2.) Lins; Yorkshire

(Phil.)

— sub-armatus (Sow., pl. 407. fig. 1.) Lias; Yorkshire (Phil.)

# G. Famille des Coronarii.

- crenatus (Rein.) Coral rag; Allemagne (De Buch.) - Blagdeni (Sow., pl. 201.) Grande oolin: York-

shire (Phil.) Oolite infér.; Dundry (Conyb.) Normandie (De Cau.) Oolite de Bath; Spaichingen et Mctzingen (Dechen.)

Brackenridgii (Sow., pl. 184.) Oolite inférieure;

Dundry (Conyls.) Normandie (De Cau.) Porta-Westphalica (Ilœn.) Caraetéristique pour les roches de Kelloway en Allemagne (Dechen.) Animonites Vernoni (Bean.) Argile d'Oxford; Yorkshire (Phil. pl. 5. fig. 19.) Identique avec la précédente (Dechen.)

- annularis (Rein.) Oolite inférieure; Gamelshausen, Wurtemberg (Ziet., pl. 10. fig. 10.) Iden-

sen, Wurtemberg (Ziet., pl. 10. hg. 10.) identique avec l'A. Brackenridgii (Dechen.) - inaqualis (Mérian.) Bâle (Mérian.) identique

avec l'A. Brackenridgii (Deeben.)
— contractus (Sow., pl. 500. fig. 2.) Oolite infé-

rienre; Dundry (Conyb.) Normandie (De Cau.)

— coronatus (Schlot.) Argile d'Oxford? Nord de la France (Bobl.) Identique avec la précèdente (Dechen.)

— dubius (Schlot.) Schistes du lius; Gamelshausen,

Wurtemberg (Ziet., pl. 1. fig. 2.) ◆
— punctatus (Stahl.) Oolite inférienre; Gamels-

hausen (Ziet., pl. 10. fig. 4.) Lorraine; Aveyron (Dechen.) Identique avec l'espèce précédente (Dechen.)

- goscarianus (Sow., pl. 549, fig. 2.) Roches de Kelloway; Yorkshire (Phil., pl. 6. fig. 21.) Argile schistense, grès et calcaire; Inverhrora, Ecosse (Murch.)

Bechii (Sow., pl. 280.) Oolite inferieure et lias;
 Centre et Sud de l'Angleterre (Conyb.) Lias;
 Lyme regis (De la B.) Cobourg (Holl.);
 Rottweil,
 Bablingen (Dechen.)

humphresianus (Sow., pl. 500. fig. 1.) Oolite inférieure ; Sherborne (Sow.) Lias ; Sud de la France (Dufr.)

 Bollensis (Ziet., pl. 12. fig. 3.) Schistes du lias;
 Boll, Wurtemberg (Ziet.) Identique avec la préeèdente (Dechen.)

# H. Famille des Macrocephali.

 macrocephalus (Schlot.) Coral rag; Aaran, Cobourg (Holl.) Identique avec l'espèce suivante (Dechen.)

\* — tumidus (Rein.) Coral rag; Aarau, Cobourg (Dechen.) Argile d'Oxford; Vaches noires, Calvados (Dechen.)

"-inflatus (Rein.) Coral rag; Yorkshire et Écosse, Randen, Thurnau, Staffelberg (Dechen.)

 Sutherlandia (Sow., pl. 563.) Grès; Braambury Hill et Brora, Écosse (Murch.) Oolite coralline et grès ealcaire; Yorkshire (Phil.) Spires intérieures de l'espèce précédente (Dechen.)

- striolaris (Rein.) Eybach, Wnrtemberg (Ziet., pl. 9. fig. 5.) Spires intérienres de l'A. inflatus (Dechen.)

- aublareis (Sow., pl. 54.) Roches de Kelloway; Centre et Sud de l'Angleterre (Conyb.) Oblic coralline et roches de Kelloway; Yorkshire (Phil., pl. 6. fig. 22.) Argiled Oxford; Normandie (De la B.) Beggingen; Schaffhonse (De Buch.) Terre à foulon; environs de Bath (Lons.)

- Herreyl (Sow., pl. 195.) Oolite inférienre;

Centre et Sud de l'Angleterre (Conyb.) Spaldon, Lincolashire; Bradford, Sommerset (Sow.) Wasseralfingen, Wurtemberg (Ziet., pl. 14. fig. 3.) Roches de Kelloway? et Gornbrash; Yorkshire (Phil.) Grès brun moyen; Wurtemberg, Ba-

viere; Suisse (Dechen.)

Ammonites tersbrutus (Phil.) Cornbrash; Yorkshire (Phil.) Très-rapprochée de la précédente
(Dechen.)

- Bankeii (Sow., pl. 200.) Oolite inférieure; Dundry (Conyb.) Oolite de Beth; Bêle (Dechen.) - Brocchii (Sow., pl. 202.) Oolite inférieure;

Dundry (Conyb.) Haute-Saone (Thir.)

Gerrillii (Sow., pl. A (184 bis), fig. 3.) Oolite
inferieure; Normandie (De Cau.)

- Brongniartii (Sow., pl. A (184 bis), fig. 3.)
Oolite inferieure; Normandie (De Cau.)

# I. Famille des Armati.

— perarmatus (Sow. pl. 352.) Coral nag; Malton (Sow.) Écosse (Dèchen.) Staffelberg, près Banz, Franconie, Mordberg, près Nuremberg, Randen (Dechen.) Oblite eorslline, grès calcaire et roches de Kelloway; Yorkshire (Phil.) Argile d'Oxford; Normandie (Dechen.)

biarmatus (Sow.) Schiste marneax du lias;
 Göppingen, Wurtemberg (Ziet., pl. 1. fig. 6.)
 Saxe; Bavière; Suisse (Munst.) Espèce identique avec la pgécédente (Dechen.)

 athleta (Phil., pl. 6. fig. 19.) Argile d'Oxford et roches de Kelloway; Yorkshire (Phil.) Identique avec l'A. perarmatus ei-dessus (Bechen.)
 Williamson (Phil., pl. 4. fig. 19.) Oslite co-

ralline ; Yorkshire (Phil.)

\* — Backeria (Sow., pl. 570. fig. 1 et 2.) Argile d'Oxford, Yorkshire; Vaches noires (Bochen.) — Bifrons (Phil., pl. 16. fig. 18.) Roches de Kelloway; Yorkshire (Phil.) Identique avec la précédente (Bechen.)

 Invegatus (Sow., pl. 570. fig. 5.) Lias; Lyme regis (De la B.) Identique avec 1<sup>a</sup>A. Backeriæ cielesans (Dechen)

ci-desans (Dechen.)

— Birchii (Sow., pl. 257.) Lias; Centre et Sud de l'Angleterre (Conyb.) Lymeregis (De la B.) Göp-

pingen, Wurtemberg (Dechen.)

— lenticularis (Phil., pl. 6. fig. 25.) Oolite coralline, roches de Kelloway et lias; Yorkshire (Phil.)

# K. Famille des Dentati.

- Jason (Rein.) Schistes du liss; Gamelshausen, Wurtemberg (Ziet., pl. 4. fig. )

—calloriensis (Sow., pl. 204.), Roches de Kelloway; caractéristique; Kelloway (Sow.) Yorkshire (Phil., pl. 6. fig. 15.) Belosetsk, prés d'Orenbourg (Dechen.) Identique avec la précédente (Dechen.)

- Gulielmi (Sow., pl. 511.) Argile d'Oxford; Sud

de l'Angleterre (Sow.) Oolite inférieure; Gamelshausen, Wurtemberg (Ziet., pl. 14. fig. 4.) Jennes individus de l'A. Jason (Dechen.)

Ammonites Duncani (Sow., pl. 157.) Saint-Neots, Huntingdonshire (Duncan.) Roches de Kelloway; Yorkshire (Phil., pl. 6. fg. 16.) Argiled Oxford; Centre et Sud de l'Angleterre (Conyb.) Normandie (De Cau.) Haute-Saône (Thir.)

# L. Famille des Ornati.

— Pollux (Rein.) Ooliteinférieure; Gamelahausen, Wurtemberg (Ziet., pl. 11.fig. 5.) Rochea de Kelloway; Yaches noires, Calvadou; Goslar, Thurnan (Dechen.) Identique avec l'A. apinosus; Sow., pl. 540 (Dechen.)

 gemmatus (Phil., pl. 6. fig. 17.) Roches de Kelloway; Yorkshire (Phil.) Identique avec la préeédente (Dechen.)

# M. Famille des Flexuosi.

— fexuosus (Munst.) (Ziet., pl. 28. fig. 7.) Coral rag; Streitberg, près Erlangen; Donzdorf, Sousbe; Rathausen, près Bahlingen; Mont-Randen, près Sehausen (De Buch.)

 discus (Rein.) Ganzlosen et Gruibingen, Wnrtemberg (Ziet., pl. 11. fig. 2.) Probablement identique avec la précédente (Dechen.)

\*— asper (Mérian.) Marne sur le corol rag, représentant l'argile de Kimmeridge; Haute-Rive, pays de Neufchâtel (Dechen.)

 oculatus (Phil., pl. 15. fig. 16.) Argile d'Oxford Yorkshire (Phil.)

Les espèces suivantes d'ammonites ne sont pas

assez caractérisées, ou n'ont pas puétre assez observées, pour qu'on paisse déterminer la famille à laquelle elles appartiennent. — latina (Sow.) Coral rag; Wiltshire (Lons.)

- instabilis (Phil.) Grès calcaire; Yorkshire (Phil.) - solaris (Phil., pl. 4, fig. 29.) Grès calcaire;

Yorkshire (Phil.) Boll. Wurtemberg (Ziet., pl. 14. fig. 7.)

- granulatus (Brug.) Cobourg (Holl.) - Reinechii (Holl.) Cobourg (Holl.)

 gigas (Ziet., pl. 13. fig. 1.) Riedlingen, sur le Danube (Ziet.)

Soverbii (Miller.) Oolite inférieure; Dandry (Conyb.)

 modiolaris (Smith.) Terre à fonton; Centre et

Sud de l'Angleterre (Conyb.)

– Deslongchampi, Ookte inférieure; Nord de la
France (Bohl.)

— vulgaris. Argile de Bradford; Nord de la France (Bobl.)

 corrugatus (Sow., pl. 451. fig. 5.) Oolite inférieure; Bundry (Brackenridge.)

- interruptus (Schlot.) Argile d'Oxford; Thurnau (Holl.) Haute-Saone (Thir.) Lias; Gross-

- Eislingen, Wurtemberg (Ziet., pl. 15. fig. .) Ammonites decorotus (Ziet., pl. 15. fig. 5.) Oolite infér.; Guttenberg, Wurtemberg (Ziet.) — bipartitus (Ziet., pl. 15. fig. 6.) Oolite infé-
- rieure; Guttenberg, Wurtemberg (Ziet.)

  -bispinosus (Ziet., pl. 16. fig. 4.) Ooliteinférieure;
  Wasseralfingen, Wurtemberg (Ziet.)
- Wasseralfingen, Wurtemberg (Ziet.)

   subcarinatus (Y. et B.) Lias; Yorkshire (Phil., pl. 13. fig. 5.)
- Henleis (Sow., pl. 172.) Lias; Centre et Sud de l'Angleterre (Conyh.) Yorkshire (Phil.)
- " septongularis (Y. et B.) Lins; Yorkshire. - heterogenius (Y. et B.) Lins; Yorkshire (Phil.,
- pl. 12. fig. 19.)

   gagateus (Y. et B.) Lias; Yorkshire (Phil.)
- -arcigerens (Phil., pl. 15. fig. 9.) Lias; Yorkshire (Phil.)
- brevispina (Sow., pl. 556. fig. 2.) Lias; Iles Hébrides (Murch.) Yorkshire (Phil.)
- erugatus (Bean.) Liss; Yorkshire (Phil., pl. 13. fg. 15.)
- nitidus (Y. et B.) Lias; Yorkshire (Phil.) - geometricus (Phil., pl. 14. fig. 9.) Lias; York-
- shire (Phil.)

   hauskerensis (Y. et B.) Lias: Yorkshire (Phil.
- pl. 13. fig. 8.)

   latecostatus (Sow., pl. 556. fig. 1.) Lias; Lyme regis (Murch.) Zell, près Boll, Wurtemberg
- (Ziet., pl. 27. fig. 3.)

   ammonius (Schlot.) Lias; Altdorf (Holl.) Gun-
- dershoffen, Bas-Rhin (Voltz.)

   denticulotus (Ziet., pl. 15. fig. 3.) Lias Boll
- (Ziet.)
   raricostatus (Ziet., pl. 15. fig. 4.) Lias, Boll (Ziet.)
- tarulosus (Schübler.) Lins ; Stuifenberg (Ziet., pl. 14. fig. 1.)
- oblique-costatus (Ziet., pl. 15. fig. 4.)Lias; Kaltenthal, près Stutgard (Ziet.)
- insignis (Schühler.) Lias; Reiehenbach (Ziet., pl. 15. fig. 2.)
- oblique-interruptus (Schübler.) Lias ; Wasseralfingen (Ziet., pl. 15. fig. 4.)
- polyganius (Ziet., pl. 15. fig. 6.) Lins; Zell,
   près Boll (Ziet.).
   discaides (Ziet., pl. 16. fig. 1.) Lins; Reichen-
- discaides (Ziet., pl. 16. fig. 1.) Liss; Reichenbach (Ziet.)
   acquistriatus (Munst.) Liss; Boll, Zell et Ohm-
- den, Wurt. (Ziet., pl. 12. fig. 5.)

   cancaeus (Sow., pl. 94.) Lias; Yorkshire (Phil.)
- Normandie (De Cau.) Cobourg (Holl.) Oolite inferieure; Centre et Sud de l'Angleterre (Conyh.) — complanatus (Rein.) Oolite inférieure; Gamels-
- hausen, Wurtemberg (Ziet., pl. 10. fig. 6.)

   decipions. Solenhofen (Munst.) Hohenstein,
  Save (Munst.) Line: Normandia (In. Can.)
- Saxe (Munst.) Lias; Normandie (De Cau.)

   knorrianus (De Haan.) Boll, Wurtemberg
- Anorrianus (De Haan.) Boll, Wurtember (Holl.)

- Ammonites Leachi (Sow., pl. 242. fig. 4.) Lias; Gamelshausen, Wurtemberg (Ziet.,pl.16. fig.2.) — planulatus (De Haan.) Baireuth (Holl.)
- planorbis (Sow., pl. 448.) Lias; Watchet, Sommerset (Sow.)
   subfurcatus (Schlot.) Lias; Göppingen, Wur-
- subfurcatus (Schlot.) Lins; Göppingen, Wurtemberg (Ziet., pl. 7. fig. 6.)
   tenuistriatus (Munst.) Solenhofen (Hon.)
- Onychatentis ongusta (Munst.) Solenhofen (Hæn.) Loligo prisca (Rüppell.) Solenhofen (Rüppell.) — antigna (Munst.) Solenhofen (Hæn.)
- annyau (cutas.), Sotemanea (nem.) Sepia hasteformis (Rüppell.) Solenhofen (Rüppell.) - restes de Sepio, avec poche à encre conservée; Lias; Lyme regis (Buckl.) Boll. Banz, Culmbach (Dechen.)
- Rhyncolites ou becs de Sepia. Lias ; Lyme regis (De la B.) Lias, près Bristol (Miller.)

# CAUSTACÉS.

Pagarus mysticus (Holl.) Solenhofen (Holl.) Eryon Curwri (Desm., pl. 11. fig. 4.) Solenhofen; Eichstedt; Pappenheim (Holl.)

- Schlotheimis (Holl.) Solenhofen (Holl.) Scyllarus dubins (Holl.) Solenhofen (Holl.)
- Palarmon spinipes (Desm., pl. 10. fig. 4.) Pappenheim; Solenhofen (Iloll.)

  — longimanatus. Solenhofen (Holl.) Mscochirus
- locusta (Dechen.)

   Wolchii (Holl.) Pappenheim (Holl.)
- Astacus modestiformis (Holl.) Solenhofen (Holl.)
   minutus (Holl.) Solenhofen (Holl.)
- rostratus (Phil., pl. 4. fig. 20. 21.) Roches de Kelloway et oolite coralline; Yorkshire (Phil.)
- leptodactylus (Germar?) Calcaire lithographlque; Solenhofen? (Dechen.)
- spinimonus (Germar?) Calcaire lithographique; Solenhofen? (Dechen.)
- \*\_ fuciformis (Holl.) Calcaire lithographique; Solenhofen? (Deehen.)
- Espèces non déterminées. Argile d'Oxford et lias; Yorkshire (Phil.)
- Crustacea. Genres non déterminés; Lias; Centre et Sud de l'Angleterre (Conyb.) Lymeregis (De la B.) Forest marble; Normandie
  - Lymeregis (De la B.) Forest marble; Normandie (De Cau.) Schiste de Stonesfield (Conyb.) Argile de Bradford; Nord de la France (Bobl.)

# Insectes.

Insectes de la famille des Libellula et autres. Solenhofen (Munst.) (Murch.)

Elytres de Coléoptères. Schiste de Stonesfield (Leuch.) (Buckl.)

# Poissons.

Dapedium politum (De la B.) Lias; Lyme regis (De

- la B.) Lias et argile d'Oxford; Normandie (De
- Clupea sprattiformis (Blainv.) Solenhofen (Holl.) " - dubia (Blainv.) Schiste ealcaire de Pappenbeim.
- " Kuorrii (Blainv.) Schiste ealcaire de Pappenbeim.
- '- salmonea (Blainv.) Schiste calcaire de Pappen-
- " Darilei (Blainv.) Schiste calcaire de Pappenheim · Pacilia dubio (Blainy.) Anspach?
- \* Esox ocutirostris (Blainv.) Schiste de Pappen-
- " Urwus gracilis (Agassitz.) Lias; Wartemberg (Dechen.) Sauropsis latus (Agassitz.) Lias; Wurtemberg
- (Dechen.) \* Ptycholepis Bolleusis (Agassitz.) Lizs; Boll,
- Wurtemberg (Dechen.) \* Semionotus leptocepholus (Agassitz.) Lias ; Zell,
- près Boll, Wurtemberg (Dechen.) Lepidotes gigas (Agassitz.) Lias; Ohmden , près
- Boll, Wurtemberg (Dechen.) \* - frondosus (Agassitz.) Lias; Zell, près Boll, Wurtemberg (Dechen.)
- . ornatus (Agassitz.) Lins; Wurtemberg (Dechen.) '- Leptolepis Bronnii (Agassitz.) Lias; Neidingen,
- près Donaueschingen, Wurtemberg (Dechen.) " - Jögers (Agassitz.) Lias; Zell, près Boll, Wurtemberg (Dechen.)
- " longus (Agassitz.) Lias; Zell, Wurtemberg (Dechen.)
- \* Tetragonolepis heteroderma (Agassitz.) Lias; Zell, Wurtemberg (Dechen.) · - semiciuctus (Bronn.) Lias; Wurtemberg (De-
- chen.) \* - polidotus (Agassitz.) Lias; Zell, Wurtemberg
- (Dechen.) · - Traillii (Agassitz,) Lias; Angleterre; Sud de
- l'Allemagne (Dechen.) . - altirolis (Agassitz.) Lias; Sud de l'Allemagne? (Dechen.)
- Poissons, Espèces non déterminées, Plusienrs dans le lias; Lyme regis (De la B.) Barrow, Leieestershire (Conyb.) Couches de Portland; Tishnry.
- Wilts (Benett.) Ichthyodorulites (Buckl. et de la B.) Plusicurs genres; Lias; Lyme regis et ailleurs, dans le Centre et le Snd de l'Angleterre (Conyh. et de la B.) Argile de Kimmeridge, près d'Oxford (Buckl.) Schiste de Stonesfield (Buekl.) Grande oolite; Normandie (De Can.)
- Poissons (Plaques, palaiset dents de-) Lias; Lyme regis et Sommersetshire, etc.(Conyb.)Schiste de Stonesfield (Buckl.) Grande oolite; Normandie (De Can.) Cornbrash et forest marble; Nord de

- la Fronce (Bobl.) Oolite eoralline, argile d'Oxford: Yorkshire (Phil.) Couches de Portland: Tisbury, Wiltshire (Benett.) Ichthwocopros, Oolite inferieure; Normandie, Lins:
  - Centre et Sud de l'Angleterre.

# Reptiles.

- Pterodactylus macronyx (Buckl.) Lias; Lyme regis (Bnckl.) Lias; Banz, Bavière (Meyer.)
- lougirostris (Cuv.) Eichstedt (Collini.) - brevirostris (Cuv.) Eichstedt (Cuv.)
- graudis (Cuv.) Solenhofen (Holl.)
- crassirostris (Goldf.) Solenhofen (Goldf.) - medius (Mnnst.) Monheim (Schnitzlein.)
- Munsteri (Goldf.) Monheim (Goldf.) - Espèces non connues. Schiste de Stonesfield
- (Buckl.) Crocodilus Bollensis (Jug.) Lias; Boll, Wurtemberg
- (Jäg.) \* - brevirostris (Cuv.) Lias: Altdorf. - priscus (Samm.) Monheim (Samm.)
- Garial. Museau court, Argile de Kimmeridge ; le Havre (Al. Brong.)
- Museau allongé. Argile de Kimmeridge; le Hàvre (Al. Brong.)
- Crocodile. . . . (Cuv.) Grande oolite; le Mans (Al. Brong.) - Debris, Espèces non déterminées. Lios; York-
- shire (Phil.) Lias? Lyme regis (De la B.) Cornhrash, Angleterre (Conyb.) Schiste de Stonesfield (Buckl.) Oolite coralline; Yorkshire (Phil.) \* Mocrospondylus Bollensis (Meyer.) Lias; Boll,
- Wurtemberg (Telensourus; Holl.) Teleosaurus (Geoffroi St-Hilaire.) Grande colite; Caen (De Can.)
- Megalosaurus Ruckloudi. Schiste de Stonesfield (Buckl.) -Espèces non connnes. Grande colite; Normandie
- (De Cau.) Besancon. Geosaurus Bolleusis (Jig.) Lins; Boll, Wurtemberg
  - Georganus (Cuv.) Monheim (Sommering.)
  - Lacerta Neptunia (Goldf.) Monheim (Goldf.) Rhacheosourus gracilis (Meyer.) Daiting, Solen-
  - hofen (Meyer.) Pleurosourus Goldfussii (Meyer.) Daiting (Meyer.) Plesiosaurus dolichodeirus (Conyh.) Lias; Lyme regis, etc.
  - recentior (Conyh.) Argile de Kimmeridge, Angleterre (Conyh) Argile de Kimmeridge; Honfleur (Al. Brong.)
  - carinotus (Cuv.) Grande colite; Bonlogne (Al. Brong.) - pentagonus (Cuv.) Grande colite, Ballon et
- Choufour (Al. Brong.)
- trigouus (Cuv.) Grande oolite: Calvados (Al. Brong.)

Plesiosaurus macrocephalus (Conyb.) Lias; Lyme regis (De la B.)

- Espèce non déterminée. Argile d'Oxford; Stenay (Bobl.) Calvados (De la B.) Lias; Nord de l'Irlande (Bryce.) Whithy (Dnnn.)

Ichthyosourus communis (De la B.) Lias; Lyme regis, etc., Angleterre (Conyb.) Lias; Boll, Wurtemberg (Jäg.)

- platyodon (De la B.) Lias; Lyme regis, etc., Angleterre (Conyb., etc.) Boll (Jag.)

- tenuirostris (De la B.) Lias; Lyme regis, etc. (Conyb., etc.) Boll (Jäg.) - intermedius (Conyb.) Lias; Lyme regis, etc.

(Conyb.) Lias; Boll (Jag.) -· - coniformis (llarlan.) Lias; Bristol.

- Espèce non déterminée. Lias et oolite inférieure; Normandie (De Cau.) Lias; Yorkshire (Phil.) Argile d'Oxford, Augleterre (Convb.) Normandie (De la B.) Grande solite; Reugny (Al. Brong.) Oolite coralline; Yorkskire (Phil.) Grès calcaire; Centre et Sud de l'Angleterre (Conyb.) Argile de Kimmeridge; Oxford (Buekl.) Weymouth (De la B.) Honflenr (Al. Brong.)

Divers sanriens. Roches de Kelloway et oolite de Bath; Yorkshire (Phil.) Pierre de Portland (Buckl. et de la B.)

·Coprolites d'Ichthyosaurus (Ichthyosauro-Copros, Buckland.) Lias inférieur; Lyme regis. Tortue, Schiste de Stonesfield (Buckl.) Lias? Angleterre (Conyb.) Solenhofen (Munst.)

Mammiferes.

de ce groupe.

Didelnhis Bucklandi. Schiste de Stonesfield (Buckl.) Voiei les observations principales que l'on peut faire sur cette longue liste des débris

organiques da groupe oolitique. Nos connaissances snr les régétaux fossiles sont encore trop bornées pour que nous puissions tirer anelque conclosion générale de cenx qui ont été indiqués dans les roches

On n'y a tronvé d'ossements de mammifères que dans une seule localité, à Stonesfield, dans l'Oxfordshire : ils se rapportent à un Didelphis, et probablement il en existe des débris de plus d'une espèce.

On a tronvé des Ptéroductyles à Solenhofen, où il y en a plusieurs espèces; à Lyme regis, où c'est une espèce différente, découverte aussi à Banz, en Bavière, Eufin, probablement des débris de ce genre extraordinaire d'animal existent aussi à Stonesfield.

Il paraît que des Crocodiles ont vécu pendant toute la durée du dépôt du gronpe colitique: on en a découvert en Angleterre, en France et en Allemague.

Le Megalosaurus a été observé dans l'Oxfordsbire, en Normandie et près de Besan-

Le Teleosaurus n'a été trouvé qu'auprès de Caen.

Le Geosgurus seulement dans le lias du Wurtemberg et dans les environs de Monbeim, en Bavière, Mais nous avons ditplos haut (page 254) qu'on avait cité des ossements appartenant à ce genre, dans les terrains crétacés de l'Amérique septentrionale.

Les genres Rhacheosaurus et Pleurosaurus n'ont été découverts qu'en Allcmagne,

Les Ichthyosqueus et les Plesiosaurus paraissent avoir été assez abondants ; cependant on n'en a pas encore trouvé dans le sud de la France, non plus que des Ptérodactyles et des Crocodiles.

Relativement aux diverses Tortues et aux Poissons fossiles de ce groupe, ce que nous en connaissons ne peut eucore nous conduire à aneune conclusion.

On a découvert des insectes dans l'oolite de Stonesfield et à Solenhofen.

Les Polypiers ont été tronvés en grande abondance dans certaines localités, principalement dans les couches nommées en Angleterre coral rag, et aussi dans la partie supérieure de la grande oolite; ce qui a fait distinguer cette couche en Normandie sous le nom de calcaire à polypiers.

On a voulu regarder le coral rag comme une roche constante dans la série colitique; mais cela supposerait que, pendant le dépôt de cette série, il y a eu une époque où tout le fond d'une mer très-étendue était convert d'un banc de corail général, et que par conséquent les mêmes polypiers pouvaient exister sous différentes pressions d'eau, supposition qui est tout-à-fait contraire aux habitudes connues des polypiers vivants aetuels.

On conçoit sans doute que dans des positions favorables, il se forme dans la mer des lits successifs de coraux, enveloppant différentes substances, mais rien ne prouve que cela paisse avoir lieu à de grandes profondeurs; et, an contraire, toutes les observations recueillies jusqu'à présent sur les polypiers, et sur les positions où ils vivent dans la mer, tendent à prouver que ce n'est jamais que sous une faible bauteur d'eau qu'ils élèvent leurs bancs de coraux.

Dans le coral rag , qui paraît n'être antre chose qu'un reste d'anciens bancs de polypiers, on tronve un grand nombre d'espèces ct d'individus des genres Astrea, Meandrina. Carrophyllia: ce qui est d'accord avec les observations de MM. Quoy et Gaymard, qui ont reconnu que ces genres sont les principaux architectes des bancs de coranx dans la mer dn Sud, Mais, relativement aux espèces nombrenses des genres Achilleum, Scrphia. Manon, Tragos, et de beaucoup d'antres qu'on observe dans les différentes divisions du groupe oolitique en Angleterre et en France , on ne connaît pas assez la position qu'elles affectent aujourd'bui dans les mers pour être en état d'établir quelques comparaisons. La présence de dépôts de coraux dans nue partie de la série oolitique, plutôt que dans d'autres, semble indiquer que, sur les diverses parties de l'Angleterre, de la France nattre.

et de l'Allemagne, la mer qui les couvrait présentait de grandes différences dans la bauteur relative de son niveau au-dessas du fond, ou des profondeurs d'eau três-variées; d'où il résultait que des coraux pouvaient s'établir sur certains points, et non sur d'autres.

On doit remarquer que, partont où il y a beaucoup de polypiers, on rencontre toujours quelques fossiles de la famille des Echinides, snrtout des genres Clypeus et Cidaris.

Les débris de Crinoïdes du groupe oolitique appartiennent principalement aux genres Apiocrinites et Pentacrinites.

Le premier se rencontre dans la grande oolite et les couches qui l'accompagnent, savoir le cornbrash, le forest marble et l'argile de Bradford. Le second est très-abondant dans le lias.

Pour les copuilles, nous alons indiquer ici les espèces qu'une même dirision du groupe oolitique a présentées, dans plus d'une localité, à une distance modérée <sup>1</sup>. Nous ne répéterons pas l'indication des lieux, que l'on pourra rechercher dans la liste générale qui précède. Nous donnerons la figure de quelques-unes qu'il est plus important de con-



ARGILE DE KINNERIDGE.

Ostrea deltoidea (Fig. 71.) Caractéristique en Angleterre. Gryphen eirgula (Fig. 70.) Caractéristique en France. Pinna granulata, Trigonia clavellata.

Trigonia clavella — costata.

Mya depressa.

Suite de l'Assila de Komerande.

Pholadomia acuticostata. Pteroceras ponti.

Le lecteur a dù remarquer que, dans la liste générale, il y a des eoquilles qui sont indiquées comme existant dans plusieurs contrées très-éloignées les unes des autres, mais dans des couches différentes; nous neciterons pas icices espèces. Rela-

# CORAL BAG.

Ostrea gregarea Pecten leus. - inaquicostatus.

- vimineus. - ragans.

Lima rudia. Plagiostoma rusticum.

- lariusculum. - rigidum. Modiola bipartita.

Gervillia asiculoides. Trigonia costata. - clarellata

Turbo muricatus. Trochus tiara. Melania heddingtonensis.

- striata. Ammonites plicatilis. - vertebralis.

ABGILE D'OXFORD.

Terebratula ornithocephala.

Ostrea palmetta. - Marshii

- gregarea. Gryphora dilatata (Fig. 72.) très-caractéristique en

Angleterre et en France. Pecten fibrosus.

- lens. Gervillia aviculoides.

Trigonia clavellata. - costata.

Ammonites armatus. - Kauigi.

- calloriensis. — Динсані. - sublarcis.

- plicatilis. Patella latissima.

Réunion de couches formant la GRANDE COLITE, SAVOIT : TERRE A POULON, GRANDE COLITE, ARGILE DE BEADFORT, FOREST MARRIE ET CORNERARE.

Terebratula subrotunda

- intermedia. - digona.

- obsoleta.

tivement à celles qui ont été observées de même dans des contrées fort éloignées, et qu'on dit exister dans des couches analogues, on peut souvent contester cette identité de couches; et, en général, on doit reconnaître que les rapports qu'on cherche à établir pour les sous-divisions du groupe colitique sont sonvent hasardés.

- augulatur.

Suite de la réunion de couches formant la Gaanne COLITE.

Terebratula reticulata. - globata. - coarciala. - media.

Ostrea Marshii. - costata. - acuminala

Pecten fibrosus. Plagiostoma cardiiforme.

Avicula schingta. - costata Lima qubbosa.

Modiola imbricata. Perna quadrata. Trigonia clavellata. - costata.

Nucula variabilis. Isocardia concentrica. Patella rugosa.

COLITE INFÉRIEURE AVEC SES SABLES.

Terebratula spharoidalis.

- ornithocephala. - obsoleta.

— media. - concinna. - bullata.

- emarginata. Gryphaa cymbium Pecten lens.

Aricula inaquiraleis. Lima proboscidea. - gibbosa. Plagiostoma gigauteun

- punctatum. Modiola plicata. Trigonia clasellata.

- striata. - costata.

Cardita similis. - lunulata. A starte excasal

Mya scripta. Myocoucha crassa. Melauia heddingtonensis - lineata

Turbo ornatus. Trochus arenosus - fasciatus.

- promisens. - punctatus - elongatus.

- abbreriatus. - tiara.

# <del>-500</del> 316

# GROUPE COLITIQUE.

Suite de l'Oolite invenieure avec ses sables.

Trochus duplicatus.

- Pleurotomaria oruata. Aumonites keviusculus.
- discus.
- contractus. — Blagdeni.
- Brocchii
- Brocchii. — gculus.

Suite de l'Oolité INFÉRIEURE AVEC SES SABLES.

Ammouites Stokesii.

- Murchisoner.
- Braikeuridgii. — elegans.
- annulatus.
- Nautilus liuratus.
- -- obeaus. Belemhites compressus.

Fig. 73. Fig. 78.







Fig. 78.

Fig. 77.

Fig. '71.

Fig. 78.







LIAS.

Spirafer Wulcotii (Fig. 78.) Coquille très-caractéristique.

- Terebratula ornithocephala.
- acuta.
- tetraedra.
- punctata, Gryphaa incurea (Fig. 74.) Coquille très-carac
  - téristique.
- obliquata.
- gigantea,
- Maccullochii.
- Plicatula spinosa.
- Peeten æquicalvis.

   barbatils,
- Plagiostoma giganteum (Fig. 75.)
- punctatum.
- Hermanui.
- Lima autiqua.
- Aricula inaquiraleis (Fig. 77.)
- cumines.
- Modiola scalprum.

# Suite du Lias.

- Modiola hillana. Unio crassissimus.
- Pholadomya ambiqua.
- Trochus auglicus.
- imbricatus Belemuites sulcatus
- elongatus.
- apicicurtalus.
- pictilliformis.
- Ammonites Walcotii (Fig. 73.) Caractéristique. -- fimbriatus.
- Henleii.
- соттиція.
- planicostatus
   falcifer
- heterophyllus.
- breciepina.
- Jamesoui,
- Turneri.
- stellaris.
- Bucklands (Fig. 76.) Caractéristique.

Bucklands (Fig. 76.) Caracteristique

#### Suite de Lias

- Ammonites outurns.
- Stokenii.
- amaltheus.
- signifer.
- sigmifer. - Conubeari
- concaeus. Nautilus lincatus.

Quoique ce résumé contienno, pour chaeun des étages du groupe oolitique, les coquilles qui y out été observées en divers Jieux, uéanmoins ou ne doit en faire usage qu'avec précaution, et ne pas se bâter de prononeer qu'une couche, dans laquelle ou rouve un det fossiles indiumés ci-desum

"Jeux", exammons ou ne dout en faire usage qu'avec précaution, et ne pas se bâter de prononcer qu'aux eouche, dans laquelle ou trouve uu des fossiles indiqués c-id-essus comme étant propre à tel étage, lui appartent réellemant. Il est plus sagé d'observer l'ensemble des coquilles que l'on rencoutre dans cette couchec de juger par l'à de la ressemblance qu'elle peut avoir avec une des parties du groupe ooitique; et mème encore ue doit-on se décider qu'avec beaucoup de réserver, si la couche observée se troute tréscloignée d'un gite bieu constaté du typo suunel on sersit letté de la rapport unel on sersit letté de la rapport de parties du constaté du typo suunel on sersit letté de la rapport de la partie de l'apport de l'entre de l'apport de parties de l'apport de l'entre de l'apport de une de service de l'entre de l'apport de parties de l'apport de l'entre de l'entre de l'entre de l'apport de parties de l'entre de l'apport de l'entre de l'entre de l'apport de l'entre d'entre de l'entre de l'entre de l'entre d'entre de l'entre d'entre d'entre d'entre d'entre d'entre d'entre l'entre d'entre d'entre d'entre d'entre l'entre d'entre d'entre d'entr

Ou a fait observer ei-dessus que les divers poiuts de la surface du sol, sur lequel s'est déposée la série oolitique, étaient probablement à des profondeurs très-différentes sous le niveau de la mer, et que même il y avait lieu de eroire que, pendant le dépôt, la profoudeur de l'eau avait pu changer, pour un même point, par suite des mouvements qui ont pu s'opérer dans le sol. Nous devons ajouter que l'observation des débris organiques tend évidemmeut à faire présumer que eertaines parties do ce sol, aiusi eouvert par la mér, étaient très-rapprochées des continents d'alors, et que d'autres au contraire s'en trouvaient comparativement plus éloignées. Il est naturel de supposer qu'il y avait alors des baies, des eriques, des rivières, des golfes leur servaut d'embouehures, et des continents, et que chacune de ces positions se trouvait habitée par des animaux qui lui étaient propres, et qui pouvaient y trouver leur nourriture, s'y propager et s'y défendre coutre leurs ennemis. - Ainsi eet étrange saurieu, l'Ichthyosaurus 1, (dont uu, l'Icht. Platrodon, devait atteindre de bieu grandes





dimensions, ses énormes maehoires ayant quelquefois jusqu'à huit pieds de long), peut, d'après sa forme, avoir été capable d'affronter les vagues de la mer et de se jouer au milieu d'elles, comme aujourd'hui le marsouin, tan-

dis que le Plesiosaurus, du moins l'espèce au

I Dans la figure 79, on a cherché à donner une esquisse probable des formes extérieures de l'Ichlhyonaurus communis. Pour mieux les faire conlong cou (Ples. dolychodeirus, fig. 80 1) sem- | étaient peu profondes et qui étaient protégées ble avoir plutôt été organisé pour pêcher contre les forts brisants. dans les criques et les baies où les eaux

Les crocodiles de cette époque, comme

Fig. 80.



ceux de l'époque actuelle, aimaient probablement à vivre dans les rivières et dans les bras de mer ; et comme eux, ils étaient carnassiers et voraces. Parmi les différents reptiles de cette époque, l'Ichthybsaurus, et particulièrement l'Icht. Platrodon, semble être celui qui devait dominer dans les eaux; car sa máchoire est bien supérieure en force et en capacité à celle des crocodites et des plésiosaurus, Gráce au professeur Buckland. nons connaissons maintenant en partie de quoi se nonrrissaient ces animaux : leurs excréments fossiles, appelés coprolites, ont prouvé jusqu'à l'évidence que, non-seulement ils dévoraient des poissons, maisencore qu'ils

naître, on a représenté l'animal en avant sur le sol, quoique probablement il n'y venait jamais. Vers le haut de la figure, sous la lettre b, on a tracé une tête de l'Ichthyosaurus tenuirostris sortant de l'eau.

1 Dans la figure 80, le Plesiosaurus delychodeirus a été représenté su moment où il saisit au vol nn Ptérodactele, Étani sinsi à fleur d'eau, cela fait mieux ressortir ses formes. Il est cependant plus probable que cet animal nageait ordinairement à la manière des crocodiles, an-dessous de la surface, où sans donte il avait moins de peine à soutenir son long col.

se dévoraient l'nn l'autre ; les plus petits devenaient la proie des plus gros, comme l'attestent suffisamment les restes non digérés de vertébres et autres os que renferment les coprolites . Lorsque l'on considère une si grande voracité, on a lieu de s'étonner de rencontrer au sein des roches un si grand nombre de ces animaux, qui apparaissent ainsi à nos yeux, après nne anssi longue suite de siècles, pour attester eux-mêmes le fait de leur existence, comme premiers habitants de notre planète. C'étaient sans donte de bien étranges babitants : car, ainsi que le dit M. Cuvier, l'ichthyosaurus avait la máchoire d'un dauphin, les dents d'nn crocodile, la tête et le sternum d'un lézard, les extrémités d'un cétacé (mais au nombre de quatre), et les vertèbres d'un poisson ; tandis que le plesiosaurus avait aussi les extrémités d'un cétacé, mais la tête d'un lézard, et un cou semblable an corps d'nn serpent ".

On trouvers des détails intéressants sur les coprolites, et ce qu'ils renferment, dans un Mémoire de M. Buckland, Trans. Géol., 2º série, vol. 111.

2 Cuvier, Ossementa fossilea, tome V. Cette des-

Il esi presque iuutile de remarquer que ces deur genres ont complétement disparu de la surface du globe; et, comme uos l'ecteurs ont pu le remarquer par les diverses listes de fossiles que ousa vons données, leur disparition avait même déjá eu licu avant le dépôt des roches supracrétacés, à en juger au moins d'après les observations faites en Europé.

Les restes de végétaux ont été accumulés dans ecrtains points, comme, par exemple, à Brora en Écosse et dans le Yorkshire. Il doit par conséquent y avoir cu dans ces localités, à une certaine époque particulière du dépôt, des circoustauces qui étaient favorables à l'accumulation des végétaux, et qui étaient restreiutes à des espaces peu étendus, tels peut-être que des baies bien abritées, où ces végétaux ont été transportés avec du sable et de la boue. L'absence de débris fossiles, du geure de ceux que l'analogie permettrait de rapporter à des animaux vivants à l'embouehure des fleuves, semble s'opposer à ce qu'on puisse admettre que ce sout des rivières qui ont été la cause immédiate de ces accumulations charbouneuses. Ces dépôts ne paraissent pas être le résultat d'une action violente, car les végétaux y sont aussi bien conservés, que si, comme dans un herbier de botaniste, on les avait préparés pour servir à l'observation. Leur étude nous apprend que la végétation qui , à cette époque, couvrait quelques cantons de cette partie du globe, ne ressemblait pas à celle que nous y voyons aujourd'hui, ct même eu était trèsdifférente. Peut-être pouvous-nous prévoir l'époque où les géologues serout en état de prononcer, d'après l'observation de grands dépôts de végétanx et de certains animaux, que dans leur voisiuage il a existé des continents, même quoique, par suite des mouvements divers que le sol a pu subir, la snrface ne présente plus aujourd'hui aucune trace de ces continents ou fles; mais quant à présent, quelque désir que nous puissions avoir d'éclaireir ce sujet, nous pensous que

nous possédons encore à cet égard trop pen de données pour tenter avec fruit aucune recherche. Il est une chose cependant, que cclui qui étudie la géologie doit avoir toujours présente à l'esprit, c'est qu'il ne faut pas croire que toutes les roches plus anciennes, qui se trouvent dans le voisinage d'autres roches d'origine plus réceute, quoique s'élevant aujourd'hui au-dessus d'elles en hautes montagnes, aient formé uécessairement des continents, avant le dépôt des roches plus récentes ; car au milieu des changements sans hombre qui ont eu licu à la surface du globe, il est arrivé souvent que ces roches plus anciennes out été soulevées après la formation des plus réceutes, comme' le prouve le mode de stratification que l'on observe dans le voisinage de leur point de jouction, où les uncs et les autres sout relevées à la fois. Peut-être peut-on approcher davantage de la vérité, lorsqu'on trouve, comme en Normandie, le groupe colitique reposant horizontalement sur les anciennes couches bouleversées, et les entourant de toutes parts; alors on peut concevoir que dans ce pays, comme aussi dans beaucoup d'autres localités, la mer, dans laquelle se sout formées les roches colitiques, a baigné les coutrées schisteuses et granitiques de la

Normandie et de la Bretagne. Ces étranges animaux volauts, que l'on appelle Ptéredactytes, doivent avoir vécu sur le coulinent et se nourrissient proteinent d'insect, sels eutre autres que celnique représente la figure 81 ci-après, leque a été recueili par M. Murchison, dans les carrières de Solenhofen, où l'on a aussi découvert des rests de ptérodactyles.

On ne dois pas s'étouner de ne trouverque richepue de pérmader/pes fossiles; car les circonstances favorables à leur conservation ont du être extrêmement rares. Même en supposant qu'ils nieut été emportés jusqu'à la mer en pourroivant les insectes dont ils cherchaient, à se uourrir, il a fallu un conrus de circonstances heureuses pour empécher ces piérodactyles et la proie qu'ils poursuivient d'étre dévorée par les poissons pour un production de la contra de circonstances heureuses pour empécher ces piérodactyles et la proie qu'ils poursuivient d'étre dévorée par les poissons un conservation de la contra del la contra de la contra del la contra de la contra del la contra de la contra d

cription du Plesiosaurus s'applique plus particulièrement au Plesios. dolychodeirus.



et autres habitants des mers, au milieu des dépouilles desquels on a découvert leurs restes.

Un fait remarquable et qui semble établir une sorte de conuexion entre les insectes et les ptérodactyles, c'est que Solenhofen, où on a trouvé le plus abondamment des restes de ces derniers animaux, est aussi le lieu où on a découvert le plus grand nombre d'inseetes fossiles connus jusqu'iei dans le groupe colitique : à Stonesfield, où l'on a trouvé des restes d'insectes, on a observé également, d'après le professeur Buckland, des déponilles de ptérodactyles. Il n'en est pas de même cependant, pour le ptérodacty le de Lyme regis , dont les restes sont mélés avec ceux d'ichthyosaurus et autres animaux marins, sans que parmi eux on ait eneore découvert d'insectes. Mais quand nous considérons les nombreuses déponilles de plésiosaurus que l'on rencontre, peut-être ne nous trompous-nous pas beaucoup, en présumant qu'il existait un continent dans le voisinage du lieu où nous trouvons maintenaut leurs os eufouis. En admettant même cette conjecture, il n'en est pas moins vrai qu'un ptérodactyle dans la mer, au milieu des ichthyosaurus et autres animaux voraces, ne doit avoir eu que très-peu de chances de leur échapper; et les géologues doivent beaucoup se féliciter de ce qu'un concours de

circonstances heureuses ait pu amener la conservation même d'un seul individu, pour nous faire connattre les étranges animaux terrestres qui existaient alors.

Les iehthyosaurus, plesiosaurus, et beaucoup d'autres animaux qu'on trouve dans le lias de Lyme regis, semblent avoir été frappés d'une mort à peu près subite : car, en général, leurs os ne sont pas dissemines cà et là, et dans un état de désagrégation, tel que célui où ou devrait les trouver, si l'animal mort était descendu au fond de la mer pour s'y décomposer ou v être dévoré pièce à pièce : ou de même encore si l'animal avait flotté pendant quelque temps à la surface, où différents animaux en auraient arraché les diverses parties l'une après l'autre. Au contraire, les os des différents squelettes, quoique fréquemment comprimés, ce qui devait être par suite du poids énorme qu'ils ont eu si longtemps à supporter, sont assez bien réunis ensemble, souvent même dans un ordre parfait ou presque parfait, comme s'ils avaient été disposès par un auatomiste : bien plus, il arrive quelquefois qu'on peut distinguer la peau, et même observer les substances comprimées renfermées dans les intestius ; toutes ehoses tendant à prouver que les animaux ont été détruits tout à coup, et tout à coup enveloppés de manière à être eonservés. C'est ce qui est arrivé vraisemblablement, nou-

seulement à ces reptiles qui, bien qu'habitues ; à venir quelquefois à la surface pour respirer l'air, ont pu, dans des circoustances favorables, être entratnés au fond de la mer cu grand nombre à la fois, mais encore aux mollusques, pour qui c'est une nécessité absolue d'être constamment ou presque coustamment plougés dans l'eau. Parmi le graud nombre d'ammonites que l'on trouve dans le . lias, i'ai souveut observé des individus dans lesquels la vaste cavité qui termine la dernière spire, où le corps de l'animal semble avoir été placé, était vide sur la moitié de sa lougueur, en allaut du foud vers l'ouverture, comme si l'animal, an moment où il a été enseveli sous un dépôt terreux, s'était retiré autant que possible dans cette partie de sa coquille, de mauière à empécher la matière boucuse de la remplir complétement, Cette idée devient plus probable encore, lorsqu'ou observe l'état de la matière calcaire qui remplit le surplus de la grande cavité, et qui est extrémement bitumineuse, comme cela devait être, par suite de la décomposition de l'animal dans le reste de la chambre.

Le lecteur doit néanmoins se garder de penser que les observations que uous avons faites ci-dessus, relatives au lias de Lyme regis, c'est-à-dire d'une seule localité, soient applicables à tout ce même terrain en géuéral; ou même que le lias de Lyme regis ait été produit tout à la fois dans toute son épaisseur : au contraire, le lias présente en différents points, comme on doit s'y attendre, des différences matérielles provenant de diverses causes locales; et on observe, à Lyme regis, des marques évidentés d'une série successive de dépôts, qui ont eu lieu, en partie durant un état de tranquillité comparative , eu partie par suite de petites catastrophes qui faisaient périr tout à coup les auimaux qui existaient alors en des points particuliers. Il convient cepeudaut de faire une observation qui doit sans doute être souvent applicable à d'autres parties de terrains colitiques dans différentes localités, c'est que durant la formation du lias dans cette partie de l'Angleterre, il s'est opéré certains changements dans la uature des animaux qui vivaient à la même place : aiusi, les animaux et les coquilles que l'on trouve dans la partie supérieure de ce terrain, diffèrent en masse de ceux que l'on trouve dans la partie inférieure. Très-souvent aussi, des bouches présenteut en abondance certains débris organiques, tandis que tous les autres y sont extrémement rares.

Nous devons résister à la tentation que. nous pourrions avoir de développer ici les circonstauces probables qui ont accompagné un dépôt particulier dans un canton, ne fûtce que sur une étendue de quelques milles. car ces recherches nous entraineraieut dans des détails incompatibles avec les limites de cet ouvrage. Nous pouvons cependant remarquer que la destruction des animaux, dont les restes nous sont counus sous le uom de bélemnites, a été extrêmement considérable dans la localité dont nous parlons. Quand la partie supérieure du lias a été déposée, il en a péri simultanément d'immenses quantités, comme on l'observe daus une couche qui en est presque entièrement composée, située audessous du cap Golden, à un escarpement qui est eutre Lyme regis et le port de Bridport.

Il y en a des millions d'individus enfouis, uon-seulement dans cette couche, mais dans la partie supérieure du lias en général. La production d'une semblable couche ne semble nullement difficile à expliquer; car nous n'avons qu'à imaginer la rencoutre de quelquo circoustance capable de faire périr les animaux des bélemnites, dans lo fluide qui les renfermait ou autrement qui les charriait : c'est, par exemple , ce qui pourrait . arriver à ces amas de mollusques dont les navigateurs se voicut quelquefois environnés sous la zoue torride : dans cette hypothèse, cette masse flottaute d'animaux descendrait, sinon immédiatement, du moins peu à peu au fond de la mer, tous ceux du moins qui échapperaient aux animaux voraces, lesquels, à la vérité, auraieut pu être chassés au loin par la cause quelconque qui aurait fait périr les mollusques. Supposons une multitude de sèches communes, tuées tout à coup par l'irruption d'une eau chargée d'acide carbonique, ou par leur entré dans une ean semblable ; leuro sinternes, comme on les appelle ordinairement, se trouveraient distribués ar me même surface après la décomposition du corps de ces animaux, lesquels probablement n'auraient pas été exposés à être dévorés par d'autres; carceuv.ci, s'ill avaient pas été détruits avec les séches, anaraient certainement fui eau ainsi chargée d'acide carbonique un l'eau ainsi chargée d'acide carbonique ul l'eau ainsi chargée d'acide carbonique un l'eau ainsi chargée d'acide carbonique un l'eau ainsi chargée d'acide carbonique un l'eau ainsi chargée d'acide carbonique ul l'eau ainsi chargée d'acide carbonique un l'eau ainsi chargée d'acide carbonique ul l'eau ainsi chargée d'acide carbonique un l'eau ainsi chargée d'acide acide un l

Les végétanx que renferme le lias de Lyme regis se rencontrent dans deux états différents. Les uns ont à peine sonffert quelque altération avant d'avoir été enfouis ; les autres semblent en porter beauconp de traces; les bois sont brisés en morceaux; les petites branches sont tronquées, comme si elles avaient été brisées, pendant on avant lear transport dans les eaux. Ces derniers débris végétaux se rencontrent plus ordinairement dans des rognons argilo-calcaires, sonvent d'un gros volume; mais ces rognons ne sont pas des concrétions concentriques ; on y reconnaît, an contraire, une structure schisteuse, comme aussi dans ceux qui enveloppent fréquemment des ammonites et des nantiles dans les conehes argilenses ; et la direction des feuillets de ces rognons est parallèle à celle de la stratification générale : il en résulte que, bien que les rognons, surtont eeux qui renferment des ammonites et des nantiles, soient sphéroidaux, leur cassure est schisteuse, et que, quand on donne advoitement on conn dans le sens des feuillets, de manière à diriger la cassure par le centre, on déconvre un fossile et quelquefois un poisson.

La détermination de la nature chimique

des débris organiques enfonis dans diverses roches étant un objet de recherche très-important, i'ai prié le docteur Turner de se charger de faire l'analyse de quelques fossiles du lias de Lyme regis. Il a tronyé qu'une vertebre, une cote et une dent d'un ichthvosaurus, qu'il a examinées, avaient tontes une texture éminemment cristalline qu'elles doivent au dépôt de carbonate de chanx. dont elles sont presque exclusivement composées. La conlenr en est presque entièrement noire, et même tont-à-fait dans quelques points, par snite d'nne matière bitumineuse qu'elles renferment, qui en général ne s'élève pas à plns de 1/2 pour 100 et iamais an delà de 3/4. Le phosphate de chaux trouvé dans le vertèbre était dans la proportion d'environ 29 pont 100, tandis que. dans la côte et la dent, il s'élevait à environ 50. Dans le fait, comme on ponvait s'v attendre, le phosphate de chaux reste en plus ou moins grande quantité dans divers échantillons, probablement snivant la localité où il a été conservé, et aussi suivant la dureté de l'os primitif.

Le docteur Turner a sussi constaté que les écailles du Depedium potitum, débarrassées, antant que possible, du calcaire qui y est adhérent, étaient composées des mêmes étéments que les os d'ichthyosaurus; mais le phosphate de chaux ne s'y élevait qu'à 19 pour 100.

On avait en le soin de choisir des échantillons qui ne fusent pas imprégnés de suidure de fer, comme cela arrive sonvent; et ceux qui ont été analysés n'ont offert ancnne trace de fer, de manganèse, d'alumine et de silice.

# SECTION VII.

# GROUPE DU GRÈS ROUGE.

Sts. Marnes irisées (Red. marls. ou Variegated marls., Angl.; Keuper, Allem.)
Muschelkalk (Muschelkalk, Allem.; Calcaire

conchylien, Al. Brong.)

Grès bigarré (Bunter Sandstein, Allem.;

New red Sandstone, Angl.)

Calcaire magnésien (Calcaire alpin, anciens auteurs; Magnesian Limestono, Angl.; Zechstein, Alpenkalskstein, Allem.)

Grès rouge (Pséphite rougeâtre, Al. Brong.; Rothes Todtliegende ou Todt liegendes, Allem.; Red Conglomerate ou Exeter red Conglomerate, auteurs anglais.)

Ce groupe, qui est souvent d'une épaisseut rêvi-considèralle, se trouve, en descendant l'échelle géologique des terrains, immédiatement après cetui que nous venons de décrire. Peul-être ne peut-on pas établircupre ces deux groupes de ligne de séparation bien tranchée; car lorsque la partie inférieure de l'un et la partie supérieure de l'autre ont été considérablement développèes, elles semblent en quelque sorte se fondre l'une dans l'autre. C'est ce qui a conduit M. Charbatu, qui le premier a observé cette

circonstance dans le voisinage de Lons-le-Saulnier, à classer le lias avec les marnes irisées, qui constituent la portion supérieure du groupe dout nous parlons acquellement.

Les roches qui composent le groupe du grès rouge, se rencontrent dans l'ordre suivant, en allant de haut en bas : 1º Marnes irisées; 2º Muschelkalk; 3º Grès rouge ou grès bigarré; 4º Zechstein; et 5º Congloméras rouge ou Toult liegendes.

Massu aussus. Dans les Vosges et les contrées environnantes, elles commenceit audessous du grès qu'on appelle gris du litas, auquel elles passent insensiblement: la partie supérieure des marnes irisées, qui soné vertes, renferme des couches minos d'argile schiateuse noire, et d'un grès quartzeux presue sans ciment, qui devient peu à peu le grès du lias, lequel passe au lias, et contient les mémes restes organiques ». M. Elle de Beaumont observe que, dans beaucoup do pays, les marnes irisées ne peuville qu'à peine être séparées du grès du lias, même artificiellement, comme op la fait dans les artificiellement, comme op la fait dans les

• Élie de Beaumont, Mémoires pour servir à une Descript, géolog, de la France, tome 1.

Vosges ; car elles paraissent n'y former qu'un seul dépôt, comme dans les environs de Saint-Léger sur Dheune, et d'Autun, et dans l'arkose de la Bourgogne. Les marnes irisées des Vosges présentent généralement, comme leur nom l'indique, plusieurs couleurs différentes, dont les principales sont le rouge de vin et le gris verdatre ou bleuâtre; elles se brisent en fragments qui ne présentent aucun indice de structure schisteuse. Dans la partie centrale de ces marnes, il y a des couches d'argile noire schistense, de grès gris blenâtre et de calcaire magnésien grisatre on jaunatre. Le grès et l'argile renferment des empreintes végétales et même de la bouille. On trouve des masses de sel gemme dans la partie inférieure des marnes à Vic, Dicuze et sur d'antres points de cette contrée; on tronvc anssi des masses de gypse dans les parties supérieure et inférieure, mais surtout dans la dernière 1. D'après M. Charbaut, on tronve dans la partie supérieure de ce dépôt des couches de calcaire presque entièrement composées de coquilles.

Les marnes irisées se rencontrent avec des caractères minéralogiques peudifférents, dans diverses parties des contrées voisines de la France et de l'Allemagne, et, d'après M. Dufrénov, elles couronnent les roches de grès rouge du sud de la France. En Angleterre, il est difficile d'établir quelles sont les limites des marnes irisées; mais il parait. assez probable que la partie supéricure du dépôt de grès ronge dans ce pays, correspond essez bien, pour sa structure minéralogique. aux roches citées ci-dessus dans les Vosges. Il n'y a, en Angleterre, aucun passage apparent du lias à la série de grès rouge : au contraire, nous avons quelquefois, comme auprès de Bristol, au lieu dit the old passage, une espèce de conglomérat formé de fragments de calcaire, d'os, de dents, et autres restes de sauriens et de poissons, avec lenrs excréments fossiles ou coprolites, qui sem-

<sup>1</sup>Elie de Beaumont, Mémoires pour servir à une Descript. géolog. de la France, tome l.

bleraient indiquer une période où les dépôts de menus détritus avaient cessé de se former, et où des courants d'eau, capables de transporter des galets , accumulaient des os et autres substances au fond de la mer. Sur la côte méridionale de l'Angleterre. entre Lyme regis et Sidmouth , la partie supérienre du groupe du grès ronge est tellement semblable aux marnes irisées des Vosges et de certaines parties de l'Allemagne, que ie n'hésite pas à regarder ces denx dépôts comme contemporains. Dans cette partic de l'Angleterre, ces marnes contiennent des restes de végétaux, et anssi, quoique rarement, des écailles de poissons et des os de ptérodactyles? D'après M. Rozet, la partie supérieure des marnes irisées, contient des dents et des os de sauriens, avec des peianes et des entroques.

Les marnes irisées ne contiennent pas une grande variété de fossiles; cependant à ceux que nous venons d'indiquer, on doit ajouter les suivants :

Débris organiques des marnes irisées (Keuper des Allemands) <sup>1</sup>.

#### VEGÉTAUX.

Equiscium Meriani (Ad. Brong. pl. 12. fig. 18.) Neuewelt, près Bâle. — columnare(Ad. Brong. pl. 13.) Lorraine, Alsace;

Franconie, Wurtemberg, Dans les couches inférieures qui avoisinent le muschelkalk.

— Platyodon (Ad. Brong.) Franconie.

Calamites arenaceus (Ad. Brong. pl. 26. fig. 5, 4, 5.)
Franconie, Wurtemberg.
Pscopteris Meriani (Ad. Brong. pl. 91, fig. 5.)

Neuewelt, près Bâle.

Taniopteris rillata (Ad. Brong. pl. 82, fig. 3

et 4.) Neuewelt, et aussi Hör, en Scanie.

Filicites Stuttgardiensis (Ad. Brong.) Grès supérieur; Wurtemberg (Dechen.)

- lancrolata (Ad. Brong.) Grès supérieur ; Wurtemberg (Dechen.)

r Dans cette liste de fossiles des Marnes érisées et dans celles qui vont suivre, relatives aux autres subdivisions du groupe du grès rouge, nous avons ajouté beaucoup d'espèces que nons avous emprunitées à M. de Dechen.

(Note du traducteur.)

- Stuttgard (Dechen.) Pterophyllum longifolium (Ad. Brong.) Neue-
- Meriani (Ad. Brong.) Nenewelt.
- Jagers (hd. Brong.) Grès supérieur ; Franconie et Wurtemberg.

#### RADIAIRES.

Aphiura, Espèce non déterminée, Vosges (Dechen.) MOLLUSQUES.

- · Plagiostoma lineatum. Conches inférieures; Wurtemberg (Decheu.) \* Cardium pectinatum, Couches inférieures et
- moyenues; Wurtemberg (Dechen.) \* Trigonia culgaris (Schlot.) Gypse; Ludwigsburg
- (Dechen.) " - curvirosti (Schlot.) Gypse; Ludwigsburg. Dolomie; Schwenningen (Decheu.)
- \* sulcata (Goldf.) Couches inférieures ; Villingen (Dechen.)
- " Mya musculoïdes (Schlot. pl. 33. fig. 1.) Dolomie; Sulz, près du Necker (Dechen.)
- " elongata (Schlot. pl. 32. fig. 2.) Dolomie; Sulz, près du Necker (Dechen.)
- \* Avicula socialis (Mytilus. . . . Schlot. pl. 37. fig. 1.) Couches inférieures et moyennes; Sulz,
- près du Necker (Dechen.) - subcostata (Goldf. Couches inférieures; Sulz, près du Necker (Dechen.)
- . lineata (Goldf.) Couches inférieures; Sulz, ores du Necker (Decheu.) \* Perna retusta (Goldf.) Dolomie; Dürrheim (De-
- chen.) Posidonia Keuperiana (Voltz.) Couches inférieu-
- res; Hall; Sonabe, Wartemberg (Dechen.) " - minuta. Rottweil, Wurtemberg (Dechen.)
- \* Modiola minuta (Goldf.) Rottweil, Wurtemberg (Dechen.) \* Vaneri cardia (Goldf.) Gypse; Rottweil, Wurtem-
- berg (Dechen.) \* Lingula tenuissima (Bronn.) Rottweil, Wurtem-
- berg (Dechen.) Saxicara Blainvillii. Ballbron (Heninghaus.)
- \* Buccinum turbilinum (Heliz. . . . . . Schlot.) Couches inférieures et moyennes; Snlz, près du Necker (Dechen.)

## POISSONS et SAURIENS.

Poissons. Espèces non déterminées. Grès supérieur; Seidmannsdorf, Neuses, Seidingstadt, près Cobourg (Dechen.) \* Dents de Squalus Raja; Couches inférieures;

Wurtemberg (Dechen.)

- Marantoidea arenacea (Jäger.) Grès supérieur ; | Phytosaurus cylindricodon (Jäger.) Grès supérieur; Boll, Wurtemberg (Dechen.) - cubicodon (Jager.) Grès supérieur ; Boll, Wur
  - temberg (Decheu.) \* Mastodonsaurus Jageri (Holl.) Couches inférien-
  - res; Gaildorf, Wurtemberg (Dechen.) Ichthyosaurus Lunevillensis. . . . Wurtemberg
  - (Dechen.) Plesiosaurus, Espèce non déterminée. Dürrheim, pays de Bade (Dechen.)

Nous avons dit que le grès inférieur du lias passe par des nnances inseusibles aux marnes irisées, et semble même, jusqu'à un certain point, être leur équivalent; or, comme il a pu arriver qu'un dépôt de sable ait eu lieu dans une localité, tandis que des marnes se produisaient dans une antre, nons devons uous garder, quand nous cousidérons ces terrains en général, de nousser trop loin nos conclusions, et d'appliquer ces divisions à d'autres contrées que celles auxquelles elles paraissent convenir.

Le professeur Pusch, dans son mémoire si intéressant sur les terrains de la Pologne. a reconnu que dans cette contrée, entre la série oolitique et le muschelkalk, il y a uu dépôt éteudu et très-important d'un grès qu'on appelle ordinairement grès blanc, à cause de sa couleur. Le dépût peut se diviser en deux parties : la partie supérieure ne contient que du grès blanc, tandis que la partie inférieure est composée d'alternatives d'un grès blanc marneux à grains fins, d'un grès schisteux, d'argile schisteuse (Slate), ct d'autres roches schisteuses et noiratres, le tout renfermant des conches de houille de trois à vingt-cinq pouces d'épaisseur. Le grès blauc de la partie supérieure alterno avec des couches puissantes de marnes d'un gris bleuâtre, quelquefois rouges, plus rarement irisées. On y trouve aussi des couches de calcaire; mais la substance la plus utile qu'on y rencoutre est du minerai de fer, qu'on y exploite en plus grande abondance que dans aucnn autro terrain de la Pologne : on tronve peu de fossiles dans ce dépôt, sinon des débris de végétaux. M. Pusch rapporte ce terrain au grès du

lias, le même qui se rencontre aussi dans la

Souabe, en Scanie etdans l'île de Bornholm. Dans toutes ces localités, il est riche en memetemps en minerai defer et en houitle . Il semble réunir à la fois les caractères des marnes irisées et ceux du grès du lias du sud de l'Europe, qui sont intimement liés ensemble.

Dans les grès connus sous le nom de grès du lias, on a cité les fossiles suivants : Clathropteris meniscoides (Ad. Brong.) Hör, en

Scanie; Saint-Étienne; Vosges (Al. Brong.) Glossopteris Nilesoniana (Ad. Brong.) Hor, Scanie.

Pecopteris agardhiana (Ad. Brong.) Hör. Teniopteris villata. Hor, et aussi dans les marnes irisées, à Neuewelt, près Bâle.

Marantoidea arenaria (Jäger.) Stuttgard. Lycopodites patens (Ad. Brong.) Hör. Pterophyllum Jagers (Ad. Brong.) Stuttgard. - dubium (Ad. Brong.) Hör.

Nilesonia brevis (Ad. Brong., Ann. des Sc. nat., t. IV. pl. 12. fig. 4.) Hör. Relemnites Aglensis (Voltz.) Anlen, Wurtemberg.

Tellina striata. Vic (Honinghaus.); et plusieurs autres coquilles indéterminées.

MUSCHELKALK, Calcaire variable dans sa texture, mais qui est très-fréquemment gris et compact. Il contient quelquefois de la dolomie, et passe aux marnes qui sont audessus et au-dessous de lui. Onand il est très-compact, et qu'il renferme une grande quantité d'encrinites monitiformis (Miller) ( fossile très-caractéristique d'au moins une très-grande partie de ce dépôt), il a tout-àfait l'apparence de quelques variétés du calcaire carbonifère de l'Angleterre. Quelquefois, comme à Épinal (Vosges), il est assez dur pour être employé comme marbre. Il paratt que dans quelques localités, les fossiles v sont très-nombreux, tandis qu'ils sont assez rares dans d'autres. Suivant M. Alberti, on trouve du sel dans le muschelkalk du Wurtemberg \*. Il paraît que ce terrain n'est pas connu en Angleterre, ni dans le

nord de la France ; mais à l'est et au sud de ce dernier royaume, et dans quelques parties de l'Allemagne, on le trouve à la place que nous avons indiquée, intercalé entre les marnes irisées et le grès rouge ou grès bigarré. D'après le professeur Pusch, il se rencontre en Pologne, ayant ordinairement une couleur grise ou iaune.

Débris organiques du muschelkalk.

#### VEGÉTAUX.

Neuropteris Gailliardoti (Ad. Brong., pl. 74. \* Mantellia cylindrica (Ad. Brong.) Famille des eyeadées; Lunéville.

# ZOOPHYTES.

Astrea pediculata (Desh.) Localités non indiquées.

# RADIALSES.

" Cidaris grandava (Goldf.) Wurtemberg (De-

Encrinites moniliformis (Miller.) Encrinus liliiformis (Schlot.) Caractéristique; Gottingue; Wurtemberg, Alsace, etc.

- epithonius .... Solenre, Heninghans. Ophinra prisca (Munst.) Asterias ophinra (Schlot.) Baircuth (Goldf., pl. 62. fig. 6.)

-lericata (Goldf., pl. 62, fig. 7.) Partie supérieure, on sur les conches de gypse; Schwenningen, Wurtemberg (Goldf.) Asterios obtusa (Goldf., pl. 63. fig. 3.) Partie supérieure; Marbach, près Villingen, Wurtemberg

#### ANNELIDES.

(Alberti.)

(Goldf.)

Serpula valvata (Goldf., pl. 67. fig. 7.) Baircuth (Goldf.) - colubrina (Goldf., pl. 67, fig. 5.) Baircuth

#### Concerpéase et Mollosques.

Terebratula culgaris (Schlot., pl. 37. fig. 5.) Gottingue (Hen.) Wurtemberg; Lunéville; Toulon (Al. Brong.) - perovalis, lena (Honingbaus.)

- sufflata (Schlot., Ac. de Munich, 1816, pl. 7. fig. 10.) féna (Heninghaus.) - orbiculata (Schlot.) Dornberg, près d'léna

(Honinghaus.

<sup>1</sup> Pusch, Esquisse géognostique du milieu de la Pologne; dans le Journal de Géologie, 1. 11, p. 230. 2 Alberti, Die Gebirge des Konigreichs, Wurtemberg, 1826.

- · Delthuris semicircularis (Goldf.) Villingen (De-
- \* Liuquia tenuissima (Bronn.) Rottweil, Wurtemberg (Dechen.) Ostrea placewoides. (Munst.) Baircuth (Dechen.)
- \* subanomia (Munst.) Baircuth (? Ostracites anomius., Schlot., pl. 36, fig. 3.)
- \* reniformis (Munst.) Baircuth.
- " difformis (Schlot., pl. 56, fig. 2.) Bairenth et Wurtemberg (Dechen.)
- . multicostata (Munst.) Würtzbourg (Dechen.) \* - complicata (Goldf.) Bsireuth, Villingen (Dechen.)
- \* decemcostata (Munst.) Bairenth (Dechen.) - spoudyloides (Schlot., pl. 36. fig. 1.) Quedlim
- bonrg; Gottingne; Bairenth; Rottweil; Lunéville; Toulon. . - comta (Goldf.) Rattweil. Wnrtemberg (De-
- ehen.) · - pleuronectites (? Schlot., pl. 35. fig. 2 et 5.)
- Bourbonne-les-Bains; Lunéville (Dechen.) \* Gryphara (Ostrea?) prisca (Goldf.) Villingen (Dechen.)
- Pecten reticulatus (Schlot., pl. 35. fig. 4.) Gottingue (Honinghaus.) Gotha (Dechen.)
- \* Albertii (Goldf.) Villingen. Partie supérienre; Rüdersdorf (Dechen.)
- lærigatus (Goldf.) (Pleurouectites..... Schlot., pl. 55. fig. 2.) Wurtemberg; Baircuth; Gotha (Dechen.)
- · discites (Schlot.) Conches supérieures; Wurtemberg; Båle; Pologne; Rudersdorf (Dechen.) Plagiostoma liucatum (Chamites lineata, Schlot., pl. 35. fig. 1.) Mosbach; Michelstadt; Gottingue; Wurtemberg; Baireuth; Weimar (Dechen.)
- . striatum (Schlot., pl. 34. fig. 1.) Allemagne; France; Pologne. Très-abondant.
- rigidum (Schlot.) Rauthal, près d'Iéna (Hen.) Gottingue (Al. Brong.)
- larrigatum (Schlot., pl. 34. fig. 2.) Mosbach (lleninghaus.) - punctatum (Schlot., pl. 34, fig. 5.) Gottingue:
- Toulon; Gotba; (Al. Brong.)
- Avicula socialis (Desh., Coq. car. des Ter., pl. 14. fig. 5.) Gotha; Sachsenbourg; (Schlot., Mytwlites socialis, pl. 37. fig. 1.) Weimar (Harn.) Gottingne: Mont-Meisner; Wurtemberg; Lunéville (Al. Brong.)
- "-costata (Schlot., Myt. costatus, pl. 37.fig. 2.)... Wurtemberg; Baireuth (Dechen.) · - crispata (Goldf.) Couches supérieures, Fré-
- dérichshall (Dechen.)
- Brouuii (Alberti) Villingen (Dechen.)
- Mytilus vetustus (Goldf.) (Mytilus eduliformis, Schlot, pl. 37. fig. 4.) Gottingue; Wurtemberg; Baireuth (Dechen.) Luneville (Al. Brong.)
- Trigonia vulgaria (Schlot., pl. 36. fig. 5.) Weimar; Gottingne; Wurtemberg; Baireuth (Dechen.)

- Trigonia pee auseris (Schlot., pl. 26. fig. 4.) Lunéville; Mosbach (Hon.) Gottingue (Al. Brong.) \*- curvirostris (Schlot., pl. 36. fig. 6. 7.) Wur-
- temberg (Dechen.) \* - cardissoides (Goldf.) Wurtemberg (Dechen.)
- " lareignta (Goldf.) Marbach (Dechen.) \* - Goldfusii (Alberti.) Marbach (Dechen.)
- \* Arca inaquiralris (Goldf.) Couches inférieures: Freudenstadt, Wartemberg (Dechen.) Cardium striatum (Schlot.) Wurtemberg; Gottin-
- gue (Al. Brong.) - pactinatum (Alberti.) Couches supérieures;
- Wartemberg (Dechen.) Mya musculoides (Schlot., pl. 33, fig. 1.) Weimsr (Hæn.) Wurtemberg; Haute Silésie; Pologne
- ventricasa (Schlot., pl. 33. fig. 2.) Couches in-
- férieures : Wurtemberg (Dechen.) Lunéville (Al. Brong.)
- slongata (Schlot., pl. 55. fig. 3.) Couches inferieures; Wurtemberg; Haute-Silene; Pologue (Deeben.) - intermedia .... Mézières (Haninghaus.)
- \* mactroides (Schlot., pl 35. fig. 4.) Marbach; (Haute-Silesie; Pologne (Dechen.)
- \* rwgosa (Alberti.) Rottweil; Wurtemberg (Dechen. \* Vauus nuda (Goldf.) Marbach (Dechen.)
- \* Mactra? trigona (Goldf.) Marbach (Dechen.) \* Cucullara minuta (Goldf.) Couches inférieures
- immédiatement sur le grès higarré; Villingen, Bade (Dechen.) \* Balauns ..... Villingen (Dechen.)
- \* Caluntra discoides (Patellites ... Schlot., pl. 32, fig. 3.) Villingen (Dechen.)
- \* Capulus mitratus (Goldf.) (Patellites .... Schlot ... pl. 32, fig. 4.) Villingen (Dechen.) Deutalium torquatum (Deutalites ...
- pl. 52. fig. 1.) Gottingne (Al. Brong.) - lare. (Deutalites .... Schlot., pl. 52. fig. 2.)
- Gottingue ; Alpirsbach ; Baireuth, M. Decben. pense qu'il n'est pas bien prouvé que ce ne soit pas un fragment d'encrine. Trochus Albertiuus (Goldf.) Rottweil, Wurtem-
- berg (Dechen.) Turritella obsoleta (Buccinum .... Schlot., pl. 32.
- fig. 8.) Weimar, Gottingue (Dechen.) \* - deperdita (Goldf.) Weimar (Decben.)
- "- detrita (Goldf.) Culmbach , près Baireuth (Dechen.)
- \* scalata. (Strombus ... Schlot., pl. 32. fig. 10.) Wurtemberg; Rüdersdorf (Dechen.)
- terebralis (Schlot.) Weimar (Hon.) \* Buccinum gregarium (Schlot., pl. 32. fig. 6.)
  - Rudersdorf (Dechen.)
  - · (turbilinum.) Helicites ... Schlot., pl. 32. fig. 5.) Wurtemberg; Rüdersdorf (Decben.)

- \* Strombus denticulatus (Schlot., pl. 32. fig. 8.) Rüdersdorf (Dechen.) \* Natica Gailliardoti (Lefrov.) Couches supérieu-
- Natica Gailliardoti (Lefroy.) Couches supérieu res; Wurtemberg (Dechen.)
- pulla (Goldf.) Rottweil, Wurtemberg; peut-être n'est-ce qu'une jeune variété de la précédente? (Dechen.)
  - Turbo dubius? (Munst.) Scewangen, Riedern
- près Waldshat (Dechen.)

   giganteus (Schlot.) Seewangen (Dechen.) Cette
- gigonteus (Schlot.) Seewangen (Dechen.) Cette espèce et la précédente appartienuent peut-être à un antre genre (Dechen.)
   Nummulites l'Althousii (Alberti.) Wartemberg.
- Il est fort incertain que ee soit une nummulite (Decheu.) Noutilus bidorsatus (Schlot., pl. 31. fig. 2.) Wei-
- mar (Hen.) Gottingue; Rüdersdorf; Wurtemberg; Lunéville (Dechen.)
- nodosus (Munst.) Fraucouie (Munster.)

  Ammonites nodosus (Schlot., pl. 31. fig. 1.) Plus
  abondant dans les couches supérieures (Wei-
- mar; Gottingue; Wurtemberg; Silésie (Dechen.) Toulou (Al. Brong.) Lorraine (Beaumont.) Voy. ci-après la figure 87.
- subnodosus (Munst.) Allemagne (Munst.) Variété de la précédeute (De Bueb.)
- latus (Muust.) Allemagne (Muust.) Variété de l'Ammonites nodosus (De Bueh.)
- bipartitus (Gailliardot.) Lunéville (Al. Brong.)
   Henslossi? 2 (Sow., pl. 262.) Baireuth (Hœuiughaus.)

D'appès N. Dechen, ces quatre espèces d'ammonies, qui se réduient à deux, comme on l'a va ci-dessus, constituent presqu'à elles seules, deux la classification de N. de Buch, no famille tràs-bien caractérisée sous le nom des Ciratins. As de buch avis d'à midiqué exte famille dans d'appès N. Dechen, qu'il u'à encore reucourie quate troisième cepteç qui s' ry apporte, l'Assonite Roydeours, qui provient du Moni-Royde dans le pays des Galmoncks; suis on ignore si cette espèce se rencontre, comme les deux premières, dans un terrain de matechales.

(Note da traducteur,

28 ilentibien constantaque l'Amenois Hendevi
a été trouvé ca lilemagne, il estrèr-remarquable
que, dans l'ile de Man, où an observé extet coquille pour la première fois, on assure qu'on a deicoupert aussi l'Amenoise sodera, Le arrestère
général des simonisés du bord des closions est les
général des simonisés du bord des closions est les
mentions los deux coupilles, (P.9, fig. 87.)

preuves annsi ponitives qu'on doit le duirer de
l'association de est deux fossités dans l'Ité de
Man, cequi tendrait à y faire présumer l'existence
du terrais de munchélalls. Il put fairelment y

Caustacés, Poissons et Rapviles.

- Palinurus Suerii (Desm., pl. 10. fig. 8 et 9.) Durrheim (Heru.)
- Rhyncholites hirundo (Fauv. Big.) Conehes supérieures; Wurtemberg; Lunéville (Dechen.)
   - acutus (Blainv.) Digue.
- Dents de Squalus, Raia, etc. Baircuth (Muust.) Wnriemberg; Rudersdorf (Dechen.)
- Plesiosaurus. Espèce non déterminée. Wurtemberg (Jäger.) Baireuth; Rüdersdorf (Dechen.) \*Ichthyosaurus Lunevillensis. Lunéville; Wnr-
- temberg (Dechen.)

   Espèces non déterminées. Allemagne; France (Dechen.)
- Grand Saurien. Genre non déterminé. Lunéville (Al. Brong.)
- Chelonia. Espèce nondéterminée. Lunéville; Leineckerberg (Dechen.)

GRES ROUGE OU GRES BIGARRE. Les roches de ce terrain sont, comme son nom l'indique, de différentes couleurs, rouge, blane, bleu et vert; la couleur rouge est cependant la plus commune. Ce terrain est principalement silieeux et argileux; il renferme parfois du mica et des masses de gypse et de sel gemme, Dans les Vosges, la partie supérieure du grès bigarré présente souvent, d'après M. Élic de Beaumont, des conches minces de calcaire marneux et de dolomie, qui deviennent peu à peu plus nombreuses ; de sorte qu'à la fin elles constituent la partie inférieure du musehelkalk 1. On trouve dans ce dépôt, en quelques points de l'Allemagne, une roche calcaréo-magnésienne et oolitique 2, et il renferme aussi des conglo-

On reneontre dans les Vosges un dépôt très-étendu, qui ne varie que peu dans ses caractères, et auquel, d'après la contrée où

avoir eu quelque confusion entre des ammonites, ayant entre elles, en général, de Panalogie, par près le professeur Henslow, les fossiles qu'ou trouve avec l'Ammonites Henslowi dans l'induser Man, sont ceux qui sont ordinairement propres aux terraina de calcaire carbonifère et de calcaire de la grauwacke; Tribebins, products acotica, etc. Élité de Beamont, Terrains secondaires du

système des Vosges.

2 Les grains qui forment cette roche oolitique

<sup>2</sup> Les grains qui forment cette roche oolitique sont rayonnés du centre à la circonférence. il existe, on a donné le nom de grité des Foogse. Il sembrenit exister me dissidence d'opinion entre M. Élie de Beaumont et M. Voltz, relativement à l'Estage de la série du grès rouge auquel il faut rapporter ce depte. Le premier le regarde comme étant l'èquivalent du rothes tout liependes dont la plance est au-dessous du sechatein. Le second le considére comme étant la partie, in ferieure du grès rouge ou grès bigarde, qui exchatein manque dans les Vosges, on peut idre peut-être qu'il n'y a qu'une différence bien peu essentielle entre ces deux opinions.

Le grès des Vosges est essentiellement composé de grains de quartz amorphe, ordinairement recouvert d'un enquit mince de peroxyde rouge de fer, parmi lesquels on en découvro d'autres qui paraissent être des fragments de cristaux de feldspath : on observe souvent sur les tranches de ses couches des indices de feuillets en travers ou diagonaux, structure si commune d'ailleurs dans les roches arénacées, et qui résulte probablement de l'action de courants entrecroisés. La roché contient des galets de quartz, quelquefois si abondamment, qu'elle offre l'aspect d'un conglomérat avec un ciment arènacé. Le caractère minéralogique de ces galets fait penser à M. Élie de Beaumont qu'ils proviennent de la destruction de roches plus anciennes, et que ce sont simplement des fragments plus gros qui ont mieux résisté à la trituration que les grains plus petits qui composent la masse du grès.

Le grès rouge, ou grès bigarré de quelques pays, fournit une excellente pierre de construction, et qui fait même un très-bet de partie de la compartie de la construction de à Épinal, dans les Yonges. Dans les localités où le grès bigarré devient sehisteux, par suite du mies qu'il renferne, on l'emploie souvent, comme cela a lieu pour quelques varités du vieux grès ronge des Anglais, comme pièrre de dallage, et même pour couvrir les boits.

D'après le professeur Sedgwick, le grès fication du Voltsia brevifolia

rouge qui se reneontre dans le nord de l'Angleterre, au-dessus du calcaire magnésien, représente le grès higarré ou bunter sandstein des Allemands ; et les marnes irisées qui le recouvrent sont l'équivalent du keuper de l'Allemagne. On décrit ordinairement ce grès comme avant une composition très-complexe, par suite des mélanges variables de sables, de grès et de marnes. Dans toute l'étendue de pays qu'il recouvre, depuis le Nottingamshire jusque dans le Yorkshire, il est généralement à grains grossiers, souvent presque entièrement incohérents, et il passe quelquefois à un conglomérat à grains fins. Les marnes qui le recouvrent sont rouges et mélangées de gypse '.

### Débris organiques du grès bigarré.

#### Végétaux.

Fig. 82.

Equisetum columnare (Ad. Brong., Hist. des Vég. foss., pl. 15.) Sulz-les-Bains, Bas-Rhin.

Calamites arenaceus (Ad. Br., ibid. pl. 25, fig. 1 et pl. 26,

fig. 5, 4, 5.) Wasselonne; Sulz-les-Bains; Marmoutier; Bas-Rhin. - remotus (Ad. Brong., ibid., pl. 25. fig. 2.) Wasselonne.

Anomopteris Mougeotii (Ad. Brong., pl. 79, 80, 81.) Wasselonne; Sulz-les-Bains. Neuropteris Foltzii (Ad. Br., ibid., pl. 67.) Sulz-les-Bains. — elegans (Ad. Brong., ibid., pl. 74, fig. 1, 2.) Sulz-les-

Bains.

Sphenopteris myriophyllum
(Ad. Brong., ibid., pl. 55,
fig. 3.) Sulz-les-Bains.

- palmetta (Ad. Brong., ibid. pl. 55, fig. 1.) Sulz-les Bains. Filicites ecolopendroides (Ad. Brong., Ann. des

Sc. nat., 1, 15, pl. 18, fig. 2.) Sulz-les-Bains. Voltzia brevifolia (Ad. Brong., ibid., 1, 15, pl. 15 e116.) Sulz-les-Bains 2.

1 Sedgwick, Géol. trans., 2º Séric, 1. 2. 2 La figure 82 copiée ei-contre sur la planche 16 de M. Adolphe Brongniart représente la fructification du Fottsia breviolia.

42

Foltzia elegans (Ad. Broug., sbid. t. 15, pl. 17, fig. 3.) Sulz-les-Bains.
— rigida (Ad. Brong., sbid. t. 15, pl. 17, fig. 2.) Sulz-les-Bains.

 acutifolia (Ad. Brong., ibid. 4.15, p. 450.) Sulzles-Bains.

- heterophylla (Ad. Brong., ibid. t. 15, p. 451.) Sulz-les-Bains.

Conrallariles erecta (Ad. Brong., ébid. t. 15, pl. 19.) Snlz-les-Bains.

- nulans (Ad. Brong., soid. p. 455.) Sulz-les-

Bains.

Paleoxyris regularis (Ad. Brong., ibid. pl. 20, fig. 1.) Sulz-les-Bains.

Echinastachys oblongus (Ad. Brong., pl. 20, fig. 2.) Sulz-les-Bains. Aethophyllum stipulare (Ad. Brong., ibid. pl. 18,

Aethophyllum stipulare (Ad. Brong., ibid. pl. 18 fig. 1.) Sulz-les-Bains.

#### MOLLUSQUES.

Plagiostoma lineatum (Schlot. pl. 25, fig. 1.) Sulz-les-Bains.

Sulz-les-Bains.

— striatum (Schlot. pl. 34, fig. 1.) Sulz-les-Bains.

\*Aricula socialis (Desh., Coq. caract., pl. 14, fig. 5.)

Sulz-les-Bains, Domptail, Vosges.
—costata (Mytilus costalus; Schlot. pl. 37, fig. 2.)
Sulz-les-Bains.

Mytilus eduliformis (Schlot. pl. 37, fig. 4.) Sulzles-Bains; Domptail,

Trigonia vulgaris (Schlot. pl. 57, fig. 4.) Domplail.

Mya musculoides (Schlot. pl. 35, fig. 1.) Snlz-les-Bains. — olongata (Schlot. pl. 35, fig. 3.) Sulz-les-Bains.

Natica Gailliardoli (Lefroy .) Domplail.

\*Turritella scalata (Strombus.... Schlot. pl. 55,
fig. 10.) Domptail; Sulz-les-Bains.

- Schloteri ( .) Sulz-les-Bains.
\* Buccinum antiquum (Goldf.) Sulz-les-Bains.

On peut remarquer qu'à l'exception des deux dernières espèces, toutes les autresont été citées ci-dessus comme se rencontrant dans le muschelkalk. Il paralt qu'il en est de même à Domptall, ôu, d'après M. Étie de Beaumont, le grès bigarrécontient un grand uombre de moules de coquilles,

Zeesstus. Ce nom a été fort heureusement employé par M. de l'umboldt, pour désigner une série de calcaires, de caractéres trèsvariables, auxquels on avait donné differents noms; celui de Zechsteis. n'ayant été jusqu'alors appliqué qu'à une seule des variétés. Les diverses couches de ce groupe

étaient connucs des mineurs allemands sous les noms suivants : Asche (cendres) (marne friable); Stinkstein (calcaire fétide); Rauchwacke. Zechstein et Kupferschiefer (schiste euivreux). Ce dernier dépôt, inférieur à tons les autres , est exploité pour le cuivre qu'il renferme, particulièrement dans le pays de Mansfeld, dans la Thuringe, la Franconie et le Hartz. Suivant M. d'Aubuisson, l'épaisseur moyenne du schiste euivreux, dans ees contrées, est d'environ un pied : et voici les résultats admis pour les autres couches : le zechstein a unelquefois de vingt à trente mètres de puissance : la rauchwacke, quand elle est pure et compacte, n'a qu'un mètre d'épaisseur : quand elle est caverneuse, elle atteint quelquefois de quinze à seize mêtres. Le Stinkstein varje de un à trente mètres, et la couche dite Asche a également une épaisseur très-variable. Malgré ces diverses subdivisions, auxquelles on a attaché une importance extraordinaire, il ne paralt pas qu'on puisse toujours les observer, même dans les pays on on les a établies: car M. d'Aubuisson remarque que les portions supérieures se fondent l'une dans l'autre...et même quelquefois dans le zechstein.

meme quelquefois dans le zechstein.
Dans le nord de l'Angleterre, écs le calculre magnésien qui est l'équivalent de ce
dépis de l'Allemage. Daprès Ni. le professeur Sedgwick, ce calcaire magnésien peut
de diviser ainsi qu'il suit 1º Schiste manneux et calcaire compact, ou calcaire compact coquiliner, et marnes irisées; 2º calgipes; et marches irisées; 2º calgipes; et de l'années présent présent de l'années présent
présent de l'années de l'années

Débris organiques du zechstein et du schiste cuivreux.

# VEGETAUX.

Fucoides Brardii (Ad. Brong., Hist. des Vég. foss... pl. 2, 6g. 8 à 19.) Schiste cuivreux, Frankenberg (Al. Brong.)

- Fricoides salaginoides (Ad. Brong., ibir. pl. 9, fig. 2 et pl. 9 bis, fig. 5.) Schiste euivreux; Mansfeld (Al. Brong.)
- lycopodioides (Ad. Brong., ibid. pl. 9, fig. 3.)
   Schiste euivreux, Mansfeld (Al. Brong.)
   framentarins (Ad. Brong.) Schiste euivreux;
- frnmentarins (Ad. Brong.) Schiste euivre Mansfeld (Al. Brong.)
- pectinates (Ad. Brong.) Schisto enivreux;
  Mansfeld (At. Brong.)
- digitatus (Ad. Brong., ibid. pl. 9, fig. 1.) Schiste caivreux; Mansfeld (Al. Brong.) Cupresses Ulmanni (Bronn.) Lieu non indiqué (Hæn.)
- Pecopteris arborescons (Ad. Brong. .)
   Muse près d'Autun, avec poissons semblables à
- eeux du Mansfeld. \*— abbreviata (Ad. Brong. .) Du même
- lieu \*.

  \* Lycopodites Haninghausii (Ad. Brong.
  Eisleben.
- \* Bruckmannia bulbosa (Sternherg.) Asterophylliles ? Thnringe. Végétaux non déterminés dans le schiste marneux et le caleaire coquillier bleu; Durham (Sedg.)

## ZOOPHITES.

- Retepora finstracea (Phil.) Calcaire magnésien eoquillier; Durham (Sedg., Géol. trans., 2º série,
- 1. 5, pl. 12, fig. 8.)

   rirgulacea (Phil.) Calcuire magnésien coquil-
- lier; Durham (Sedg., ibid. pl. 12, fig. 6.)

  Gorgonia ancepa (Goldf., pl. 36, fig. 1.) Glücksbrunn en Thuringe, dans la Bolomie (Dechen.)

  —dubia (Goldf., pl. 7, fig. 1.) Même localité (De-
- duoia (Goldf., pl. 7, fig. 1.) meme localité (Dechen.)
  - antiqua (Goldf., pl. 36, fig. 3.) Même localité (Dechen.)
- infundibuliformis (Goldf., pl. 10, fig. 1.) Même localité; paraît exister anssi, de même que le fossile suivant, dans le calcaire de transition et la grauwacke de l'Ural (Dechen.)
- Calamopora spongites (Goldf., pl. 28. fig. 1 et 2.)
   Même localité; forme quelquefois des couches entières dans le calcaire carhoniére (Dechen.)
   Polypiers, Genres non déterminés. Comtés de

#### olypiers, Genres non déterminés. Comtés de Durham et de Northnmberland (Sedg., Géol. trans., 2º série, t. 3, pl. 12, fig. 5.)

1 Ces deux espèces som très abondantes dans le terrain houillet, suriout la première, à Auxin et à Saint-Étienne. Elles n'ont été placées sei par M. de Dechen qu'à cause des rapports que le terrain où elles se trouvent parait avoir avec le schiste cuivreux du Mansfeld, par les poissons qui sy rencontrent. Mais il est plas probable que ce terrain d'Autuu doit plutôt être rapporté au terrain houillet. (Note du traducteur.)

# RADIAIRES.

- Cyathecrinites planus (Miller.) Calcaire magnésien; comtés de Durham et de Northumberland
- (Sedg., Géol. trans., 2° série, t. 3, p. 120.) Encrinites ramosns (Schlot.) Glücksbrunn, Thuringe (Al. Brong.)
- Crinoides. Genres non déterminés. Comtés de Durham et de Northumberland (Sedg., ibid.)

#### MOLLUSQUES.

- Producto acubeata. C'est le gryphites aouleatus de Schlotheim; M. Henninghaus croit amsi eette espèce identique avec les Producto Aorrida (Sow., pl. 31.), et Producto scobriuscula (Sow., pl. 60.) (Al. Brong.) Büdengen; Neustadt (Hen.) Thuringe, etc. (Al. Brong.) Durham et Northum-
- berland (Sedg.) — rugosa (Schlot.) Röpsen, près Gera (Hæn.)
- speluncaria (Al. Brong.) Röpsen (Han.) Glückshrunn (Al. Brong.)
   antiquata (Sow., pl. 317, fig. 1. 5. 6.) Midde-
- ridge (Sedg. Géol. trans., 2" séric, 1. 3, p. 119.)

   calra (Sow., pl. 560.) Humhleton; Midderidge, etc. (Sedg., shid.)
- spinosa (Sow., pl. 69, fig. 2.) Humbleton, etc. (Sedg., ibid.)
   longispina (Sow., pl. 68, fig. 1.) Schiste eui-
- vreux; Schmerbach, Thuringe (Hen.)
  Spirifer trigonalis (Sow., pl. 265.) Röpsen (Hen.)
  - undnlatns (Sow., pl. 562, fg. 1.) Midderidge; Humbleton (Sedg., Góol. trans., 2° série, 1. 3, p. 119.
- multiplicatus. Humbleton (Sedg., ibid.)
   minutus. Humbleton (Sedg., ibid.)
- Terebratula intermedia (Schlot., pl. 16, fig. 2.)
  Röpsen (Hæn.)
  - inflata (Schlot.) Röpsen (Hæn.) Schmerbach (Al. Brong.) - cristata. Röpsen (Hæn.)
- lacnnosa (Schlot., pl. 20, fig. 6.) Schiste euivreux; Schmerbach. Zechstein; Röpsen (Hæn.) - paradoxa (Schlot.) Schmerbach (Al. Brong.)
- elongata (Schlot., pl. 20. fig. 2.) Schluerbach
  (Al. Brong.)
  - pelargonata (Schlot., pl. 21, fig. 33.) Schmerbach (Al. Brong.)
    - pygmaa (Schlot.) Leimstein, près Schmalkalde
  - (Al. Brong.)

     Espèce non déterminée. Durham (Sedg.)

    Azinus obscurus (Sow., pl. 514.) Burham (Sedg.,

    Géol. trans., 2° série, 1. 3, p. 119.)
  - Area tumida (Sow., pl. 474, fig. 3.) Humbleton; Durham (Sedg., ibid.) Cucullana sulcata (Sow.) Humbleton; Durham
  - Cucullera suicata (Sow.) Humbleton; Burham (Sedg., sbid.)
  - Acienta grypharoides (Sow.) Humbleton, trèsabondant (Sedg., ibid.)

(Sedg., ibid.)

Astarte? Whitley; Northumberland (Sedg., ibid.) Modiola acuminata (Sow.) Roches de Black; Durham (Sedg., ibid.)

- Espèce non déterminée. Durham (Sedg., ibid. p. 120.1

Mytilus squamosus (Sow.) Ferrybridge (Sedg., a ibid.)

- ceratophagus (Schlot., Ac. de Munich, 1816, pl. 5, fig. 2.) Glücksbruan. Acicula? (Dechen.) - striatus (Schlot., ibid., 1826. pl. 16. fig. 5.)

Glücksbrunn, Cucuilou? (Dechen.) Unio hybridge (Sow., pl. 154.) Nottinghamshire. Pecten. Espèce non déterminée. Humbleton, etc.

(Sedg., ibid.) Plagiostoma? Humbleton (Sedg., ibid.)

Venus? Humbleton (Sedg., ibid.) Dentalium ou Serpula? Espèce indéterminée.

Durham (Sedg., ibid. p. 118.) Turbo? Calcaire magnésien; Marret Hickleton

(Sedg., ibid. p. 118.) Pleurotoma? Calcaire magnésien; Humbleton

(Sedg., ibid. p. 118.) Mclania? Cinq espèces. Caleaire magnésien; Haw-

thorn Hive (Sedg., ibid. p. 118.) Ammonites > Espèce non déterminée. Humbleton (Sedg., ibid. p. 118.)

#### Poissons.

Palauthrissum macrocophalum (Blainv.) Schiste enivreux on bitumineux; Mansfeld (Al. Brong.) Schiste marneux; Midderidge et East Thickley (Sedg., Géol. trans., 2º série, 1. 3, p. 117. pl. 9, fig. 2.) - maguum (Blainv.) Schiste enivreux ou bitu-

mineux; Mansfeld (Al. Brong.) Schiste marneux; Midderidge et East Thickley (Sedg., ibid. pl. 8, 6g. 1.) - inaquilobum (Blainv.) Schiste bitumineux; Au-

tan (Al. Brong.) parrum (Blainy.) Schiste bitumineux; Autun

(Al. Brong.) - macropterum (Brong.) Schiste euivreux; Börschweiler, Thuringe (Hon.)

-- elegans. Schiste marneux; Midderidge et East Thickley (Sedg., ibid. pl. 9, fig. 1.)

\* - bleunioides (Holl.) Schiste cuivreux; Mansfeld (D'après M. Dechen.)

- Espèce non déterminée. Schiste marneux; Midderidge et East Thickley (Sedg.) Palmoniscum Freieslebense (Blainv.) Schiste eui-

vreux; Mansfeld et Hesse. Chapma Lametherii (Blainv.) Schiste cuivrenx:

Mansfeld. Stromateus gibbosus (Blainv.) Schiste enivrenx;

Eisleben, Mansfeld.

Ostrea? Espèce non déterminée. Northumberland | Chaetodon? (Winch., Géol. trans., 1. 3, pl. 2.) Calcaire magnésien; Pallion, près de Sunderland, Durham.

Poissons. Genre non déterminé. Schiste marneux, East Thickley (Sedg., Loc. cit., p. 118.)

-Monitor de la Thuringe (Guv.) Schiste euivreux ou bituminenx; Mansfeld ; Rothenburg aur la Saale: Glücksbrunn; Memmingen, etc. (Al. Brong.)

Todtliegendes. Ce nom est donné à une série de conglomérats rouges et de grès qui se rencontrent entre le zechstein ou le calcaire magnésien, et les roches du groupe qui est immédiatement au-dessous. Ce nom est aussi appliqué à ces couches de la Thuringe et autres contrées adjacentes, sur lesquelles repose le schiste cuivreux, et qui ne différent des grès rouges que par un mélange de quelques conches blanches. Ce conglomérat est en grande partie formé de débris provenant de la destruction partielle des roches sur lesquelles il repose, et dont les fragments sont tantôt anguleux, tantôt arrondis et d'une grosseur considérable.

Il nous a parn nécessaire de donner d'abord les détails que l'on vient de lire sur les fossiles et sur la structure minéralogique la plus remarquable de chaeun des divers terrains de ce groupe, connus sous le nom de marnes rouges ou irisées, de Muschelkalk, de grès rouge on grès bigarré, de Zechstein, de Todttiegendes, afin que le lecteur put ensuite mieux connattre l'ensemble dans les lieux où ce groupe est complétement développé. Pris en masse, le groupe peut être considéré comme un dépôt de conglomérats, de grès et marnes, an milieu desquels se rencontrent quelquefois des calcaires à certains termes de la série; tantôt un de ces dépôts calcaires manque : en Augleterre, e'est le muschelkalk ; et dans l'Est et le Sud de la France, c'est le zechstein ; quelquefois l'un et l'autre manquent à la fois, comme dans le Deconshire. Les conglomérats, ou Tottliegendes, occupent ordinairement la partie inférieure du groupe, quoiqu'on cite quelquefois des eouglomérats à des étages plus élevés de la série; les grès forment la partie centrale, et les marnes se rencontreut dans la partie supérieure.

Si nous recherchous les causes qui ont produit cette masse de terrains, nous pourrous peut-être, jusqu'à un certain point, les déterminer, en observant l'état des roches sur lesquelles elle repose. Dans le plus graud nombre des cas, ces roches juférieures et plus aneiennes sout fortement inclinées, contournées ou fracturées; preuves évidentes des bouleversements que ces rocbes ont éprouvés, antérieurement au dépôt du groupe du grès rouge qui les recouvre. Ces caractères de structure ne sont pas restreints à des localités particulières, mais on les observe plus ou moins généralement dans toute l'Europe occidentale. Lorsque l'on examine les couches inférieures du terrain de grès rouge, on ne peut douter que les fragments de roche qu'elles renferment n'aient été, pour la plupart, arrachés violemment aux roches anciennes qui existent dans le voisinage le plus rapproché. Ou est donc entratué à conclure que, partout du moins où nous trouvons ces couebes inférieures de conglomérats, uous y voyons des traces de la cause qui a agi et de l'effet qu'elle a produit. La cause est le bouleversement des couches; l'effet, la dispersion des fragments produite par cette action violente, résultat qui s'est étendu sur des espaces plus ou moins considérables, par le moyen de l'eau, probablement mise en mouvement par les forces qui ont bouleversé les couches. Ces forces ont été souvent très-puissantes, au moins dans quelques localités; ou en a la preuve daus le volume énorme des fragments ebarriés, et dans la forme arrondie de quelques uns d'entre eux, comme on peut le voir dans le voisinage de Bristol, où on trouve des masses arrondies, quelquefois très-volumineuses, de caleaire carbonifère.

L'exemple le plus siés à observer et le plus frappant que l'on puisse citer, pour prouver combien la force qui à agi a été puissante, est celui que présente l'escarpement connu sous le nom de Petit-Tor, dans la baie de Babbacouole, en Deronshire, d'on cutrait une grande partie d'un antreconou sous le sonn de marbre de Devonshire. La figure 83 est une coupe de cet escarpement.



P. Escarpement nommé Patit-Tor. a. Calcaire fractact dont les fents larges sont calcaire fractact dont les fents larges sont remplies des particules les plus fines du congliomérat qui est au-desurs, et les fentes étroites de carbonate de chaux. b. Brèche composée de gros bises, que quesse uns du poids de plusieurs tonneaux, du même cal-aire-marbre que celui sur legque elle re-pose, notés d'autres bloes plus petits. La matière qui sert de ciment est quelquefois du grès rouge, d'autres fois une argis rouge estre. Le marbre consu sous le nom de

marbre de Babbacombe provient en toalsité de ces blocs, qui sont exploités, soit sur place, soit en tes trausportant ailleurs. Sur cette breibe reposeut des ouches de conglement trè-dels, lo cette et de marce moisse de la constant trè-dels, lo cette et de marce moisse de la constant trè-dels, lo cette et de marce moisse de la conglement et de la place de la constant d

aussi de galets de sobiste quartzeux, de grauwacke, etc. Parmi ces delbris on trouve des fragments arrondis de differents porphyres rouges quartziferes. F. Faille ou dislocation des conches, laquelle a abaissé les conglomérats sur la gauche contre les calcaires fracturés qui sont à droite do ces failles: , ces dislocations sont communes dans la coutrée.

La figure 84 représente une des fentes du calcaire fracturé de l'escarpement de Petit-Tor remplie de la matière du conglomérat qui le recouvre.



Fig. 80.

bb. Calcaire. a. Fente remplie des parties les plus fines du conglomérat rouge qui est au-dessus de lui.

On ne peut, ce me semble, douter us seul mistant que les bloes anguleux du conglomistant de les bloes anguleux du conglomérat 5 (fig. 83) m'sient été détachées du caleaire a, par un effort violent, et que, durant la commotion, ils n'sient été soutevés de manière que d'autres détritus plus petits aient pu s'insinner-cutre eux, la masse d'auu étant considérablement chargé de sahle, de houe et d'autres substances tenues mécaniquement en suspension.

Pendant que nous parlons de ces conglomérats du Devonshire, il n'est pas inutile de faire voir combien l'action des courants d'eau, dans ce même pays et à la mêmo époque, a été peu uniforme. Il n'y a peut-

être aucune localité qui en offre de meilleures preuves que la ligne de falaises qui se trouvent entre Bahbacombe et Exmouth. Les alternauces de conglomérat et de grès, à la partie supérieure de la série de conglomérats, sont très-fréquentes, et plus particulièrement dans le voisinage de Dawlish; elles prouvent que l'eau avait quelquefois la force d'entratner des fragments arrondis , de la grosseur de la tête et même davantage. tandis qu'à d'autres instants, elle ne pouvait transporter que du sable. Non-seulement ces alternatives prouvent des différences dans la rapidité de l'eau; mais la structuro des couches elles-mêmes montre que la direction des courants a continuellement varié, comme on le verra par les deux coupes, figures 85 et 86, qui accompagnent la figuro 84, et dont la première est prise à l'esearpement qui est à l'onest de Dawlish, et l'autre à l'est du même lieu.

a. Conglomérat, b.b.b.b. Grès déposés par des courants de directions variées. c. Grès à couches ondulées. La rapidité des courants doit avoir considérablement varié dans le voisinage immédiat de ces coupes; car parmi les grès et les conglomérats à fragments d'une grosseur movenne, qui sont sur le versaut occidental de Little Haldon Hill, il y a des bloes de porphyre quartzifère généralement arrondis, du poids d'un tonneau, ct plus. Comme ils sont semés cà et là sur le versant de la colline, ou pourrait les prendre pour des hloes crratiques superficiels, si ou ne les trouvait pas en place dans les masses de rochers de la falaise qui borde la mer. Le transport de ces bloes ne pent avoir été opéré que par des conrants d'eau d'une grande rapidité, de manière que les fragments de roches d'une moindre dureté, se soient nsés et arrondis par leur frottement l'un contre l'autre, tandis que les fragments de porphyre quartzifère étant extrêmement durs et très-difficiles à briser, ont mieux résisté au frottement.

La présence de ces porphyres dans le conglomérat rouge de la partie sud du Devoushire est remarquablo, en ce que, quoique les masses de cette roche soient roulées, «on les trouve jamais qu'en connaction avec le conglomérat rouge de la même contrée. Quoiqu'un ne renoutre pas des roches de cette nature, isolées à la surface du sol, ce vést assuréement pas une preuve qu'il n'en pnisse pas exister dans le voisinage; car, torsque nous considérons que la série de grès rouge recouvre la surface de tout ce cauton, il y a une grande probabilité que l'on renontrera beaucoup de ces roches au-cauton, il va une grande probabilité que fon renontrera beaucoup de ces roches au-cauton, il va une grande probabilité que l'on renontrera beaucoup de ces roches au-cauton, il va une grande probabilité que morant les découvirir dans des roches que comment en les découvirir dans des roches que comment s'en les crouvre la sa seulelloment.

Le lecteur doit avoir soin de ne pas trop se hâter de généraliser ces faits que nous venons de citer, observés dans le Devonshire, car il est possible qu'ils soient plus ou moins particuliers à cette contrée, Néaumoins, si nous cherchons à étendre nos observations. nous tronvons que les conglomérats sont trèscaractéristiques des dépôts de la même époque, dans d'autres parties de la Grande-Bretagne, comme aussi en France et en Allemagne; et qu'il arrive, non pas toujours , mais très-souvent, qu'ils reposent sur des couches disloquées. Comme il est difficile de concevoir, que partout, immédiatement avant le premier dépôt de la sério du grès rouge, il y ait eu, dans les couches sur lesquelles il repose, un mouvement général et simultané qui les ait disloquées, et ait dispersé au moment même des fragments de leurs roches, il paratt plus naturel, pour se rendre compte des causes de ces résultats. d'imaginer qu'il y a eu certains foyers de bouleversement et do dispersion de fragments, ou de soulèvement subit d'une certaine éteudue de couches, lesquels, peutêtre, ont produit des chaines de montagnes, suivant les idées de M. Élie do Beaumont. Dans cette hypothèse, l'accumulation des plus gros fragments et l'épaisseur relative du conglomérat, devraient être plus considérables, dans le voisinage de la eause perturbatrice; et au milieu d'un pareil bouleversement, nous devons d'ailleurs tenir compte des roches ignées qui ont du être vomies du sein de la terre à la même époque.

Si nous retournons pour le moment à cette partie du Devonshire qui nous a conduit à faire ces observations, nous y recueillerons des faits qui semblent venir à l'appui de cette idée : car , là où abondent les couglomérats, il y a dans lo voisinage des roches traréennes, telles quo diverses variétés de grunstein et de porphyres qui ont coupé et traversé les sebistes, les calcaires et autres roebes plus anciennes, dans différentes directions ; et j'ai eu récemment l'occasion d'observer que le porphyre rouge quartzifèro, exactement semblablo à plusieurs de ceux qui se reneontrent si abondamment en fragments roulés dans le conglomérat rouge de la contrée, se trouve en masse dans la partie inférieuro de ce dernier dépôt, et que même (à Ideston près d'Exeter ) il le recouvre en partie. Mais malgré l'abondance des grunstein et des porphyres poirs, on n'en a pas encore découvert un seul fragment dans les conglomérats, quoique ceux-ci contiennent en si grand nombre des fragments roulés de porphyre rouge; et il faut observer qu'il n'est pas rare de voir de bonnes eoupes de ces terrains, particulièrement sur les côtes, Ce fait semble attester qu'au moment où se sont formés les fragments do schiste, de calcaire, etc., les roches trapéeunes noires u'étaient pas, comme celles-ci, susceptibles d'être fracturées. Cela ne prouve pas cependant que les roches de trapp n'aient pas été vomies au jour, à l'époquo de la couvulsion, aidant par là même au désordre, et en étant la cause en grande partie 1. Nous avons, au contraire, toute raison de penser que l'éruption des roches de trapp a accompagné (si même elle ne l'a pas produite en partie) la distocation des couches, d'où proviennent les fragments que l'on rencontre dans les conglomérats : car nous avons vu qu'il v a

Il faut remarquer qu'il n'y a pas jusqu'à présent de preuve évidente que les roches trapécanes noirâtres du Devonshire, aient été produites aprèta formation du grès rouge; car on ne les a pas observées injectées au milieu de ce grès. une masse de porphyre rouge quartzifère qui recouvre une partic du conglomérat rouge; et il n'est nullement rare de trouver dans le pays (à Wester Town , Ideston et ailleurs dans le voisinage d'Excter), des roches tranéenues, surtout rouges ou brunes, et renfermant beaucoup de matières siliceuses, qui sont tellement mélées avec les conglomérats, que l'on ne peut établir de lignes de séparation entre ces roches. Maintenant, si on admet, comme l'observation semble le prouver, que des roches ignées ont été lancées audehors, au moment de la production du conglomérat, il semble qu'il u'y a aucuno raison pour ue pas admettre également que, dans des circonstauces favorables, les uus et les autres ont dù se trouver jusqu'à un certain point mélés ensemble. Il est une autre eirconstance qui vient encore donuer à cette idée un degré de plus de probabilité, et que l'on observe parfaitement, tant sur la côte que dans l'intérieur des terres, entre la baie de Babbacombe et Teignmouth, aux Corbons, à Torbay, dans le voisinage d'Exeter et ailleurs; on v reucontre, dans certaines couches inférieures, des galets cimentés par une sorte de pate semi-trapéenne, qui reuferme des cristaux de la variété de feldspath, que M. Levy a distinguée sous le nom de Murchisonite. Ou peut concevoir la production de ce ciment, en admettaut qu'une éruption de roches ignées, accompagnée de différents gaz, ait eu lieu sous une masse d'eau, et qu'une partie des matières sorties du sein de la terre se soicut combinées de manière à former un eiment, dans lequel des eristaux de Murchisonite se seraient développés. Sans cette hypothèse ou une autre analogue, il paratt très-difficile d'expliquer la formation du ciment dont nous parlons.

De ce théâtre de bouleversement, qui est peut -être un des eas satrêmes, quoique l'on puisse citer plusieurs faits anologues, passons maintenant à cet état de choses où l'on ne peut supposer aucune causo violente de dislocation, mais où, au contraire, les mêmes causes, qui avaient produit les roches arénacées qui constituent la portion supérieure du groupe immédiatement au - dessous de celui dont nous parlons, ont continué d'agir sans être interrompues tout à coup par une action violente, et où, par suite, il existe entre une série de roches et l'autre, un passage tellement insensible, que la ligne exacte de démarcation est tout-à-fait imaginaire. Un tel état de choses est parfaitement compatible avec de violentes perturbations locales ; car les effets d'une dislocation violente des roches inférieures, n'ont pas du s'étendre au-delà de certaines distances proportionnées à la puissance de la cause perturbatrice; en outre, ils ont du diminuer graduellement, en sorte que, sur des points éloignés, les dépôts n'ont pas été interrompus. Néanmoins les causes perturbatrices out pu produire en général, dans la masse fluide, et dans la position relative de la terre et de l'eau, des changements tels, que les dépôts ultérieurs ont pu être modifiés dans leurs caractères, ce qui a dù arriver plus fréquemment sur une grande surface.

Cette bypothèse du passage de certaines parties inférieures du groupe du grès rouge à la partie supérieure du terrain houiller, semble assis japuyée sur des faits; car on ca trouvé des cemples incontextables dans certaines parties de l'Europe, comme en Thuringe et allieurs, Aussi quelques géologues, et parmi eux BM. de Humboldt, d'Aubuisson et autres, regardent-ils les deux terrains comme u'en formant qu'un senl.

Batre les extrêmes que nosa avons signalés, se trouvent plusieurs variétés de dépôts, produites, soit par une différence dans l'intensité des forces perturbatrices, soit par des circonstances locates. A nisó on pourra renconterre des sables, avec peu ou point de conglomérats, qui reposent, à stratification non concordante, sur des roches plus anciennes, même dans le voisinage de localités qui ont éprouvé de grands bouleversements, comme on peut l'observer sur plusieurs points de la contrée que nous avoncitée d'abord.

Lorsque les causes quelconques qui avaient

produit les conglomérats et les grès connus sous le nom de Todtliegendes, se furent en partie modifiées, il se forma, sur plusienrs contrées del'Europe, un dépôt considérable de carbonate de chaux, souvent chargé de carbonate de magnésie. C'est le Zechstein, legnel, quoique considérablement développé dans certaines parties de l'Allemagne et de l'Angleterre, paratt peu connu en France. Ainsi, les causes qui ont donné lieu à la formation de ce calcaire, n'ont pas été aussi générales que celles qui ont produit les calcaires décrits précédemment dans le groupe oolitique, puisque ces derniers sont repandus sur une bien plus grande surface. Un dépôt de schiste bitumineux ou marnenx, qui paraît avoir été contemporain du sechstein, se rencontre sur des points très-éloignés l'un de l'autre, dans certaines parties de l'Allemagne, et dans le nord de l'Angleterre, et contient les restes d'nn genre déterminé de poissons, le Palæothrissum. Il n'y a rien en soi de bien remarquable, à ce que le même poisson fossile soit observé dans différents terrains formés à la même époque géologique, à des distances comme celle qui sépare le pays de Mansfeld du comté de Durham ; car si ces contrées étaient maintenant an-dessons d'une même mer, aucon naturaliste ne trouverait surprenant que des morues des turbots et d'antres poissons, pussent être pêchés dans les deux localités : on sait en effet que l'on rencontre des morues sur les côtes de l'Amérique septentrionale et sur celles de l'Europe, et que le saumon remonte les rivières des deux continents. Ainsi, les géolognes devaient donc s'attendre à trouver les restes de poissons de même espèce dans des dépôts contemporains, mais toutefois à des distances assez limitées en latitude et en longitude.

De plus, il parall que l'on n'a encore observé ces poissons que dans le schiste cuivreux, ou dans le schiste marneux qui est son équivalent; et il y a lien de prisumer qu'ils ont péri par une canse commune. Quelle a été cette cause? c'est ce qui n'est nullement évident; mais il est certain que des eaux sembalbes à celles qui contensient. les éléments du schiste cuivreux de la Thuringe, soit en dissolution chimique, soit en suspension mécanique, seraient loin d'être favorables à l'existence des poissons. Il est peu probable que ceux qui seraient enveloppés par un semblable milieu, ou qui y entreraient, pussent en sortir vivants. Quand nons considérons les nombrenx animaux marins, toujours prêts à faire leur proje des poissons morts ou vivants, et le pen de chances qu'il y a pour ces derniers d'échapper à la voracité de ces animaux, la rencontre de poissons à l'état fossile, semblerait prouver que leur conservation n'a pu avoir lieu que dans des circonstances où les animaux qui pouvaient en faire leur proie, avaient été frappés de mort en même temps qu'eux, ou avaient fui les localités qui avaient été mortelles aux poissons, ou enfin s'étaient trouves, par quelque autre motif, hors d'état de les atteindre.

En parcourant les listes de fossiles contenus dans ce terrain, on voit que l'on rencontre des pégétaus marins avec les poissons dans le schiste cuivreux. Il est certain que les plantes ne pourraient pas plus exister que les poissons dans un milien imprégné de cuivre; on doit donc admettre qu'elles existaient avant la présence d'un semblable milien; mais nous ne pouvons être certains qu'elles végétaient près de l'endroit où elles sont maintenant enfouies, car les plantes marines penvent, comme les herbes du golfe (Gulf Weed) dans l'Atlantique, être emportées par les flots à des distances considérables; ces plantes ne fonrnissent donc pas une prenve évidente que le schiste enivreux a été de formation subite. Les restes de monitor qu'on y trouve, semblent indiquer le voisinage d'un continent, tandis que l'ensemble des antres fossiles de cette formation de schiste coivreux de la Thoringe indique nne origine marine particulière.

Lo reste de la formation de zechstein a des caractères très-variés : à l'exception de quelques couches qui peuvent être considetion de la comme étant un dépôt mécanique, toutes les autres semblent provenir d'une dissolution de carbonate et de sulfate de chaux, et de carbonate de magnésie. La rencontre très-frequente de ces deux dernières substances, dans des terrains dont l'origine est due vraisemblablement à quelques
causes communes, est très-remarquable, et
n'a pas jusqu'ici reçu d'explication satisfaisante.

Dans le comté de Sommerset et les contrées voisines, la partie inférieure du groupe du grès rouge est trés-souvent un conglomérat composé de fragments détachés des roches qui sont inférieures et plus anciennes , réunies par un ciment qui renferme beaucoup de magnésic ; d'où lui vient le nom de conalomérat magnésien ou delemitique. On trouvera de nombreux détails sur cette roche, dans l'excellent Mémoire de MM. Buekland ci Convbeare (Géol, Trans.). Elle passe quelquefois graduellement à un calcaire, dont les caractères sont plus homogènes, et qui contient évidemmeut beaucoup de magnésie. Ce conglomérat paraît être le résultat d'une action violente, qui a eu lieu sur les roches carboniféres de la contrée , qui en a détaché divers fragments, et qui, en général, y a produit des effets semblables à ceux que nous avons décrits en parlant des todtliegendes. Il est assez difficile de décider si ce conglomérat est exactement l'équivalent du todtliegendes, c'est-à-dire si le bouleversement qui a produit ce deruier dépôt en Allemagne, est tout-à-fait contemporain de celui auquel le conglomérat du comté de Sommerset doit son origine ; car le premier peut être antérienr à l'autre, de manière que le conglomérat du Sommerset peut avoir été soumis davantage à l'influence d'uue dissolution de carbonates de chaux et de magnésie. Dans tous les cas cependant, la formation des conglomérats magnésiens du comté de Sommerset, et celle des todtliegendes de la Thuringe, ne parattraient pas appartenir à des époques bien éloignées l'une de l'autre; car chaeun de ces deux dépôts, dans la contrée où il se trouve, constitue la partie inférieure du groupe du grés rouge, et ils contiennent tous les deux des fragments de roches qui

proviennent ordinairement des terrains les plus voisins.

Les caractères organiques du scehstein, autant qu'on peut en juger par les observations faites jusqu'à ce jour, se rapprochem de ceux du groupe carbonifère, qui est le suivant. On trouve dans le zechstein, non-seulement des productes, dont on remarquers que nous parlous ici pour la première fois, a mais aussi des zapirifère, deux geners de co-quilles dont les espèces sont aussi très-nombreuses dans le calcaire carbonibreuses dans le calcaire carbonibreuse dans le calcaire carbonib

Cette ressemblance dans les caractères organiques des deux roches, en rendra toujours la détermination très-difficile, lorsque l'on ne pourra vérifier leur position géologique, avec autant de certitude qu'en Allemagne et en Angleterre : cette difficulté peut même, dans quelques cas, être regardée comme insurmontable, dans les contrées où les dépôts de l'un et de l'autre groupe, ont été continus et sans interruption violente, et où d'une part, les calcaires du gronpe carbonifère se trouveraient dispersés à travers le terrain houiller (partie supérieure du groupe suivant), de manière à se rapprocher des terrains supérieurs de la série, tandis que, de l'antre, le zechstein descendrait jusqu'à la partie inférieure du groupe dn grès rouge. Nous aurions, dans ces circonstances, nne série de roches calcaires et arénacées qui représenteraient à la fois le groupe carbonifère et la partie inférieure du groupe du grès ronge, avec un earactère organique commun, ou presque commun.

Le zechtein est recouvert par une masse de roches qui sont pour la plupart arénacées, bien qu'elles soient quelquefois argices, gipeunes et salifères. La coulenr 
comme l'indique le nom de 
Bunter sandatein, Gris bigarre. Lorsque le nom de 
Bunter sandatein, Gris bigarre. Lorsque le 
Bunter sandatein, Gris bigarre. Lorsque le 
grés insensibles aux conglomérats inférieux, 
comme cées le cas ordinaire en Angletere, 
comme c'est le cas ordinaire en Angletere, 
le même grès passe aux marners rouges ou

irisées. Par conségnent, lorsque les deux dépôts calcaires manquent à la fois, comme dans le Devonshire, le groupe tout entier est composé de conglomérats dans la partie inférieure, de grès dans la partie moyenne, et de marnes dans la partie supérieure ; disposition qui peut faire présumer que l'ensemble du groupe, dans cette contrée, est le résultat de quelque commotion violente , et qu'aussitôt que les causes pertubatrices ont cessé, les diverses matières, tenues par l'eau en suspension mécanique, se sont déposées à peu près suivant l'ordre de lenrs pesanteurs spécifiques. Néanmoins, cette présomption n'est admissible qu'en considérant le dépôt en masse ; car. non-seulement il y a des alternatives de conglomérats et de grès, de grès et de marnes, dans lesquelles on voit ces roches passer l'une à l'autre sur une grande échelle; mais souvent aussi on les tronve également mélangées sur une petite échelle; circonstance qui s'explique aisément par les changements nombreux de direction et de vitesse qui ont dù avoir lieu dans les conrants.

Dans les parties de l'Enrope qui ont été le mieux observées, si on considère l'ensemble des circonstances qui ont précédé la formation de ce terrain, on est porté à penser qu'elles ont été peu favorables, sinon à l'existence des animaux et des végétaux, dn moins à leur conservation ; car, à l'exception de l'Alsace et de la Lorraine, on n'y a découvert que peu ou point de fossiles. Les débris végétaux qui s'y rencontrent ont été indiqués, d'après M. Adolphe Brongniart, dans les listes précédentes, lesquelles comprennent également les coquilles citées par M. Voltz et d'autres géologues. On observera que ces coquilles ne sont pas analogues à celles que l'on trouve dans le zechstein , mais à celles que l'on a découvertes dans le muschelkalk, roche très-développée dans la même contrée ; il est en outre important de remargner que les fossiles découverts par M. Élie de Beanmont dans le grès des Vosges, n'étaient pas à une très-grande profondenr an-dessous du muschelkalk. Fai

recueilli de nombreux fragments de végé-, taux du grès qui est auprès d'Épinal, dans les Vosges, et les carriers m'ont dit qu'ils en découvraient très-fréquemment.

Nous arrivons, en remontant de proche en proche, au muschelkalk, calcaire dont les caractères généraux et l'étendue connue ont été indiqués plus hant. Ici, il est incontestable qu'un dépôt de matière calcaire . mêlé quelquesois de carbonate de magnésie, a eu lieu, probablement à la même époque. et qu'il s'est étendu, sinon partout d'une manière continue, au moins dans un grand nombre de localités, depuis la Pologne jusqu'au sad de la France, inclusivement; il est également certain que les animaux marins distribués sur cette surface, étaient tous à peu près de la même espèce. Mais il y a une circonstance remarquable, c'est que ces animanx n'étaient pas les mêmes que ceux qui existaient à l'époque où le zechstein a été formé ; le caractère organique des deux roches est distinct : et par conségnent, ceux qui ne fondent leurs distinctions entre les couches que sur ce caractère, ont raison de tirer une ligne de séparation entre le zecbstein et le muschelkalk. Si cependant nous examinons ces roches en grand; si nous considérons les passages minéralogiques qui existent entre le muschelkalk et les roches qui sont au-dessns et au-dessous de lui; si enfin nous observons que le muschelkalk lui-même est loin d'être une roche constante dans la série , et que , lorsqu'il manque , les conches entre lesquelles il est interposé se fondent l'une dans l'autre, nous sommes conduits à penser qu'nne séparation entre elles est bien difficile à établir théoriquement, et qu'elle présente un grand inconvénient dans la pratique. De quelque manière qu'on envisage le fait, il paratt constant qu'il y a eu des circonstances qui ont changé le caractère des genres d'animaux marins qui vivaient à cette époque sur diverses parties de l'Enrope, et que certains animaux, qui furent d'abord très-nombreux , et probablement pendant un très-long espace de

temps (car, ainsi qu'on le verra par la suite,

, on les rencontre dans plusieurs grands dépôts antérieurs), ont disparu ponr ne plus jamais reparattre, autant du moins que nous pouvons en juger d'après nos connaissances actuelles des débris organiques fossiles.

Parmi les fossiles du muschelkalk, dont les deux plus caractéristiques sont l'Ammonites nodosus (fig. 87), et l'Encrinites mo-



niliformis (E. tiliiformis, Schlot.), on trouve des reptiles de différentes formes. L'espèce si extraordinaire des Plesiosaurus, et peutêtre aussi son compagnon fossile habituel. l'Ichthyosaurus, existaient alors près des lienx qui forment aujonrd'hni l'Est de la France, et la partie adjacente de l'Allemagne. Peut-on affirmer que e'est à cette époque qu'on doit assigner la première apparition de ces singuliers sanriens, dans cette partie du monde?... On ne pent encore rien prononcer à ce sniet ; car il ne fant pas oublier que la conservation des débris de ces animaux semblerait , jusqu'à un certain point, dépendre de eirconstances parement locales, peut-être dans quelques cas dn voisinage d'un continent, comme aussi des chances qu'auraient eues ces animaux, s'ils ont flotté sur la mer après leur mort , d'échapper à la voracité de tant d'autres animaux marins, tous, grands et petits, prêts à les dévorer.

Dans les marnes ronges ou irisées qui recouvrent le muschelkalk, on reconnalt, sur une étendue de terrain très-considérable, un caractère minéralogique comman, qui nons conduit à admettre l'existence d'une ou de plusieurs causes qui ont exercé une influence

semblable sur une grande surface. Il v a au moins une partie du dépôt qui parattrait du à une action chimique; ce sont plus perticulièrement les masses de gypse et de sel gemme qui existent dans certaines localités : doit-on regarder les masses de marnes comme le résultat d'une action, ou en partie chimique, ou purement mécanique?... c'est ce que, dans l'état actuel de la science, il est impossible de décider; mais il est certain que les grès avec lesquels elles sont en connexion dans quelques pays, et qui, dans d'autres, semblent même les remplacer, comme nous l'avons remarque ei-dessus, sont d'origine mécanique, pnisqu'ils renferment des couches de houille qui sont probablement le résultat d'une accumulation de matières végétales. Quelques-uns des fossiles végétaux qu'on y observe sont encore assez bien eonserves pour être déterminés, comme on le voit dans les marnes rouges ou irisées des Vosges.

Maintenant, si , laissant de côté les subdivisions, nous envisageons le groupe en masse, nous verrons qu'il parait constituer la base d'un grand système de roches, lequel. lorsqu'il n'a pas été dérangé par des accidents locaux, a rempli beancoup de dépressions et comblé de nombreuses inégalités du sol, sur une partie considérable de l'Enrope : on en voit un exemple frappant en Angleterre où les comtés du centre sont occupés par la série du grès ronge, qui a évidemment rempli une dépression existant antérieurement dans cette localité; mais elle n'y est pas recouverte par cette grande masse du groupe colitique, qui repose ordinairement sur elle, et avec une stratification d'une concordance si parfaite, qu'elle tend à faire présumer que ces deux groupes, pris dans leur ensemble, et abstraction faite des petits dérangements locany, sont venus remplir les grandes dépressions existant alors en Europe. Quelquefois, comme c'est le cas en quelques points de la Normandie, les roches oolitiques recouvrent immédiatement des eouches plus anciennes que le groupe du grès rouge, bien qu'elles reposent ailleurs

sur ce dernier terrain d'une manière si régulière, que l'un des gronpes semble être un dénot formé tranquillement sur l'autre. Au reste, il est naturel de penser que mille perterbations locales out du produire une différence sensible dans le dépôt, quelquefois même une discordance complète de position; mais on ne pent s'empêcher de reconnattre que les deux groupes, pris en masse, n'aient entre eux une concordance assez françante. Dorant leur dépôt, il s'est produit de grands et remarquables changements dans la nature des animaux et peut-être aussi des végétaux existants ; et il semble en quelque sorte nécessaire d'admettre qu'il est survenu, à diverses époques, des différences considérables dans le niveau relatif des mers et des continents. Ces différences auront déterminé des variations de pression et pinsieurs antres circonstances nouvelles qui auront produit des changements notables dans la natore des animaux marins, tandis qu'il a pp en résulter d'anssi importants du remplissage et de l'exhaussement du fond.

Il parattrait, surtout d'après les descriptions de M. de Hamboldt, qu'il existe au Mexique et dans l'Amérique du Sud, sur nne très-grande étendue de pays, des masses considérables de grés rouge et de conglomérats. Ces roches sont-elles de formation contemporaine avec la série de grès ronge de l'Europe?... c'est ee que l'état de la science ne nons permet pas de déterminer d'une manière satisfaisante. Les porphyres et les schistes de la Nouvelle-Espagne sont recouverts par des conglomérats et des grès rouges, qui forment les plaines de Celaya, de Salamanea et de Burras, et supportent un calcaire qui ressemble minéralogiquement à eelui du Jnra. Les conglomérats contiennent des fragments des roches préexistantes, eimentés par nne pâte argilo-ferrugineuse d'un brun jaunâtre, on d'un rouge de brigne. Les vastes plaines de Venezuela sont convertes en grande partie de grès et de conglomérats rouges, mèlés de ealcaire et de gypse; les grès forment un dépôt de forme concave, entre la chaîne de la côte de Caracas et les

montagnes de Parime, et reposent an Nordsur des schistes, dits schistes de transition, tandis qu'au Sud ils reposent sur le granite. Ce dépôt arénacé est recouvert auprès de Tienao par un calcaire compact gris blanchâtre.

On a indiqué aussi une immense formation de grès rouge qu'on assure recourrir presque sans interruption, no-seulement les plaines méridionales de la Nouvelle-Granade, entre Mompox, Mabales et les montagnes de Tolu et Maria, mais encore le bassin du flewayed le Nagolétien, entre Ténérifle et Melgit, etcein du flewe Cause, entre Carthagéne et Cali. Les conglomérats de cette contrée sont composés de fragments anguleux de pierre lydienne, de sehsiste argileux, de goeiss et de quarts, eimentés par me matière argiol-erruprineuxe. Ces conglomérats alternent avec des grès schisteux et quarteux vi

D'après M. de Humboldt, les Cordillières de Quito lui ont offert la formation la plus étendne de grès rouge qu'il eut encore observée ; elle recouvre tont le plateau de Tarqui et de Cuença sur une étendne de vingtcinq lieues. Le grès est généralement trèsargilenx et renferme des petits grains de quartz légérement arrondis ; mais il est quelquefois schisteux, et alterne avec un conglomérat qui contient des fragments de porphyre de trois à neuf pouces de diamètre. Le même auteur pense que le grés rouge de Cuenca se rencontre aussi dans le Hant-Pérou, et il appelle l'attention sur la ressemblance qu'il a remarquée entre ces roches de la Nouvelle-Grenade, du Péron et de Ouito. et le grès rouge ou le Todtliegendes de l'Allemagne '.

On trouve aussi dans la Jamaïque, partienlièrement aux environs de Port-Royal et dans les montagnes de Saint-André, une masse de grés rouges, mélés de conglomérats, qui de là s'étend au Nord-Onest vers

Humboldt, Gisement des roches dans les dens hémisphères.
 Humboldt, Ibid.

· le nord de l'île. Le grès est généralement siliceux et compact, avec des intercalations de grès rouge marneux et de marnes, et aussi, quoique rarement, de gypse (vallée de Lope). Le conglomérat est formé de galets (d'nn à quatre pouces de diamètre), de granite, de grunstein à gros grains, de siénite, quartz, hornstein, etc. Il y a des couches de couleur grise interposées entre ces roches, et on y voit aussi des couches subordonnées de calcaire gris compact, d'argile schisteuse, et de grès schisteux mêlé de houille. La partie supérieure de la masse est formée d'un conglomérat, composé en grande partie de fragments de roches trapéennes, principalement de porphyre, et dont le ciment, qui varie en dureté, est le plus souveut brun rougeatre et argileux, quelquefois d'une couleur si foncée, que les galets semblent unis par un cimeut trapéeu. C'est surtout dans cette partie supérieure, qu'on trouve une grande variété de roches trapéennes, telles que siénite, grunstein, porphyres, etc., qui paraissent être le résultat d'un soulèvement de matières ignées qui auraient accompagné la production des conglomèrats. Dans la partie inférieure, les conglomérats et les grès rouges passent à une roche, qui, au premier abord, u'en diffère que par la couleur, et qui finit par présenter les caractères minéralogiques de la grauwacke, L'épaissenr de la masse totale est considérable, et s'élève à plusieurs milliers de pieds. Ces roches me paraissent être l'équivalent de celles que l'on a appelées grès rouges sur le continent voisin de l'Amérique 1,

Pour avoir plus de détails et des coupes relatives à ces terrains et à d'autres de la Jamaique,

Le fait seul de la ressemblance minéralogique de ce genre de dépôt, en Amérique et à la Jamaique, avec les grès et les conglomérats du groupe du grès rouge de l'Europe, n'a pas par lui-même une grande importance. Aussi, nous devons, quant à présent, nons borner à conclure que, dans l'un et l'autre hémisphère, il s'est développé (soit eu même temps, soit à des époques différentes, ce qui reste à déterminer) des forces considérables, qui ont dispersé des fragments des roches préexistantes, et les ont transportés ca et là, dans diverses directions, au moyen de courants d'eau très-violents, dout néanmoins la force était fort inégale, ce qui a produit des alternances de couches de grès et de marnes avec des couglomérats. Il parattrait, d'après les descriptions de quelques géologues et de voyageurs éclairés, que ces grès et ces couglomérats s'étendent depuis Mexico jusqu'au centre de l'Amérique du Nord : d'où on serait entratné à conclure qu'ils sont le résultat, non d'une perturbation locale et limitée, mais d'un grand mouvement qui se serait propagé sur une surface considérable. Toutefois, cette conclusion suppose que les observateurs n'ont pas rapporté à une seule et même formation plusieurs dépôts très-différeuts, par une errenr qui est très-possible ; on sait qu'en Angleterre on a longtemps confondu le vieux grès rouge avec le nouveau grès rouge; et certainement il serait encore très-facile d'être entrainé dans de semblables errents, si c'était uu pays peu visité ou examiné à la håte.

cousultez mes remarques sur la géologie de la Jamsique, Géol. Trans., 2º série, vol. ll. (Note de l'auteur.)

# SECTION VIII.

# GROUPE CARBONIFÈRE.

Srn. Terrain houiller, grès houiller (Coal measures; Angl. Steinkohlengebirge, Kohlen Sandstein; Allem.)

Calcaire carbonifère ou anthraxifère (Carboniferous Limestone; Angl. Kohlenkalhstein; Allem.)

Calcaire de montagne (Mountain Limestone; Angl. Bergkatk; Allem.)
Calcaire de transition, en partie (Newerer

übergangskalkstein; Allem.)
Grès rouge de transition ou vieux grès rouge

(Old red Sandstone; Angl. Jungeres Grauwackegebirge; Allem.)

### Terrain houiller.

llest composé de diverses couches de grés, d'argle schisseux et de houlle, irriquilièrement stratifiées, et mélangées dans quelques pays avec des conjonerias : l'ensemble de la formation indique une origine mécanique. Le terrain bouiller abonde en fossiles végitaux, et la houille elle-meme, d'après l'opinion presque unanime des savauts, a une crigine végétale, puisq'no la reggrée comme n'étant que le résultat de l'accumulation d'une masse immeuse de végétaux.

On a souvent présenté les dépôts houillers comme étant des bassins; mais on peut mettre en donte si cette expression convient d'une manière générale à tous les dépôts honillers; car, en admettant qu'il y en ait beauconp dont les couches se soient acenmulées dans des dépressions existant à la surface, il est difficile d'en conclure, en raisoquant au moins d'après la manière dont se forment de nos jours les accumulations de végétaux, que tous les dépôts bonillers ont été prodnits de cette manière. Supposons des amas de végétaux qui auraient été entrainés par les rivières, comme nous en observons aujourd'hni à l'embonchnre ou au delta du Mississipi, ec serait fort mal caractériser ces dépôts que de dire qu'ils ont la forme de bassins et de lenr en donner le nom; car ee mot bassin semble indiquer l'existence d'nn creux ou d'une dépression. hornée par une eirconférence d'élévation à peu près uniforme.

La proportion de bitume contenue dans la houille est très-variable; plus elle est grande et plus la houille est estimée pour les différents usages économiques. La quantité de houille que l'on extrait annuellement dans les lles-Britanniques est très-considérable, et l'on peut dire que c'est à cette substance, ainsi qu'an minerai de fie qui se stance, ainsi qu'an minerai de fraçai se rencontre aussi dans le même dépoit, que un l'Angieterre doit une grande partié de sus clauce et au pris peu étré de ces deux substances sur divers points de son territoire, qu'alle est redevable d'une grande partié de sex manufactures, la même série de couches partié de combissant, ous-eulement le combustible pour l'alimentation des machines à vapeur, mais aussi le fropon l'eur construccion.

D'après les nombreux travaux qui ont été curerts daus le terrain bouiller, nous avous aujourd'hui beaucoup de facilité pour observer la structure de ce terrain , même quand les roches qui le composent sont tellement disposées, que leurs caractères seraient difficites à déterminer à la première vue.

Cette accumulation de matières végétales. formée dans le seiu de la terre, à une époque reculée dans l'histoire du monde, pour la consommation des futurs habitants de sa surface, est un fait remarquable qui doit frapper les hommes le moins habitués à ré-Géchir : mais quand nous observons dans les couches du terrain houiller ces contournements, ces ruptures, ces dislocations qui y sont si fréquentes, surtout quand nous voyons ces failles ' qui interrompeut si souvent les travaux du mineur, nous ne découvrons plus aussi clairement l'ordre qui a présidé à la formation de ces terrains, et nous sommes disposés à regarder cette confusion apparente comme une barrière opposée à l'industrie de l'homme dans l'extraetion du combustible qui est pour lui si précieux. Néanmoins, quand nous venons à étudier plus attentivement la structure intérieure de ce dépôt, nous ne tardons pas à reconnaître que ces contouruements et dislocations des roches, malgré les embarras

<sup>1</sup> On trouvera beaucoup de coupes de failles dans les terrains bouillers, dans les ouvrages suinants: Sections and Views illustrative of geological phenomene, pl. 5, 6, 7; Géol. trans., 2º série, vol. 1, pl. 32; la Richesse minérale, par M. Héron de Villefouse, etc.

momentanés qui en résultent pour le mineur. sont, en réalité, extrémement avantageux. Les fentes appelées failles se croisent si fréquemment entre elles, que la surface du terrain, si on pouvait l'examiner à nu et dépouillée de cette enveloppe de végétation et de détritus qui la recouvre, présenterait sur une grande échelle la même apparence que la surface d'un lac couverte de glacons. d'abord isolés, et ensuite réunis en une seule masse par une gelée nouvelle. Ainsi, on voit souvent des massifs de couches fractnrées, bornés de tous côtés par des failles qui empéchent les eaux souterraines de traverser d'un massif dans l'autre ; d'où il résulte que les mineurs occupés dans des ateliers situés dans un massif particulier, n'ont à lutter que coutre les eaux quiss'y rencoutreut, tandis que, si les couches étaient toujours horizontales, non fracturées et continues, l'abondance des caux qui arriveraieut dans les travaux rendrait ceux-ci tellement difficiles et dispendieux, que l'ou serait forcé de les abandonner et de renoucer à l'extraction de la bouille 1.

1 Il faut remarquer que, bien que les deux parois d'une faille soient souvent rapprochées jusqu'au contact, il ya très-fréquemment entre elles une substance argileuse, imperméable à l'eau; aussi il arrive rarement que les eaux d'nn côté se réunissent à celles qui proviennent de l'autre, de manière à former un seul conrant plus abondant. Au contraire, l'ean de chaque massif suit ordinairement la direction des fentes et s'échappe au-dehors sous forme de sources, particulièrement sur les flanes des montagnes ; ces sources sont souvent d'excellents guides, qui sident le géologue à déterminer les failles, non-seulement dans les terrains bouillers, mais encore dans d'autres terrains. On conçoit faeilement cette position des sonroes le long des lignes de faitle, car non-seulement celles-ci servent de conduits, de canaux de dessèchement, pour les couches qu'elles traversent, mais encore elles y produisent des effets absolument semblables à ceux de ces forages artificiels, connus sous le nom de puite artésiens; car en anpposant qu'il y ait des fentes très-nombreuses dans les contrées où l'on a crensé avec tant de succès des puits artésiens, ces contrées se trouversient naturellement pourvues de sources abondantes, dont l'origine serait due aux mêmes causes par lesquelles on explique les puits arté-

On verra jusqu'à l'évidence que dans une contrée où le terrain houiller est fortement tourmenté, la position relative des couches empêche seule les eaux de filtrer abondamment d'un massif dans un autre.

# Débris organiques du terrain houiller.

# VÉGÉTAUX.

La longue liste suivante des végétaux fossiles découverts dans le terrain houiller, est dressée principalement d'aprèa les travaux de M. Adolphe Brongniart, En l'abrégeant, nous aurions privé le lecteur, non-seulement d'un catalogue précieux de localités, maia aussi d'une idee générale des contrées où des végétaux d'un caractère général aemblable ont probablement existé. Les localités citées sont celles que donne le même auteur, d'après ses propres observations et lea travaux de Sternberg, Schlotheim, Artis et autres.

# Equisétacés.

- Equisetum infundibuliforme (Bronn.) (Ad.
  - Brong., pl. 14. fig. 15 et 16.) - dubium (Ad. Brong., pl. 17 à 18.) Wigan; Lancashire.
  - Calamites Suckowii (Ad. Brong., pl. 15, fig. 4 à 6.) Newcastle; Saarbruck; Liege; Wilkesbarre, Penaylvanie; Riebemond, Vicginie.
  - decoratus (Ad. Brong., pl. 14. fig. 1 à 5.) Yorksbire; Saarbruck.
  - undulatus (Ad. Brong., pl. 17. fig. 1 à 4.) Yorkshire; Radnitz, Bohéme.
  - ramesus (Artis.) (Ad. Brong., pl. 17. fig. 5 à 6.) Yorkshire; Mannebach; Wettin, Allema-
  - gne. - erneiatus (Sternb.) (Ad. Brong., pl. 19.) Litry; Saarbruck.
  - eistii (Ad. Brong., pl. 20.) Montrelais; Saarbruck; Wilkesbarre, Penaylvanie.
  - dubius (Artia.) (Ad. Brong., pl. 18. fig. 1. 2.5.) Yorkshire; Zanesville, Ohio.
  - connerformis (Ad. Brong., pl. 21.) Langeae, Haufe-Loire; Alais; Yorkahire; Mannebach; Wettin ; Radnitz, Allemagne, (Voy. fig. 88.)

siens. Sachant done que les failles ou fentes sont très-nombreuses à la surface de notre planète, nons ponvons en concinre qu'elles amènent à cette surface des masses d'eau considéra-

bles.

Calamites packyderma (Ad. Brong, pl. 22.) Saint-Étienne ; Irlande. nodosus (Schlot.) (Ad. Brong., pl. 23. fig. 2. 3. 4.) Newcastle:

le Lardin. Dordogne. - approximatus (Sternb.) (Ad. Brong., pl. 15.) Alaia, Liege; Saint-Etienne; Kilkenny.

- Steinhaueri (Ad. Brong., pl. 18. fig. 4.) Yorkshire.

#### Fougéres.

Sphenopteris furcata (1d. Brong... pl. 49. fig. 4 et 5.) Newcastle; Charleroi; Silésie; Saarbruck. -elegans (Ad. Brong., pl. 53. fig. 1

et 2.) Waldenburg en Silésie. - stricta (Sternb.) (Ad. Brong. . pl. 48. fig. 2.) Northumberland; Glasgow.

- artemisia falia (Sternb.) (Ad. Brong., pl. 46 et 47.) Newcastle. delicatula (Sternb.) (Ad. Brong., pl. 58. fig. 4.) Saarbruck; Rad-

- dissecta (Ad. Brong., pl. 49, fig. 2 et 5.) Montre-

lais; Saint-Hippolyte, Vosges. - linearis (Sternb.) (Ad. Brong., pl. 54. fig. 1.) Swina, Bobème; Angleterre.

- furcata (Ad. Brong., pl. 49. fig. 415.) Newcastle - trifoliolata (Ad. Brong., pl. 53. fig. 3.) Anzin,

près de Valenciennes; Mona; Silesie; Yorkshire. - obtusiloba (Ad. Brong., pl. 55. fig. 2.)

- Schlotheimii (Sternb.) (Ad. Brong., pl. 51.) Doutweiler, près de Saarbruck ; Waldenburg et

Breitenbach, Siléaic, - fragilis (Ad. Brong., pl. 54. fig. 2.) Breiten-

bach. - Haninghausii (Ad. Brong., pl. 52.) Newcastle; Werden.

- Dubuissonis (Ad. Brong., pl. 54. fig. 4.) Montrelais.

- tridactylites (Ad. Brong., pl. 50.) Montrelais.

- distans (Sternb.) (Ad. Brong., pl. 54. fig. 3.) Ilmenan, Silésie. - gracilis (Ad. Brong., pl. 54. fig. 2.) New-

caatle. - latifolia (Ad. Brong., pl. 57. fig. 1 à 4.) Newcastle; Saarbruck.

- Virletii (Ad. Brong., pl. 58. fig. f et 2.) Saint-Georges-Châtellaison.

- Gravenkorstii (Ad. Brong., pl. 55, fig. 3.) Silésie ; Anglesea. 44

Saint-Georges-Châtelleison.

- rigida (Ad. Brong. , pl. 53. fig. 4.) Waldenburg. - acuta (Ad. Brong., pl. 57. fig. 6. 7.) Werden.

- trichomanoides (Ad. Brong., pl. 48. fig. 3.) Anzin. - tenella (Ad. Brong., pl. 49. fig. 1.) York-

shire. - glata (Ad. Brong., pl. 48. fig. 4.) Geislautern.

Cyclopteria orbiculario (Ad. Brong., pl. 61, fig. 1.2.) Saint-Etienne; Liége. - reniformis (Ad. Brong., pl. 61 bis. fig. 1.) En-

virons de Fréjus. - trickomanoides (Ad. Brong., pl. 61 bis. fig. 4.)

Saint-Etienne. - oblique (Ad. Brong., pl. 61. fig. 5.) Yorkshire. Necropteria acuminata (Ad. Brong., pl. 63. fig. 4.)

Klein-Schmalkalden (Schlot.) - Villierati (Ad. Brong., pl. 64. fig. 1.) Alais,

Gard. - rotundifolia (Ad. Brong., pl. 70. fig. 1.) Ples-

sis, Calvados; Yorkshire. - Loskii (Ad. Brong., pl. 73.) Newcastle; Anzin; Liege; Wilkesbarre.

- Grangeri (Ad. Brong., pl. 68. fig. 1.) Zanesville, Ohio.

- tenuifolia (Sternb.) (Ad. Brong., pl. 72. fig. 3.) Searbruck; Miereschau, Boheme; Waldenburg, Silesie; Montrelais.

- heterophylla (Ad. Brong., pl. 71 et 72. fig. 2.) Saarbruck; Velenciennes; Newcastle. - Cistii (Ad. Brong., pl. 70. fig. 3.) Wilkesberre.

- microphylla (Ad. Brong., pl. 74. fig. 6.) Wilkesharre. - Rezuosa (Sternb.) (Ad. Brong., pl. 65, fig. 2.3

et 68, fig. 2.) Environs de Bath; Saarbruck (Sternh.) gigantes (Sternb.) (Ad. Brong., pl. 199.) Saar-

bruck. - oblongata (Sternb.) Panlton, Sommerset - cordata (Ad. Brong., pl. 64. fig. 5.) Alsis; Saint-

- Scheuchseri (Hoffmann.) (Ad. Brong., pl. 63.

6g. 5.) Angleterre; Osnabruck; Wilkesbarre. - angustifolia (Ad. Brong., pl. 64. fig. 3 et 4.) Environs de Bath; Wilkesbarre.

- acutifolia (Ad. Brong., pl. 64. fig. 6 et 7.) Environs de Bath; Wilkesbarre.

- crenulata (Ad. Brong., pl. 64. fig. 2.) Saarbruck. - macrophylla (Ad. Brong., pl. 65. fig. 1.) Dun-

kerton, Sommerset. - auriculata (Ad. Brong., pl. 66.) Saint-

Etienne. Peconteris Candolliana (Ad. Brong., pl. 100. 6g. 1.)

Alais, Gard. - cyathau (Ad. Brong., pl. 101.) Saint-Étienne.

Sphenopteris tennifolia (Ad. Brongs, pl. 48. fig. 1.) | Pecopteris affinis (Ad. Brong., pl. 100. fig. 2.) Saint-Étienne: Aubin.

> - arborescens (Ad. Brong., pl. 102.) Saint-Etienne: Aubin, Aveyron; Anzin; Mannebach.

- nlaturachie (Ad. Bronst. . pl. 195.) Saint-Etienne.

- polymorpha (Ad. Brong., pl. 403.) Saigt-Étienne: Alsia ; Litry ; Wilkesbarre. - orcopterides (Sternh.) (Ad. Brong., pl. 104,

fig. 1. 2. pl. 105. fig. 1. 2. 7.) Le Lardin ; Mannebech : Wettin (Schlot.) - Bucklandi (Ad. Brong., pl. 99. fig. 2.) Envi-

rons de Bath. - aquilina (Sternb.) (Ad. Brong., pl. 90.) Man-

nebach et Wettin (Schlot.) - pteroides (Ad. Brong., pl. 99. fig. 1.) Mannebach : Saint-Étienne.

- heterophylla (Linil. fors. fl., pl. 38.) Felling. - Dournaisii (Ad. Brong., pl. 89.) Anzin.

- urophylla (Ad. Brong., pl. 86.) Pays de Galle. - Darreuxii (Ad. Brong., pl. 88.) Liége; Valenciennes.

- Mantelli (Ad. Brong., pl. 83. fig. 3 et 4.) Newcastle; Liége.

- Ionchitica (Ad. Brong., pl. 84.) Newcastle; Saarbruck ; Silésie ; Namur ; Werden. - Serlii (Ad. Brong., pl. 85.) Environs de Bath ;

Saint-Étienne; Geislautern; Wilkesbarre. - Grandini (Ad. Brong., pl. 91. fig. 1 à 4.) Geislautern. - cresulate (Ad. Brong., pl. 87. fig. 1.) Geislau-

- marginate (Ad. Brong., pl. 87. fig. 2.) Alais. - migantes (Ad. Brong., pl. 92.) Abascherhütte:

Trèves; Searbruck; Liége; Wilkesbarre. - punctulata (Ad. Brong., pl. 93. fig. 1. 2.) Saar-

bruck? - sinuata (Ad. Brong., pl. 95. fig. 3.) - Saureurii (Ad. Brong., pl. 95. fig. 5.) Liège.

- Sillimanni (Ad. Brong., pl. 96. fig. 5.) Zanesville, Ohio. - LosAsi (Ad. Brong., pl. 96. fig. 6.) Newcastle. - nercoss (Ad. Brong., pl. 94 et 95. fig. 1 et 2.)

Wales; Waldenburg; Roldue; Liege. - muricata (Ad. Brong., pl. 97.) Vettin , Anzin. - obliqua (Ad. Brong., pl. 96. fig. 1 et 4.) Valen-

ciennes. - Brardii. Le Lardin.

- Defrancii (Ad. Brong., pl. 111.) Saarbruck. - ovata (Ad. Brong., pl. 107. fig. 4.) Saint-Etienne.

- Cislii (Ad. Brong., pl. 106.) Wilkesbarre;

- hemitelioides (Ad. Brong., pl. 108. fig. 1. 2.) . Saarbruck; Saint-Etienne.

- lepidorackis (Ad. Brong., pl. 103, fig. 1.) Saint-Etienne.

- villesa (Ad. Brong., pl. 104. fig. 5.) Bath.

A soul or kinople

Alais, Saint-Étienne.

- arguta (Sternb.) (Ad. Brong., pl. 108, fig. 3, 4.) Saint-Étienne; Saarbruck (Schlot.) Bhodesland, États-Unis.

- cristata, Saarbruck,

- aspera. Montrelaia. - Miltoni (Artis.) (Ad. Brong., pl. 114.) York-

ahire; Saarbruck. - abbreviato (Ad. Brong., pl. 115. fig. 1.5.) Valen-

eiennes. - microphylla, Saarbruck,

- aqualis, Frespes et Vienx-Condé, près de Valenciennes: Silésie.

- acuto, Saarbruck; Ronchamp, Hante-Saone, - wnite, Geislautern: Saint-Etienne.

- debilis. Ronchamp.

- dentata, Valenciennes; Dontweiler, - angustissima (Sternb.) Swina, Bohème; Saar-

bruck. - gracilis. Geislantern; Valenciennes. - pinnæformis, Fresnes et Vieux-Condé; Saar-

bruck. - triangularis. Fresnes et Vieux-Condé.

- pectinata, Geislantern. - plumosa. Saarbruek ; Valenciennes; Yorkshire

Lonchopteria Dournaisii. Valenciannes Odontopteris Brardii (Ad. Brong., pl. 75 et 76.)

Le Lardin et Terrasson, Dordogne; Saint-- crenulata (Ad. Brong., pl. 78. fig. 1 et 2.) Ter-

- minor (Ad. Brong., pl. 77.) Le Lardin; Saint-

-obtuse (Ad. Brong., pl. 78. fig. 3 et 4.) Terrasson. - Schlotheimii (Ad. Brong., pl. 78. fig. 5.) Man-

l A ces nombreuses espèces de Pecapteris, on

nebach; Wettin. Schizopteris onomalo, Saarbruck.

doit ajouter les suivantes, décrites par M. le comte de Sternberg, quoique, comme le remarque M. Adolphe Brongniart, il soit possible qu'elles doivent rentrer dans les premières:

Pecopteris orbiculata. Swina, Boheme.

- discreta, Swins. - cordata, Swina.

- rarians. Swina.

- obtusata, Radnitz, Bohême. - undulata, Radnitz.

- repanda, Radnitz.

- antiquo, Radnitz. - crenata. Minitz, Bohême

- elegans. Schatzlar, Boheme.

- incisa. Waldenburg, Silésie, Schatzlar.

- dubia. Bohème.

Pecopteris Plukenetis (Ad. Brong., pl. 107, fig. 1.3.) | Sigillaria punctata, Bohème, - appendiculata. Boheme; Yorkshire.

- peltigero, Alais, - lavis, Liège.

- canaliculata, Saarbruck. - Cortei, Essen.

- elongata (Ad. Brong., Ann. dea Sc. not., t. 4. pl. 2. fig. 3 et 4.) Charleroi: Liège.

- reniformis (Ad. Brong., ibid., pl. 2. fig. 2.) Mons; Essen.

- Aimpocrepie (Ad. Brong., ibid. pl. 2. fig. 1.) Mona.

- mamillaris (Ad. Brong., ibid. pl. 2, fig. 5.) Charleroi.

- Darreuxii. Liége. - Candollii, Alais,

- ocullata, Robème. - orbicularis. Saint-Étienne; Saarbruck.

- tessellato. Environs de Bath; Alais; Eschweiler; Wilkesbarre.

- Boblayi. Anzin. - Knorris. Saarbruck.

- elliptica. Saint-Étienne. - transcersatis. Eschweiler, près d'Aix-la-Gha-

- subrotunda. Doutweiler, près de Searbruck. - cuspidata. Saint-Étienne.

- notata, Saarbruck; Silésie; Liége, - Dournaisii. Charleroi; Valenciennes.

- trigona, Radnitz, Bobéme (Sternb.) - olveoloris, Saarbruck.

- hexagona, Eschweiler; Bochnm. - elegans, Borchum, - Brardii, Terrasson.

- lavigata. Montrelais. - Serlii, Paulton, Sommerset,

Marvilliaces.

Sphenophyllum Schlotheimii. Waldenburg, Silésie.

- emarginatum. Environs de Bath; Wilkesbarre. - truncutum. Sommersetsbire.

- dontatum. Newcastle; Anzin; Geislautern. - quadrifidum. Terrasson. - dissectum. Montrelais,

. .

Lycopodiocées.

Lycopodites piniformis. Saxe-Goths; Saint-Étienne.

- Gravenhoratii. Silésie. - Haninghausii, Eisleben,

- imbricatus. Saint-Georges-Châtellaison. - fliciformis. Wettin.

- affinis. Wettin. Selaginites patens. Edimbonry.

- erectus. Mont-Jean, près d'Angers.

- · Lepidodendron selaginoides. Bohême; Silésie.
  - elegane, Swina, Bohême.
- Bucklandi. Colebrookdale. - ophiurus, Newcastle; Charleroi.
- rugosum. Charleroi; Valenciennes. - Underscoodii. Anglesca.
- taxifolium, Ilmenau, - insigne. Saint-Ingbert, Bavière.
- Sternbergii. Swina.
- longifolium. Swina.
- -ornatissimum (Sternb.) Edimbourg; Yorkshire;
- Silésie. - tetragonum (Sternb.) Newcastle.
- penosum, Waldenburg,
- transceraum. Glasgow.
- Volkmannianum (Sternb.) Silésie. - Rhodianum (Sternb.) Yorkshire; Valeneiennes; Silésie.
- cordatum, Durban - obovatum (Sternb.) Radnitz, Bohème; Silésie;
- Fresnes et Vienx-Condé.
- dubium. Newcastle. - lære, Comté de la Marck.
- pulchellum. Alais; Liége.
- calatum. Yorksbire. - earians. Saarbruck; Wilkesbarre.
- carinatum. Montrelais; Saint-Georges-Châtel-
- crenatum (Sternh.) Bohéme; Eschweiler; Essen; Zanesville
- aculeatum (Sternh.) Essen; Bohême; Silêsie; Wilkesbarre.
- distans, Saint-Étienne,
- laricinum (Sternb.) Bohéme; Silésie. - rimosum (Sternb.) Bohéme.
- undulatum (Sternb.) Bohéme
- confluens (Sternb.) Silésie; Eschweiler. - imbricatum (Sternb.) Eschweiler; Wettin.
- majus. Geislautern.
- lancrolatum. Montrelais.
- Boblays, Valenciennes. - trinerce. Montrelais.
- lineare. Alais.
- ornatum. Shropshire.
- undulatum. Angleterre.
- emarginatum, Yorkshire
- Cardiocarpon majus. Saint-Étienne ; Langeac. - Pomieri. Langeac.
- cordiforme. Langeac. - oratum, Langeae.
- acutum. Langesc.
- Stigmaria reticulata, Angleterre,
- Weltheimiana. Magdebourg.
- intermedia. Saint-Georges-Châtellaison; Montrelais; Wilkesbarre.
- ficoides (Ad. Brong., Ann. du Mus., pl. 1. fig. 7.) Saint-Georges-Châtellaison; Montrelais;
- Saint-Étienne ; Liège ; Charleroi ; Valenciennes ;

- Muhlheim, près de Dusseldorf; Dudley; Silésie;
- tuberculosa, Montrelais; Wilkesbarre.
- rigida. Anzin, près de Valenciennes. - minima. Anglesea; Charleroi.

Flabellaria? borassifolia. Swina. Noggerathia foliosa. Bohème.

#### Cannés.

Cannophyllites Virletii. Saint-Georges-Châtellaison.

# Monocotylédones de familles incertaines.

- Sternbergia angulora. Yorkshire. - approximata. Langeac; Saint-Étienne.
- distans. Edimbonry. Poacites aqualis. Terrasson.
- striata. Terrasson. Trigonocarpum Parkinsons. Angleterre et Ecosse. - Nagaerathii, Langeac; houillères des bords du
- oratum. Lange ac.
- eylindricum. Langeac.
- Musocarpum prismaticum, Langeac - difforme, Langeac. - contractum. Oldham; Lancashire.

## Veallaux dont la classe est incertaine. Annularia minuta, Terrassan.

- breeifolia, Alais: Geislautern.
- fertilis, Environs de Bath; Saint-Etienne; Wilkesbarre. foribunda. Saarbruck (Sterub.)
  - longifolia. Environs de Bath; Geislautern; Silésie; Alais; Wilkesbarre (Var.) Charleroi; Ter-
- rasson.
- spinulosa. Saxe (Sternb.) - radiata. Saarbruck.
- Asterophyllites equisetiformis. Mannebach; Saxe; Rhodeisland.
  - rigida, Alais; Valenciennes; Charleroi; Bohême.
  - hippuroides. Alais. - longifolia. Eschweiler (Sternb.)

  - tennifolia. Newcastle; Silésie.
- delicatula. Charleroi; Anzin. - Brardii. Terrasson.
- diffusa. Radnitz. Volkmannia polystachya, Waldenburg en Silésie. - distachua, Swipa.
  - erosa. Terrasson 1.
    - 1 Les vénétaux fossiles qui se rencontreut dans

#### Conchivéans 1.

Pentamerus Knightsi (Sow., t. 1. pl. 28.) Entre le terrain houiller et les roches inférieures, Bochum (Hœu.)

Lingula striata, Werden (Han.)

Vulsella elongata, (Blainv.) Werden (Han.)

— brzeis (Blainv.) Werden (Han.)

Pecten papyraceus (Sow., 1. 5. pl. 354.) Werden (Hæn.) Bradford; Hailstone.

- dissimilis (Flem.) Le lieu n'est pas indiqué. Mytilus crassus (Flem.) Écosse (Flem.) Werden?

(Han.)
Unia acutus (Sow., t. 1. pl. 33. fig. 5. 6. 7.) Lutricola acuta (Goldf.) Tanne, près de Bochum

(Horn.) — Urii (Flem.) Rutherglen, Écosse (Flem.)

Nucula attonuata (Fiem.) Ruthergien (Fiem.)
— gibbosa (Fiem.) Ruthergien (Fiem.)

Saricava Blainvillii (Han.) Nieder-Stauffenbach, près de Cassel (Han.) Hyatella carboniara..... Nieder - Stauffenbach

(Hau.) Mya? tellinaria.... Liège (Hau.)

- ? ventricosa..... Liège (Han.) -? minuta.... Camerherg, près Ilmenau (Han.)

les terrains bouillers de l'Amérique, sont-ils identiques avec ceux des bouillères de l'Europe, ou bien peuven-ils, comme quelque-nas de l'Irape, ou bien peuven-lis, comme quelque-nas de l'Iralande que M. Weaver a décrits, se rapporter à la Augustian de proudere de l'Amérique de la companyation de

dron, J. Stignaria, 2 Anaularia, 1 Astrophylliae.
Les régistus qui n'ont conor ét découverte
qo'en Amérique, sont: Nerropteria Cistii, Wilkelbarre; N. Grangari, Zaneswilli; N. macrophylae, Wilkelbarre; S. rogae, Wilkelbarre;
S. Sillimonni, Wilkelbarre; S. délique, Wilkelbarre; S. dobi, Wilkelbarre; S. Jespondites Sillibarre; S. dahi, Wilkelbarre; J. Leppondites Sillibarre; S. dahi, Wilkelbarre; J. Leppondites Sillimillier; Gomercient; Leppindendram mammillier; Milkelbarre; Possette karegeolde, Zaney inti, Wilkelbarre; Possette karecellete, Zaney inti, Wilkelbarre; J.

Le Pecopteris punctulata, qui existe à Wilkesbarre, se rencontre, snivant M. Adolphe Brongniart, dans la montagne des Rousses en Oissan, département de l'Isère.

i Parmi ces débris organiques marins, il y en a quelques-uns qui ont été trouvés dans le sein nême du terrain bouiller; quant aux autres, on peut mettre en question s'ils sont propres à ce terrain, où s'ils n'appartiennent pas plutôt à des roches inférieures.

## MOLLUSQUES.

Euomphalus pentangularis (Sow., pl. 45. fig. 1.2.) Werden (Han.)

Turritella Uri (Flem.) Ruthergien, Écoase

(Flem.)
- slongata (Flem.) Ruthergien (Flem.)

Bellerophon decussatus (Flem.) Linlithgowshire (Flem.)

— striatus (Flem.) Linlithgowshire (Flem.)

Orthoceratites Steinhaueri (Sow., 1. 1. pl. 60. fig. 4.) Calcaire du terrain honiller; Choquier, près Liège (Hon.) Yorkshire (Sow.)

- cylindraceus (Flem.) Linlithgowshire (Flem.)
- attenuatus (Flem.) Linlithgowshire (Flem.)
- sulcatus (Flem.) Linlithgowshire (Flem.)

- sulcatus (Flem.) Linlithgowshire (Flem.)
- undatus (Flem.) Linlithgowshire (Flem.)
Nautilus?.... Schiste bitumineux; Werden (Hen.)

Ammonitee Listeri 1 (Sow., t. 5, pl. 501, fg. 1.) Schiste bitomineux; Werden (Hon.) Yorkshire (Steinhauer.) Mellin, près de Liége; (Munst.)

- primordialis (Sow.) Schiste bitumineux; Werden (Han.)

- sacer..... Liège (Hœn.)

- subcrenatus (Schlot.) Werden (Munst.) - diadema (Hann.) Choquier (Munst.)

- spharicus (Sow., t. 1. pl. 55. fig. 2.) Choquier (Munst.)

# Poissons.

Ichthyodorulites (Buckl. et de la B.) Argile schisteuse; Durham (Taylor.) Rutherglan (Urc.) Sunderland (Sow.)

Palais de poissons. Dans la houille, Tong, près de Leeds 2.

# Calcaire carbonifère.

Cette roche que l'on trouve dans le sud de l'Angleterre, en Écosse, dans le nord de la France, et en Belgique, parait présenter des caractères geineraux semblables, dans ces diverses localités. Cest un calcaire compact, fréquemment tarvareis par des veines de spathcalaire; dans certains points, il parait que grande partice composé de débris organiques, tandis que dans d'autres on n'en observe aucune trace. Il est le plus souvent d'une couleur grise, avec des nuances plus on mois foncées. On y observe cependant

<sup>1</sup> M. Harninghaus pense que eette espèce est la même que l'Ammonites subcrenatus, Schlot. <sup>2</sup> Zoological Journ., 1. 2. pl. 2. fig. 2. d'autres teintes ; et dans certaines localités, il fournit des marbres estimés. Accidentellement, il présente une structure colitique, comme on l'observe auprès de Bristol. Quelquefois il renferme une telle abondance de tiges d'encrines, que la roche en est en grande partie composée; d'où lui vient le nom de calcaire à encrines qu'on lui aquelquefois donné. On l'a aussi désigné sous le nom de calcaire métallifère, à cause de la quantité de plomb qu'on en retire, surtout dans le centre et dans le nord de l'Angleterre.

# Débris organiques du calcaire carbonifère.

# POLTPIRAS.

- Millepora madreporiformis (Wahl.) Gottland t, A.
- cereicornis (Linn.) Gottland, A. - repens (Wahl.) Gottland, A.
- ? fulsaces (Wahl.) Gottland, A. -? rstepora (Wahl.) Gottland, A. Cellepora Urii (Flem.) Ratherglen (Flem.)
- Retepora slangata (Flem.) Rutherglen (Flem.) Caryophyllia stellaris (Linn.) Gottland. A.
- articulata (Wahl.) Gottland, A.
- truncata (Linn.) Gottland, A.
- duplicata (Mart.) Derbyshire (Mart.) - affinis (Mart.) Derbyshire (Mart.)
- junces (Flem.) Rutherglen (Flem.)
- Fungites patellaris (Lam.) Gottland, A.
- deformis (Schlot.) Gottland, A. Turbinolia turbinata (Linn.) Gottland, A.
- echinata (Hisinger.) Gottland, A.
- pyramidalis (Hisinger.) Gottfind, A.
- mitrata (Schlot.) Gottland, A.
- furcate (Hisinger.) Gottland, A.
- Cyathophyllum excentricum (Goldf., pl. 16.fig. 4.) Ratingen, près de Dusseldorf (Goldf.) Meandring. Espèce non déterminée. Visby ;
- Gottland, A. Astrea interstincta (Wahl.) Gottland, A.
- 1 On pent mettre en question si le calcaire du Gottland est bien l'équivalent du calcaire carbonifère dont nous nons occupons. M. Hisinger l'a jugé ainsi; c'est ce qui nous a déterminé à comprendre dans la présente liste les débris qu'il ren-
- La lettre A, à la suite des espèces fossiles de ce canton, indique un ouvrage intitulé : Esquisse d'un tableau des pétrifications de la Suède. Stockholm, 1829.

- Astrea undulata (Park.) Bristol (Park.) Catenipora escharoides (Lam.) Gottland, A. -asillaris (Lam.) Gottland, A.
- strues (Wahl.) Gottland, A. - serpula (Wahl.) Gottland, A. fascicularis (Wahl.) Gottland, A.
- Tubipora tubularia (Lam.) Theux , près de Liege (Al. Brong.)
- Syringopora cospitusa (Goldf., pl. 25. fig. 9.) Paffrath, près de Cologne (Goldf.)
- Calamopara polymorphs (Goldf., pl. 27. fig. 2. 3, 4, 5.) Namnr ; Paffrath (Goldf.) Favorites Gothlandica (Lam.) Gottland, A.; Dublin
- (Al. Brong.) - alcyonium ( Defr. ) Gottland. A. - septosus (Flem. ) Ecosse (Flem. )
- depressus (Fiem.) Ecosse (Fiem.)
- Lithostrotion striatum (Park.) Wales (Park.) - floriforme (Mart.) Bristol) Woodward.) - marginatum (Flem.) Ecosse (Flem.)
- Amplexus coralloides (Sow., pl. 72.) King's County, et Limerick, Irlande (Weaw.) Polypiers. Genre indéterminé.

#### RADIAIRES.

- Pentremites Derbiensis (Sow., pl. 317.) Derbyshire (Watson.) - ellipticus (Sow., pl. 518.) Preston; Lancashire
- (Kenyon.)
- oralis (Goldf., pl. 50. fig. 1.) Ratingen; Dusseldorf (Goldf.) Poteriocrinites crassus (Miller.) Sommersel;
- Yorksbire (Miller.) - tennis (Miller.) Mendip Hills; Bristol (Miller.)
- Platycrinites lavis (Miller.) Dublin; Bristol (Miller.) Ratingen; Namur (Goldf., pl. 58. fig. 2.) - rugosus (Miller.) Mendip Hills (Miller.)
- tuberculatus (Miller.) Mendip Hills (Miller.)
- granulatus (Miller.) Mendip Hills (Miller.) -atriatus (Miller.) Bristol (Miller.) - pentangularis (Miller.) Mendip Hills; Bristol
- (Miller.) - depressus (Goldf., pl. 58. fig. 1.) Ratingen
- (Goldf.) Actinocrinites triacontadactylus (Miller.) Yorkshire; Bristol; Mendip Hills (Miller.)
  - polydactylus Mendip Hills (Miller.)
  - lares (Miller.) Ratingen (Goldf., pl. 59. fig. 2.) - granulatus (Goldf., pl. 59. fig. 5.) Ratingen (Goldf.)
  - -tesseratus (Goldf., pl. 59. fig. 11.) Schwein (Goldf.)
    - Melocrinites hieroglyphicus (Goldf., pl. 60. fig. 1.) Stolberg, près Aix-la-Chapelle (Goldf.) Rhodocrinites verus (Miller.) Bristol; Mendip Hills (Miller.)

quinquanquiaris (Miller.) Bristol (Miller.)

#### ANNELIDES.

Serpula lithuus (Schlot.) Klinteberg; Gottland, A. - compressa (Sow., t. 6. pl. 598. fig. 5.) Lothian, Écosse.

## MOLLUSQUES,

Pentamerus Aylesfordii (Sow., t. 1. pl. 29.) Colebrooke Dale (Farey.) - Knightii (Sow., t. 1. pl. 28.) Downton; Crost

Arbery (Park.) - laris (Sow., t. 1. pl. 28.) Shropshire (Aikin.)

Spirifer ambiguus (Sow., t. 4. pl. 376.) Ratingen (Hon.) Derbyshire (Watson.)

- bisulcatus (Sow., t. 5. pl. 494. fig. 1. 2.) Visé (Hon.) Dublin (Sow.) Liège (Dum.) - glaber (Sow., t. S. pl. 269.) Ratingen (Horn.)

Derbysbire (Martin.) Irlande (Sow.) Liege - oblatus (Sow., t. 3. pl. 268.) Visé (Horn.) Derby-

shire; Flintshire (Farey.) - obtusus (Sow., t. 5. pl. 269.) Ratingen (Hon.)

Yorksbire (Ducket.) -pinquis (Sow., t. 3. pl. 271.) Dublin (Sow.) Liège

- plicatus (Hen.) Batingen (Hen.) - rotundatus (Sow., t. 5. pl. 461. fig. 1.) Lime-

rick (Wright.) Visé (Hon.) - trigonalis ! (Sow., t. 5. pl. 265.) Ratingen; Visé

(Hon.) Derbyshire (Martin.) Rutherglen (Flem.) - triangularis (Sow., t. 6. pl. 562. fig 5. 6.) Derbyshire (Martin.)

- striatus (Sow., t. 3, pl. 270.) Derbyshire (Martin.) Namur (Al. Brong.) Liége (Dum.) - attenuatus (Sow., 4. 5. pl. 493. fig. 3. 4. 5.) Du-

blin (Sow.) Liege (Dum.) - distans (Sow., t. 5. pl. 494. fig. 5.) Dublin (Sow.)

- resupinatus (Sow.) Derbyshire (Martin.) Rntherglen (Flem.)

- Martini (Sow.) Derbyshire (Sow.) - Urii (Flem.) Rutherglen (Ure.)

- exaratus (Flem.) West Lothian (Flem.)

- cuspidatus (Sow., t. 2. pl. 120.) Bristol (Becke.) Derbyshire (Martin.)

- minimus (Sow., t. 4. pl. 377. fig. 1.) Derbyshire

-octophicatus (Sow., t. 6. pl. 562. fig. 2. 4.) Derbyshire (Martin.)

Producta triganalis, de M. Deshayes. Suivant lui, le genre Spirifer doit être supprimé pour en

partager toutes les espèces entre les genres Terebratula et Producta.

Cyathocrinites planas (Miller.) Cleredon; Bristol | Terebratula acuminata (Sow., t. 4. pl. 224. fig. 1.) Ratingen (Hoen.) Yorkshire; Derbyshire (Sow.) Rutherglen (Flem.) (Var.) Clitheroe; Lancasbire (Stokes.) (Var.) Irlande (Sow.)

- crumena (Sow., t. 1. pl. 83. fig 2. 3.) Visé (Hœn.) Derbysbire (Martin.)

- hastata (Sow., t. 5. pl. 446. fig. 2. 5.) Visé (Hen.) Dublin; Limerick (Wright.) Bristol

(Sow.) - lavigata (Schlot.) Visé; Norvége (Hæn.)

- manticulata (Schlot.) Visé (Han.)

- resupinata (Sow., t. 2. pl. 150. fig. 3. 4.) Batingen (Han.) Derbysbire (Martin.) - vestita (Ver.) (Seblot.) Visé (Hon.)

- cuneata (Dalman.) He de Gottland, A. - diodonte (Dalman.) He de Gottland, A.

- bidentata (Hisinger.) Djupviken; Gottland, A. - marginalis (Dalman.) Klinteberg, Gottland, A. - didyma (Dalman.) lie de Gottland, A.

- affinis (Sow., t. 4. pl. 324. fig. 2.) Derbyshire (Martin.) Liege (Dum.)

-? lineata (Sow., t. 4. pl. 334. fig. 1. 2.) Berbysbire (Martin.) Liège (Dun.)

-? imbricata (Sow., t. 4. pl. 334, fig. 3, 4.) Derbyshire; Yorkshire (Sow.) Liege (Dum.) - sacculus (Sow., t. 5. pl. 446. fig. 1.) Derby-

shire (Martin.) Rutherglen (Flem.) - lateralis (Sow., t. 1. pl. 83. fig. 1.) Dublin

(Moore.) - Wilsoni (Sow., t. 2. pl. 118. fig. 3.) Mordeford; E. S. E. de Hereford (Sow.) Liége (Dum.) - Manter (Sow., t. 5. pl. 277. fig. 1.) Irlande

- cordiformis (Sow., t. 5. pl. 495. fig. 2. 4.) Irlande (Sow.)

- platyloba (Sow.) Clitherve (Stokes.) - pugnus (Sow.) Derbyshire (Martin.) Irlande

(Sow.) -fimbria (Sow., t. 4. pl. 326. fig. 1.) Gloncester-

shire (Taylor.) - reniformis (Sow.) Dublin (Sow.)

- lateralie (Sow., t. 1. pl. 85. fig. 1.) Dublin (Weav.) Crania prisca (Han.) Ratingen (Han.)

Products antiquate (Sow., t. 4. pl. 317. fig. 1. 5. 6.) Vise; Ratingen (Horn.) Derbyshire (Sow.) Cloghran; Dublin (Humphreys.)

- comoides (Sow., t. 4. pl. 329.) Visé; Ratingen (Mon.) Llangeveni, Anglesca (Farey.)

- concinna (Sow., 1. 4. pl. 518. fig 1.) Vise; Ratingen (Hon.) Derbyshire; Yorkshire (Sow.) fimbriata (Sow., t. 5. pl. 459. fig. 1.) Visé; Ba-

tingen (Han.) Derbyshire (Stokes.) - farnicata, Ratingen (Hen.) - hemispharica (Sow., t. 4. pl. 528.) Ratingen

(Hen.) Cermarthenshire (Taylor.) Liege (Dum.) - humerosa (Sow., t. 4. pl. 322.) Ratingen (Hop.)

- latissima (Sow., t. 4. pl. 330.) Ratingen; Visé

(Hon.) Tydmawr, Anglesea (Farey.) Liège Producta lobata (Sow., t. 4. pl. 518, fig. 2. 6.)

Ratingen; Vise (Horn.) Northumberland; Derbyahire(Sow.) Arran (Leach.) Liège (Dum.)

- Martini(Sow ., t. 4. pl. 317. fig. 2. 4.) Ratingen; Visé (Hen.) Derbyshire ( Martin.) Yorkshire

(Danby.) Liége (Dum.) personata (Sow., t. 4. pl. 521.) Ratingen (Hæn.)

Derbysbire; Kendal (Sow.) - plicatilis (Sow., t. 5. pl. 459. fig. 2.) Ratingen; Visé (Hæn.) Derbyabire (Stokes.) Liege

(Dnm.) - punctata (Sow., t. 5. pl. 323.) Vise; Ratingen (Hon.) Derbyshire (Martin.) Rutherglen (Flem.) Liége (Dum.)

- rugosa.... Visé (Hœn.)

- sarciuslata .... Visé (Hæn.)

- apinulosa (Sow., t. 1. pl. 68, fig. 5.) Ratingen; Visé (Hæn.) Linlithgowshire (Flem.) - sulcata (Sow., t. 4. pl. 519. fig. 2.) Visé (Hen.)

Derbyshire (Salt.) Liege (Dum.)

- fransrerea..... Visé (Han.) - Flemingii (Sow., t. 1. pl. 68. fig. 2.) Ruther-

glen (Ure.) Linlithgow. (Flem.) - longispina (Sow., t. 1. pl. 68. fig. 1.) Linlitbgow. (Flem.) Peut-être identique avec la précédente (Flem.)

- crassa (Flem.) Derbyshire (Martin.)

- aculeata (Sow., t. 1. pl. 08, fig. 4.) Derbyshire - scabricula (Sow., t. 1. pl. 69.) Derbyshire

(Martin.) Visé (Al. Brong.) Liége (Dum.) — spinosa (Sow., t. 1. pl. 69. fig. 2.) Écosse

- scotica (Sow., t. 1. pl. 69. fig. 5.) Écosse (Flem.) Liége (Al. Brong.) - gigantea (Sow., t. 4. pl. 520.) Derbyshire (Mar-

tin.) Yorkshire (Sow.) -costata (Sow., t. 6. pl. 560.) Glasgow (Murch.)

t Les naturalistes suédoia ayant établi dans la famille des Térébratules (renfermant les Producta et les Spirifer) des divisions différentes de celles qui sont le plus en usage et qu'on a snivies dans cette liste, nous avons jugé convenable d'ajonter ici (d'après le Tableau des pétrifications de la Suède; Stockholm, 1829) un catalogue de ces coquilles découvertes dans le plus élevé des deux caleaires de la Suède, que M. Hisinger regarde comme étant l'équivalent du calcaire carbonifère des lles Britanniques. Ces eoquilles proviennent de l'ile de Gottland

Leptana (Producta) rugosa (Hisinger.)

- depressa (Sow.) - ruglypka (Dalman.)

- transversalis (Wahl.) Orthil pectes .

Producta depressa.... Liége (Dum.) Vulsella lingulata (Hæn.) Visé (Hæn.) Ostrea prisca (Hæn.) Visé (Hæn.) Hinnites Blainvillii (Hæn.) Ratingen (Hæn.)

Pecteu priscus (Schlot.) Ratingen (Hen.) - graussus (Sow., t. 6. pl. 574. fig. 2.) Queen's County, Irlande (Sow.)

- plicatus (Sow., t. 6. fig. 574, fig. 5.) Queen's County (Sow.) Mutilus minimus (Hen.) Paffrath (Hen.)

Modiola Goldfussii (Hæn.) Ratingen (Hæn.) Megalodon cucullatus (Sow., t. 6. pl. 568.) Liege Nucula palmar (Sow., t. S. pl. 475. fig. 1.) Derby-(Dum.)

abire (Martin.) Arca cancellata (Sow., t. 5. pl. 475, fig. 2.) Der-

bysbire (Martin.) Chama? autiqua (Hen.) Ratingen (Hen.) Hippopodium abbreviatum (Goldf.) Paffrath

(Hen.) Cypricardia? annulata (Hea.) Visé (Hea.) Cardium elongatum (Sow., t. 1. pl. 82. fig. 2.) Ratingen (Hon.) Derbysbire (Martin.)

- Asbernicum (Sow., t. 1. pl. 82. fig. 1. 5.) Ratingen (Hon.) Queen's County (Sow.) Limerick (Weav.) Namur (Om. d'Halloy.) - alasforme (Sow., t. 6. pl. 552. fig. 2.) Queen's County (Sow.)

Tellina lineata (Hæn.) Ratingen (Hæn.) Sanguinolaria gibbosa (Sow., t. 6. pl. 548. fig. 3.) Queen's County (Sow.)

#### CONCRIPÈRES.

Patella primigenus (Schlot.) Ratingen (Hæn.) Planorbis aqualis (Sow., t. 2. pl. 140. fig. 1.) Kendal (Sow.)

Natica elougata (Hæn.) Ratingen (Hæn.)

- Gaillardotii.... Ratingen (Hæn.) - globosa.... Visé (Hæn.)

Orthis striatella (Dalman.)

- basalis (Dalman.) - elegantula (Dalman.) Cyrtia exporrecta (Wahl.)

- trapezoidalis (Hisinger.) Delthyria (Spirifer) elocata (Dalman.)

- cyrtana (Dalman.) - crispa (Dalman.)

- sulcata (Hisinger.) - ptycodes (Dalman.)

- cardiospermiformis (Hisinger.) - pusio ? (Hisinger.)

Gypidia conchidium. Atrypa reticularis (Wahl.) - alata (Var.) (Hisinger.)

- aspera (Schlot.) - galeata (Dolman.)

Melania bilineata (Goldf.) Paffrath (Hen.) — constricta (Sow., t. 5. pl. 216. fig. 2.) Derbyshire (Martin.) Ampullaria helicoides (Sow., t. 6. pl. 522. fig. 2.)

Queen's County (Sow.)

- nobilis (Sow., t. 6. pl. 522. fig. 1.) Queen's

County (Sow.)

Melanopsis coronata (Hæn.) Paffrath (Hæn.)

Nerita striata (Flem.) Corry, Arran (Flem.) Trèsrapprochée du Nerita polita, coquille vivante (Flem.)

- spirata (Sow., t. 5. pl. 465, fig. 1. 2.) Bristol (Becke.) Derbyshire (Sow.) Liège (Bum.) Pyramidella autiqua (Han.) Batingen (Hern.) Delphinula canalifera ... Paffrath (Han.)

- alata (Wahl.) Gottland, A.

- catenulata (Wahl.) Gottland, A. - cornu arietes (Walh.) Gottland, A.

- equilatera (Wahl.) Gottland, A. - funata (Sow.) Gottland, A.

-- subsulcata (Hisinger.) Gottland, A. -- tuberculata (Flem.) West Lothian (Flem.)

Cirrus acutus (Sow., t. 2. pl. 141. fig. 1.) Derbyshire (Martin.)

— rotundatus (Sow., t. 5. pl. 429. fig. 1. 2.) York-

shire (Sow.) Liége (Dum.)

Euomphalus nodosus (Sow., t. 1. pl. 46.) Ratingen
(Hen.) Derbyshire (Martin.)

(nan.) Deroyshire (Martin.)

— angulosus (Sow., t. 1. pl. 32. fig. 3.) Ratingen

(Han.) Benthnall Edge (Flem.)

— catillus (Sow., t. 1. pl. 45. fig. 5. 4.) Batingen

(Hen.) Derhyshire (Martin.) Liège (Dum.)

— Delphinularis (Hen.) Cirrus Delphinularis (Gold.) Helicites Delphinularis (Sehlot.) Ratingen (Hen.)

gen (Hen.)

— pentangulatus (Sow., t. 1. pl. 45. fig. 1. 2.)

Ratingen (Hen.) Dublin (Weav.) Namur (Al.

Brong.) Liège (Dum.)

- coronatus... Visé; Ratingen (Han.) - rotuudatus... Ratingen; Visé; Pafrath (Han.)

- rugorus (Sow., t. 1. pl. 52. fig. 2.) Colebrooke Dale (Sow.)

- discus (Sow., t. 1. pl. 52. fig. 1.) Colebrooke Dale (Sow.)

- centrifugus (Wahl.) lle de Gottland, A.
- angulatus (Wahl.) lle de Gottland, A.
- substriatus (Hisinger.) Gottland, A.

Atrypo prunum (Dalman.)

— tumida (Delman.) — tumida (Hisinger.)

Terebratula lacunosa.

— plicatella.

— cuncata (Dalman.) — diodonta (Dalman.)

- bidentata (Hisinger.)

- marginolis (Dalman.)
- didyma. (Dalman.)

Euomphalus castatus (Hisinger.) (Ammonites?)
Gottland, A.

— Espèce non déterminée. Argenteau; Belgique;

Visé (Al. Brong.)

Pleurotomaria delphinulata... Batingen (Hon.)

Trochus catenulatus..... Ratingen (Hen.)
Turbo carinatus (Hen.) Helis carinatus (Sow.,
pl. 10.) Visė; Ratingen (Hen.) Yorkshire (Sow.)

(Liege (Dum.)

Achicine formis....... Ratingen (Hen.)

- tioro (Sow., t. 6. pl. 551. fig. 1.) Preston;

Laneashire (Gilbertson.)

- stristus (Han.) Vise (Ilan.) Derbyshire (Martin.) Probablement Helix striatus (Sow., pl. 171.

Helis? cirriformis (Sow., pl. 171. fig. 2.) Derbyshire (Martin.)

Turritella cinquilatus (Hising.) He de Gottland, A.

— constricta (Flem.) Derhyshire (Martin.) Melania constricta (Sow., pl. 218. fig. 2.)

Buccinum arculatum (Schlot.) Paffrath (Horn.)

— subconlatum (Schlot.) Paffrath (Horn.)

- eribrarium (Han.) Ratingen (Han.) - lavissimum..... Ratingen (Han.)

- acutum (Sow., pl. 366. fig. 1.) Queen's County, Irlande (Sow.) Liege (Dum.) Bellerophon Aiuleus (Sow., pl. 470. fig. 1.) Vise;

Ratingen; Paffrath (Hen.) Derbyshire (Martin.)

— apertus (Sow., pl. 460. fig. 1.) Ratingen (Hen.)

Kendal; Rristol; Yorkshire (Sow.) Liege (Dum.)

— tsuss/accia (Sow., pl. 470. fig. 2. 2.) Vise; Ra-

tingen (Hern.) Kendal; Derbyshire et Yorkshire (Sow.) Liége (Dum.) — costatus (Sow., pl. 470. fig. 4.) Visé (Hen.)

Derbyshire (Sow.)

— depressus (Montfort.) Ratingen (Horn.)

— cornu-arietis (Sow., pl. 469. fig. 2.) Kendal

(Sow.) Linlithgowshire (Flem.)

— Urii (Flem.) Rutherglen (Ure.)

- rasulites. Montfort; Namur (Holl.)

Constarin quadrisulcata (Miller.) Bristol (Miller.) Rutherglen (Flem.)

- teres (Sow., pl. 260. fig. 1. 2.) Écosse (Sow.) Orthoceratites undulatus (Sow., pl. 59.) Scalehar; Yorkshire (Ducket.) (Schlot.) Visé, près de

Liége (Al. Brong.)

— Breynsi (Sow., pl. 60. fig. 5.) Ashford; Derbyshire (Sow.)

- annulatus (Sow., pl. 133.) Colebrooke Dale; Shropshire (Sow.) Gottland, A. King's County (Weav.)

- paradoxicus (Sow., pl. 457.) Irlande (Ogilby.)
- fusiformis (Sow., pl. 588. fig. 1. 2.) Queen's
County, Irlande (Sow.) I and district (Cilberty)

County, Irlande (Sow.) Lancashire (Gilbertson.)

— cincles (Sow., pl. 588. fig. 5.) Preston; Lancashire (Moore.)

- imbricatus (Wahl.) Gottland. A.

- angularus (Wahl.) Gottland, A.

Orthoceratites undulatus (Hisinger.) (Sow.) Gott-

- crassi ventris (Wahl.) Gottland, A.

- Imeatus (Hisinger.) Gottland, A. - Gesners..... Derhyshire (Martin.)

- lavis (Flem.) Linlithgowshire (Flem.)
- pyramidalis (Flem.) Linlithgowshire (Flem.)

- pyramidate (Fiem.) Limitingowshire (Fiem.)
- converse (Fiem.) Limitingowshire (Fiem.)
- annularis (Fiem.) Limitingowshire (Fiem.)

- rugosus (Flem.) Linlithgowshire (Flem.)
- angularis (Flem.) Linlithgowshire (Flem.)

— angularis (Flem.) Linlithgowshire (Flem.)
Nantilus globatus (Sow., pl. 481.) Ratingen (Han.)
— discus (Sow., pl. 13.) Kendal (Sow.)

— ingens...... Derbyshire (Martin.) — marginatus (Flem.) Balhgate, Écosse (Flem.)

- quadrates (Flem.) West Lothian (Flem.)
- biangulates (Sow., pl. 458. fig. 2.) Bristol

(Beeke.)

—sulcatus (Sow., pl. 571. fig. 1. 2.) Derbyshire (Sow.)

- Woodscardii (Sow., pl. 571. fig. 5.) Derbyshire (Martin.) - excaratus (Flem.) Limerick (Wright.)

Ammonites spharicus (Sow., pl. 55. fig. 2.) Visé (Hen.) Derbyshire (Sow.)

- Dalmanni (Hisinger.) Gottland, A.

- Daimann (Hisinger.) Gottland, A. - striatus (Sow., pl.53. fig. 1.) Derbyshire (Sow.)

#### CRUSTACES.

Calymens Blumenbackii (Al. Brong. Grustaces fossiles, pl. 1. fig. 1.) Gottland, A. — variolaris (Al. Brong., ibid., pl. 1. fig. 5.) Ratin-

gen (Heen.) --- panetata (Wahl.) lle de Gottland.

- concinna (Dalman.) Gottland, A.

Asaphns cardatus (Al. Brong., soid., pl. 2. fig. 4.) Gottland, A.

Paradoxides spinulosus (Al. Brong., sbid., pl. 4. fig. 2. 5.) Railingen (Hom.) Trilobics. Genre non determiné. Bristol (De la B.) Llangeveni, Anglesca (Farey.) Linlithgowshire

Poissons.

(Flem.) Liége (Dum.)

Ichthyodorulites (Buckl. et de la B.) Bristol (De la B.)
Palais de poissons. Bristol (De la B.) Northumberland (Phil.)

Vieux grès rouge.

Cette formation a nne épaisseur très-variable; quelquefois elle ne consiste que dans un petit nombre de couches de conglomérats, tandis que, dans d'autres cas, elle alteint une épaisseur de plusieurs milliers

de pieds. Cette variation dans la puissance des couches entraine, comme on doit le concevoir, des différences notables dans la composition minéralogique. Les conglomérats sont abondants dans quelques localités, tandis que, dans d'autres, ils sont extrêmement rares. Le grès possède différents degrés de dureté, et il n'est pas rare qu'il soit micacé et schisteux, ce qui fait qu'on l'emploie quelquefois pour couvrir les maisons. La couleur la plus ordinaire est un rouge généralement sombre, qui, comme on le voit souvent dans les marnes et les grès ronges de toutes les époques, est entremêlé cà et là de différentes teintes de bleu verdatre (Pembrokeshire, etc.). Les conglomérats sont assez variables dans les éléments dont ils sont composés; mais les fragments de quartz y sont si communs, surtout dans le sud de l'Angleterre et dans l'Écosse, que la plus grande partie des couches en est exclusivement composée. Les grès sont aussi principalement siliceux, de sorte que, si on attribue à la masse tout entière une origine mécanique, il faut admettre qu'elle a été le résultat de la destruction d'une immense quantité de roches siliceuses préexistantes.

On n'a découveri, dans ce dépoit, que peus de fossites; et ceux qu'on y a buevrés paraitraient être les mémes que ceax que l'on de certaire le rencente dans la grawacke qui est au-desrencente dans la grawacke qui est au-dessons, et dans le calcaire carbonifère qui est au-dessons, et dans le calcaire carbonifère qui est un dessus. D'apprès le doctor l'Enning, on trouve l'Orthoceratites condifèrmis, l'Orth, gipantens, le Nautitus bibolestus, le le Paut. pentagonus, dans un calcaire associé an uvieux grês rouge du Dumpfresshire 1; et vieux grês rouge du Dumpfresshire 1; et le vieux grês rouge du Dumpfresshire 1; et le vieux grês rouge du pays de Liége.

Le decteur étant maintenant familiarisé avec les caractères généraux, tant zoologiques que botaniques, et avec la composition minéralogique la plus distinctive de chacune des trois roches comprises dans ce groupe, nous allons passer à nne description plus gé-

1 Fleming, Histoire des animaux de l'Angle-

nérale des mêmes roches prises en masse.

Nous avons dit plus haut que, dans certaines parties de l'Europe, on admet qu'il y a un passage entre le todtliegendes et le terrain houiller, et que les deux roohes constituent, l'une, la partie supérieure, l'autre, la partie inférieure de la même masse. Quelques géologues ont été plus loin , et ont considéré le terrain houiller comme suhordonné an todtliegendes. Dans cette hypothèse les dépôts de houille se trouveraient unis à la masse générale du terrain qui les renferme. par des rapports analognes à ceux qui existent entre certains lignites (comme, par exemple, ceux que M. Élie de Beaumont a cités dans le Dauphiné et la Provence), et la masse de matières de transport dans laquelle ils sont renfermés.

Ces caractères apparents d'une disposition subordonnée du dépôt houiller aux todtliegendes de la Thuringe, ont conduit M. Hoffmann à diviser l'ensemble du terrain de rothe-todte-liegendes de cette contrée, en trois parties, du bas en haut : a, grès rouge avet schiste, grès schisteux et conglomérat (300 pieds d'épaisseur). Il rapporte ces roches an vieux grès rouge (old red sandstone) de l'Angleterre. b, Roches carbonifères avec calcaire (épaissenr. 250 pieds) qu'il regarde comme l'équivalent du calcaire carbonifère. du terrain honiller et du milistone grit de l'Angleterre. Enfin c, grès rouge, avec schiste, conglomérat et bréche porphyrique (2,590 pieds d'épaisseur), qu'il rapporte au conglomérat rouge d'Exeter '. Antérieurement à M. Hoffmann, M. Weaver avait publié des observations ? qui l'avaient conduit aux mêmes conclusions relativement an vicux grès rouge (old red sandstone) des Anglais, qu'il regardait comme étant l'équivalent de la partie inférieure du rothe todteliegendes.

En suivant les idées de M. Weaver, et en

considérant que la houille n'existe pas nécessairement toujours au même point de la série, et que les relations mutuelles, entre les différentes portions de la masse totale. varient matériellement, il est peut-être possible d'approcher de la solution de cette difficulté apparente. En premier lieu, nous ne pouvons tirer aucun indice des fossiles : car on aura dù remarquer que les caractères zoologiques généraux des fossiles marins sont les mêmes , soit dans le zechstein (au-dessus des todtliegendes), soit dans le calcaire carbonifère, soit aussi, comme on le verra par la suite, dans le gronpe de la grauwacke. Les caractères généraux des fossiles végétaux étaient aussi probablement semblahles à ces trois étages, comme nous le reconnaissons en descendant l'échelle géologique. En admettant donc (ce qui paratt être fondé) que les fossiles ne puissent pas nous aider dans ce genre de recherches , nous ne pouvons appeler à notre secours que la structure minéralogique et la position géologique relative des roches. Nous devons dès-lors commencer par examiner la question suivante : les formations dont nous parlons sont-elles constamment les mêmes, et les différences qu'on y observe ne sont-elles que peu importantes? Pour répondre à cette question, il est nécessaire de citer des faits.

Dans le sud de l'Angleterre, les trois divisions, de vieux grès rouge (old red sandstone), de calcaire carbonifère et de terrain houiller, sont très-tranchées, et il n'y a hien évidemment aucun passage du terrain honiller an nouveau grés rouge (new red sandstone) qui le recouvre. On reconnaît, au contraire, que le terrain houiller et les formations sur lesquelles il repose, avaient été soulevées avant d'être recouvertes par les dépôts de conglomérats et de calcaires magnésiens, et de grès et conglomérats rouges qui leur sont associés; et il paratt plus que probable que les portions inférieures de cette dernière série de roches, sont le résultat du bouleversement produit par les fractures, les contournements et le sonlèvement du terrain houiller et des roches plus anciennes. On

Hoffmann, Vebersicht der Orographischen und geognostischen Verhaltnisse von nordwestlichen Deutschland; 1830, p. 504.

<sup>2</sup> Weaver, Annals of Philosophy, 1821.

obserre aussi, dans le groupe carbonifere lui-même, que les masses qui le composent, le vieux grês ronge, le calcaire carbonifere et le terrain houiller, sont bien distinctes l'une de l'autre, malgré quelques alternances à leurs points de contact, comme on peut l'observer à la gorge de Citipon, près de Bristol, et sur d'autres points de la même contrée.

Si, en ávançani vers le Nord, on traverse le centre de l'Angeletere, on remarque que la partie inférieure du terrain houillér et la partie supérieure du calcaire carbonifère, qui , dans le Sud , n'alternaient que fai-blement à leur jonction, ont pris là un caractère nouvean, en s'approchant l'un de l'autre; elles présontent nem sac de chistes, de grès (très-nouvean à grangan) et de dealiere, métés çès et là de veines de houille. Cette masse, qui a été désignée sous le nom de mittone grit, a une épaisseur considérable.

En allant encore plus au Nord, en Augleterre, M. le professeur Sedgwick à reconau que les grandes lignes de séparation entre le calezire carbonifère et le terrain bouiller so perdent entièrement, et que l'une des deux formations se fond dans l'autre. Comme le lecteur ne peut prendre d'idées plus justes ou plus précises sur le sujet qui nous concupe, que dans l'ouvrage même du professeur Nodywick, je ne crois pouvoir misér lei puis de laire ici que de le laisser parler l'ui-même.

« Lorsque nous voyons reparaltre le calcirir carbonifier à la base de la claine du Vorkshire, nous observous encore la même analogic générale de structure : des masses énormes de calcaire forment la partie inférieure de tout le terrain, et de riches dépois houillers as parties apérieure et énous trouvous aussi le militatem grit occupant une position intermédiaire. Le militatem grit, ec-

l Pour les détails relatifs au terrain bouiller et au groupe arbonifire, en général, consulter l'ouvrage de M. Conybeare, initiulé: Outlines de the Geology of resignal en et l'alest quant à ce qui concerne en particulier le sud de l'Ingletere, voyez les observations du docteur Buckland et de M. Conybeare, sur les terrains houillers du sudoused de l'Angleterre, Géof, trans, 2º périe, vol. 1.

pendant, devient un dépôt très-complexe . et présente quelques couches subordonnées de honille; il est séparé du grand groupe calcaire inférieur (connu dans le nord de l'Angleterre sous le nom de scar limestone ), non-seulement par la grande masse d'argile schisteuse (shale) et de calcaire schisteux, que l'on observe dans le Derbysbire, mais encore par nn dépôt encore plus complexe, qui, dans quelques localités, n'a pas moins de 1,000 pieds d'épaisseur. On trouve, dans ce dépôt, cinq gronpes de couches calcaires, extraordinaires par lenr continuité parfaite et leur épaissenr uniforme, qui alternent avec de grandes masses de grès et d'argile schistense, et renferment pue innombrable quantité d'empreintes de végétaux honillers, et trois ou quatre veines très-minees de bonne houille, qui donnent lieu à des exploitations considérables.

» Dans la chatne carbonifère qui s'étend depnis Stainmoor, à travers la chaîne du Cross fell, jusqu'aux confins de Northamberland, nous trouvons la répétition des mêmes phénomènes généranx. Sur son versant oriental, et à la partie supérieure de tous les groupes qui le composent, se trouvent les riches mines de houille du conité de Durham. Au-dessous de la houille, on observe, en descendant, et dans un ordre régulier . le milistone grit , les alternances de calcaires et de terrain houiller presque identiques avec celles de la chaine du Yorkshire, enfin la grande masse du scar limestone, qui est à la base du tout. Là, cependant, le scar limestone commence à ètre partagé par des masses épaisses de grès et de schiste houiller, dont on trouve à peine une trace dans le Yorkshire, et passe graducllement à un dépôt complexe difficile à distinguer de la division immédiatement supérieure de la série. Ce changement graduel est accompagné d'un développement plus prononcé des couches de houille inférieures alternant avec le calcaire. Sur la limite nord-est du Cumberland, quelques-unes de ces couches ont trois ou quatre pieds de puissance et sont actuellement exploitées en

grand, avec tont l'appareil des chemins de fer et des machines à vapeur.

» A mesure que l'on s'avance vers le Nord, les conches alternantes de grès et d'argile schistense so développent de plus en plus, au détriment de tous les groupes ealcaires, qui diminuent graduellement et finissent par ne plus avoir d'influence snr le caractèro extérieur général de la contrée. On voit ainsi que la portion la plus basse de tout le système houiller, depuis la forêt de Bewcastle, en longeant la chaine des monts Cheviot, jusqu'à la vallée de la Tweed. offre à neine quelques traits de ressemblance avec la partie inférieure de la chamo du Yorkshire, mais présente, an contraire, tous les caractères les plus habituels d'une contrée dont le sol est une formation houillère. Ce changement est aussi accompagné d'un accroissement graduel d'épaisseur de la matière charbonneuse dans quelques-uns des groupes inférienrs. Beaucoup d'exploitations de houille ont été onvertes sur cetto ligne ; et, près de la rive droité de la Tweed (à peu prés dans une direction parallèle à la grande masse du scar limestone), on voit un dépôt houiller ani contient cing ou six bonnes couches, dont quelques-nnes sont exploitées, non-seulement pour les usages des pays voisins, mais aussi ponr la consommation de la capitale '. »

ont subi des changements notables, let conches caleiries et trovant, dans leurs parties supérieure, métés aux grès et aux schittes houillers, et même finissant per disparattre tout-léait au milieu d'eux. Il y a ainsi deux rochande els série, qui sent comme amirames ensemble, et entre lesquelles il est impossible d'établir de ligne de séparation. Non-sculement les caractères particuliers du terrain houiller et cenx du calearre carboniféro not dispara, mais en outre, la troisième roche du groupe, le vieux grès rouge, no présente plus la texture a rénacée qu'il

On voit donc que les roches carbonifères

possède dans le sud de l'Augleterre et dans lo pays de Galles. Ce n'est plus is qu'un conpays de Galles. Ce n'est plus is qu'un congiomérat qui, su lieu d'offrir l'apparence su
sont au dessous de lui, repose sur les feuiltels condurarés do ces couches, et manque
d'aillens trèl-fréquemment; en sorto que, comme l'out fait remarquer le professeur comme l'out fait remarquer le professeur sobmifére repose directement sur les roches de grauwacke, antérieurement bouleversées et soulerées !.

Si maintenant nons nons avançons vers l'Écosse, et si nous examinons cette masse de conglomérats et de dépôts arénacés mélés de caleaire et de honille, décrits par le docteur Fleming, le professeur Jameson, le docteur Macculloch, M. Bald, le docteur Boué, le professenr Sedgwick, M. Murchison et d'autres géolognes, nous sommes assez embarrassés ponr y établir des distinctions semblables à celles qu'il est si facile de faire dans le sud de l'Angleterre : et cette difficulté s'accroft encore par la présence de roches qui doivent être rapportées, au moins en partie, au groupe du nouveau grés rouge. Dans les provinces du nord de l'Angleterre, citées par le professeur Sedgwick, les roches de grès rouge se sont évidemment déposées sur le calcaire carbonifère et sur le terrain honiller, et à une époque où ces denx dernières roches avaient déià éprouvé de grands dérangements et de violentes dislocations : mais il est difficilo de décider, au moins dans certaines parties do l'Écosse, jusqu'à quel point il est possible d'établir des lignes de séparation bien tranchées entre la partie supérieure du terrain houiller, et la partie inférieure du gronpe du grès rouge. Les fossiles ne peuvent nous être que d'un

1 Poya les coupes de M. Philippa dana les Geol. renas., 2º série, vol. III. Poya ausai les observations de M. Sedgwick, dans le Preceding of the Geol. seciety, 1851. Quand M. Sedgwick surs public loutes les coupes et descriptions qu'il a reeneillies, les géologues pousciérons, sur et objet, une masse considérable de documents des plus instructions.

<sup>1</sup> Sedgwick, Adress to the Geol. society, 1851; Phil. mag. and Annals, vol. IX, p. 286, 287.

très-faible secours, pour cette distinction . ! par des raisons déjà développées. Il en est de même du caractère minéralogique des roches; car on a vu qu'il éprouve aussi des changements; et d'après tout ce que nous connaissons, rien n'empêche que le zechstein, s'il était produit dans des circonstances générales semblables, ne prenne le caractère du calcaire carbonifère, celui surtout que ce calcaire affecte, lorsqu'il se confond avec le terrain honiller. La couleur des roches est encore, s'il est possible, d'nne moindre importance: car les roches du terrain boniller sont souvent rouges, et en résumé, si les différentes parties des gronpes en question étaient mélées cosemble, et si elles reposaient l'une snr l'autre à stratification concordante, ce ne serait plus que théoriquement que l'on pourrait distinguer ces différentes parties sous des noms particulicrs, chacune d'elles étant regardée comme l'équivalent positif des divisions que l'on a pu établir ailleurs. Nous ne prétendons nullement que, pendant qu'il se formait un dépôt considérable , tel que celui dont nous parlons, il n'y a pas eu d'équivalent d'nne même époque : on ne peut au contraire douter qu'il n'y en ait eu; mais les effets contemporains produits par des causes différentes peuvent avoir présenté des différences notables. Il en résulte que des distinctions, fondées sur des accidents particuliers dans une localité, ne sont pas toujours utiles quand on yeut les établir d'une manière générale. En effet, il nous arrive quelquefois, et peut-être sans y prendre garde, de' considérer en théorie certaines circonstances comme ayant été partout les mêmes à une époque donnée: tandis que nous devrions ne les regarder d'abord que comme plus locales et résultant de canses avant une infinence plus limitée, Je sais bien que l'on peut pousser trop loin cette manière de voir, et qu'il est utile d'établir dans les roches le plus de subdivisions possible; mais nous devons aussi éviter les extrêmes, et ne pas dépasser le point où les divisions peuvent être sujettes à beaucoup de doutes ; car ce serait

nous créer à nous-mêmes des obstacles qui nous empécheraient de tracer les canses qui ont produit de si grands changements dans les caractères minéralogiques et zoologiques des roches existantes à la surface de la terre,

Le doctent Boné regarde les conglomérats. les grès, les calcaires et la bonille du grand dépôt arénacé de l'Écosse, comme des formations subordonnées d'une grande masse qu'il croit l'équivalent du grès ronge; opinion qui est conforme anx idées de M. Hoffmann, sur le dépôt houiller de la Thuringe. Il est encore assez difficile de prononcer jusqu'à quel point cette manière de voir est exacte; et il est sans doute étonnant pour les géologues anglais de voir comparer, sons quelques rapports, le vieux grés ronge avec un système de roches qui renferme les todtliegendes: mais si l'on suppose qu'nne série de conglomérats, de grès et d'antres roches avant nn caractère commun, ait été produite, sans que, durant leur dépôt, il y ait en le plus petit dérangement dans les couches inférieures, et qu'an contraire les différentes conches de cette série se soient étendnes régulièrement l'une au-dessus de l'autre; si l'on suppose de plus que les fossiles ne présentent pas assez de différences ponr servir à établir des distinctions, alors il semble difficile de ne pas attribuer la formation de la masse entière à des causes à pen près semblables et dont l'action n'a pas été interrompue. Je suis loin d'établir qu'il faille appliquer cette manière de voir à l'Écosse; le me borne simplement à montrer qu'il n'est pas impossible de rencontrer dans quelque contrée une liaison assez intime du todtliegendes et du zechstein, avec le gronpe carbonifère.

Dans certaines provinces telles que le Pembrokabrin, le vieux grês rouge semble passer an groupe, de la granwacke, sur lequel il repose. Nous pourons done, dans ces localités, considérer cette roche comme étant le révultat de la continuation de causes semblables delles qui ont produit la granwacke; cert lecaractère coologique des deux épots est le même, aussi bien que leur structure midéralogique : la différence entre eux n'est

que dans la couleur; variation d'aillenrs sans aucuno importance; car on trouve souvent des roches rouges dans la masse même du groupe de la grauwacke.

Dans le nord de l'Angleterre, le vienz grès rouge, comme nous l'avons remarqué cidessus, repose sur une masse de grauwache 
qui porte des traces de bulet resement; il y 
a donc cu des causes qui ont exercé une 
action violente dans une localité, à une epoque donnée, tandis qu'ailleurs, dans des 
cantons peu dolignés, les mêmes causes ont 
prodait à peine quelques effets scasibles, qui 
peuvent même être contestés. Ce qui nous 
conduit à conclure qu'à des distances encore 
plus grandes, on peut observer dans les dépôts de la même époque des différences encore plus sensibles.

Le groupe carbonifère occupe la surface d'une grande partie de l'Irlande, et les calcaires y sont extrémement abondants. M. Weaver décrit des grès et des conglomérats qui y sont fréquemment, mais non toujours, interposés entre le dépôt plus ancien. et le calcaire carbonifère; il les rapporte au vieux grès rouge. Les monts Gaultees sont indiqués comme en étant entièrement composés. On les rencontre sur les revers des cantons formés de schiste argileux, et l'on voit sonvent des masses de grès isolées qui reposent sur ces dépôts plus anciens. Le grès rouge snrgit du milieu de la grande plaine calcaire à Moat, Ballymahon et Slievegoldry Hill. Le même auteur rapporte que les couches de cc dépôt de grès sont de plus en plus inclinées, à mesnre qu'elles se rapprochent des roches plus anciennes, et surtout lorsqu'elles sont en contact avec elles ; mais qu'à mesure qu'elles acquiérent plus de puissance et gn'elles s'écartent davantage deces roches anciennes, elles devicnnent de plus en plus horizontales.

Le calcaire carbonifère peut être regardé comme la roche dominante en Irlande; car, ainsi que l'observe M. Weaver, tous les comtés dans lesquels ce pays se divise, à l'exception de ceux de Derry, d'Antrim et de Wicklow, en sont plus ou moins composés. D'après les descriptions qu'on en donne, ce calcaire est en contact avec diverses chaines de montagnes, s'étend autour d'elles, et remplit chacun des intervalles et des cavités qui les séparent. Il supporte le terrain houiller proprement dit; et ainsi, l'analogie entre le groupe carbonifère du centre et du sud de l'Angleterre et celui des parties correspondantes de l'Irlande est complète. Les dépôts arénacés et les conglomérats du vieux grès rouge qui existent dans ce dernier pays, sont recouverts par une couche calcaire dont la puissance varie et atteint gnelguefois une épaisseur de 7 à 800 pieds, quoique généralement elle ne soit que de 2 à 500. Ce calcaire est, à son tour, recouvert par le terrain honiller \*.

Les roches carbonifiers du nord de la France et de la Belgique, on tune direction qui court de l'Ouses-Sud-Onest à l'Est-Nord-Est, depuis le voisinage de Valenciennes jusqu'au-delà d'Aix-la-Chapelle; elles surgiasent du milieu des roches refatects au autres encore plus récentes qui les recouvrent. La calcaire: carbonifiere et le terrain bouiller du Boulonnais peuvent être considérés comme rétant que la continuation du même dépoit.

Les noches carbonifieres de ces contrées so présentent assex souvent avec les mêmes caractères que celles du sud de l'Angleterre. Des dépôts arénacts rouges, équivalents au vieux grès rouge, occupent la partie inférieres, et le calcaire, et calcaire, et le terain houiller à la partie centrale, et le terain houiller à la partie estreile, et le terain houiller à la partie supérieure de la série. D'après moit de contact entre L'ége et Chaudion-taine, Les calcaires sont métallifères, bleudres et compacts, et continement des couglo-mérats subordonnés de calcaire bleu. Les expés qui alternent avec cut sont quéquégolis

<sup>1</sup> Weaver; sur les rapports géologiques de l'est de l'Irlande, Geol. trans., vol. V. Consulter aussi le Memoire de M. Griffith, sur les terrains houillers du Connaught et du Leinster, et mes Sections und Viewe silustrative of Geological phenomeno, pl. 29.

rougeâtres, d'autres fois bruns verdâtres; ils sont tantôt compacts, tantôt schisteux et micacés, et les plans des feuillets sont, dans quelques couches, différents de ceux de la stratification. La partie supérieure du çalcaire et du grés renferme du schise a launineux, qui est exploité à l'uy et ailleurs !

Suivant le même auteur, le terrain bouiller, qui est composé du métange habituel de grès, d'argile schisteuse et de couches de houille, présente, à la montagne de Saint-Gittes, jusqu'à 61 couches de houille dont l'épaisseur varie de 6 pieds à quelques pouces d'épaisseur; on compte même, dans le pays de Liège, d'après M. Dumont, 83 couches de houille. Les couches de cette contrée sont violemment contournées, comme on le voit à Mons, et elles sont traversées par des failles, comme on peut l'observer à Saint-Gilles. La bouille est exploitée à de grandes profondeurs, jusque dans les conches les plus basses, et même auprès de Mons, jusqu'au sein des calcaires ; circonstance , au reste, que M. de Villeneuve attribue aux contournements des couches.

Ces terrains carboniferes de la Belgique paraissent se prolonger dans l'intérieur de l'Allemagne, jusqu'à ces dépòts que l'on observe entre Essen, Werden, Bedom, Hattingen, Wetter el Dorimund, et qui reposent sur l'angle Nord-Ouest de la grande masse de grauvache qui exjste dans cette partie de Europe. Au nord de ces dépòts, sur le côte septentrional du grand golfe de roches crèscies et supereréacées, qui entre à l'Est dans l'intérieur de l'Allemagne, et sur lequel dans l'intérieur de l'Allemagne, et sur lequel dans l'intérieur de l'Allemagne, et sur lequel d'anni l'allemagne, au mans de conches carboniferes à l'Boenbuhren, entre Ounhruck et le hint. On trouve une formation bouillier à binis. On trouve une formation bouillier à

1 De Villeneuve, Ann. des Sc. nat., 1. XVI, Paris, 1829.

Seeptal, en Saxc; une autre à Wettins, an nord de Halle. A Sasbruck et dans le pays voisin, le terrain houiller est très-étendu, et repose, quamd il n'y a pas de roches trapéennes interposées entre les couches qui le composent, sur une partie de la masse de grauwacke, dont nous avons délà partlé plus haut?.

M. Pusch décrit-le terrain bouiller de la Pologne, comme s'étendant depuis Hultschin jusqu'à Krzeszowice; les couches les plus anciennes passentà la grauwacke sur laquelle elles reposent. Mais le même auteur remarque que, dans les vallées pleines de rocbers de Czerna Szklary, et près de Dehnik, non loin de Krzeszowice, le terrain boniller repose sur un marbre noir, employé dans les arts. M. Pusch considère ce marbre comme l'équivalent du calcaire carbonifère des géologues anglais, et il pense que les conglomérats calcaires qui accompagnent les grès et schistes houillers dans les gorges de Miekina et de Filippowice, doivent être rapportes à ces mêmes couches de marbre. Le même auteur établit que ce terrain bouiller contient les mêmes végétaux fossiles, si communément observés ailleurs dans des dépôts semblables, et qu'il a reconnu 36 espèces identiques avec celles qui sont citées dans les ouvrages de MM. Sternberg et Ad. Brongniart 3.

D'après M. Sternberg, une partie des conches de houille de la Bohême suit la ligne

Le lecteur trouvrea des plans explicitifs et des coupes des mines de nouile desverben. Essen, Erchweiter, Valenciennes, Mons, Fushsyrche (et al., 1986). Este de la filia de la companio de la composita de la com

<sup>2</sup> Pusch., Journal de Géologie, t. II. Les ealeaires de l'île de Gattland, dont beaucoup de fossiles ont été indiqués plus hant parmi ceux du ealeaire carbonifère, sont rapportés à ce groupe. d'après l'opinion de M. Hisinger.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Pour connaîtreles contrées houillères du nordouest de l'Allemagne, consultez la carte de ce pays, par M. Hoffmann; et pour les descriptions, Uchersicht der Orographischen und geognastischen Ferköltnisse von sordwestlichen Deutschland, par le même auteur.

du terrais qu'ou regarde comme de Iransition, qui s'étend depuis Mertin dans le cercle de Klattau, jusqu'à Molhausen, sur la Moldau, sur une longeuer de 18 lieues, el avec une largeur de 4 à 5 lieues. El remarque aussi que la formation houillere de la Silterie, qui s'étend sur une longueur de 17 lieure, esizie d'on coté à Schattar, dans le Riesengebirge, et de l'autre jusqu'à Schwadowitz, dam la seigueutié de Kachod, en Bolème. Un grès rouge et un porphyre rouge accompagnent es déplus. Dans l'ouest de la Bolème, qui trouve une Sormation houiller de la legerate de Ristau, Beruun, Filiese d'an legerate de Ristau, Beruun, Filiese

Les depots houillers du centre de la France reponent sur le grante, le gueiss, le mica-schite, etc., sans un être séparés par aucun caleaire, aucun grès ou aucun sehiste argi-leux, que l'on puisse rapporter au caleaire carbonifère, au vieux grès rouge, ou âtravache : leis son les dépots houillers de Saint-Étienne, Rivede Gier, Brassac, Fina, etc. A Saint-George-Châtellaison ? le terrain houiller repose aussi sur le gneiss et le micaschiste ?

Les depòts carboniferes des Bitats-Unis. sons, d'après le professeur Eston, de différentes époques. L'un est renfermé dans les estistes argilares (arguitiet de Worester, dans le Massachusset, et de Newport. Un autre est regardé comme l'équivalent du terrain bouiller de l'Europe; et un troitème serait d'époque que plus régente, quoique plus ancien que certains liquites. Le dépòt qu'on rapporte à la même époque que le graupe carbonifère de l'Europe, se rennoutes à Carbonière, Lebiph.

Lackawaxen, Wilkesbarre, et autres lieux 4.

D'après une description donnée par

M. Cist, la houillé de Wilkesbarre alterne

Starnberg, Versuch einer geognastischen botanischen Darstellung der Flora der Vorwelt.

nischen Darstellung der Flora der Vorwelt.

2 Ce terrain houiller ast regardé comme appartenant au groupe da la grauwacke.

( Note du traducteur.)

3 M. Grammer remarqua que le dépôt honiller de la Firginse repose sur la granite. Amer. Journel of science, vol. I.

4 Eaton, Amer. Journ. of science, vol. XIX.

avec divers grès et argiles schisteuses ; ces schistes renferment une grande quantité de végétaux fossiles ', dont plusieurs, comme on l'aura vu dans une des listes données précédemment, sont identiques avec quelques-uns de ceux que l'on a découverts dans le terrain houiller de l'Europe, et qui tous présentent le même caractère général que eeux que l'on a recueillis dans le groupe carbonifère, et dans le gronpe de la grauwacke. Les couches de grès ont une épaisseur qui varie entre 5 et 100 pieds, et la honille a quelquefois de 30 à 40 pieds de puissance, quoique, généralement, elle n'en ait que 12 à 15. Le professeur Sillimann dit que les couches de Mauch-chunk (en Penertegnie) sont composées de conglomérats, de grès et de schiste argileux. Les galets des eonglomérats, sont, d'après cet auteur, des fragments de gnartz arrondis par le frottement, et la matière qui sert de eiment aux conglomérats et anx grès est siliceuse 2. Suivant le professenr Eaton, le calcaire qui supporte les eouches de houille de la Pensylvanie s'étend le long du pied de la chaine de Catakill, et se prolonge depuis la partie sud de la Pensylvanie, insqu'au port de Sackett, sur le lac Ontario 3,

M. Hichock nous apprend que, dans le connectivat, la houlle est associée avec de revoltes de trapp, des calcaires (étides, silicerat elbitunieux, des grêvougest agris, claes conglomérats, La houille de ce gisement est décrit comme tré-bitumineuxe, tanta gas ecelle de Wiftesbarre est souvent désignée sous le nom d'anthracite, peu les géologues américains 4. On l'observe à Durbam, Chatham, Berlin, Enfeld, et autres localités dans le connecti-

on tronvera une earte du dépôt houiller.

2 Sillimann, American Journal of science, vo-

3 Eaton, ibid.

4 Catte distinction na semblarait pas être en alle-même d'una grande importance, car la dépôt honiller du Sud du paya da Galles daviant anthracitique dans le Pembrokeshire, tandis qu'il est bitumineux en as continuant à l'Est dans le Monmbuthalire. cut; et ce dépôt houiller passe à ce qu'on appelle, dans le pars, le vieux gréstrouge, terrain composé d'une série de grès et de conglomérats généralement d'un rouge foncé. Nous avons une excellente coupe de ce dépôt houiller, décrite avec beaucoup de détails, par M. Hitchock, prise à l'endroit où la rivière du Connecticut le traverse entre Gill et Montage.

Dans un schiste hitumineux qui est associé au terrain houiller à Westfield (Connecticut), et à Sunderland (Massachusset), on a trouvé des poissons fossiles dont une espèce paratt devoir être rapportée au geure palmethrissum de Blainville 1, que uous avons déjà cité ci-dessus, page 532, en traitaut da rechstein. Toutefois, la présence de ce genre de poissons fossiles ne conduit pas à econclare qu'on doive nécessairement rapporter le dépôt qui le renferme au todtliegendes ou au zechstein, même en admettaut qu'on reconnaisse, en Amérique, ces deux dernières divisious, quoique moius importantes ; car, puisque les producta, coquilles si abondantes dans le calcaire carbonifère, se rencontrent aussi dans le zechstein, on est fondé à présunier que les palmothrissum qui se trouvent dans le zechstein, ont pu également avoir fait partie des animaux qui existaient à l'époque du dépôt du terrain houiller et du calcaire carbonifère.

Si mos faisos, pour le monent, abstraction des couches eficiers, il n'y a, pour sinsi dire, aucean doute que le groupe eshonifèren nes vit de formation mécnajues, et qu'il n'ai été déposé par des caux dont la puisance de trasport était variable. Ainsi, à une époque, la rapidité du courant était à une époque, la rapidité du courant était capable de charrier des graviers, tandia que dans d'autres, elle ne pouvait plus transporre que du salhe ou de la houe. Si 'ro faissit des coupes proportionnelles des dépots houillers, on verrait que les touches de houille s'y reacontreat à des intervalles très-inégaux; ce qui prouve que les causes qui les out

produites ont cu une action tout-firit irriguilée. Depuis les explorations multipliées, que M. Mushet a faites daus le cantou dit Forest p'Bens, nous srons une liste détaillée des differentes couches du terrain houiller, out d'actaire actonomifere et du vieur, grès rouge, dont l'ensemble constitue une épaiscaire carboniféres du vieur, grès carbonies de l'actoris de 100 pour le terrain houiller, et 705 pour le calcaire carbonifére. La masse épose sur le calcaire de la granwache (calcaire de transition) de Longhope et de Huntler d'

Les grès qui constituent la formation du vivus grès rouge, dans le Gloucesprahire, de les provinces prairies. È Sommersetabiler, et les provinces voisines de l'Angleterre, no sous offeres guère les caractères d'un dépôt formé par un courant rapide, car ou u'it roudre que trèb-pets de conglomérats ; loutefois ceux qu'ou y rencourtes suffissent pour mentrer que la vitiesse deseaux quiles transportaient n' pas étéfontante, mais sujette à beaucoup de virations,

Après la formation du vieux grès rouge, un grand changement a eu lieu dans la uaturc du dépôt et dans la force de transport des courants; alors, au lieu d'un sédiment silicenx et aréuacé, il s'est produit un dépôt de carbonate de chaux, dans lequel étaient souvent enveloppés les restes de divers animaux marins, et ce dépôt s'est continué, non pendant un court espace de temps, mais pendant une très longue période : car le calcaire carbonifère de ces contrées porte des marques évidentes d'une formation lente, plusieurs couches étant composées d'une masse de fossiles, restes de milliers d'animaux, lesquels out évidemment véeu, et sont morts à la place où nous les trouvons maintenant enfouis. On est force de convenir cependant qu'il y'a plusieurs couches, qui ne présentent aucune trace de dépouilles fossiles, dont, par conséquent, l'origine reste incertaine; car nous n'avons pas de preuve directe qu'elles n'aient pas pu avoir été produites, en quelque sorte subitement, par des dépôts qu'aurait laissés une eau tenant du

Hitchock, American Journal of science, vo.

<sup>1</sup> Mushet, Géol. Irans., 2º série, vol. 1, p. 288.

carbonate de chaux, soit en dissolution chi- | mique, soit en suspension mécanique. Après qu'il se fut forme un dépôt de roches calcaires de 7 ou 800 pieds d'épaissenr, il se produisit un nouveau changement considérable dans la matière du dépôt. Ce changement, toutefois, ne fut pas si subit, que la matière calcaire et le sédiment arénacé qui devint plus tard si abondant, n'aient pu être produits alternativement pendant une période de temps comparativement très-limitée : alors une masse immense de grès, d'argile schisteuse, de bouille, s'accumula en couches, l'une au-dessus de l'antre : et ces couches . bien qu'irrégulières par rapport aux différentes périodes relatives du dépôt, se continuent souvent sur des étendues très-considérables.

regarde la houille comme le résultat de la distribution d'une masse de végétaux, sur des surfaces plus ou moins grandes, au-dessus de dépôts plus anciens de sable, de vase argileuse ou de boue, mais principalement de boue, transformé maintenant en argile schisteuse (shale), par suite de la compression qu'elle a éprouvée. Sur ce dépôt de végétaux, de nouvelles masses de sables, de vase ou de bone, sont venues s'accumuler. et cette série d'opérations alternatives s'est continuée irrégulièrement pendant un temps très-long, durant lequel des végétaux semblables aux premiers, avaient poussé en grand nombre, sur des points peu éloignés, pour être eux-mêmes plus tard détruits tout à coup , au moins en partie , et former un nouveau dépôt très-étendu au-dessus des détritus les plus commans.

D'après une opinion presque unanime, on

Cette accumulation augra dà exiger un comparate per grand espace de timps, jarce que les phègrand espace de timps, jarce que les phènomènes observés sous portent à penser que la variable, a été généralement modérie; de plus, il est nécessible d'admettre des intervalles de temps successifs et asset longs pour valles de temps successifs et asset longs pour la croissapse d'une masse de végétus ur bràconsidérable; car les couches de houille quivont aujourd'hoi que de 6 à 10 pieds de u'ont aujourd'hoi que de 6 à 10 pieds de puissance, ont dû, avant de supporter une énorme pression, avoir une épaisseur bien plus grande.

Le terrain houiller du sud de l'Angleterre donne line à une observation importante, et donne line à une observation importante, et est qu'on n'y a pas découvert de fassileaux que le dépôt de la houille se soit fait dans que le dépôt de la houille se soit fait dans une cau douce jumis il semble expendant en mengé de la précence des aninanx marins; a manghé la précence des aninanx marins; a circonstance d'autant plus remarquable que carbonier de la sinanx de les aninanx de ce genre reduction de carbonifer.

Ces remarques sont applicables, non-seulement au petit district que nous avons cité. mais encore à nne grande étendue de pays qui se prolonge depuis la Belgique, à travers le nord de la France, le sud de l'Angleterre et du pays de Galles, jusque dans l'Irlande; et presque partout le terrain bouiller est caché sous des roches plus récentes. Cependant, à mesure que nous avançons vers le Nord, on voit disparattre les distinctions prononcées que nous avons citées d'abord, et nous pouvons en conclure, que les causes, quelles qu'elles soient, qui ont produit vers le Sud une séparation aussi tranchée entre les roches arénacées et les roches calcaires, se sont modifiées peu à peu, et que les calcaires se sont mélés plus intimement, en couches alternantes, avec les grès et les argiles schisteuses, en présentant un plus grand mélange de débris organiques marins et terrestres.

Il y a longiempa que l'on sait que le terrais bosilier du Forbairty présente une conche qui renferme des restes d'aumonistes etda peignes, et que l'on a découvert dans le Hittenes grit une réuniou des fossiles du terraiu bouiller; ou, en d'autres termes, que les foisiles terrestres els fossiles unatim y alternant en entre de les fossiles aumins y alternant en entre de les fossiles marins. qui produsisient de depto de la matière calcaire et y accumulaisut des fossiles marins, distinte prédomainates à extraites époques.

tandis que dans d'autres il u'y avait plus qu'un transport de boue et de sublagidams lequel venait s'esfouir une immense quantité de régieaux. Ce u'est pas sculement dans le terrain bouiller de la Grande-Bretâgne que l'ons a renontré des restes d'animaux marins : les listes de fossiles que nous avons données plus haut font voir qu'on a sussi observé ce fait dans différentes parties de l'Allemagne. Ainsi la même modification de circonstances qui a produit ou mélange ou plust que al estrance de fossiles marins et terrefitres dans la Grande-Bretagne, s'est clendue juques sur l'Europe consignestale.

Il y a que autre classe de phénomènes qui sont en connexion avec le groupe carbonifère, et qui réclament toute notre attention. On a observé, dans certaines localités, une agrande quantité de porphyres mêlés avec le terrain houiller; et ou en a guelquefois inféré que cette roche était une partie intégrante du groupe dont nous nous occupons. Toutes les analogies portent à couclure que les porphyres sont d'origine ignée, tandis qu'au contraire on a des motifs aussi puissants pour admettre que le terrain houiller et les couches qui en dépendent, sont de formation agnesse. Nous devons donc penser. à priori, que deux substances d'origines si différentes, ne font pas nécessairement partie d'un même ensemble, mais que leur association n'est qu'accidentelle. Et cette opinion est encore en même temps justifiée par l'existence d'un grand uombre de terrains houillers sans porphyre, comme é'est le cas le plus habituel eu Angleterre.

lector e pas tamune es coupes que M. Hoff.
Lorsqu'on examine les coupes que M. Hoff.
Lorsqu'on examine les coupes que M. Hoff.
In et de quelques natres cantons du nordcouté de l'Allerangen, il est facili de concervier que, hien que l'on y trouve des pophyrre, épalemange no-dessas et au dessous
des conches de houille, celle-ci ne sont pas
necessairequent de formation contemporaine
avec les premiers; au, contraire, l'état fracturé et contourne des coinches pronequ'elles
ont eu à supporter un effort très-riolent, le
ch précisiment qu'elles aurainent de l'proci-

ver, si des roches ignées s'étaient brusquement fait jour au milieu d'elles; et cette conjecture est encore confirmée, lorsque nous observons, entre autres accidents qui doivent résulter d'une semblable éruption, de gros fragments de terrain houiller détachés de la masse et englobés dans le porphyre, de même qu'on trouve, dans le nord de l'Irlande, des masses de craje enveloppées par le basalte. Comme nous devons parler encore ailleurs des roches ignées que l'ou trouve au milieu du groupe carbonifère, ce que nous venous de dire n'avait d'autre but que de montrer qu'on n'avait pas examiné avec assez de soin la connexion supposée du porphyre et des couches de houille.

Quoique le groupe carbonifère puisse conteuir plus de calcaire dans telle localité que dans telle autre, cependant les caractères géuéranx que l'on observe partout dans les couches de houille sout tellement semblables ent re eux, que nous sommes en droit de conclure que dans la Pologne, dans l'ouest de l'Allemagne, dans le nord de la France, en Belgique, et dans les Iles-Britanniques, il y a en quelques causes communes, en action à la même époque, qui ont accumulé dans les couches bouillères que immense quantité de végétaux terrestres, végétaux dont la nature est telle, qu'ils ne pourraient actuellement exister aux mêmes latitudes, faute de la chaleur qui leur est nécessaire.

Si nous nous transportons au centre de la France, nous y trouvons quelques dépôts houillers d'une moiudre étendue, que l'on rapporte à l'époque carbonifère dont nous traitons, en se foudant principalement sur leurs caractères organiques. Nous ignorons jusqu'à quel point ils ont pu être autrefois plus étendus et plus continus, et quelles altérations ils ont pu éprouver par les mouvements du sol, les dislocations et les dénudations; mais nous sommes ceffains qu'ils se sont déposés immédiatement sur le granite, le micaschiste. le gneiss, et autres roches de cette nature. Ainsi, les causes qui ont produit les couches calcaires, et quelquefois si abondamment, dans les contrées

10000

que nous avons citées plus haut, ne se sont ! pas étendues à cetto partie de la France. Toutefois, il est constant que nous y reconnaissons des végétanx semblables à cenx que renferment les roches carboniféres du Nord. A la vérité, nous ne sommes pas pour cela complétement assurés de l'époque précise de lenr formation ; car, ainsi qu'on le verra dans la snite, on a déconvert des végétaux semblables dans le groupe de la grauwacke, et il est possible qu'on en déconvre anssi dans les todtliegendes qui sont an-dessons du zechstein, Ainsi, la formation de chaque dépôt de ces végétaux peut avoir eu lieu anx différentes époques relatives d'un espace de temps très-considérable, et c'est se basarder beaucoup que de vonloir en assigner une. sans avoir des prenves tont-à-fait positives.

Les conglomérats, rapportés habituellement an vienx grès rouge dans le nord de l'Angleterre, qu'on rencontre quelquefois interposés entre les rocbes contournées de grauwackeet les couches de calcaire carbonifére qui les recouvrent, lesquels ont été décrits par le professeur Sedgwick et d'antres géologues, peuvent avoir été suivis d'un dépôt houiller, guand les circonstances se sont rencontrées favorables; et le résultat serait une formation en tont semblable aux dépôts du centre de la France, avec cette seule différence que ceux-ci reposent sur des roches qui sont pent-être d'une époque encore plus ancienne. Il pent cependant aussi être arrivé que, durant le dépôt du terrain de granwacke, qui est l'objet de la section suivante, certaines circonstances aient favorisé là production d'un dépôt semblable à ceux de Saint-Étienne et antres localités. La même chose pent également avoir eu lieu durant une époque postérieure, celle qui correspond à la partie inférieure du groupe du grès rouge; car comme les roches ont pu être violemment bouleversées dans une localité et non dans une autre, de même il est possible qu'elles se soient formées tranquillement sur un point, tandis qu'à quelques centaines de milles de distance, il y ait eu des dislocations de couches et en même temps une des-

truction compléte de fossiles, qui aient fait. disparattre tonte trace de la vie organique.

Examinons maintenant l'état sous lequel se rencontrent les végétaux terrestres, si abondants dans les conches de houille. Ils sont ponr la plupart placés snr leur plat, et lenrs tiges et leurs feuilles sont parallèles anx plans de stratification. Mais il y a aussi d'autres cas où ils aont disposés dans les couches sous différents angles; et enfin on les trouve quelquefois dans nne position verticale, avec leurs racines dirigées vers le bast Le lecteur se rappellera que c'est précisément là la manière dont se tronvent placés les végétanx des forêts sous-marines; et si plusieurs dépôts de ce genre, semblables à ceux que l'on a déconverts le long des côtes de la Grande-Bretagne, se rencontraient l'nn au-dessns de l'antre, séparés par des conches de sable et d'argile interposées, cette série de dépôts ne serait pas très-différente des conches de houille, au moins quant à la position des débris de végétaux. Si nous voulons maintenant considérer certaines parties du terrain bouiller, comme étant le résultat d'une suite de dépôts semblables, nons sommes nécessairement forcés d'en conclure qu'il y a eu successivement plusieurs changements trèsremarquables dans les niveaux relatifs de la surface des continents et des mers. Mais il y a aussi de très-grandes difficultés à supposer que les végétaux ont été entratnés par des courants rapides dans les lieux où pous les trouvons actuellement; car non-seulement ces effets ont élé produits sur des surfaces d'une immense étendne, mais encore les végétaux ont éprouvé trés-peu d'altération : leurs feuilles les plus délicates sont conservées d'une manière étonnante. Dans l'état de choses actuel, il y a nne grande quantité de végétaux qui sont entratnés jusqu'à la mer par les crues des rivières; mais ces végétaux sont loin de rester sens altération; et s'ils sont d'une nature tendre, commo l'ont été la plupart des végétaux du terrain houiller, ils souffrent prodigiensement dans le transport, comme j'ai eu occasion de l'observer sur la côte de la Jamaique, où

, l'on voit quelquefois, quoique tràs-raement, des fongéres arboresentes et autres plantes des Tropiques emportées jusqu'à la mer par les torrents des montagnes voisines. Dans le petit nombre d'exemples que j'ai eu sous les yeux, les fougères avaient été tellement endomangées dans les conrants des rivières, qu'on pouvait à ceine les reconsattre '.

Les exemples des eigènats houliters qui se Les exemples des eigènats houliters qui sel leur recines dirigies de baut en bas, non ministenante in combreux en France, en Allemagine et en Angleterre, qu'il n'est, plus quire possible de les regreter comme étant des cus accidentels. Il est impossible de ne pair reconnitre leur analogia, exac les amas de tiges verticales qu'on abserve dans les forts sous-maries; d'oil ètui que ces végétaux verticaux des terrains houillers peuvent, jusqu'an ne ertais point, caractérice le mode suivant lequel d'est fait le dépat de houille dans des localités particulières.

M. Withan a découvert quelques bons exemples de ligne verticales dans les roches carboniferes de Neucastle et du consté de Durkam. Il décir deux trenos on liges de sigilleria, de la famille des fougères, qu'il a tigurés dans une position, verticale, avec une racines encaissées dans na échaie blanineux, dans les mises de Derwent, près de l'inchébrd, combé de Durkam; l'espace qui les savironnais avait été mis compétement de écouyer pour l'extraction de himerai de plomb l'auteur a vu un de ces végétaux qui anait cinq pieds de hauteuré, ducur pieds de anait cinq pieds de hauteuré, ducur pieds de passit cinq pieds de hauteuré, ducur pieds de

I Li hanteur à laqualle on trouve des foughres erborescentes , parelli dépender benneun des reforescentes , parelli dépender benneun des parties de la Jamingan, dalla en fleurissant pas médiences d'une bastiere de deux milia pinks su-dessaus d'une bastiere de deux milia pinks su-dessaus de la mer, undis gans mis n'es cois septembres de la merit, undis gans mis le cois septembres de la partie, par ai veu d'étaignes que deviée à plan de qualification de la partie, mord. Capendam il semblersi qu'un climat très-humida serait infensaire pour me production abendants de cette elsaus du planter dans la liere vieu de la partie, manuré de vegitames bouillers.

diamètre. Il a cocore observé un cas plus curieux dans les ceuriness de Newcastle : dans le grésqui est au-dessous de la principale couche de houille, ditg le High maris cour, il a découvert grand monbre de végétaux fossiles verticaux anctout des sigiliarias, dont les racines échaient enfoncées dans une veine mince de houille située au-dessous du grès, tandis que ces végétaux éxisient tous tronqués à la hauteur de la conche principale, à la formation de la quelle il est trèsprobable que leurs extrémités supérieures out en rande partie contribué?

A la houillier de Killingworft, dans le même canton, anclessus de la couche dite le High main coal, M. Wood a aussi observé des liges verticales de végétaux, qui sons four remarquables. Ces liges travenent plusients couches de grès et d'argils gélisieuse, et souvent le racine d'une ligé sont entrelacées avec celles des liges voisines; preuve representation de la commentation que celle oi elles ont végété lors que celle oi elles ont végété lors que celle oi elles ont végété lors que celle oi elles ont végété la celle sur le celles que celles oil que celles que celles que celles oil que celles que celles oil que celles que celles que que celles que que celles que ce

tion que celle où elles ont wegete. \*.
D'autres fails semblables et celui que
M. Alex. Brongnist s cité depnis longtemps
Scaint-Etienne 4, où l'on troure aussi de
nombreuses tiges végétales disposées verticalement dans un grès honiller, sans être
cependant trongnées par une couche de
noulle, suffisent pour montrer qu'il els couches de houille présentent une grande analogie arec certaines forêts sour-mairies, et
aussi avec cette couche connue à Brottand
sons le nom de brir hot (couche de houe), en
ce sens que les uns et les autres indiquent
une aubmersion tranquille 5.

1 Witham, Observations on Fossil regetables, 1831, p. 7; il y a joint nne coupe explicative.

<sup>2</sup> Wood, Trans. nat. Hist. Soc. of Northumber land and Durham; vol. 1.

3 Cet alinés, qui n'est point dans l'original, est una addition anvoyée par M. de la Bèghe an traductanr.

4 Annales des Mines, 1821.

On ne peut nier que, dans des circonstances partientières, on ne paisse trouver des tiges d'arbres qui airent conservé une position varticala, après avoir été entrainés par des débordemants de ri-

Nous pouvons avoir quelque peine à comprendre comment un courant d'eau a pu aniasser du sable au milieu des troncs d'arbres, par un dépôt assez tranquille pour ne pas avoir entrainé les substances dans lesquelles ces arbres étaient enfouis; mais nous n'avons qu'à réfléehir à ce qui arriverait, si quelqu'une des forêts sous-marines qui avoisinent les côtes d'Angleterre, était à une assez grande profondeur au-dessons de la surface de la mer pour n'être plus soumise à l'influence des vagues : elle pourrait alors se couvrir tranquillement de sable; car la rapidité du courant ponrrait suffire pour transporter ce sable, mais serait insuffisante pour déplacer les arbres. La principale difficulté à élever contre cette explication, vient des oscillations souvent répétées que le sol semblerait, dans ee eas, avoir du éprouver, et du fait très-possible de la dégradation des arbres, avant d'avoir pu être recouverts. On ne pent guére admettre même comme nne simple bypothèse, que ce soit ainsi qu'aient été formées toutes les couches de bouille; car il v en a un grand nombre qui semblent avoir été formées antrement. Mais il est liten difficile d'expliquer l'existence d'un grand nombre de tiges verticales sur une surface considérable, autrement\_que par une submersion tranquille: et une explication qui admet simplement un transport de végétaux accompagnés de sable et de houe, tel qu'il peut avoir lieu à l'embouehure d'une grande rivière, parait insuffisante pour les phéno-

vitera. Linsi, on trouve souvest dans la Minissipi des maps ou arbres sort leurs raciens dirisente de la companio de la companio de la la companio de la composition versicale, ce qui les rend extrémement dangeroux. Dans la dépliée de la vallée de lagnes, il y a on des arbres entraints par le torrent, et qu'il a abandonans à Marippor dans ne position versicale, lever racine étant dirigées de hust on bas. Ces hist sous racines destant de la comp de sol, et l'estra arbres destantes de la comp de sol, et l'estra l'interpretation de la comp de sol, et l'estra l'interpretation de la comp de sol, et l'estra l'interpretation de l'estra de l'estra de l'estra de la companio de l'estra de l'estra de l'estra de l'estra de l'interpretation de l'estra de l'estra de l'estra de l'estra de l'interpretation de l'estra de l'estra de l'estra de l'estra de l'interpretation de l'estra de l'es mènes observés, surtout quand il y a des alternances répétées de restes marins et de régétaux fossites; car les premiers, à en juger du moins par analogie (les enertintes et les cordux, par exemple), ne sont pas de ces genres d'animaux que l'on doit trouver prés des embouchures de fleuves.

Les restes végétaux atteignent souvent une dimension considérable. M. Brongniart rapporte que, dans les gisements de bouille de Dortmund, d'Essen et de Bochum, on fronve, dans les plans des conches, des tiges de plus de einquante on soixante pieds de long, et qu'on peut les suivre dans quelques galeries sur une longueur de plus de quarante pieds, sans observer leurs extrémités naturelles 1. On a aussi découvert des végétanx d'un volume énorme dans la Grande-Bretagne, M. Witham en cite un dans la carrière de Craigleith. \* qui a quarante-sept pieds de long depuis l'extrémité supérieure de la partie découverte jusqu'à la racine. L'écorce est changée en bouille 3.

Relativement au caractive géagiral des vigétaux de cette époque, que nous trouvous des fouis dans les roches carboniferes de l'hemisphère septentrional, M. Ad. Brougniar la fait remarquer: 1º la grande quantité de plantes, cryptogames caeculaires, celles que de Égrandes stackes, che Fongiera, des Marniflacées et des Lycopolisacies; 2º le grand développement des végétaux de cette classes, lesquels out atteint, à cette époque, une hanteur bien plus considérable que coux de la meme classe setrellement, gristants; ce qui prouvque, lors de l'époque de leur dépot, il y avait des circonstances particulièrement favorables à leur production.

Dans l'opinion der botanistes, il y a des fles situées sous la zone torride, qui sont plus partieulièrement favorables an développement des fougères et autres végétaux de la même elasse, parce qu'elles y trouvent

l Brongniart, Tableau des Terrains qui composent l'écorce du Globe.

<sup>2</sup> Witham, Edinburgh Journal of Natural and Geographical Science, Avril 1831.

non-sculement la chaleur nécessaire, mais encore l'humidité qui leur est si convenable; par une raison semblable, MM. Sternberg, Roné et Ad. Brongniart, ont admis que les végétaux dout nous observons les restes dans les dépôts carbonifères de l'Europe et de l'Amérique du Nord, couvraient alors la surface d'tles éparses formant des archipels. Si, en suivant cette idée, nous supposous que le sol de ces tles était peu élevé, commè l'est cêlui des nombreuses tles de coraux qui existent dans l'Océan-Pacifique, nous pouvons imaginer que de granda mouvements au sein du globe ont produit, à plusieurs reprises, des oscillations du sol, par suite desquelles la surface des tles couvertes d'une épaisse végétation, a été tour à tour submergée et élevée au-dessus du niveau de la mer.

Quand on étudie avec soin la structure du terraiu houiller, on ne tarde pas à remarquer que les accumulations énormes de schiste et de grès qu'il renferme, et qui ont quelquefois jusqu'à quatre ceut soixante pleds d'emisseur (Forest of Dean), ne peuvent guère être le résultat de simples oscillatious d'tles an-dessus et au-dessous du niveau de la mer; car ces amas de détritus indiqueut un atterrissement considérable, et donnent lien de présumer que les détritus provieuuent de la destruction des raches préexistantes, principalement siliceuses, destruction qui, si les roches étaient solides, aurait nécessairement exigé un long espace de temps, lors même que l'on admettrait le secours de forces, autres que la simple action des vagues qui venaient battre les rivages de ces tles basses que uous supposons, surtout si cea fles étaient, comme celles de l'Océan-Pacifique y défendues par des bancs de coraux.

Pour expliquer les accumulations que nous observouis, il semble nécessaire d'admettre le concours de grandes masses de contineuts, présentant des montagnes, des rivières, et toutes les autres circonstances physiques iudispensables à la formation d'une quantité coussiderable de détritus, et cela, indépendamment de toute éruption volenti-

que et autres développements de force intireure. L'oscillation d'îles basses n'est, par conséquent, mise eu avant que comme une explication possible de quelques-uns des phénomènes observés, et lo lecteur doit avoir soin de ne l'envisager que sons ce point de vue.

Néammins, taudis que nous en sommes sur ce sujéd, il peut étre utile de mettre en avant quelques idées sur la manière giont on peut expliquer quelques-unes de ces alterpeut expliquer quelques-unes de ces altermarins, avec des argies exhiteuses et de la houille reufermant des fossiles terrètires, telles qu'on en trouve dans le Milstone grit; car, très-souvent, des conjectures de ce guere, que l'on donne sans y attacher aucune importance récile, nous conduisent à de uouvelles découvertes.

Supposons une grande étendue de terre basse converte d'une épaisse végétation, telle qu'on eu observe sous les Tropiques; supposous en outre que, par suite d'un violeut mouvement au sein du globe, un tremblement de terre, par exemple, cette terre basse soit submergée de quelques pieds au-dessous de la mer; nn grand nombre d'animaux marins viendraientd'eux-mêmes se placer sur la surface submergée, qui serait alors dans la condition des forêts sous-marines dout nous avons parlé; et la conséqueuce probable serait que, uon-seulement des millions d'animaux testacés y laisseraient lenrs dépouilles, mais aussi qu'il s'y formerait nne immense quantité de polypiers, qui pogrraient produire des fles, sur lesquelles une nouvelle végétation se développerait, pour être plus tard submergée à son tour. Ou voit quelquefois des tles de coraux être soulevées au-dessus du niveau de la mer, et uous devons présumer qu'il a dù eu être ainsi. La preuve en a été fournie par le capitaine Beechey, qui décrit l'île de Henderson (dans l'Ocean-Pacifique) comme ayant été évidemment soulevée par une force naturelle, jusqu'à la hauteur de quatre-vingts pieds : cette tle est composée de coraux morts et bordée de rochers à pic, qui sont euvironnés de toutes

parts par un banc de coraux vivants, de telle manière que les rochers sont hors de la portée des vagues 1. Maintenant, si , comme on peut également l'admettre, c'est une dépression de la même hauteur qui avait eu lieu, tonte la végétation de l'île aurait été submergée de quatre-vingts pieds, et elle aurait, dans ce cas, éprouvé une destruction plus ou moins considérable, suivant la plus ou moins grande promptitude de mouvemeut. De pareils mouvements doivent être regardés comme peu de chose, lorsqu'on les considère, ainsi qu'on le devrait toujours faire; dans leur rapport à la masse du globe; car nons avons la preuve qu'il y en a eu de bien plus considérables; et les différences qui opt été produites dans les niveaux relatifs des continents et des mers, sout, quand on les rapporte à une grande échelle, de bien peu d'importance.

D'après M. Ad. Brongniart, si nous considérons les fougères arborescentes et la masse des autres végétaux qui se trouvent à l'état fossile dans le groupe carbonifère, nous devons admettre que toute cette végétation a été produite dans des climats au moins aussi chauds que cenx des Tropiques; de plus, comme nous reconnaissons aujourd'hui que les végétaux de la même classe prennent un développement de plus en plus considérable, à mesure que nous nous avançons vers les latitudes plus chaudes, et comme, d'un autre côté, les végétanx du terrain bouiller surpassent en grandeur les espèces analogues qui existent aujourd'hui, l'auteur conclut, avec beaucoup de probabilité, que les climats où les végétaux houillers ont existé étaient même encore plus chauds

<sup>1</sup> Beechey, Voyage to the Pacific-Ocean and the Behring's Straits, p. 194. On trouvers, p. 160 et 186 du même ouvrage, des descriptions d'auires banes de coraux, avec des coupes de leur structure générale.

e. .

que ceux de nos régions équipoxiales. Cette idée nons conduit à nne autre consi--dération. Il y a eu certainement, à la même époque, une végétation analogue sur diverses parties de l'Europe et de l'Amérique du Nord; et, à cet égard, la présomption qu'on a élevée, suivant laquelle les terrains houillers de l'Amérique et ceux de quelques cantons de l'Irlande seraient un peu plus anciens que ceux de l'Enrope, est tont-à-fait indifférente. Nous pouvons par conséquent conclure de cette ressemblance de végétation, qu'il y a eu un climat semblable sur une très-grande partie de l'hémisphère septentrional, climat bien différent de celui que nous avons actuellement; car il était au moins aussi chaud que celui des Tropiques, et très-probablement beaucoup plus chaud.

Cette remarque donne encore naissance à une autre question qui se présente naturellement à l'esprit, On peut demander s'il existe quelque preuve que la même température ait existé, à la même époque, dans l'hémisphère du Sud? car, si cela est, il doit y avoir eu une cause commune qui a produit une pareille égalité de climat, cause qui nous est actuellement iuconnue. Malheureusement l'état actuel de nos connaissances ne nous permet pas de répondre à cette question; mais elle nous fait sentir l'importance de déterminer avec exactitude le caractère botanique des diverses roches de l'hémisphère Sud, plus particulièrement de celles qui constituent les formations les plus auciennes, et que l'on peut regarder comme l'équivalent du groupe carbonifère et du groupe de la grauwacke de l'hémisphère Nord.

Relativement aux fossiles testacés, le calcaire contient non-sculement beaucoup d'espèces, mais enore un grand nombre d'individus des genres *opirifer* et *producta*. Les figures suivantes représentent plusieurs de ces coquillès.



Fig. 89, producta Martini; fig. 90, spirifer glaber; fig. 91, spirifer attenuatus; fig. 92, spirifer cuspidatus; fig. 93, un des deux appendices en spirale qui sont renfermes dans le spirifer trigonalis\*; fig. 94, cardium hibernicum; fig. 95, cardium alaforme. Cettedernicer coquille n'est pas rare dans le caleaire du groupe suivant.

Nous n'avons que des connaissances trèsbornées sur les animaux vertébrés qui peuvent avoir existé à cette époque : on peut

 Pour connaire la position dans laquelle ces spirales se rencontrent dans la equille, voyez le Mineral Conchology de Sowerby, pl. 265, fig. 1.

cependant faire remarquer que les palais de poissons conservent encore du phosphate de chaux; car le docteur Turner e'est assure qu'un fossite de ce garen, provenant du calcaire carbonifère de Bristol, contenait 9.4, de pour 100 de phosphate de chaux; le resteaux; le resteaux était du carbonate de chaux; et une matière bitamineuxe assex abondante. Pour établir une comparaison, le même chimiste a examiné un palais de poisson fossite provenant de la craie, et il a trouvé qu'il contenait 18,8, de immé un palais pour 100 de phosphate de chaux; le reste était du carbonate de chaux avec des traces de matière bitumineuxe.

## SECTION IX.

# GROUPE DE LA GRAUWACKE.

Syn. Grauwacke: Traumate: Daubuisson. Granwacke schistoide; Schiste traumatique, Daubuisson.

(Grauwacken schiefer, Allem.; Grauwacke state, Angl.)

Calcaire de transition: calcaire intermédiaire (Uebergangs kalkstein, Allem.; Transition limestone, Angl.): Calcaire de la grawcacke (Grawwacke limestone, Angl.)

On a observé que, dans quelques contrées, le vieux grès rouge passe à la grauwacke, et on en a conclu que les causes quelconques, qui ont produit ce dernier dépôt, n'out pas été brusquement interrompues dans ces localités, mais qu'elles se sont modifiées peu à peu. Par suite, on a mis en nuestion si l'on ne doit pas considérer le vieux grès rouge, pris dans son ensemble, comme n'étant autre chose que la partie supérieure du groupe de la grauwacke : telle est, en effet, l'opinion de la plupart des géologues du continent; et ou doit reconnaître que, partout où les deux groupes passent l'un à l'autre, cette opinion semble bien fondée. Si l'on a varié dans la classification du bles, et, sous ce rapport, la différence entre

vieux grès rouge, cela ne parait provenir que des caractères que présente ce dépôt dans les localités particulières où les géologues ont eu l'habitude de l'observer. Dans les contrées où il est survenu des accidents qui ont bouleversé les couches de la grauwacke, et où, entre ces couches bouleversées et le calcaire carbonifère, on rencontre un dépôt de grès rouge ou de conglomérats. les observateurs ont du naturellement, dans leurs classifications, tendre à séparer le vieux grès rouge de la grauwacke; mais, lorsque rien n'indique qu'il y ait eu de semblables accidents, et lorsqu'au coutraire on voit que le calcaire carbouifère, le grès rouge et la granwacke sont tellement disposés, que les deux premiers de ces dépôts reposent sur le troisième, qui leur est inférieur, à stratification concordante, et qu'ils passent l'un à l'autre, il paraît tout aussi uaturel de considérer le vieux grès rouge comme n'étant que la partie supérieure du groupe de la grauwacke. Il n'y aurait non plus rien de surprenant que l'on dut comprendre le calcaire carbonifère dans le même groupe, car les caractères organiques généraux de cet ensemble de roches sont semblaeux u'est pas plus grande ( peut-être même est-elle moindre?) qu'entre la partie supéricure du gronpe colitique et la portion inférieure du même dépôt, ou qu'entre la craie et le grès vert.

Vu sur une grande échelle, le groupe de la grauwacke consiste en une grande masse de roches schisteuses et arénacées, entremélées d'amas calcaires, qui souvent se continuent sur des espaces considérables. Les couches schisteuses et arénacées, prises dans leur ensemble, portent des marques évidentes d'une origine mécanique ; mais l'origine des calcaires que ces couches renferment peut donner licu à plus de difficultés. Les roches arénacées se rencontrent à la fois en couches compactes et en couches schisteuses : ce dernier état est du souvent à la présence du mica qui est disposé suivant le sens des feuillets. Leur caractère minéralogique variematériellement, et tandis que, dans certains cas, quoique rarement, elles passent au conglomérat, très-souvent la structure schisteuse augmente gradnellement et devient d'une texture si fine, que ces roches perdent tout-à-fait le caractère arénacé. Les ardoises, ou les schistes minces propres à couvrir les toits, ne sont pas rares parmi les rochers de grauwacke, et si nous considérons ces ardoises comme étant d'origine mécanique, ainsi que l'ensemble des couches au milieu desquelles elles se rencontrent, nous devons présumer que dans le dépôt qui les a formées, les détritus étaient réduits à des particules trèsténues.

Si l'on peut regarder le volume des matiriaux transportés comme la menore certaine de la rapidité du courant qui les a entraînies, assurément les roches de grauwacle, prises en masses, ont déf formées dans un dépot bien tranquille; ear, quoique l'on aité prevers nombremess et évidentes de courants repiés, dans les directions variées des féuilles, et dans le mode suivant lequel les conches schistenses et arénacées sont associées 'une aver l'autre, les substances qui composent les roches de grauwacke sont généralement à grains fins, et prennent remeunt

les caractères de conglomérat. Il ne paratt pas cependant que, pour admettre l'existenec d'un courant rapide à une époque donnée, il faille nécessairement trouver. dans les roches qu'il a déposées, des galets d'un volume considérable. Sans doute, lorsque nous trouvons de gros galets dans un conglomérat, nous pouvous bien assurer qu'ils n'ont pas pu être transportés par un courant d'eau tranquille; mais il u'est pas également certain que les particules d'un petit volume aient été déposées par des courants peu rapides. La grosseur des matériaux transportés par un courant qui se . meut avec une rapidité considérable, dépend beaucoup de la surface sur laquelle il coule. et de la nature des matières qu'il entraîne. Par exemple, si des grès qui n'ont pas une grande dureté sont transportés sur une surface dure que la masse en mouvement ne puisse entamer, mais simplement user, les grès seront réduits, par le frottement, à l'état de sables qui se déposeront dans le premier endroit favorable, avec les particules ténues des détritus provenant de la roche dure. La même chose peut arriver, jusqu'à un certain point, lorsque des fragments plus compacts sont entrainés sur la surface d'une roche dure, pendant un laps de temps assez considérable pour être à la fin réduits en sable et en boue. Peut-être l'absence de restes organiques dans une grande partie des roches arénacées de ce dépôt, et l'énorme quantité qu'on en trouve dans les calcaires qu'il renferme, pourraient-elles nous porter à croire qu'il y a eu, dans le transport et le dépôt des sables, quelque circonstance peu favorable à la conservation de ces débris organiques, telle par exemple que la trituration dans une eau qui se meut avec rapidité. Néanmoins, on doit reconnaître que, dans la masse de la grauwacke, il y a unc apparence générale qui nous détermine, de préférence, à en regarder une très-graude partie comme le résultat d'un dépôt tranquille.

Il y a une circoustance qui s'observe assez fréquemmeut dans les feuillets des schistes de ce groupe, c'est que ces feuillets sont distification. La coupe ei-jointe de la grauwacke | structure.

posés de manière à former différents angles | sehistoïde de Borey sand Bay, sur la côte avec d'autres plans que l'on peut regarder orientale du détroit de Plymouth, nous précomme étant eeux des couches ou de la stra- sente un excellent exemple de ce genre de



a. a. Couches contournées de schiste, dont les fcuillets coupent les lignes apparentes de la stratification sous différents angles, et leur sont même perpendienlaires. Les couches sont séparées par la faille f d'avec les schistes c, dont les feuillets sont disposés plus confusément, mais présentent cependant, dans lenr ensemble, une disposition horizontale. Le tout est recouvert d'un détritus (b, b) eomposé de fragments d'un sehiste de même espèce que celui sur lequel il repose, et de différentes roches de grauwaeke provenant des montagnes qui domineut cet escarpement.

L'origine des calcaires est bien plus difficile à expliquer que celle des grès et des schistes qui les renferment. Nous ne ponvons la trouver dans la destruction des roches calcaires préexistantes; car, aussi loin que s'étendent nos connaissances, les roches de cette espèce sont comparativement très-rares parmi les couches plus anciennes. Dans le fait, la quantité de matière calcaire qui existe dans le groupe de la grauwacke, est de beaucoup plus considérable que celle que l'on a découverte dans les roches plus anciennes, et la même remarque s'applique à un grand nombre de dépôts plus récents, quand on les compare à la série de la grauwacke. Si nous considérons la masse des dépôts supérienrs à la granwacke, jusqu'à la craie inelusivemeut, nous trouvons qu'au lieu d'un décroissement dans la quantité du carbonate de chaux, en allant de has en haut, comme

tient chaque dépôt provenait seulement de la destruction des calcaires préexistants, la matière calcaire, au contraire, est hien plus abondante dans la partie supérieure que dans la partie inférieure de la masse; uous pouvons donc en conclure que cette explication est insuffisante.

Si, comme on l'a fait ponr d'autres calenires, nous attribuons l'origine des ealcaires de la granwacke, eu grande partie aux dépouilles des animaux testacés et des polypes. nous devons ehereher où ces animaux tronvaient le carbonate de chaux avec lequel ils ont construit leurs coquilles et leurs habitations solides. Ils out pu le tirer, soit de leurs aliments, soit du milieu dans lequel ils existaient. Les végétaux marins de eette époque u'étaient pas susceptibles de leur fournir nne plus grande quantité de carbonate de chaux. que ceux de l'époque aetuelle. Les animaux qui étaient carnivores ont bien ou acquérir heaucoup de carbonate de chaux, eu dévorant d'autres animanx qui en renfermaient plus ou moins; mais cette explication ne diminue pas la difficulté ; ear il faudra toufours admettre que les animaux dévorés s'étaient procuré la chaux quelque part. Il parattrait que e'est au milieu dans lequel les animaux testacés et les polypes existaient , qu'il faut rapporter la plus grande partie, si ce n'est la totalité, du carbonate de chaux avec leguel ils ont construit leurs coquilles et leurs habitations.

Maintenant, si nous admettons que la nous devrions l'observer si celui que con- masse des roches calcaires provient des dépouilles d'animaux marius, nous sommes forcés de couclure que le carbonate de chaux était autrefois beaucoup plus aboudant dans la mer qu'il ne l'est anjourd'hui, et qu'elle en a été dépouillée graduellement. Mais d'après cette supposition, nous devrious uons attendre à trouver que les dépôts calcaires ont été de moins en moins abondants, et par couséquent que les roches calcaires ont du être les plus communes à l'époque où les circonstances étaient les plus favorables, c'est-à-dire durant la formation des roches les plus anciennes. Or . d'après ce que nous observons, c'est précisément l'inverse qui est arrivé. Nous pouvons en conclure que l'on doit chercher l'origine de la masse des dépôts calcaires ailleurs que dans la destruction ou la dissolution des roches stratifiées plus ancienues, ou dans les dépouilles d'animaux marins qui, pour former leurs parties solides, ont enlevé peu à peu à la mer presque tout son carbonate de chaux. Sans doute ces deux causes peuvent avoir produit quelquefois d'importantes modifications à la surface de la terre; mais la grande quantité de chaux nécessaire à la formatiou des masses calcaires qui couvrent une partie considérable du globe, parattrait avoir eu une autre origine.

Ou cousidère ordinairement la chaux des dépôts calcaires comme provenaut de roches calcaires à travers lesquelles out filtré des caux chargées d'acide carbonique. L'acide carbonique dissout une certaine quantité de chaux qui est tenue ainsi en dissolution dans l'eau à l'état de carbonate de chaux, jusqu'à cc que l'eau arrive à la surface, où elle le dépose sous forme de calcaire. Cette explication peut suffire pour les dépôts peu considérables que nous observous dans certaines contrées ealcaires, mais elle est insuffisante pour rendre compte de la production des calcaires en général; car elle suppose que la dissolution du carbonate de chaux des roches auciennes, laquelle a toujours lieu en si petite quantité, a été assez considérable pour produire, comme on l'a remarqué plus haut, un immense dépôt de la même substance.

Nous savons que de l'acide carbonique venu des entrailles de la terre se répand autourd'hui dans l'atmosphère par les volcans, les fentes et les sources; et uous u'avons aucune raison de douter que ce phénomèue n'ait eu lieu durant une longue suite de siècles. Nous avons même tout sujet de présumer que de semblables éruptions d'acide carbonique out joué un rôle dans la grande économie de la nature: car, sans elles, nous ue pourrions guère rendre raison de l'énorme quantité de carbone et d'acide carbonique que nous trouvons actuellement dans les dépôts houillers et dans les calcaires, qui tous ont été évidemment produits à la surface de la terre à des épognes successives. La chaux provieut de quelque part, et nous avons lieu de croire que c'est de l'intérieur de la terre; autrement, il v aurait bieu de la difficulté à expliquer tous les phénomèues que l'on observe. Mais ou ne voit pas tout-à-fait aussi clairement pourquoi il s'est produit des dépôts cousidérables de carbonate de chaux à nne époque plutôt qu'à une antre. Toutefois, comme cette substance n'est pas très-rare dans les contrées volcaniques, il est permis de conjecturer que son dépôt a pu être favorisé par de grandes dislocations dans les couches; et même, sans admettre aucun bouleversement, nous pouvons concevoir que le carbonate de chaux a été amené à la surface à travers des fentes, par des caux qui étaient plus abondantes ou plus saturées à une époque qu'à une autre, par suite de causes qui nous sont inconnues. Quoi qu'il en soit, les calcaires du groupe de grauwacke sont le plus souvent disposés dans un sens parallèle à la direction générale des couches; ct quoique la matière calcaire ne soit pas tout-à-fait continue, on reconnaît dans certaines localités les traces évidentes d'une cause qui a été eu action à l'époque dont nous parlons, et qui a été plus favorable à la production du calcaire qu'à celle de toute autre roche. Il est aussi bien digne de remarque, que là où on trouve du calcaire, là aussi les fossiles sont généralement plus aboudants; comme si les roches calcaires et

les fossiles avaient une connexion nécessaire

Nous sommes certains que Jet animaux, ne néserciant du carbonate de chaux du milieu dans lequel ils vivient, ont quelqueción el beacoup contribué à la formation de la le beacoup contribué à la formation de la cactellement une grande partie; mais il est excetellement une grande partie; mais il est contribuent de chaux des caux qui le contribuent de chaux des caux qui le que palement sur eque, dans certains pays, on ne trouve pas dans les calcaires les moindres treces de débris d'auimenx.

Supposons qu'il y ait eu du carbonate de ebaux dans quelques localités et non dans d'autres, ou conçoit que certains animaux, tels que les Crinoïdes, les Testacés et les Polypiers, aient dù se plaire davantage dans les premières que dans les autres, attendu qu'ils y tronvaient plus facilement la chaux nécessaire à leur existence ; et par couséquent pous devrions nous attendre à v trouver leurs restes en plus grande quantité que partont ailleurs. Les calcaires entièrement dépourvus de fossiles nous fournissent une preuve évidente qu'il a pu se produire du carbonate de chaux en grande abondance daus des localités où il n'a probablement existé aucun animal; et nous pouvons penser que, dans ces cas là, ce carbonate de chaux est venu de l'intérieur de la terre, et s'est étendu, par le moyen des eaux où il était dissous, snr un espace déterminé, où il s'est pen à peu déposé. Lorsque cependant on trouve des restes de coquilles et de coraux qui constituent presque entièrement la masse de la roche. alors on peut concevoir que d'autres eauses ont pu produire les effets observés, précisément comme cela arrive de nos jours dans les bancs de coraux ou les amas de coquilles, lesquels tendent à s'amonceler dans une localité et non dans une autre, soit par suite de quelque abri, soit à cause de la proximité de la surface de la mer, soit par d'autres

circonstances favorables.

Quelle que soit l'origine générale des calcaires de la grauwacke, les causes qui les

ont produits devaient cesser d'agir durant le dépot de la gauravée elle-méne, ét la étes depot de la gauravée elle-méne, ét la étes accumilé au-dessus des caleaires une serie de grès et de sobietse presque centiferement semblables à ceux qui étaient au-dessous. Dans quedques pays, lets que le nord du Devonshire, il y a cu un retour des causes favorables au dépôt du caleaire, ét il s'est produit deux bandes de cette roche, parallèles l'une à l'autre.

Il y a des pays où il vest formé and just grande quantité de calcaires, andis qu'ils manguent presque entiferance dans que antres ceté dat de ches pas de la commande que antres ceté dat de ches que antres ceté dat de ches que antres ceté dat de ches que antres ceté dat de partie ne doit pas nous surprendre, si mous refléchessons à toutes les modifications qu'une faute de circonstances locales out du apporter aux causes générales dont l'influence sembla-ble se faisait sentir en même temps sur une étendue de surface considérable.

La grauwacke preud quelquefois une teinte rouge, au milieu de couches dont la couleur la plus habituelle est le gris et le brnn (le sud du Devonshire, le Pembrockeshire, la Normandie, etc.), et alors elle ne peut plus se distinguer du vieux grès rouge des géologues anglais ".

La grauwacke commune et la grauwacke schitetess sont mélées quéuplentis de couchea, et même d'accumulations de couchea, et même d'accumulations de couchea, et même d'accumulations de couchea, qui indiquent au moins aus emodification 
dans la manière dont le déput a été formé; 
ainsi, dans le Devonshire, on troure quelquélois associé à ce groupe un schiste quarrcueux, finitr y atten, extrémement compact, et 
qui , comme son nom l'indique , est principalement composé de sitez : ecte roche a

Cette circonstane rend extrémenta difinit la décemination de res caleira to aud du Devonshire, qui sont inversés de tous sens par baucoup de failles violemment contourées et disloquées, ou cachées én grande partie par le disloquées, ou cachées én grande partie par le cutte de la companie de la companie de la cutte de la territorie partie l'action dans le voisinage de Tor Quay, quoique les caleires de la contention de la Cra Buy persisant évidemment compris dans le groupe de la granweste, la cibe, et leur proloquement jusquir Darri. tout-à-fait l'apparence d'nn dépôt laissé par une cau qui tenait de la silice chimiquement en dissolution '.

Nous trouvons aussi quelquefois, dans ce groupe, des couches qui, sous le rapport de lenr composition minéralogique, ressemblent à certaines roches ignées, connues sous le nom de granstein, de cornéennes, etc.; quoique nous éprouvions quelque hésitation à admettre que ces roches aient fait partie du groupe de la grauwacke des l'époque de sa formation, et que nous soyons hien plutôt portés à présumer qu'elles y ont été injectées violemment au milieu des couches, postérienrement à l'époque du dépôt, il n'est pas moins vrai que ces roches sont quelquefois en conches si parfaitement continues, sans la moindre liaison apparente avec aucune masse de roches trapéennes ou ignées, que nous sommes forcés de convenir que leur origine est au moins très-problématique.

D'après la facilité avec laquelle on suit des couches de cette nature, jusqu'à des masses de roches semblables, comme on le voit, par exemple, dans le Devonshire et le Pembrokeshire, nous sommes portés à regarder généralement les couches ainsi enclavées dans la granwacke, comme le résultat d'un simple remplissage de fentes par une matière ignée, qui, du côté où la surface se présente à nons, peut nous parattre stratifiée avec la roche principale. Mais comme dans le groupe suivant, nons observerons des roches semblables bien stratifiées, et qui parattraient l'avoir été dés l'origine, nous ne sommes pas toujours certains que les couches en question n'aient pas été elles-mêmes prodnites à la même époque que celles au milieu desquelles elles sont renfermées.

Depuis que la géologie a fait des progrès, beaucoup de contrées qu'on regardait autrefois comme composées de granwacke, ont été rapportées à des dépôts moins anciens; il en

<sup>9</sup>1 Le lecteur se rappellera qu'en parlant des dépôts formés par les sources, nous avons cité des couches siliceuses produites par les dépôts des eaux thermales, en Islande et aux Açores. (Voyez p. 118.)

résulte que la surface occupée par la grauwack est beaucoup moins étendue qu'on ne l'avait eru d'abord. Ainsi il y a des portions considérables des Alpes et de l'Italie, qu'on a dépossédées de leur ancienneté supposée, ancienneté qui avait été fondée sur la structure minéralogique des roches.

Le groupe de la grauwacke se rencontre en Norwège, en Suède et en Russie. Il forme une partie de sud de l'Écosse, d'où, sauf quelques interruptions formées par des dépots plus récents, ou par la mer, il s'étend dans l'ouest de l'Angleterre, et jusque dans la Normandie et la Bretagne. Il se rencontre ahondamment en Irlande. On en trouve une grande masse dans le pays qui comprend les Ardennes, l'Eifel, le Westerwald et le Taunus. Il y a une autre masse du même groupe qui constitue une grande partie des montagnes du Hartz, tandis qu'on en retrouve encore de plus petits lambeaux dans d'antres parties de l'Allemaghe, au nord de Magdebourg, et dans d'autres localités ; dans toutes ces coutrées, malgré de légères variations, on remarque un caractère minéralogique, général et dominant, qui indique un mode commun de formation, laquelle s'est opérée sur une surface considérable.

D'après tous les détails fournis par le docteur Rigshy et les géologues américains, nous avons tout lieu de penser qu'il existe dans l'Amérique du Nord un dépôt très-étendu, qui se rapproche heaucoup de celui dont nous parlons, quant à son ancienneté relative. et à ses caractères généraux, minéralogiques et zoologiques. Il, résulte évidemment de toutes ces observations, que certaines causes générales out agi en même temps sur une grande partie de l'hémisphère septentrional, et que le résultat de leur action a été la production d'un dépôt d'une grande étendue et d'une grande puissance, qui, sur une surface considérable, a enveloppé des restes d'animaux d'une structure organique semblahle '.

<sup>1</sup> Nous avons jugé inutile de donner ici un plus long détail des cantons occupés par le terrain de

### Débris organiques du groupe de la granwacke.

### VÉGÉTAUX

#### Alques.

Fuccides antiques (Ad. Brong., pl. 4, fig. 1.) Christiania, Suède (Ad. Brong.)

- circinatus (Ad. Brong., pl. 5, fig. 5.) Kinnekulle, Suède (Ad. Brong.)

Espèce non déterminée. Sud de l'Irlande (Weav.)

Équisétacés.

Calamites radiatus. (Ad. Brong., pl. 26, fig. 1, 2.)

Bitschweiler, Haut-Rhin (Ad. Brong.)
- Voltzii (Ad. Brong., pl. 25, fig. 5.) Zunds-

weiher; Baden (Ad. Brong.)

— Espèce non déterminée. Sud de l'Irlande (Weav.) Val Saint-Amarin, Haut-Rhin (Hon.)

#### Fougères.

Sphenopteris dissecta (Ad. Brong., pl. 49, fig. 2, 3.)
Berghaupten; Baden (Ad. Brong.)
Cyclopteris flabellata (Ad. Brong.) Berghaupten;

Baden (Ad. Brong.)

Pecopteris aspera (Ad. Brong.) Berghaupten (Ad. Brong.)

Sigillaria tessellata (Ad. Brong.) Berghaupten (Ad. Brong.)

# - Voltzii (Ad. Brong.) Zundsweiher (Ad. Brong.)

# Lycopodiaces.

Lepidodendron. Plusieurs espèces non déterminées. Berghanpten et Bitschweiler (Ad. Brong.) Stigmaria ficoides (Ad. Brong., Ann. du Museum, 1, 7.) Bitschweiler (Ad. Brong.)

### Classe incertaine.

Asterophyllites pygmara (Ad. Brong.) Berghanpten (Ad. Brong.)

grammeks. Si le lectura jette un comp d'uli une de lonnes catres giolologiese des pars où re terrain se reaconite, telles que la carte d'Angleierre de M. Grescongé, celle da N.-O. de "Allemagne de N. Hoffmann, celle des pays qui avoisinent le sillain, de MM. Orphauser, la Bocke et Becken, et enfan la carte de France que priparental M. Dafridoy et Blich de Bammont, il acqueran Les sujet et de la carte de France que priparental M. Datrologie de la carte de France que priparental M. Datrologie de la carte de France que priparental M. Datrologie de la carte de France que priparental M. Datrologie de la carte de France que priparental M. Dalogie de la carte de France que priparental M. Dalogie de la carte de la carte

### ZOOPHTEES

Manon cribrosum. (Goldf., pl. 1, fig. 10.) Rebinghausen; Eifel (Goldf.) — farosum (Goldf., pl. 1, fig. 11.) Eifel (Goldf.)

Scyphia conoidea (Goldf., pl. 2, fig. 4.) Nieder-Ehe; Eifel (Goldf.)

- costata (Goldf., pl. 2, fig. 10.) Eifel (Goldf.)
- turbinata (Goldf., pl. 2, fig. 15.) Eifel (Goldf.)
- clathrata (Goldf., pl. 3, fig. 1.) Eifel (Goldf.)

Tragos acstabulum (Goldf., pl. 5, fig. 1.) Ettel (Goldf.)

Tragos acstabulum (Goldf., pl. 5, fig. 9.) Keldenieh; Eifel (Goldf.)

- capitatum (Goldf., pl. 5, fig. 6.) Bensherg. Prusse rhénane (Goldf.) Gorgonia antiqua (Goldf., pl. 56, fig. 5.) Eifel:

Gorgonia antiqua (Goldf., pl. 36, fig. 3.) Eifel; Ural (Goldf.)

Stromatepora concentrica (Goldf., pl. 8, fig. 5.)

Eifel (Goldf.)

— polymorpha (Goldf., pl. 64, fig. 8.) Eifel;

Bensberg (Goldf.)

Madrepera. Espèce non déterminée. Gloucester-

shire; Herefordshire; Sud de l'Irlande (Weav.) Cellepora antiqua (Goldf., pl. 9, fig. 8.) Heisterstein; Eifel (Goldf.) — farous (Goldf., pl. 64, fig. 16.) Eifel; Dudley

- Jarosa (Goldi., pl. 64, hg. 16.) Eifel; Dudley (Goldf.) - Espèce non déterminée. Gloucestershire: Here-

fordshire (Weav.)
Retepora antiqua (Goldf., pl. 9, fig. 10.) Heister-

stein; Eifel (Goldf.)

— prisca (Goldf., pl. 36, fig. 19.) Eifel (Goldf.)

— Espèce non déterminée. Gloucestershire; He-

refordshire, Sud de l'Irlande (Weav.)

Flustra. Espèce non déterminée. Gloncestershire;

Herefordshire. Sud de l'Irlande (Weav.)

Ceriopora rerrucosa (Goldf., pl. 10, fig. 6.) Bensberg, Prusse rhénaue (Goldf.) - affinis (Goldf., pl. 64, fig. 11.) Eifel; Dudley

(Goldf.)

— punctata (Goldf., pl. 64, fig. 12.) Eifel; Dudley

(Goldf.)
— granulosa (Goldf., pl. 64, fig. 15.) Eifel; Dudley (Goldf.)

- oculata (Goldf., pl. 64, fig. 14.) Eifel; Dudley (Goldf.) Agaricia lobata (Goldf., pl. 12, fig. 11.) Eifel

(Goldf.)
Lithodendron carspitosum (Goldf., pl. 13, fig. 4.)

Bensberg (Goldf.)

Caryophyllia. Espèce non déterminée. Gloucestershire; Herefordshire (Weav.)

Antophyllum bicostatum (Goldf., pl. 13, fig. 12:) Heisterstein; Eifel (Goldf.)

Turbinolia. Espèce non déterminée. Gloncestershire; Herefordshire; Sud de l'Irlande (Weav.) Cyathophyllum Dianthus (Goldf., pl. 15, fig. 13.) Eifel (Goldf.)

- Fifel (Goldf.)
- morginatum (Goldf., pl. 16, fig. 3.) Bensberg (Goldf.)
- explanatum (Goldf., pl. 16, fig. 5.) Bensberg (Goldf.) - turbinotum (Goldf., pl. 16, fig. 6.) Eifel
- (Goldf.) - Appocrateriforme (Goldf., pl. 17, fig. 1.) Eifel
- (Goldf.) - ceratites (Goldf., pl. 17, fig. 2.) Bensberg; Eifel (Goldf.)
- flexuouum (Goldf., pl. 17, fig. 3.) Eifel (Goldf.) - vermiculare (Goldf., pl. 17, fig. 4.) Eifel (Goldf.)
- resiculosum (Goldf., pl. 17, fig. 5, et pl. 18, fig. 1.) Eifel (Goldf.) - weundum (Goldf., pl, 18, fig. 2.) Eifel (Goldf.)
- lamellorum (Goldf., pl. 18, fig. 3.) Eifel (Goldf.) placentiforms (Goldf., pl. 18, fig. 4.) Eifel (Goldf.)
- minum (Goldf., pl. 18, fig. 6, et pl. 19, fig. 2.) Eifel: Bensberg (Goldf.) - carpitosum (Goldf., pl. 19, fig. 2.) Bensberg;
- Eifel (Goldf.) - hexagonum (Goldf., pl. 19, fig. 5, et pl. 20, fig. 1.) Bensberg; Eifel (Goldf.)
- helionthoides (Goldf.) Eifel; environs du lac Hpron (Goldf.)
- Strombodes pentagonus (Goldf., pl. 21, fig. 2.) lle de Drummond, Canada; lac Huron (Goldf.) Astrea pereso (Goldf., pl. 21, fig. 7.) Eifel; Bensberg (Goldf.)
- Espèce non déterminée. Gloncestershire; Herefordshire; Sud de l'Irlande (Weav.) Columnaria alreolata (Goldf., pl. 24, fig. 7.) Se-
- nekasee, New-York (Goldf.) Coscinopora placenta (Goldf., pl. 9, fig. 18.) Eifel (Goldf.)
- Catenipora escharoides (Lam.) Eifel ; Norwège ; He de Drummond (Goldf.) Ratoska, gonverne-
- ment de Moscow (Fischer.) - labyrinthica (Goldf., pl. 25, fig. 5.) Groningen;
- Ile de Drummond (Goldf.) - tubulosa (Lam.) Christiania (Al. Brong.)
- Espèce non déterminée. Gloncestershire; Herefordshire (Weav.)
- Syringopora verticillata (Goldf., pl. 25, fig. 6.) He de Drummond (Goldf.) Tubipora. Espèce non déterminée. Gloncester-
- shire; Herefordshire (Weav.) Calamoporo alecolaris (Goldf., pl. 26, fig. 1.) Eifel
- (Goldf.) - faresa (Goldf., pl. 26, fig. 2.) He de Drummond
- (Goldf.) - Gothlandico (Goldf., pl. 26, fig. 3.) Eifel (Goldf.)
- basaltica (Goldf., pl. 26, fig. 4.) Eifel; Gothland ; environs du lac Erié (Goldf.)

- Cyatophyllum radicane (Goldf., pl. 16, fig. 2.) | Calamopora infundibulifera (Goldf., pl. 27, fig. 1.) Eifel; Besenberg (Goldf.) polymorpho (Goldf., pl. 27, fig. 2, 3, 4, 5.) Eifel;
  - Bensberg (Goldf.) - spongites (Goldf., pl. 28, fig. 1 et 2.) Eifel;
  - Bensberg; Suède; Dudley (Goldf.) - fibrosa (Goldf., pl. 28, fig. 5, 4.) Eifel; Bensberg
  - (Goldf.) Autopora serpens (Goldf., pl. 29, fig. 1.) Eifel (Goldf.) Christiania (Al. Brong.).
  - tubiformis (Goldf., pl. 29, fig. 2.) Eifel (Goldf.) - epicato (Goldf., pl. 20, fig. 3.) Eifel; Bensberg (Goldf.)
  - conglomerata (Goldf., pl. 29, fig. 4.) Bensberg (Goldf.)
  - Foresites Gothlandico (Lam.) Sloeben-Aker; Christiania; Eifel; Catskill; Batavia New-York (Al. Brong.)
  - Bromelli (Ménard de la Groye.) Nebou (Al. Brong.)
  - truncata (Rafinesque.) Kentucky (Al. Brong.) - Kentuckensis (Raf.) Kentucky (Al. Brong.) - boletus (Ménard de la Groye.) Christiania (Al. Brong.)
  - Mostrema pentagona (Raf.) Garrard; Kentucky (Al. Brong.)
    - Amplexus coralloides (Miller.) Sud de l'Irlande (Weav.) Montchaton, près Contances; Catskill; New-York (Al. Brong.)
    - Espèce non déterminée, Plymouth (Hennah.)

#### RADIAIRES.

- Pantacrinites priscus (Goldf., pl. 53, fig. 7.) Eifel (Goldf.) Actinocrinites moniliformis (Miller.) Snd de l'Ir-
- lande (Weav.) - triacontadactylus (Miller, pl. 96, 98, 99.) Sud de l'Irlande (Weav.) Eifel (Goldf.)
- laris (Miller.) Eifel (Goldf.) - cingulatus (Goldf., pl. 59, fig. 7.) Eifel
- (Goldf.) - muricotus (Goldf., pl. 59, fig. 8.) Eifel (Goldf.) - nodulosus (Goldf., pl. 59, fig. 9.) Eifel (Goldf.)
- moniliferus (Goldf., pl. 50, fig. 10.) Eifel (Goldf.) - tesseratus (Goldf., pl. 59, fig. 11.) Eifel (Goldf.) - Espèce non déterminée. Gloncestershire; Here-
- fordshire (Weav.) Cyothocrinites tuberculatus (Miller, p. 88.) Sud
- de l'Irlande (Wcav.) Dudley (Miller.) Provinces rhénanes (Goldf., pl. 58, fig. 6.) - rugusus (Miller, p. 90.) Shropshire; Hereford-
- shire; lle d'Oeland; Dalécarlie (Miller.) Eifel (Goldf., pl. 59, fig. 1.) - geometricus (Goldf., pl. 58, fig. 5.) Eifel
  - (Goldf.)
  - pinnatus (Goldf., pl. 58, fig. 7.) Eifel (Goldf.)

Cunthocrinites. Espèce non déterminée. Gloucestershire; Herefordshire (Weav.)

Platycrinites laveis (Miller, p. 74, 75.) Cork

- pentangularis (Miller, pl. 81.) Dudley; Dinevar Park, pays de Galles (Miller.)
— rugosus (Miller, p. 79.) Regnitzlosan; Bairenth

(Goldf., pl. 58, fig. 3.) - ventricosus (Goldf., pl. 58, fig. 4.) Eifel (Goldf.)

Rhodocrinites serus (Miller, p. 107, 108.) Dudley (Miller.) Eifel (Goldf., pl. 60, fig. 5.) - gyratus (Goldf., pl. 60, fig. 4.) Eifel (Goldf.) - quinquepartitus (Goldf., pl. 60, fig. 5.) Eifel

(Goldf.) - canaliculatus (Goldf., pl. 60, fig. 6.) Eifel

(Goldf.) - crenatus (Goldf., pl. 64, fig. 5.) Eifel (Goldf.) Melocrinites laris (Goldf., pl. 60, fig. 2.) Regnitz-

losan ; Bairenth (Goldf.) - gibbosus (Goldf., pl. 64, fig. 2.) Eifel (Goldf.)

Cupressocrinites crassus (Goldf., pl. 64, fig. 4.) Eifel (Goldf.) - gracilis (Goldf., pl. 64, fig. 5.) Eifel (Goldf.)

Eugeniacrinites mespiliformis (Goldf., pl. 64, fig. 6.) Eifel (Goldf.) Eucalyptocrinites resuceus (Goldf., pl. 64, fig. 7.)

Eifel (Goldf.) Spharonites pomum (Hisinger.) Echinaspharites

(Wahl.) lie d'Oeland; Kinnekulle, en Vestrogothie; Dalécarlie (A.) Tzarkosselo, près Ssint-Pétersbourg (Al. Brong.)

- aurantium (Wahl.) Mösschurg; Vestrogothie, A. - granatum (Wahl.) Furndal, Dalécarlie; Boedahamn, lie d'Ocland. A.

- Wahlenbergii (Esmark.) Golfe de Christiania (Al. Brong.)

#### ANNELIDES.

Serpula epithania (Goldf., pl. 67, fig. 1.) Bensberg - ammania (Goldf., pl. 67, fig. 2.) Eifel (Goldf).

- omphalades (Goldf., pl. 67, fig. 3.) Bensberg; Eifel (Goldf.)

- socialis (Goldf., pl. 69, fig. 12.) Eifel (Goldf.)

#### Concurrents.

Thecidea ? antiqua (Hæn.) Gerolstein (Hæn.) Spirifer speciosus (Bronn.) Eifel (Holl.)

- cuspidatus (Sow., pl. 120.) Eifel (Holl.) Sud de · l'Irlande (Weav.) Bensberg; Blankenheim (Hon.) Plymonth (Hennah.)

- glaber (Sow., pl. 269.) Sud de l'Irlande (Weav.) Plymonth? (Hennah.)

- obtusus (Sow., pl. 269.) Sud de l'Irlande (Weav.)

- striatus (Sow., pl. 270.) Sudde l'Irlande (Weav.)

Spirifer pinguis (Sow., pl. 271.) Sud de l'Irlande

- intermedius ( terebratula, Schlot.) Gioncestershire; Herefordshire (Weav.) Eifel; monts Alleghany (Al. Brong.)

- alatus (Sow.) Environs de Coblenta (Al. Brong.) - sarcinulatus (terebratula, Schlot.) Coblentz; Malmö; Mösseberg; Sweden; Catskill, New-York (Al. Brong.)

- rotundatus. (Sow., pl. 461, fig. 1.) Cork (Wright.) Newton Bushel? Devonshire (De la B.) lineatus (Sow., pl. 493, fig. 1, 2.) Dudley (Stokes.)

— ambiguns (Sow., pl. 376.) Blankenheim (Hæn.) - attenuatus (Sow., pl. 493, fig. 3, 4, 5.) Bensberg

- minimus (Sow., pl. 377, fig. 1.) Blankenheim (l/an.)

- Sowerbii .... Eifel (Han.) - decurrens (Sow.) Newton Bushel; Devonshire

(De la B.) - distans (Sow., pl. 494, fig. 3.) Plymouth (Hennah.)

- octoplicatus (Sow., pl. 562, fig. 2, 4.) Plymouth (Hennah.)

Terebratula crumena (Sow., pl. 83, fig. 2, 3.) Sud de l'Irlande (Weav.) - cordiformis (Sow., pl. 495, fig. 2, 4.) Sud de

l'Irlande (Weav.) - pugnus (Sow., pl. 497.) Sud de l'Irlande (Weav.) Plymouth (Hennah.) Newton Bushel

- rostrata (Schlot.) Sud de l'Irlande (Weav.) - prisca (Schlot.) Sud de l'Irlanda (Wcav.) Bensberg (Schlot.) Eifel; Urft (Hen.) Plymouth (Hennah.) Regardée par M. Sowerby comme identique avec son T. affinis, pl. 324.

- affinie (Sow., pl. 324, fig. 2.)Dudley (Ryan.) Eifel (Horn.)

- larignta (Schlot.) Snd de l'Irlande (Weav.) - elongata (Schlot.) Sud de l'Irlande (Weav.) - plicatella (Linn.) Borenhult et Husbyfjöel; Ostrogothie, A.

- lacunesa (Schlot.) Snd de l'Irlande (Weav.) Plymouth?(Hennah.)Considérée par M. Sowerby comme identique avec son T. pugnus , pl. 497.

- asteolata (Schlot.) Eifel (Schlot.) - aperturata (Schlot.) Bensberg (Schlot.) - lenticularis (Wahl.) Westrogothie; Andrarum,

Scanie (Al. Brong.) -acuminata (Sow., pl. 324, fig. 1.) Cork (Wright.)

- lateralis (Sow., pl. 85, fig. 1.) Cork (Wright.) Blankenheim (Hæn.)

- reniformis (Sow., pl. 496, fig. 1, 2, 3, 4.) Cork (Sow.) - alata (Lam.) Eifel (Han.)

- aspera (Schlot.) Eifel; Bensberg; Christiania (Hæn.)

- Terebratula comprimata (Schlot.) Eifel (Han.) - cureata (Schlot.) Gerolstein (Han.)
- excisa (Schlot.) Eifel (Hen.)
- explanata (Sehlot.) Blankenheim (Hon.) imbricata (Sow., pl. 334, fig. 3, 4.) Eifel (Hon.)
- Plymonth (Hennah.) - intermedia (Lam.) Eifel et Amérique (Han.) - Mantia (Sow., pl. 277, fig. 1.) Blankenheim
- (Hœn.) monticulata (Schlot.) Blankenheim (Han.)
- speciosa (Schlot.) Eifel (Horn.)
- succulus (Sow., pl. 446, fig. 1.) Blankenheim (Hon.) - Wilsoni (Sow. , pl. 118, fig. 5.) Porsgrund,
- Norwège (Han.) hysterolita (Han.) Hysterolites pulgaring (Schlot.) Hickeswagen (Han.) Coblentz; Oher-
- lahnstein, près Mayence (Schlot.) - paradosa (Han.) Hysterolites hystericus (Schlot.) Lahnstein; Crefeld; montagnes de
- Catskill , Amerique (Horn.) Kaisersternel, etc. (Schlot.) porrecta (Sow., pl. 576, fig. 1.) Newton Bushel;
- Devonshire (De la B.) - platyloba (Jun.) (Sow., pl. 496, fig. 5, 6.) Plymouth (Hennah.)
- Strygocophalus Burtini (Defr.) Bensberg (Han.) - elongatus (Goldf.) Bensberg (Han.)
- Calceola sandalina (Lam.) Eifel (Bronn.) Gerolstein; Blankenheim (Hæn.)
- heteroclita (Defr.) Blankenheim (Han.) Strophomena Goldfussii (Han.) Blankenheim (Hen.)
- rugosa (Raff.) Montag. de Catskill; Trenton, Amériq.; Dudley; Eifel; Crefeld (Hon.)
- euglupha (Hen.) Eifel (Hen.) - pileopsis (Raf.) Kentneky (Al. Brong.)
- umbraculum (Schlot.) Eifel; Christiania (Han.) M. Brongniart regarde cette espèce comme identique avec la précédente.
- marsupita (Defr.) Leptona depressa (Dalman.) Montagnes de Catekill ; Lorkport ; Eifel (Han.) Producta scotica (Sow., pl. 69, fig. 5.) Sud de
- l'Irlande (Weav.) Eifel (Hen.) lle de Man (Henslow.)
- Martini (Sow., pl. 517, fig. 2 à 4.) Sud de Urlande (Weav.)
- concinna (Sow., pl. 318, fig. 1.) Sad de l'Irlande (Weav.)
- lobata (Sow., pl. 318, fig. 2 a 6.) Sud de l'Irlande (Weav.) - langispina (Sow., pl. 68, fig. 1.) Blankenheim
- (Hen.) punctata (Sow., pl. 323, fg. 2 à 4.) Blackrock;
- Cork (Wright.) fimbriata (Sow., pl. 450, fig. 1.) Sud de l'Ir-
- lande (Weav.)
- depressa (Sow., pl. 459, fig. 5.) Sud de l'Irlande Orthie striatella (Dalm.) Cyrtia striata (De Buch.)

- (Weav.) Dudley (Sow.) Plymouth (Hennah.) Producta hemispharica (Sow., pl. 328.) Eifel; Montagnes de Catskill; Albany; Lexington (Hon.) - restrata (Sow.) Bensberg (Han.)
- sarcinniata (Goldf.) Eifel ; Montagnes de Catskill (Hen.) - sulcata (Sow., pl. 319, fig. 2.) Montagnes de
- Catskill (Hen.) 1 Gryphma. Espèce non déterminée. Keswiek, près Kirby Lonsdale (Phil.)
- Pecten primigenius (Meyer.) Wisenbach, Herborn (Meyer.)
- Munsteri (Meyer.) Wisenbach; Herborn (Meyer.) - Espèce non déterminée, Keswick (Phil.) Ply-
- mouth (Hennah.) Sud de l'Irlande (Weav.) Pokroi, Lithuanie (De Buch.) Plagiostoma. Espèce non déterminée, Keswick
- .(Phil.)
- t Voiei quels sont les fossiles de la famille des Térébratulites, qui ont été découverts dans les terrains de grauwacke de la Suède, suivant les divisions adoptées par les naturalistes suédois : Leptuna rugosa (Hisinger.) Borenshult, Ostrogo-
- thie; Westrogothie. - deflexe (Dalman.) Ostrogothic.
- transcersalis (Wahl.) Osmundsberg, Dalécarlie.
- Orthis pecten .... Borenshult; Ostrogothie; Westrogothie. - sonata (Dalman.) Borenshult,
- callactes (Dalman.) Hushyficel (Var.) Ulanda; Westrogothie.
- calligramma (Delman.) Skarpiisen, Ostrogothie. - testudinaria (Dalman.) Borenshult, Se trouve anssi à Blankenbeim (Han.)
- demissa (Dalman.) Boeda, He d'Oeland , Dalécarlie. novemradiata (Wahl.) He d'Oeland, Delécar-
- lie. - elegantula (Dalman.) Blankenheim (Hæn.) Delthyris subsulcata (Dalman.) Boeda, He d'Oe-
- psittacina (Wahl.) Osmandsberg, Balécarlie,
- jugata (Wahl.) Osmundsberg, Dalécarlie. Atrypa reticularis (Wahl.) Westrogothie. - canaliculata (Dalman.) Borenshult , Ostrogo-
- thie. - nucella (Dalman.) Hushyfjöel, Ostrogothie.
- cassides (Dalman.) Borenshult, Ostrogothie. - crassicostis (Dalman.) Westrogothic.
- Dans la Lithuanie, le terrain de grauwaeke et de calcaire des environs de Pokroi contient, suivant M. de Buch , les espèces suivantes : Gypidium
- conchydium (Dalman.) Atrypa canaliculata (Dalm.) Leptuna depressa (Dalm.); L. hemisphærica (Dalm.)

Megalodon cucullatus (Sow., pl. 568.) Newton ! Bushel, Devonshire (De la B.) Trigonia. Espèce non déterminée. Keswick (Phil.)

Cardium costellatum (Munst.) Elbersreuth; Prague (Hon.)

- Agbridum (Munst.) Elbersreuth (Han.)

- lineare (Munst.) Elbersreuth (Han.) - priscum (Munst.) Elbersreuth; Prague (Hon.)

- striatum (Munst.) Elbersreuth (Hon.) - alæforme (Sow., pl. 552, fig. 2.) Scarlet, Ile de Man (Henslow.) Plymouth (Hennah.) Newton

Bushel, Devonshire (De la B.) Cardita costellata (Muost.) Elbersreuth (Horn.) - gracilis (Munst.) Elhersreuth (Hæn.)

- plicata (Munst.) Elbersreuth (Han.) - tripartita (Munst.) Elbersreuth (Han.)

Isocordia Humboldtii (Han.) Wisenhach, près Dillenhurg (Hon.) - oblongs (Sow., pl. 491, fig. 2.) Cork (Flem.)

Cypricardia? Bensborg; Eifel (Hon.) Posidonia Becheri (Bronn.) Herborn (Horp.) Frankenberg, Hesse (Meyer.)

## MOLLUSORES.

Patella. Espèce non déterminée. Keswick, près

Kirhy Lonsdale (Phil.) -? conica (Wahl.) Kinnekulle, Westrogothie, A. - ? pennicostis (Wahl.) Ulanda, Westrogothie, A. -? concentrica (Wahl.) Mösseherg, etc., Westro-

gothie, A. Pileopsis vetusta (Sow., pl. 607, fig. 1, 3.) Snd de l'Irlande (Weav.) Plymouth (Hennah.)

Melanopsis coronata (Han.) Bensberg (Han.) Melania constricto (Sow., pl. 216, fig. 2.) Sud de

l'Irlande (Weav.) - bilineata (Goldf.) Bensberg (Han.)

Natica. Espèce non déterminée. Plymouth (Hennah.) Newton Bushel? (De la B.) Werita spirata? (Sow., pl. 463, fig. 1, 2.) Ply-

month (Hennah.) - Espèce non déterminée. Herefordshire; Glon-

cestershire; Snd de l'Irlande (Weav.) Solarium fasciatum .... Bensberg (Han.)

Delphinula aquilatera (Wahl.) Westrogothie, A. Cirrus acutus (Sow., pl. 141, fig. 1.) Sud de l'Irlande (Weav.) Plymouth (Hennah.)

Pleurotomaria cirriformis (Sow.) Plymonth (Hen-

Euomphalus catillus (Sow., pl. 45, fig. 3, 4.) Snd

de l'Irlande (Weav.) Blankenheim, environs du lac Erié (Hen.) - contrifugus (Wahl.) Wikarby , Dalécarlie , A.

- dubius (Goldf.) Dillenharg (Hen.)

- funatus (Sow., pl. 450, fig. 1, 2.) Dudley (Johnstone.)

- Espèce non déterminée, Newton Bushel, Devonshire (De la Bèche.)

Trochus ellipticus (Hisinger.) Furudal, Dalécar-

lie. A. - Espèce non déterminée. Pokroi (De Buch.) Turbo bicarinatus (Wahl.) Wikarhy, Dalécarlie :

Borensholt, Ostrogothie, A. - tiara (Sow., pl. 551, fig. 2.) Plymonth (Hennah.)

- antiques (Goldf.) Bensberg (Han.)

- Espèce non déterminée. Pokroi (De Bueh.) Turritella abbreviata (Sow., pl. 565, fig. 2.) Newton Bushel, Devonshire (De la B.)

- prisea (Monst.) Elbersrenth (Munst.) - Espèce non déterminée. Beckfoot, près de Kirhy

Lousdale (Phil.) Pleurotoma. Espèce non déterminée. Newton

Bushel (De la B.) Murez ? harpula (Sow., pl. 578, fig. 5.) Newton Bushel (De la B.) Plymonth (Hennah.)

Buccinum spinosum (Sow., pl. 566, fig. 4.) Plymouth (Hennah.) Newton Bushel (De Ia B.)

acutum (Sow., pl. 566, fig. 1.) Plymouth (Hen-- brere (Sow., pl. 566, fig. 3.) Newton Bushel .

Devonshire (De la B.) - imbricatum (Sow., pl. 566, fig. 2.) Newton

Boshel (De la B.) Plymonth (Hennah.) Bellerophon tenuifascia (Sow., pl. 470, fig. 2, 3.) Snd de l'Irlande (Weav.) Newton Bushel, De-

vonshire (De la B.) - oratus (Sow., pl. 37, sons le nom d'Ellipsolithes oratus) Sud de l'Irlande (Weav.)

- hiuleus (Sow., pl. 470, fig. 1.) Blankenhnrg (Hon.) B. striatus (Goldf.) - Hapschii (Defr.) Chimay; Blankenburg (Hon.)

- nodulosus (Goldf.) Bensberg (Han.) - cornu arietis (Sow., pl. 469. fig. 2.) Montagnes

de Catskill (Harn.) - apertus (Sow., pl. 469, fig. 1.) Plattsburg, New-York (Han.)

- costatus (Sow., pl. 470, fig. 4.) Plymouth (Hennah.) Pokroi (De Bneh.) - Espèce non déterminée. Plymouth. (Hen-

nah.) Conularia quadrisulcata (Miller.) Gloncestershire (Weav.) Borenshult, Ostrogothie, A.; Cascade

dn Montmorency, Bas-Canada (Hon.) - pyramidata. . . . May, près de Caen (Deslongchamps.)

- teres (Sow., pl. 260, fig. 1 et 2.) Lockport,

Amérique septentrionale (Hon.) - Espèce non déterminée. May, Calvados (Deslong.)

Orthoceratites striatus (Sow., pl. 38.) Snd de l'Irlande (Weav.) Malmöe, Christiania (Al. Brong.)

Cascade du Trenton, New-York (Han.) - undulatus (Sow., pl. 59.) Sod de l'Irlande

(Weav.) Tzarko-Sselo, près de Saint-Pétersbourg (Al. Brong.)

l'Irlande (Weav.) - circularis (Sow., pl. 60.) Gloncestershire; He-

refordshire (Weav.) Plymonth (Hennah.) - annulatus (Sow., pl. 133.) Gloucestershire

(Weav.) Gerolstein , Eifel (Schlot.) - flexuorus (Schlot.) Oeland; Gerolstein; Eifel (Hnll.) Black-River, New-Yark (Hon.)

— communia (Wahl.) Commun en Snède, A. - duplex (Wahl.) Kinnekulle, Suède, A. Black-

River, New-York (Hon.) - trochlearis (Dalman.) Solleroe, Dalécarlie, A. - turbinatus(Dalman.) Balecarlia; lle d'Oeland, A.

- centralis (Dalman.) Sollerne, Dalécarlie, A. - gracilis (Schlot.) Hellenburg, Nassau (Al-

Brong.) Wissenbach (Horn.) - crassiventer (Wahl.) Bords N.-O. du lac Huron

(Hen.) - duples (Wahl.) Black-River, New-York (Han.) - fulcata. . . . . Cascade du Trenton (Hæn.)

- tenuls (Wahl). Geistlichenberg, près de Herborn (Hen.)

- rectus (Bosc.) Kuchel , près de Prague (Hæn.) - regularis (Schlot.) Oeland (Ilan.) Elbersreuth, Bavière (Munst.)

- gigantous (Sow., pl. 246.) Gerolstein (flæn.) Elbersreuth; Regnitzlosau, Bavière (Munst.) - exceptions (Goldf.) Bensberg; Gledbach, près

de Mülheim (Hæn.) - striolatus (Mever.) Herborn; Dillenberg

(Meyer.) - acuarius (Munst.) Elbersreuth (Munst.)

- striapunctatus (Munst.) Elbersreuth (Munst.) - cingulatus (Munst.) Elbersreuth (Munst.)

- torquatus (Munst.) Elbersreuth (Munst.) - Steinhaueri (Sow., pl. 60, fig. 4.) Elbersreuth (Munet.)

- carinatus (Munst.) Elbersreuth (Munst.) - linearis (Munst.) Elbersreuth (Munst.)

- irregularis (Munst.) Elbersreuth (Muust.)

- Espèce non déterminée. Glancestershire; Herefordshire (Weav.) Plymouth (Hennah.) Environs de Saint-Pétersbourg (Strangways.)

Cyrtoceratites ammanius (Goldf.) Cascade du Montmureney, Bas-Canada (Horn.) - compressus (Galdf.) Eifel (Han.)

- depressus (Goldf.) Gerolstein (Hæn.) - arnatus (Goldf.) Bensberg (Han.)

Lituites perfectus (Wahl.) Müsseberg, Spède (Al. Brong.) Revel (Han.)

- imperfectus (Wahl.) Jungby, Suède(Al. Brong.) Nantilus globatus (Sow., pl. 481.) Sud de l'Irlande

(Weav.) Identique avec le N. Wrightii ci-après (Fleming.) - multicarinatus (Sow., pl. 482.) Snd de l'Ir-

lande (Weav.)

- complanatus (Sow., pl. 261.) Scarlet, lle de Man (Henslow.)

Orthoceratites paradoxicus (Sow., pl. 457.) Snd.de | Nautilus cariniferus (Sow., pl. 482, fig. 5 et 4.) Black Rock, près de Cork, Irlande (Sow.) - divisus (Munst.) Geistliehenberg, près de Her-

born (Han.)

- Wrightii (Flem.) Cork (Wright.) - funatus (Flem.) Cork (Sow.) Ellipsolites (Sow.

pl. 32.) Ainsi que les deux suivantes. - compressus (Flem.) Cork (Sow. pl. 38.)

- aratus (Flem.) Sud de l'Irlande (Weav.) Hof; Schleitz (Munst.) (Snw., pl. 37.) Ammanites Henslowi (Sow. , pl. 202.) lle de Man

(Henslow.) - aubnautilinus (Schlot.) Wissenbach, près de

Dillenburg (Han.) - Espèce non déterminée. Glaucestershire ; Herefordshire; Sud de l'Irlande (Weav.) Newton Bushel (De la B.) Eifel; Hof; Frankenberg; Her-

### Caustacés.

born (Munst.)

Calymene Blumenbackii (Al. Brong., pl. 1, fig. 1.) Dudley; Lebanan; Ohio; Newport; Utica, Etats-Unis (Al. Brong.) Glaucestershire; Herefordshire (Weav.) Skartofta, Scanie; Ostrogothie,

A.; Blankenbeim (Hæn.) - macrophthalma (Al. Brong., pl. 1, fig. 4.) Etats-Unis; Cromford, près de Dusseldurf (Al. Brong.) Dudley (Weav.) Shropshire (Stokes.) Dillen-

burg (Hon.) - cariolaris (Al. Brong., pl. 1, fig. 5.) Dudley ( Stokes, ) Gloucestershire : Herefordshire

(Weav.) - Tristani (Al. Brong., pl. 1, fig. 2.) Breuville; Cotentin ; Falaise ; Lahnuandière ; Baiu , près de Rennes (Al. Brong.) Augers; Genesee (Hon.) - bellatula (Dalman.) Husbyfjöel, Ostrogothie, A. - ornata (Dslman.) Husbyfjöel , Ostrogathie, A.

- verrucosa (Dalman.) Varving, près de la Montagne de Billingen, Westrogathie, A. - polytoma (Dalman.) Ljung, Ostrogathia, A.

- actinura (Dalman.) Berg, Ostrogothia, A. - schrops (Balman.) Furudal, Dalécarlie; Ostrogothie, A.

- Schlotheimi (Brnnn.) Blankenheim (Hæn.) - latiferus (Bronn.) Blankenheim (Hæn.)

- ? aqualis (Meyer.) Herborn; Dillenberg (Meyer.) Asaphus cornigerus (Al. Brong., pl. 2, fig. 1.) Environs de Saint-Pétersbourg (Al. Brong.) Revel (Schlot.) Blankenheim (Hæn.)

- cordigerus (Al. Brong., pl. 2, fig. 4.) Dudley (Stokes.)

- Hausmanni (Al. Brong., pl. 2, fig. 5.) Nehou (Manche.) Prague (Al. Brong.) Canada; Montagnes de Catakill; Karlstein; Kugel (Horn.) - Do Buchii (Al. Brong., pl. 2, fig. 2.) Dinevawr

Park: Pavs de Galles; Cyer, Nurwège (Al. Brong.) Eifel (llan.)

Asaphus Brongniartii (Deslongchamps.) May, Nehou, Normandie; Eifel (Al. Brong.) — estenualus (Wahl.) Husbyfjöel; Heda, Ostrogo

thie, A.

— grannlains (Wahl.) Varving; Olleherg, Westrogothie; Furudal, Dalécarlie, A.

- angustifrons (Dalman.) Husbyfjüel, Ostrogothia, A. - Aeros (Dalman.) Kinneknile, Westrogothie;

Vikarhy, Dalécarlie. A. — azpanens (Wahl.) Commun en Suède, A.

- zxpansus (Want) Common en Suede, A.
- platynoins (Dalman.) Westrogothic, A.
- frontalis (Dalman.) Ljung, Ostrogothic, A.

Irontaita (Dalman.) Husbyfjöel, Ostrogothie, A.
 Palpebrasus (Dalman.) Husbyfjöel, Ostrogothie, A.

palpebrasus (Dalman.) Husbyfjöel, Ostrogothie, A.

— cross couda (Wahl.) Husbyfjöel; Ghristiania; Bain; Tzarko-Sselo (Al. Brong.) — Sulzeri.... Ginez, Bohéme (Hun.)

Ogygia Guettardii (M. Brong., pl. 5, fig. 1.) Angers (Al. Brong.)

— Desmaresti (Al. Brong., pl. 3, fig. 2.) Angers

Desmaresti (Al. Brong., pl. 3, fig. 2.) Angers
 (Al. Brong.)
 Wahlenbergii (Al. Brong.) Angers (Al.

Brong.)

— Sillimanni (Al. Brong.) Rives dn Mohawk,
près de Schenectady (Al. Brong.)

Paradoxides Tassini (Al. Brong., pl. 4, fig. 1.) Olatorp, Westrogothie (Al. Broug.) Ginez, Bobême (Hœn.)

- spinulasus (Al. Brong., pl. 4, fig. 2.) Olenus spinulosus (Wahl.) Andrarum, Scanie (Al. Brong.) Westrogothic, A.

— gibbosus (Al. Brong., pl. 3, fig. 6.) Olenus gibbosus (Wahl.) Kinnekulle (Al. Brong.) — scaraboides (Al. Brong., pl. 3, fig. 5. Olenus

scaraboidea (Wahl.) Falköping (Al. Brong.) Ostrogothie; Westrogothie, A. — Hoffii (Goldf.) Braatz, près de Ginez, Bohème

(Al. Brong.)
Nileus armadillo (Dalman.) Hushyfjöel et Skarpisen, Ostrogothie; Tomarp, Scanie; Fnrudal,

Dalécarlie, A.

— glomerinns (Dalman.) Husbyfjöel, Ostrogothie, A.

Illanua centanrus (Dalman.) Ile d'Ocland, A.
— centrosus (Dalman.) Hushyfjöel, Ostrogothie, A.

— latecauda (Wahl.) Osmnndsberg, Dalécarlie, A. Ampya nautus (Balman.) Skarpäsen et Husbyfjöel, Ostrogothie; Varving, Westrogothie, A. Olenus bucephalus (Wahl.) Olstorp, Westrogo-

Otenus bucephalus (Wahl.) Olstorp, Westrogothie, A. Agnosina pisifarmis (Al. Brong.) Kinnekulle, Misseherg: Westrogophia [41] Brong.)

Mösseberg; Westrogothie (Al. Brong.)

Isateins gigas (Dekay.) Cascade du Trenton.

Asaphus platycephalus (Stokes.)

- planns (Dekay.) Cascade du Trenton.

Trilobites. Espèce non déterminée. Environs de Saint-Pétersbourg (Strangways.) Ile de Man (Henslow.) Brixham, Devonshire (De la B.) Newton Bushel (Radley et De la B.) Elbersreuth (Munst).

Poissons.

Ichthyodorulites (Buckl. et De la B.) Dudley (Clayfield.) Herefordshire (Phil.)

Os de poissons et une dent. Tortworth. Gloncestershire (Weaver.) Empreintes de vertèbres de poissons. Snd de l'Ir-

lande; Weaver 1.

1 On doit faire observer que la collection de M. R. Hennah renferme plusieurs fossiles non encore décrits du calcaire de la grauwacke de Plymouth, parmi lesquels M. Sowerby a indiqué les suivants:

#### Canchiferes.

Spirifer reliculatus (Sow.) MS. Se trouve aussi en Irlande (Sow.) — pentagonus (Sow.) MS.

— principonae (30w.) inc.

Terebratula Hennahiana (Sow.) Oblongue, presque earrée, convexe et unie; un large sillon an
milieu de la plus grande valve dont la natéce
est très-saillante.

— gigantea (Sow.) Ovale, bord inférieur presque en ligne droite; valves également convexes, an pen aplaties vers le bord inférieur; natéce de la grande valve peu saillante et non courbée : einq pouces et demi de long sur quatre de

- rainndata (Sow.) Globuleuse, unie; natéces grandes, se touchant.

— Semblable à T. affinis; mais elle est plus longue, ses stries sont plus fines, et la natéce de sa grande valve est saillante; elle est anssi nn peu plus plate.

- lackryma (Sow.) MS.

Producta auomala (Sow.) MS. Se tronve aussi
en Irlande et à Preston (Sow.)

#### Malinaques.

Turbo cirriformis (Sow.) Spire conrte, à trois tours très-convexes et nois; longuenr égale à la largeur.

is largeur.

Natica?.... Presque globulense; spire pointne; les
tours, dont le dernier est grand, sont peu nombreux et nois.

Terebra Hennahiana (Sow.) Inrriculéa, côtés presque en ligne droite; tours de spire plats, traversés par des stries profondes et légèrement courhées. Se trouve aussi à Preston (Sow.)

L'inspection seule de la liste précédente fait voir que dans le groupe de la grauwacke, les débris organiques présentent des formes très-variées; nous donnerons ici le résumé suivant des classes et genres d'animaux qui s'y rencontrent.

ZOOPHYTES. Manon, Soyphia, Trages, Gorgonia. Stromatopora, Madrepora, Cellepora, Relepora, Flustra, Coscinopora, Ceriopera, Lithodendron (renfermant les Caryophillia), Antophyllum, Turbiuolia, Cyatophytlum, Strombodes, Astrea, Cotumuaria, Catenipora, Syringopora, Calamopora, Autopora, Favosites, Mastrema et Amplenus,

RABIAIRES. Pautacrinites, Actinocrinites, Cyathocrinites, Platycrinites, Rhodocrinites, Melocrinites, Cupressocrinites, Eugeniacrinites, Eucalyptocrinites et Sphærocrinites.

Annelines, Serpula.

Concurrence. Thecides? Spirifer (Datthyria, Dalman.) Terebratula, Strygocephalus , Calcrola, Strophomena, Producta, Gryphaa, Pecten, Plagiostoma, Megalodon, Trigonia, Cardium, Cardita, Isocardia, Cypricardia? et Posidonia. Mollusques. Patella, Pileopsis, Melanopsis,

Melania, Natica, Nerita, Solarium, Delphinula, Cirrus, Pleurotomaria, Euomphalus, Trochus, Turbo, Turritella, Pleurotoma, Murez ? Buccinum , Bellerophon , Conularia , Orthoceratites , Cyrtoceratites, Lituolites, Nantilus et Ammonites. Caustaces. Les différents genres de Trilobites, savoir : Calymene, Asaphue, Ogygia, Paradosides, Nileus, Itlanus, Amphyx, Olenus, Agnostus et Isotelus.

Poissons. Os, denis el défenses (Ichthyodorutites.)

Nous trouvons, dans ce catalogue, nn mélange de genres vivants et degenres éteints, qui est vraiment remarquable, lorsqu'on considère la grande ancienneté des roches qui les contiennent. Il est permis de donter que tons ces genres aient été déterminés d'une manière exacte, et de penser qu'on s'est peut-être trop hâté d'en rapporter quelques-uns à ceux qui existent aujourd'hni; mais , même en admettant cette hypothèse . on voit évidemment que la structure organique était bien plus développée à cette époque qu'on ne l'avait supposé.

D'après les différentes formes des fossiles que l'on trouve dans la grauwacke, on peut

formaient les parties solides, vivaient, comme ceux de l'époque actuelle, dans des positions différentes. Les uns préféraient les eaux profondes, d'autres étaient organisés pour vivre dans des mers basses, et un assez grand nombre nageait librement an milien de l'Océan ; ceux-ci se tenaient dans des fonds d'une certaine espèce, tandis que d'autres recherchaient ceux d'nne nature différente. Les coquilles les plus abondantes appartiennent aux genres Orthoceratites , Producta , Spirifer et Terebratula. Les orthocératites ont souvent des dimensions considérables. Lenr longueur s'élève quelquefois insqu'à plus d'un mètre, de sorte que, s'ils ont réellement appartenu autrefois à un mollusque nageant, analogue au nautile vivant actuellement, quelques-uns de ces animaux doivent avoir surpassé de beaucoup en grande ur les animaux de la même famille que nous connaissons aujonrd'hui. Les trois derniers genres cités, qui sont les plus abondants, forment un groupe naturel que les naturalistes suédois ont partagé en genres, sous les dénominations de Leptæna (Producta), Orthis, Cyrtia, Delthyris (Spirifer) Gypidia, Atrypa, Rhynchora et Terebratula ; les différences que présentent leurs caractères ayant été jngées suffisantes pour justifier la formation de ces genres. En supposant que cette classification soit fondée, il paraltrait, d'après les listes d'espèces produites par ceux qui l'ont proposée, que leurs Terebratula sont rares dans les roches anciennes, telles que eclles dont nons nons occupons, tandis qu'elles sont abondantes dans les couches plus récentes.

Les Producta sont, comme nous l'avons vu, communes dans ce groupe et daus le gronpe earbonifère, et existaient encore pendant le dépôt du zechstein. Les Spirifer qui abondaient anssi pendant le dépôt de la grauwacke et de la série carbonifère, ont été observés an-dessus, même jusqu'à l'étage du lias, dans lequel on a déconvert trois espèces de ce genre, dont l'une, le Spirifer Walcotii, est une coquille tres-commune conjecturer que les divers animaux dont ils et très - caractéristique. Les Terebratula

qui, même en admettant les divisions spédoises, existent dans les séries précédentes, peut-être même dans les plus élevées, se sont conservées, jusqu'à l'époque actuelle, puisque nous en counaissons plusieurs espèces vivantes. D'après cela, si l'on prend ce groupe naturel d'animaux, tel qu'il existait lors de cette ancienne période, dans laquelle on pent probablement comprendre le calcaire carbonifère, et si on le suit à travers les divers terrains qui se succèdent insqu'anx étages supérieurs, on voit que les Products ont disparu les premiers, et ensnite les Spirifer, tandis que les Terebratula ont traversé tontes les révolutions qui sont survenues à la surface de notre planète.

Les individus de la famille des Trilobites

fourmillaient dans certaines positions particulières, pendant le dépôt de la grauwacke. Daus quelques endroits du pays de Galles , l'Asaphus Debuchii (Fig. 97) est si aboudant, que les fenillets des schistes en sont couverts, de sorte que probablement des millions de ces auimaux out vécu et ont peri uon loin des endroits où nous retrouyous aujourd'hui leurs débris. Cette espèce ne se rencontre pas seulement dana le pays de Galles, quoiqu'elle y soit excessivement abondante ; mais ou l'a aussi découverte en Norwège et eu Allemague. L'espèce de Trilobiteque l'on connaît depuis longtemps dans les collections sons le nom de Tritobite de Dudley, parce qu'on l'a trouvée abondamment dans cette localité, est le Calumene Blumen-





bachii de M. Al. Brongniart (Fig. 98). Cette espèce existait sur une étendue de pays cousidérable ; car ce n'est pas senlement en Angleterre, en Allemagne et en Suède qu'on l'a déconverte; on l'a aussi retronvée dans l'Amérique septentrionale. Quoique plusieurs parties de ces animaux se trouvent dispersées de manière à faire conjecturer qu'elles ont été séparées par la décomposition qui est survenue après la mort de l'animal, cependant, comme on rencontre anssi beaucoup d'individus entiers, parfaitement conservés, et sonvent dans nn état de contraction qu'on conçoit qu'un grand trouble a du produire sur des animaux de ce genre, on est conduit à présumer que sonvent ces animanx ont

qu'ils ont été subliement enveloppés dans des matières quis ont dereune par la snite une roche dure, circonstance qui enterpe la ché que la décomposition ne sépart le parties solides de ces animans. Les formes de la famille des l'indibites sont bien plus variées qu'on pourrait le supposer, d'aprèt l'Amphau et le Caphurès représentés plus haut; c'est ce que l'on peut voir par les figures ci-



Fig. 100.



0

été victimes d'une catastrophe soudaine , et sentent l'Agnostus pisiformis; la première

grossie, et la seconde de grandeur naturelle. Cette famille des Trilobites paraît aculellement avoir entièrement disparu de la classe des animaux vivants; et peut-être, d'après l'étal actuel de nos consissances sur les débris organiques, y a-t-il lieu de présules débris organiques, y a-t-il lieu de présuner que cette disparition a précéde celle des Producta; a nous sommes d'un mois presque certains qu'elle a été de beaucoup antérieure à celle des Spirifer, puisque, jusqu'à présent, on n'a pas tronvé la plus petite trace de trilobite, ai dans le muschelkalk, ni dans le lias.

Il n'en est pas de même des Crinoïdes : queiqu'elles soient, de même que les trilobites, communes dans cette ancienne période, elles se continuent jusqu'à l'époque actuelle, bien que plusieurs genres que l'on observe dans la série de la grauwacke et dans le groupe carbonifère, paraissent avoir disparu avant le dépôt de la série oolitique, tandis qu'il en est apparu de nouveaux. Le genre Pentacrinites se trouvant, d'après M. Goldfinss, dans les terrains dont nous nous occupons, et son existence dans les mers actuelles étant bien constatée, on voit que ce genre a survécu aux diverses révolutions qui se sont succédé à la surface de la terre. On a même admis, à une certaine époque, qu'une espèce particulière, le Pentacrinites caput Medusæ, était commune à l'Océan actuel et au lias; mais ce fait est maintenant révoqué en doute.

La dicoaverte de ces défenses de poissons, qu'on désigne sous le nom d'Ichthyrodoruliter, dans la série de grauwacle, est un fait digne d'attention, en eq qu'il montre que la classe d'animaux à laquelle elle suppartiennent se trouvait déjà parmi les plas anciens babiants du globe, et qu'ils not continué d'exister, au moins en Europe, à toutes les époques postrieures, janqu'a celle des roches crétacées inclusivement, bien que les sepèces y soient différentes, autant du moins que nous pouvons en juger d'après les diverse formes de ces défenses. Dans les autres terrains, les ichthyrodorulites sont ordinairement accommande de podaire de poissons:

cependant on n'a pas encore découvert de palais dans la grauwacke; mais cela ne doit pas nous surprendre, car jusqu'ici on n'a encore indiqué, dans ce terrain, que deux échantillons d'ichthyodorulites.

Parmi lescoraux, nous trouvous plusieurs, genres qui cristein atquord'hni çi cun fait qui mérite d'être remarqué, c'est que, dans toute la série des roches fossilières, partout où 100 rencontre une accumulation de pobylières, assec considérable pour justifier la supposition de récifs ou de bancs de co-raux, on y reconnaît les genres desre et Caryoshyllia, et que, d'après les observars continues par se considérable pour des productions les plus récentes des naturalistes, ce continues plus récentes des naturalistes, ce continue que deux autres, qui sout encore les principans architectes des récifs de co-raux qui se forment aujourl'huis raux qui se forment aujourl'huis.

Ce que nous savons sur l'espèce de végétation qui existait et qui a été ensevelic pendant l'époque du groupe de la grauwacke, est trop peu de chose pour que nous puissions avancer aucune conclusion générale à ce sujet. Tout ce que l'on peut dire, c'est que probablement elle était à peu près semblable à celle dont nous retrouvons en abondance les restes dans la série carbonifère. On savait depuis longtemps qu'il existait de l'anthracite dans la grauwacke du nord du Devonshire; mais, jusqu'aux recherches de M. Weaver dans le sud de l'Irlande, ce fait n'avait pas été apprécié à sa juste valeur : avant cette époque on ne croyait pas que des dépôts charbonnenx, d'une étendue considérable, pussent former une partie du groupe de la grauwacke. Ce géologue a fait reconnattre que tout le combustible de la province de Munster, excepté celui du comté de Clare. doit être rapporté à cette époque. « A Knockasartnet, près Killarney, et au nord de Tralée, des lits peu épais d'anthracite, dont l'inclinaison varie depuis 70° jusqu'à la verticale, se trouvent encaissés dans la grauwacke et le schiste argileux. Cet aucien dépôt de combustible est beaucoup plus développé dans le comté de Cork, particulièrement près de Kanturk, où il s'étend

depuis le nord du Blackwater jusqu'à l'Allow. » L'anthraeite est employée pour euire la pierre à chaux dans les environs; et l'on estime que les mines de Dronagh fournissent par an 25,000 tonnes de ce combustible. « L'anthracite et les couches pyritifères qui l'accompagnent, présentent en abondance des impressions végétales, qui appartiennent principalement aux Equisetum et aux Calamites, avec quelques traces de Fucoides.» M. Weaver a observé ee combustible dans diverses localités, et parmi les dépôts qu'il énumère, il eite les eouches qui se trouvent dans le comté de Limeriek, sur la rive gauche du Shannon, au nord d'Abbeyfeale et à Longbill 1.

M. Élie de Beanmont a observé que les roches de grauwacke qui existent dans le pays nommé le Bocage, dans le Calvados, et celles qui sont à l'angle sud-est des Vosges, contiennent des impressions végétales qui ne différent que bien peu de celles qu'on rencontre dans les houillères, et qu'on y trouve aussi de l'anthracite, qui est quelquefois exploitée. D'après la direction des conches, il considère tous ces dépôts comme étant de formation contemporaine, et il les rapporte à la partie supérieure du groupe de la grauwacke'.

On voit iei, d'une manière évidente, quedes accumulations de végétaux, en assez grande quantité pour former des couches de combustible, ont commencé, en Europe, à une époque très-reculée ; il paratt qu'il en a été de même en Amérique; car, d'après le professeur Eaton, on trouve de l'anthracite dans des dépôts équivalents, à Worcester dans le

Massachusset, et à Newport'. Ce fait est important, en ce qu'il prouve l'existence de continents, avec des végétaux à leur surface, à une époque qui était contemporaine, ou à peu près, avec la première apparition de la vie animale.

Bien qu'en considérant la masse des terrains de grauwacke, on soit frappé de la petite quantité de débris organiques qu'ils contiennent, on doit cependant admettre que l'atmosphère était alors capable d'alimenter la végétation, et la mer d'entretenir des Zoophytes, des Crinoïdes, des Annélides, des Conchifères, des Mollusques, des Crustacés et des Poissons. Qu'il ait existé encore d'autres animaux, c'est un fait sur lequel il nous est impossible de prononcer, vu l'abscnee totale de leurs débris; cependant il est assez naturel de supposer que la végétation n'existait pas seule sur les continents. et que, d'après l'harmonie générale qu'on observe dans la nature, elle servait de nourriture à des animaux terrestres, dont l'organisation était en rapport avec les eirconstances sous lesquelles ils étaient placés.

Fige 101.

Cyathophyllum turbinatum, Goldf.

Weaver, Proceedings of the Geological Society,

2 Elie de Beaumont, Recherches sur quelquesunes des révolutions qui ont eu lieu à la surface du

<sup>1</sup> Eaton. American Journal of Science, votume XIX.

### SECTION X.

#### GROUPE FOSSILIPÈRE INFÉRIEUR.

Ce groupe n'est guère établi que par des motifs de pure convenance, pour comprendre ces terrains dans lesquels des roches, contenant quelques débris organiques, se trouvent quelquefois mélées avec des couches avant les mêmes caractères que celles qui serout comprises sous le titre de Roches non fossilifères. En descendant l'échelle des terrains, nous semblons être arrivés à un état du globe qui offrait une combinalson des causes qui out produit les couches fossilifères, et de celles auxquelles on attribue les roches nou fossilifères. Nous devons naturellement concevoir que, peut-être par l'action alternative de causes particulières . il y a eu un passage, de cet état de la surface du globe pendant lequel l'action chimique dominait, à cet autre état pendaut lequel les produits de l'action mécanique sont devenus plus abondants, puisque cette manière de voir s'accorde avec ce que nous savous sur les dépôts des roches en général. Nous observons, en effct, bien que certaines révolutions subites aieut pu survenir dans des localités particulières, qu'en voyant les choses sur une grande échelle, un changement général dans les circonstances de la formation des roches ne s'est effectué que

On a déjà remarqué dans la série de la granwacke ces alternatives ou mélanges de substances, qui proviennent, les unes de l'action mécauique, les autres de l'action chimique ; la seule différence qui paraisse exister, c'est que ces alternatives devienuent plus fréquentes, comme cela doit être, à mesure qu'on approche de la grande masse des roches cristallines. En fait, il u'y a guère de raison pour ne pas considérer ée groupe comme formant la partie inférieure de la série de la grauwacke : les débris organiques, autant que uous pouvons en jugêr, sont semblables, et les caractères minéralogiques de la partie qui peut avoir eu une origine mécanique sont aussi les mêmes, excepté peut-être que les schistes argileux sont plus abondants et les roches arénacées plus rares; au reste, cette distinction tend uniquement à faire supposer un trausport par les eaux opéré d'une manière plus tranquille, si toutefois ces schistes, souvent en masse considérable, ont été réellement déposés par des eaux qui charriaieut une masse de détritus qu'elles tenaient mécaniquement en suspen-

sion. Cependant, comme quelques géologues

paraissent penser que ces roches peuvent

d'une manière plus ou moius graduelle.

être séparées du groupe de la granwacke, rien ne s'oppose à ce que nons conservions ce groupe pour le moment, d'autant plus qu'il nous servira à observer le passage d'une grande classe de roches stratifiées à une autre.

Les schistes de Tintagel (Cornouailles) et ceux du mont Snowdon (pars de Galles). qui contiennent les uns et les autres des débris organiques, ont été quelquefois considérés comme étant d'une date plus ancienne que la grauwacke commune. Les premiers sont des schistes argileux qui passent à la variété compne sous le nom d'ardoise. Les derniers sont aussi des schistes argileux; mais ils sont associés avec quelques roches équivoques, dont la composition n'est pas tout - à - fait évidente. Pour les désigner, MM. Phillips et Woods ontemployé provisoirement le nom de Stéaschiste : il est presque impossible, cependant, que ces roches soient de la stéatite; car, d'après l'analyse qu'en a faite M. Phillips, elles sont principalement composées d'alumine et de silice, avec une petite proportion de chaux, et seulement une légère trace de magnésie, substance qui entre ordinairement pour une portion considérable dans les composés stéa-

Les débris organiques que l'on a recueilis, soit à Tintagel, soit sur le sommet du Snowdon, sout loin d'être bien conservés. Ceux de cette déraière localité sont plus déterminables, et on trouve qu'ils consistent principalementen coquilles, parmi lesquelles quelques-unes paraissent se rapporter au genre Producta 3.

titeux '.

MM. Brongniart et d'Omalius d'Halloy ont observé les premiers les alternatives de ro-

1 Phillips and Woods , Annals of Philosophy , 1822.

20a irouvera dans les Annals of Philosophy, vol. IV (1829), pl. 17, nouvelle série, des figures représentant les restes organiques recueillis par MM, Phillips et Woods su mont Snowdon. Des coquilles de Tintagel et da Snowdon ge trouvent aussi figurées dans les Geol. trans., volume 1V, pl. 25.

ches granitiques et de roches schisteuses du Cotentin et de la Bretagne, et ils ont fait remarquer que ces dépôts schistenx . ainsi associés avec des composés granitiques, étaient probablement fossilifères . La granwacke de ces contrées paraît certainement être associée, particulièrement dans sa partie inférieure, avec des roches dont l'origine mécanique est loin d'être évidente; mais, en les étudiant, il faut bien prendre garde aux filons de granite et autres énanchements de la même roche que l'on observe anssi dans cette contrée, Il arrive même que des masses décidément cristallines, telles que certaines variétés de siénite, sont tellement mélées avec les grauwackes, qu'il est presque impossible de fixer la limite où commence la série dans laquelle dominent les composés confusément cristallisés, et où se terminent les roches d'origine mécanique et fossilifères. On voit aussi des grès extrêmement solides. faisant évidemment partie des roches fossilifères de la Normandie , passer si complétement à une roche quartzeuse, que souvent, comme l'a observé M. Brongniart, on serait tenté de les croire produits par une cristallisation confuse.

L'étude de cette partie de notre sujet doit toujonrs être accompagnée de beancoup de difficultés; car, indépendamment du mélange de schistes chloriteux, talqueux et autres, avec les dépôts fossilifères inférieurs, mélange occasionné par des circonstances que nous avons signalecs plus haut, nous sommes encore embarrassés par la présence de roches ignées qui ont été injectées au milieu de ces dépôts, suivant leurs plans de stratification, et qui produisent ainsi les apparences les plus trompenses. Une autre circonstance occasionne aussi beauconp de difficultés, c'est l'altération que les roches out éprouvée par l'introduction violente, au mi- " lieu d'elles, des granites et autres masses d'origine ignée, qui, lorsqu'elles sont en masses considérables, causent des changements très-remarquables, comme on l'ob-

I Journal des Mines, tom. XXXV, 1814.

serve, entre autres exemples, sur les schistes argilenx de la grauwacke, qui prennent l'apparence d'une variété de roches plus anciennes.

Il est évidemment impossible de préciser les limites des dépôts fossilifères, et de tracer des lignes de séparation entre ces dépôts et les roches non fossiliféres. Tont ce que nons ponvons conclure, c'est que des débris de la vie organique s'ensevelissaient dans des dépôts d'origine mécanique, tont aussi bien pendant cette période que pendant celles qui l'ont suivie. Onant à l'abondance et aux diverses structures des animaux qui ont joui les premiers de l'existence, c'est un sujet sur lequel nous u'aurons peut-être jamais d'idées bien arrêtées; car la conservation d'une portion quelconque de leurs parties les plus solides, doit avoir dépendu d'une grande variété de circonstances, qui probablement n'ont pas dù être trés-favorables, pendant un état de choses durant lequel avait lieu le passage, entre la production des gneiss, des micaschistes et d'antres roches analognes, et celle de dépôts d'origine évidemment mécanique.

Quelle qu'ait été l'espèce d'organisation animale qui a paru la première à la surface de notre planéte, nous pouvons être certains qu'elle était digne du dessein et de la sagesse qui ont toujours présidé à toutes les opérations de la nature, et que chaque créature était spécialement organisée pour la position qu'elle était destinée à occuper. Anssi. quand nous voulons faire des conjectures sur ce premier état de la vie, nous devons avoir toujours présente à l'esprit cette régle générale d'adaptation des animaux aux circonstances dans lesquelles ils sont placés. Si done nous vonlons rechercher quelles espèces d'animaux, d'après les caractères généranx de ceux que nous connaissons anjourd'hui, ont pu exister à une époque où ils devaient avoir comparativement une grande difficulté à se procurer le carbonate de chaux nécessaire à lenrs parties solides, nons sommes conduits à reconnaître que, vu la rareté de cette dernière substance, ce sont des animaux charnus et gélatinenx, tels que des

Médusee et autres analogues, qui ont pu être alors les plas abondants. Par conséquent, il est possible que les mers aient nourri à cette époque un grand nombre de ces animaux et d'autres semblables, tandis que les crustacés et autres animaux à parties solides étaient d'une extréme rareté.

Ces remarques ont simplement pour but de montrer que la rareté des débris organiques, que présentent les dépôts fossilifères inférieurs, ne prouve nullement une rareté d'animaux pendant la même période . bien qu'on puisse en conclure que les testacés et antres animaux à parties solides n'étaient pas abondants. Des animaux entiérement charnus peuvent avoir existé par millions, sans qu'il nous en soit parvenu la moindre trace. Pour pronver cette assertion, s'il en était besoin, il suffit d'examiner s'il y a la moindre possibilité que quelque partie des nombrenx animaux charnus qui fourmilleut aujourd'hui dans quelques mers, puisse se conserver et se transmettre aux âges futurs à l'état fossile 1.

à l'état fossile '.

Arant de quitter ce sujet, on peut remarquer que, bien qu'une abondante distribution de carbonate de chaus soit essentielle pour l'existence d'une grande variété d'animaux, cette abstance ne fonorit que trèspeu aux besoins de quelques-uns, méme de ceax à vertebres, tels que les requins et les poistons cartiligienenx en général. Cette supposition, qu'il y a en quelque relation entre les animaux à parties solides, et la facilité de se procurer du carbonate de chanx à la sarface du globe, est tout-à-fait d'accord

 avec le dessein manifesté dans la création . I parce qu'à toutes les périodes on reconnatt des traces évidentes de ce dessein, et une harmonie constante entre les formes des êtres organiques et leur mode d'existence. Si nous supposons qu'une masse d'animaux soit subitement créée, et que chacun d'eutre eux soit particuliérement pourvu de ses parties solides, le carbonate de chaux contenu dans ces êtres serait, sans nul doute, suffisant pour entretenir, pendant une succession de siécles, une quantité constante des mêmes animaux : car, en se dévotant entre eux. cette substance qui leur est nécessaire se transmettrait de l'un à l'autre. Nous sommes cependant certains que les choses ne se sont pas passées ainsi; car les parties solides des animaux qui ont été successivement enseve- jourd'hui,

lis dans diverses roches, constituent une grande proportiou de quelques-unes de ces roches, et si on les retirait des dépôts fossilifères eu général, l'épaisseur de ces dépôts se trouverait considérablement diminuée. D'après cela, si les débris d'animaux n'avaient pas été ensevelis, et si ces mêmes animuax u'avaient pas trouvé d'autre carbonate de chaux que celui qu'ils pouvaient se procurer en se détruisant les uns les autres, afin de se uourrir, la surface de notre planéte n'aurait pas été telle qu'elle est maintenant; et par conséquent, comme, dans la eréation, les choses sout constamment disposées pour le but que la nature s'est proposé, l'état général de la vie animale et végétale u'aurait pas été tel que nous le voyons au-

# SECTION XI.

#### ROCHES STRATIFIÉES INFÉRIEURES OU ROCHES NON FOSSILIFÈRES.

Schiste argileux; Phyllade (Daubuisson); (Clayslate, Angl.; Thonschiefer, Allem.) Schiste alumineux; Ampélite alumineux (Brong.); (Aluminous slate, Angl.; Alaun-

schiefer, Allem.)
Schiste novaeulaire; Schiste cottoulaire

(Brong.); (Whetstone state, Angl.; Wetzschiefer, Allem.)
Schiste siliceux; Jaspe schistoids (Brong.);

Flinty slate, Angl.; Kieselschiefer, Allem.) Schiste chloriteux; (Chlorite slate, Angl.; Chloritschiefer, All.)

Sehiste talqueux; Stéaschiste; (Talcose state, Angl.; Talkschiefer, Allem.) Amphibolite schistoïde; (Hornblende state.

Angl.; Hornblende schiefer, Allem.)
Amphibolite (Daubuisson); Hornblende rock,

Amphibolite (Daubuisson); Hornblende rock, Angl.)
Roche de quartz; Ouartzite, Brong.; (Ouartz

rock, Angl.; Quarts fels, Allem.)
Serpentine; Ophiolite, Brong.; (Serpentine, Angl.; Serpentin, Allem.)

Roche de diallage; Euphotide (Haüy, Brong.); Diallage rock, Angl.; Schiller fels, Allem.)

Eurite (Daubuisson); Feldspath compacte,

Petrosilex; (Whitestone, Angl.; Weisstein, Allem.)

Schiste micacé, Mieaschiste (mica state, Angl.; Glimmer schiefer, Allem.) Gneiss (Gneiss, Angl. et Allem.)

Protogine.

Nous voici arrivés à cet aneien état de notre planète, pendant lequel, autant que nons pouvons en juger d'après l'étendne de nos connaissances, il n'y avait à sa surface, ni animany, ni végétaux, Maintenant le géologue, en étudiant cette partie de la croûte du globe, an lieu d'errer en imagination à travers des forêts sur des continents et des mers, environné de végétaux de formes étranges et d'animaux encore plus étranges, doit porter son attention snr les lois qui régissent la matière inorganique. Ce snjet peut, au premier abord, ne pas parattre anssi attrayant que l'examen des formes variées de la vie organique, et des conditions possibles sons lesquelles elle peut avoir existé ; néaumoins il présente autant, sinon davantage d'agréments, en ce que les recherebes auxquelles on se livre, avant lien avec le secours des seiences exactes, concluisent à des résultats plus certains.

Avant d'entrer en matière, nous devons commencer par ayouer que, jusqu'à présent, on a fait peu de recherches sur les causes qui peuvent avoir produit le gneiss, le micaschiste et autres roches analogues. On a fait beaucoup de noms pour distinguer les différentes roches composées et confusément cristallines; et si, pour se livrer à des recherches, on n'avait besoin d'aucun autre secours, on pourrait être satisfait; mais, malheureusement, l'abondance de ces noms a jeté de la confusion dans le sujet; et le plus souvent on s'est contenté de ranger et de déplacer, dans une collection, des échantillons de roches plus on moins variées, que de chercher les relations générales qu'ils pouvaient avoir l'un avec l'autre, et la manière dont tous se rencontraient dans la masse.

On doir reconsattre, à la vérité, que le signet présente de grandes difficultés, en ce capitel présente de grandes difficultés, en ce qu'il demande des connaissances très-étendus dues dans les achiences cauctes jussi il semble que ces difficultés, loin d'être un obstacle, derraient étre au contraire un motif opour stimuler cens qui cultivent ces sciences avec le plus de succès à vocuepre un motifique puisqu'il leur présente un vaste champ pour exercer lorges talents et leur sagechant pour certain de la contraire de la co

Les roches inférieures stratifiées sont trèsvariées dans leurs compositions, et quelquefois clies passent si bien do l'une à l'antre, qu'il est presque impossible de donner des noms distinctifs aux différentes associations. Il est rare que des couches ne contiennent qu'une seule espée minérale, sans mélange d'aucune autre, et que ces couches simples constituent une grande étendue de pays, à moiss qu'on ne considère le sebiste argieux comme fant dans ce as. Toutefois, avant d'aller plus soin , il est nécessaire de faire connaître les roches suivantes, qui paraissent plus particulièrement mériter des noms distinctifs.

### Schiste argiteux.

Cette roche, ainsi que l'indique son nom, est schisteuse et contient une quantité consi-

dérable de matière argileuse. Elle varie matériellement en solidité, en fissilité et en composition, et il est ordinairement impossible de la distinguer , excepté dans ses vanports géologiques, des schistes argileux de la série de la grauwacke; aussi son origine estelle très-douteuse, et ce qui ajoute encore à l'incertitude, c'est que cette roche contient souvent des cubes ou d'autres cristaux réguliers de pyrites de fer ; d'où il résulte évidemment que la roche a été autrefois dans un état qui a permis aux molécules de sulfurc de fer de se disposer librement en cristaux. Au reste, ce fait s'observe dans les dépôts argileux de tous les âges, dont quelques-uns sont décidément d'origine mécanique; c'est pourquoi nous n'avons pas de preuve directe qui montre évidemment que les schistes argileux de cette époque n'ont pas aussi été produits mécanignement ; la finesse du grain ne peut, en effet, nous être d'aucun secours, puisque la texture des schistes ardoises , que l'on retire du groupe de la grauwacke, est tout aussi fine que celle des schistes argileux associés avec le micaschiste ou le gneiss. Il arrive fréquemment, comme on l'observe aussi dans les schistes argileux de ce même groupe, que les plans des feuillets ne sont pas parallèles avec ceux qui paraissent être les plans de stratification, mais qu'ils forment avec eux différents angles. Le schiste argileux passe graduellement au schiste chloriteux, au schiste talquenx et à d'autres roches, en se mélangeant pen à pen de miuéraux particuliers qui finissent par remplacer la matière du schiste argileux.

#### Schiste chloriteur.

Cette roche est fréquetament associée avec la précédente, à laquelle clie est liée par de fréquents passages, tandis que, d'un autre côté, on la voit passer au micaschiste. Elle est essentiellement composée de chlorite, qui est, ou seule, on mélangée de quartr, de feldépath, d'amphihole et de mica, dans diverses proportions.

### Schiste talqueux.

C'est aussi une roche à laquelle passe le schiste argileux, en présentant d'abord quelques plaques de tale et en se changeant ensuite eu ce minéral, qui est généralement associé avec du quartz, ou bien avec du quartz et du feldspath. On observe souvent des passages de cette roche au micaschiste.

## Roche de quarts.

D'après le docteur Macculloeh, qui a tant contribué à nous donner des idées plus exactes sur cette substance. la roche de quartz varie tellement dans sa texture, qu'elle parait être, tantôt d'origine chimique, tantôt d'origine mécanique; circonstance d'uu grand intérêt, puisque cette roche est associée avec un grand nombre de celles dont nous nous occupons. Ce géologue fait observer que le quartz y est rarement entièrement compact et à l'état eristallin, comme il l'est babituellement dans les filons. Lorsqu'il est pur dans cette roche, sa texture est le plus souvent obscurément granulaire : « elle devient graduellement un peu lâche et arénacée, et les graius varient dans leur grosseur et l'intimité de leur union. Tantôt le quartz ressemble à une masse eristalline granulaire : tantot il présente uu mélange de texture chimique et de texture mécanique; tandis que, dans d'autres cas, l'aspect arrondi des grains et-le petit nombre de leurs points de contact semblent indiquer une origine principalement mécanique, et le résultat d'une agglutination de sable 1. n

Il faut remarquer toutefois, relativement à cette définition de la roche de quartz, que le doeteur Maeculloch eomprend la grauwaeke dans sa classe des roches primaires (primary class); d'où il suit que si la roche de quartz se trouve associée avec la granwaeke , comme cela a lieu en Normandie et dans d'autres contrées, une texture arénacée s'aecorde parfaitement avee l'origine méca-

nique de la masse de grauwacke en général, tandis que, si, lorsqu'elle est mélée avec du gneiss ou du mieaschiste, elle est communément plus cristalline, cela s'accorde également avec la texture des roches auxquelles elle est associée. Ceei n'est cependant qu'une idée purement théorique; mais. eomme ce sujet comprend la question de la présence de roches mécaniques au milieu de roches composées confusément cristallisées . il ne faut pas passer dessus avec trop de légèreté; en eonséquence, nous ne nous hàterons ni d'admettre, ni de rejeter la possibilité d'une pareille association.

Cette roche est trés-connue en Écosse et dans ses fles, et, d'après MM. Humboldt et Eschwège, elle présente dans la cordillière des Andes et dans le Brésil, une étenduc et une épaisseur qui surpasseut de beaucoup celles que nous lui connaissons en Europe. Quelques-unes de ees roches, dans le Brésil, sont aurifères, et M. Eschwège attribue les dépôts aurifères et platiniféres de cette contrée à leur décomposition ou à leur destruction.

## Roche amphibolique et Schiste amphibolique.

On comprend sous ce titre, d'après les idées du docteur Macculloch, toutes les roches dont l'amphibole constitue le principe essentiel et prédominant, et qui sont évidemment contemporaiues de celles au milieu desquelles elles se trouvent. Un grand nombre de ces roches, composées d'amphibole et de feldspath, ont été désignées par les noms de arunstein primitif et de grunstein schisteux. L'amphibole prédomine quelquefois jusqu'au point d'exclure les autres minéraux. Ainsi que l'indiquent leurs noms, ees roches se reneontrent à l'état compact ou à l'état schisteux : dans le dernier cas, le feldspath est fréquemment de couleur verte.

### Calcaire saccharoide.

Cette roche se tronve diversement associée . 1 Macculloch, Geological classification of rocks. parmi les roches stratifiées inférieures ; mais ce n'est pas seulement dans ce gronpe qu'on la rencontre ; car, ainsi que nous l'avons déjà remarqué, on trouve des calcaires saccharoïdes au milieu des dépôts fossilifères, tels, par exemple, que les calcaires belemnitiques des Alpes Occidentales. Cette roche est diversement colorée, mais principalement hlanche : c'est elle qui fournit les célèbres marbres statuaires de la Grèce et de l'Italie. Sa texture est quelquefois à gros grains; comme par exemple dans ces calcaires qu'on rencontre près du lac de Côme, renfermés dans le micaschiste, et d'où l'on a tiré heaucoup de matériaux nour la construction du fameux dôme de Milan. Elle devient quelquefois schisteuse par un mélange de talc ou de mica. Il est plus que probable que certaines dolomies cristallines sont associées avec ces marbres et avec quelques autres des roches dont il est question. Les calcaires ne varient pas seulement dans leur caractère de cristallinité, ils passent anssi à des substances compactes, et se mélent avec divers minéraux. tels que l'amphibole, l'augite, le quartz, etc. On trouve au col de Bonhomme, près du Mont-Blanc, un composé remarquable, formé de calcaire presque compact, dans lequel sont empâtés de petits cristanx de feldspath, ce qui constitue une espèce de porphire à base calcaire; c'est le calciphyre feldspathique de M. Brongniart1,

1 C'est en 1797, dans une excursion où j'accompagnais Dolomien, que ce calcaire feldspathique a été tronvé ponr la première fois. Je l'ai revn depnis à plusienra épounes, et des élèves des Mines en ont reconnu de tout-à-fait semblable auprès du petit Saint-Bernard et ailleurs. Dans cette partie de la Savoie, les petita cristanx me paraissent se rapporter à l'albite, et jamais au véritable feldspath. Quelquefois ce sont des cristaux de quarta. J'ai toujonrs vu ce calcaire parfailement compact, comme le calcaire lithographique de Pappenheim, jamais presque compaet, comme le dil l'anteur. Quant à son gisement, il y a lieu de présumer qu'il fait partie du calcaire jurassique; et il me parait au moins certain qu'il n'appartient pas aux roches stratifiées inférieures, dont il est ici question, car il se trouve associé à une roche d'une structure arénacée incontestable.

(Note du traducteur.)

#### Facile

C'est une roche qui est principalement et souvent entièrement composée de la substance que l'on appelle feldspath compacte. Elle ne parait pas occuper dans la nature me étendue considérahle; le plus ordinairement elle est subordonnée au gneiss ou au micaschiste.

## Micaschiste.

Cette roche est essentiellement composée de mica et de quartz souvent elle constitue de grandes masses qui convrent des étendueux de pays considérables, et elle forme aussissité des couches peu épaises intercalées au mitien d'autres roches. Le mieaschisé contientes durelquelquélois des grenats en si grande abonance, qu'on peut presque les regarder comme une partie composante régulière de la roche. Il passe d'un côté au geneis, et de l'autre su schiste talqueux, au schiste chloriteux et à d'autres roches.

### Gneiss.

Cette roche est, ou schistense, ou divisée en couches d'une épaisseur variable. Elle est composée de quartz, de feldspath, de mica et d'amphibole, accidentellement mélès d'autres minéraux. Quelquefois un de ces minéranx manque, d'autres fois c'est un autre : de l'absence du quartz, du feldspath, du mica ou de l'amphibole, et même quelquefois de deux d'entre eux, comme aussi du mélange d'antres substances, résultent de grandes variations dans sa composition. Quand il se trouve confusément cristallisé et en conches régulières, et lorsque les lames du mica ne sont pas disposées parallèlement aux strates, comme dans les variétés fissiles et schisteuses, le gneiss n'est réellement autre chose. en ce qui concerne ses caractéres minéralogiques, que du granite stratifié, substance sur laquelle on a tant disputé. C'est ce qui devient encore plus évident lorsque, ainsi que cela arrive dans les Alpes, en Écosse et dans d'autres coutrées, ou y trouve disséminés de gros cristaux de féldspath, comme dans le grantle de Dartimoor, etc. Lorsqu'on rencontre des blecs qui ont cité détachés de ce geinss, et c'est le eas de beaucoup de blecs erratiques venus des debes, et est impossible de les distinguer du vrai grante. Le gneiss, avec ses variétés, couvre des éténdues de pars considérables,

Le Protogine peut trè-bien se classer, avec le gaies; car la seule différence qui existe entre cette dernière roche et les variètés de protogine décidément stratifiées, éest que dans celles-cil e mice est remplacé par le tale et la stéatite. Le protogine est la célèbre roche granitoide du Mon-llanc; il est cortain qu'il semble passer à une roche public massire; mais, en cela, il ne différe pas du gneiss qui paraît aussi passer au granité de la même manière.

Bien que les roches qui précèdents soient les plas remarquables des roches stratifiées inférieures elles sont ioin d'en constituer l'ensemble. Les variétées les passages de l'une à l'autre sont ingonhables; et, comme on les rencontre sans ordre déterminé, il devient impossible de les classes. On croyait autrefois que le garfas était la roche la plus inférieure, etqu'elle était recoverte par le micachiste; mais on a reconnu depuis, qu'il n'en était pas ainsi, inpitagion trouve ces deux roches intimement mélées entre elles et avec d'autres composés. Il faut cependant avour que la masse du gneiss paratil réquemment occinert a nosition inférieure.

Toute cette confusion apparente et ce passage d'une roche à l'autre, embrassent les classifications; mais ce sont peut-être précisiement ess circonstances qui peuvent nous conduire à connatire quelque chose sur les cauers qui ont produit les roches tratifiées inférieures. Ces passages irrégaliers et la possibilité de recontrer une roche quelconque, tout aussi bien au haut qu'au bas de la série, montrent que les causes, quelles qu'elles poissent être, qui ont produit cette qu'elles poissent être, qui ont produit cette varifét dans les roches, n'étation que scondaires, et qu'il y avait une cause générale de laquelle a dépendn la formation de la masse.

Si nous examinons quelles sont les espèces minérales qui sont entrées en plus grande proportion dans la composition de la masse entière, nous trouvous que ce sont le quartz. le feldspath, le mica et l'amphibole qui sont les plus abondantes et qui impriment leurs caractères aux diverses parties de cette masse. La chlorite, le tale et le carbonate de chaux, ne sont certainement pas rares; mais si nous nous élevons de manière à planer, pour ainsi dire, au-dessus de la terre, et à pouvoir considèrer dans leur ensemble les parties de sa surface qui nous sont connues géologiquement, nous trouverons que ces dernières espèces minérales ne forment qu'une très-petite portion de la masse. Les roches stratifiées inférieures qui constituent la plus grande partie de la surface découverte de notre planète, sont le gneiss et le micaschiste; et. vues sur une grande échelle. les antres roches sont plus ou moins subordonnées à celles-ci.

En supposant que cette manière de voir approche de la vérité, nous arrivons à une autre conclusion qui est importante, savoir : que les minéraux qui composent la masse des roches stratifiées inférieures sont précisément ceux qui constituent la masse des roches non stratifiées, roches qui, d'aprés les phénomènes qu'elles présentent, on avec lesquels elles sont en rapport, sont attribnées à une origine ignée. Nous pouvous ici nons demander quelles sont les circonstances qui ont déterminé l'arrangement de ces minéraux, en masses strutifiées dans un cas, et en masses non stratifiées dans l'autre? Cette question n'est nullement facile à résoudre dans l'état actuel de nos connaissances ; mais en attendant des renseignements sur ce sujet, on peut établir que les conditions sous lesquelles les deux classes de roches ont été produites doivent, jusqu'à un certain point, avoir été très-distinctes. Nous trouvons encore, en examinant ce sujet dans son ensemble, que les mêmes substauces élémentaires ont produit les mêmes minéranx dans ! les denx cas; la seule différence qui existe. c'est que ces minéraux se sont généralement arrangés d'une manière différente l'un par rapport à l'autre, de telle sorte que, dans l'un des deux cas, ils ont formé des masses stratifiées, et non dans l'autre. En examinant la structure du gneiss, du micaschiste, du schiste chloriteux, du schiste talquenx, etc., nous voyons (si nous exceptons le gneiss en couches épaisses ou le granite stratifié), que c'est la disposition du mica, de la chlorite ou du tale, snivant certains plans généraux, qui a produit la structure fissile ou schisteuse. Cette disposition n'a cependant pas été la seule cause de cette sorte de stratification (si tontefois on peut s'exprimer ainsi, les plans des feuillets schisteux ne coïncidant pas nécessairement avec ceux des couches ou de la stratification proprement dite); car le gneiss en couches épaisses, l'amphibolite, le quartzite, l'eurite et le calcaire saccharoide, nous forcent de reconnaître que d'autres causes penvent avoir produit des couches épaisses de substances confusément cristallines.

Il y a néanmoins une ressemblance minéralogique si évidente entre ces deux classes do roches, que l'on ne peut s'empêcher de soupconner que l'origine reculée de l'nne et de l'autre sont liées de quelque manière entre elles, et que des circonstances modifiantes ont imprimé certains caractères à chacune d'elles. Il fant avoner néanmoins que cette idée ne peut être qu'une simple hypothèse; et on doit avoir soin de ne la considérer que sons ce point de vue. Mais on peut demander quelle différence essentielle il y a entre le gneiss en couches épaisses, surtout celni qui empâte des cristaux de feldspath, et le granite, entre quelques amphibolites et le grünstein, si ce n'est que l'un se trouve disposé en couches, tandis que l'autre n'est pas stratifié, et traverse même quelquefois des masses stratifiées semblables. On peut également mentionner ici la serpentine et l'euphotide qui (comme on le verra dans la section suivante) doivent

évidemment être considérées comme des roches ignées et injectées, pnisqu'on les voit conper les couches des terrains stratifiés de la même manière que le granite ou le grunstein. Je n'ai jamais observé moi-même ces roches à l'état stratifié: mais le docteur Macculloch paratt être certain qu'elles se rencontrent à cet état dans les îles de l'Écosse. En raisonnant à priori , on concoit qu'il y a autant de prohabilité de trouver, à l'état stratifié, des roches composées minéralogique-. ment, comme la serpentine, ou comme l'enphotide qui lui est ordinairement associée, que des roches minéralogiquement identiques avec le granite et le grunstein : c'est pourquoi on doit comprendre ces premières substances dans la liste des roches inférieures stratifiées, quand bien même on n'aurait pas sur ce sujet les assertions positives du doctenr Maccolloch et de gnelgues autres sa-

Comme cette question présente quelque intérêt, nons croyons utile de citer les localités indiquées par ce géologne, dans lesquelles on peut observer la stratification. Ce sont, pour l'enphotide, les ties d'Unst, de Balta et de Fetlar, an nord-est des fles Shetland; et pour la serpentine, aussi les fles Shetland. La stratification est souvent assez indistincte: mais l'euphotide est associée avec du gneiss, du micaschiste, du schiste chloritenx et du schiste argileux, et alterne avec eux: quand elle se trouve isolée, elle présente la même inclinaison et la même direction one les roches environnantes. D'après le docteur Macculloch, il n'y a aucnn doute que la serpentine ne soit stratifiée dans l'île d'Unst: il paratt qu'il en est de même dans celle de Fetiar, mais les couches ne sont pas si régulières.

En nous voyant ne consacrer ici qu'un petit nombre de pages à traiter des roches inférieures straiflées, on aurait tort de sug-poser qu'elles sont de peu d'importance; car elles occupent nue grande portion de la surface du globe, partout où les dénudations et dislocations de couches, ou bien l'absence de roches superincumbnetes nous permettent

de les observer. Comme elles prisentess des caractères giorients constants. On Europe, en Asie, dans l'Amérique septentrionale, et apratout do nie as observéra, on post présamer qu'elles ont été produites par des canvèse commanes sur tonte la surfice du globe, et que ces causes commanes sont principalement chimique, d'autant que le caractère minéralogique prédominant de la masse est d'être contadement cristalline.

Ainsi, cette constance des caractères généraux que nous présentent ces roches, toutes les fois que les circonstances nous permettent de les observer sortant de dessous la masse des conches fossiliféres , nons entraine à conclure que des lois chimiques générales ont opéré sur la surface de notre planéte, pendant et avant que les animaux et les végétaux existassent sur cette surface, et qu'elles ont produit des roches dont l'ensemble forme une épaisseur considérable. Il en résulte que, quelle que soit la nature des dépôts sur lesquels nous nous trouvons, nons sommes fondés à présumer qu'il existe tonjonrs au-dessous d'eux des couches de cette espèce, excepté dans les cas où des masses de roches ignées projetées du sein de la terre, ont rejeté ces conches de côté et n'ont laissé aucune masse stratifiée intermé-

diaire entre la surface et l'intérieur e

Il serait fastidieux d'énumérer les différentes localités où l'on peut observer ces roches : il suffira de remarquer qu'il n'existe pas d'étendue tant soit peu considérable de pays, dans laquelle quelque accident ne les ait mises an jour. Elles abondent en Norwege, en Suède et dans la Russie septeutrionale. Elles sont communes dans le nord de l'Écosse, d'où elles s'étendent insqu'en Irlande. Dans les Alpes et dans quelques autres chaines, elles occupent les lignes de faite centrales, comme si elles avaient été prodnites an jour par les mouvements qui ont soulevé ces différentes chaines. Elles abondent dans le Brésil et occupent de vastes étendnes dans les États-Unis. Nos navigateurs ont montré qu'elles sont assez commanes dans les diverses régions reculées de l'Amérique-Septentrionale qu'ils ont visitées. Elles sont très-développées dans la grande chatge de l'Himalaya. Elles constitueut, en grande partie, l'île de Ceylan, et il ne paraît pas un'elles soient rares dans les autres parties de l'Asie. On sait qu'elles existent aussi en Afrique, bien qu'on n'ait encore fait des explorations scientifiques que dans une bien petite partie de ce continent.

## SECTION XII.

## ROCHES NON STRATIFIÉES.

Les roches qui eonstituent ce groupe naturel sont abondamment répandues sur la surface du globe, se trouvent mélées avec presque toute les roches stratifiées, et ont tous les caractères de roches projetées de bas en haut du sein de la terre. Elles se présentent ordinairement, soit en masses superieuments, est par injection, soit en masses superieumentes, résultant de l'épandhement de la mattière après son éjection, soit rempissant des fentes, produites varieumbalhiement par les violentes secousses que les couches ont éprouvées.

L'aspect des roches non stratifiées est excessivement variable, quant à ce qui regarde leur texture, et l'absence ou la présence du petit nombre de minéraux qui entrent essentiellement dans leur composition. Ces différences paraissent espeudant, en général. résulter des circonstances auxquelles ecs roches ont été soumises : et souvent la même masse, pour peu qu'elle ait quelque étendue, présente de nombreuses variétés de composition, auxquelles on est entratné à assigner des noms différents (comme on l'a fait), si, au licu de porter son attention sur la masse, on s'occupe uniquement des petits changements que l'on observe dans la structure minéralogique.

Dans les premiers temps de la géologie,

on regardait le granite comme la roche fondamentale sur laquelle toutes les autres étaient amoncelées; mais l'observation des faits a fait abandonner cette opinion, comme beaueoup d'autres : car, comme on le verra dans la suite, on a des exemples où le granite repose sur des roches stratifiées et fossilifères, dont l'age même u'est souvent pas très-ancien. Il faut cependant convenir que le granite paratt quelquefois alterner en masses d'une épaisseur considérable avec les roches stratifiées inférieures, et que sa séparation d'avec le gneiss, surtout d'avec le gneiss en couches épaisses, est très-douteuse. Toutefois, avant de continucr l'examen des roches non stratifiées, il est nécessaire de donner un précis de leurs earactères minéralogiques, en faisant abstraction de eelles de ees roches qu'on appelle ordinairement voleaniques, et dont il a déjà été question.

### Granite

C'est uu composé confusément cristallisé de quart, de feldspath, de mica et d'amphibole. Il n'est pas nécessaire que ces quatre minéraux s'y trouvent à la fois; au contraire, on a donné le nom de granite à des noches dont le feldspath et le mica, le feldspath et

le quartz, le feldspath et l'amphibole, ou le quartz et l'amphibole, étaient les seuls minéraux constituants. On ne doit employer qu'avec beancoup de circonspection le terme aranite, dans ces divers eas, par exemple lorsqu'il s'agit d'une roche composée de feldspath et d'amphibole; ear e'est ee que les minéralogistes ont distingné sons le nom de granstein ; et cette roche ne doit jamais être appelée granite, que quand elle se trouve subordonnée à une masse à laquelle ee dernier nom peut s'appliquer plus spécialement, et lorsqu'elle ne résulte que de l'absence aceidentelle, dans un espace limité, d'un ou deux des minéraux mentionnés plus haut, comme formant les éléments du granite. Dans son état le plus ordinaire, le granite est composé de feldspath, de quartz et de mica: quand l'amphibole remplace le mica, on l'appelle quelquefois siénite. D'autres minéranx, tels que la chlorite, le tale, la stéatite, etc., se mélent quelquefois. en diverses proportions et de diverses manières, avec eeux que nous avons cités plus haut; mais on ne doit considérer les roches composées auxquelles ees mélanges donnent lieu, que comme des variétés accidentelles. Lorsque le quartz et le feldspath sont seuls, et que la première de ces substances paraît disséminée dens la seconde, on donne au composé le nom de granite graphique, à cause de la prétendue ressemblance qu'il a avec des caractères antiques. Le granite devient quelquefois porphyroide, comme cela arrive dans le Cornouailles et le Devonshire, par le mélange de gros cristaux de feldspath qui se trouvent disséminés dans la masse, ee qui montre que , bien que dans le granite la eristallisation ait été en général confuse . les eireonstances ont été telles, qu'il a pu se former des eristaux distincts de feldspath.

### Euphotide 1 et Serpentine 3.

Ces roches sont si intimement liées, qu'il

paralt impossible de les séparer; elles pas-1 Diallage rock, Angl.; Schillerfels, Allem. 2 Ophiolite (Al. Brongn.); Serpentine, Angl.;

Serpentin, Allem.

sent quelquefois de l'nne à l'autre par toutes sortes de modifications. L'euphotide, lorsqu'elle est pure, est composée de feldspath et de diallage. La serpentine pure est généralement considérée comme une substance minérale simple, et dans cet état elle forme de grandes masses : mais elle aequiert rarement une étendue tant soit pen considérable, sans se méler avec le diallage. Ces roches sont quelquefois mélangées avec d'autres roches composées de la classe du grûnstein, et on observe , entre les unes et les antres , des passages si insensibles, qu'on ne peut les eonsidérer que comme des parties d'une masse commune, quoigne, dans ces cas, la serpentine et l'euphotide soient généralement prédominantes.

## Grünstein ', et les autres roches appelées ordinairement Roches trappéennes.

Ces roches passent aussi tellement de l'une à l'autre, qu'il arrive souvent qu'on peut en trouver une grande variété dans une seule masse, même de peu d'étendue. Leur texture varie depuis celle d'une roche simple jusqu'à celle d'un composé confusément cristallin, dans lequel sont disséminés des eristaux de feldspath. Le doeteur Macculloch : ob-

- servé depuis longtemps que « la substance » prédominante dans les membres de cette
- famille est une roche simple dont les deux
- » limites extrêmes paraissent être, d'un côté, » l'argile endureie (indurated clay) on la
- " wacke, et de l'antre, le feldspath com-» paete, l'état intermédiaire étant une argi-
- » lolite (claystone) et le phonolite (kling-» stein ). Dans quelques cas elle forme
- toute la masse; dans d'antres elle est mè-2 lée avec d'autres minéraux dans diverses
- » proportions et de diverses manières ; de là
- » résultent de grandes diversités d'aspects. » sans qu'il y ait aucune variation maté-
- » rielle dans le earactère fondamental ". »

1 Diabase (Al. Brongn.): Granster Greenstone. Angl. 2 Macculloch, Geological classification of I

1821, p. 580.

On concoit facilement qu'il est impossible de donner de définition exacte d'un composé dont la nature varie constamment. L'argilofite (claystone), ainsi que l'indique son nom, ressemble à une argile à différents degrés de solidité ; et souvent , quand elle est en masse, elle prend la structure colonnaire. Le phonolite (klingstein) paratt être un passage intermédiaire au feldspath comnacte, substance qui, d'après le docteur Macculloch, contient à la fois de la potasse et de la soude, tandis que le feldspath commun ne contient que de la potasse. Il est évident que, quand des substances composantes présentent des variations aussi continuelles, il n'est guère possible de définir exactement ce que peut être géologiquement le feldspath compact. J'ai employé ailleurs ' le nom de cornéenne, pour désigner quelques-unes des variétés les plus simples de cette espèce de roche connue sous le nom de hornstein, roche qui, dans quelques cas, parait n'être autre chose que du feldspath compact, mais qui, dans d'autres néanmoins, participe aussi aux caractères d'autres minéraux. Ainsi, dans le Pembrokeshire, où il y a une diversité remarquable de roches trappéennes, les cornéennes peuvent se diviser en feldspathiques, quartzeuses et amphiboliques, suivant que le feldspath, le quartz ou l'amphibole prédominent dans la masse ; la variété quartzeuse, qui est la plus rare, parait ressembler à quelques espèces de roches de quartz, si ce n'est qu'elle n'est pas stratifiéc. Ces formes plus simples des roches de trapp devienneut fréquemment porphyroïdes par le mélange de cristaux de quartz ou de feldspath, et quelquefois de ces deux substances à la fois dans la même masse, comme dans les porphyres rouges quartzifères, roches qui passent souvent au granite. On désigne généralement les porphyres par le nom de la base ou de la pâte dans laquelle les cristaux sont disséminés; ainsi nous avons a

1 Geology of Southern Pembrokeshire, Geol. trans., 3 série, vol. U. Porphyre argileux, argillophire (Bronguiart); (Claystone porphyry, Angl.; Thonstein porphyr, Allem.).

Porphyre (eldspathique ou euritique, crai porphyre (Brongniart); (feldspathie porphyre, Angl.; Hornstein porphyr, Feldspath porphyr, All.).

Enfin porphyre phonolitique (Clinkstone porphyry, Augl.; Klingstein porphyr, Allem.)

On peut dire que très-souvent les éléments du quartz, du feldspath et de l'amphibolo existent à la fois dans la masse, et que leur union est tellement modifiée par une foule de circonstances, qu'il en résulte de nombreuses variétés de ces reches, toutes connues sous le nom commun de roches trappéennes (trap-rocks), dont la masso est tantot l'amphibole, tantôt le feldspath, tandis que le quartz y est rarement prédominant. Dans d'autres circonstances, il s'est produit des composés confusément cristaltins; le quartz. le feldspath et l'amphibole réunis forment de la siénite, ou bien du feldspath et de l'amphibole sans quartz, constituent du grunstein. La structure granulaire de ces roches varie essentiellement et finit par devenir un peu douteuse : du moins on soupconne . plutôt qu'on ne voit, ce mode de structure, Certaines variétés contiennent accidentellement des cristaux disséminés de feldspath. et deviennent ainsi ce qu'on appelle communement grünstein porphyroide ou diabase porphyroide (Greenstone porphyry, Angl. : Grunstein porphyr, Allem.). Une pâte de cornéenne amphibolique verte, contenant des cristaux de feldspath, constitue l'ophite de Brongniart, qui n'est autre chose que l'ancien porphyre vert.

Qualques-mora des robtes de cette families not souvrat porcuses comme les lares modernes; mais les cavilés ont fiét pontérieures meis rempires par qu'elques substances mi-siècales qui y ont pénéré par infiliration. Ces substances sont souvrent des agates, et celles qui sont employées dang les arts projument principalement de gienement d'êce genre. De ce que ces cavilés ont souvent la forme d'une ammée, o publich de ce quo

tes parties solides qui les rempliseent paraissent ressembler, pour la forme, à des anandes, on a donné le nom d'amygdaloides aux roches de cette classe. On conqui facilement que la base ou la paix des amygdaloides ne doit pas être constamment l'a même, mais qu'elle doit présenter basecoup de variétés. Lue roche trappéenne est quelquefois en même tempa amygdaloïde te prophyroide (Devonshire, Écosse, etc.). Les cavités amygdaloïdales fournissent au minéralogiste une grande abondance de minéraux siliceux, calcaires et autres.

On trouve dans les roches trappéeunes d'autres minéraux que ceux que nous avons cités plus haut; mais on ne peut pas les considérer comme d'ant des parties composantes essentielles de ces roches, excepté toutefois l'augite et l'hypersthêne, qui, melés avec du feldspah commun, compacte ou vitreux, constituent les roche d'augite et roche d'hypersthêne du docteur Macculloch.

Il scrait presque impossible de décrire les apects raties sous lesquels cer roches se présentent; il faut toutefois remarquer que l'on a donné le nom de beaufir à des subtances qui ne sont pas exactement de même nature; car on l'a quelquefois applique à une roche composée de très-petites parties de pyroxène et de feldspath compact, d'untres fois à un méhange à graits fins d'amphibole et de feldspath compact, quelquefois des argiolités (edgyateme) noirs, très-durs, et enfin à un composé de feldspath, de pyroxène et de fer titune. Ce dernier méhange parait être celui auquel ou applique le plus communémentaluncur'hui et nom debasulte.

Telles sont les roches que l'on regarde, communément congime non stratifiées. On aura sans doute remarqué que les passages qu'i la c'est pas facile d'élablir entre elles des distinctions. Le granite minéralogique éprouve diverses modifications et passe à "les grianteins, et à d'autres roches de la classe des roches transcenues".

Le docteur Hibbert a observé dans les éles

Ce n'est pas seulement avec des roches de la période la plus aucienne que le granite se trouve 'mélé; son le rencontre dans les montagnes de l'Oisans (Dauphiné), travere sant et recouvrant des terrains quí, d'après M. Élie de Beaumont, se rapportent à la série collique \*. Ce phénomène n'est pas particulier aux Alpes occidentales; M. Hugi l'a

Sketland le passage d'un granite à une des roches qu'on a appeléen kosselle (et qui, dans ce act formée d'un mélange intime d'amphibole avec anne petite quantité de féldyath). Comme la desrepipion qu'en donne es geologue jette du jour sur est espèces de passages en général, il peut étre utile de la rapporter iet.

«Le basalte s'étend depuis l'île de Mickle Voe du côté du nord , jusqu'à celle de Roeness Voc. à une distance de douze milles. A l'ouest de ce basalte se tronve une masse considérable de granite. Voiei comment la transition de l'une de ces roches à l'autre se tronve décrite : « Non loiu de la jonction, on trouve disséminées dans le basalte, des particules de quartz très-ténues. C'est une première indication d'un changement prochain dans la nature de la roche. En se rapproehant du granite, on voit que les particules de quartz disséminées dans le basalte deviennent eneore plus distinctes, plus nombreuses et plus grosses, el que cet accroissement de grosseur s'étend à toutes les autres parties composantes. On peut alors reconnaître que la roche est forméc d'éléments séparés de quartz , d'amphibole , de feldspath et de grünstein; cette dernière substance (le grünstein) étant un mélange homogène d'amphibole et de feldspath. En se rapprochant eneore davantage du granite, les parties disséminées de grünstein disparaissent et sont remplacées par une plus grande proportion de feldspath et de quartz. La roche est alors formée de trois éléments : feldspath , quartz et emphibole. La dernière modification que subit la roche provient d'une proportion encore plus grande du quartz et du feldspath, et d'une diminution équivalente de l'amphibole. Enfin l'amphibole disparait accidentellement, et l'on a un granite très-bien caractérise, formé de deux eléments, quartz et feldspath. . (Hibbert, dans le Edimb. Journal of Science de M. Brewster, vol. 1, p. 107.) Le même géologue mentionne aussi un passage du porphyre feldspathique au grauite près de Hillswick

Ness.

1 Elie de Beaumont, sur les montagnes de l'Oisanns: Mém. de la Soc. d'Hist. nat. de Paris, t. Y; voyez aussi Sections and Wieres illustrative of

Geological Phaenomena, pl. 15.

aussi observé dans les Atpes de la Suisse, dont il donne un grand nombre de coupes qui offrent beaucoup d'intérêt \*. Parmi les localités qui présentent le granite superposé aux roches stratifiées, ou peut citer le Tosenhorn, le Tristenhorn, le Botzberg dans l'Ursenthal, et la Jungfrau, montagne dans laquelle des calcaires et des schistes rapportés au lias paraissent, pour ainsi dire, encaissés au milieu de la roche granitique. Il y a une analogie frappante entre les faits observés par M. Élie de Beaumont daus une partie des Alpes, et par M. Hugi dans une autre partie : car, dans les deux cas, le granite se trouve non-seulement an-dessus, mais aussi au-dessous des roches stratifiées, ainsi

que le moutrent les coupes données par ces denx géologues. La figure ci-jointe (Fig. 102), représentant le Botsberg et tirée de l'ouvrage de M. Hugi, donnera aux élèves nne idée de cette superposition.



a. Calcaires et schistes rapportés au lias; b. micaschiste; c. gneiss; d. granite. La superposition est évidente dans cette coupe 3, et l'on pourrait demander si les roches indiquées comme micaschiste et gneiss, ne peuveut pas être des schistes du lias, altérés par la présence du granite qui les reconvre.

Non-seulement des roches granitiques ont été ainsi rapportées à nne époque postérieure au groupe oolitique, mais on a déjà vu (pages 234 et 252) qu'ou en trouve même au-dessus de la craie, à Weinbohla en Saxe: d'où l'on peut couclure qu'il s'est produit du . grauite peudant la période supracrétacée. Par conséquent, en admettant l'exactitude de ces observations, nous devons nous atteudre à trouver des roches granitiques traversant et recouvrant des terraius de tons les âges, depnis les roches inférieures stratifiées, jusqu'à celles du groupe crétacé inclusivement.

La superposition de roches granitiques sur du calcaire fossilifère a été observée depuis longtemps par M. de Buch, en Norwège, et nar le docteur Macculloch , dans l'ile de Skr. On a aussi remarqué, à Presianno, des roches semblables reposaut sur des dépôts qui appartiennent soit à la série colitique." soit au groupe crétacé. Relativement à cette dernière localité, M. Herschell observe qu'à. Canzocoli, où la dolomie plonge sous le granite, sous un angle de 50° à 60°, les deux roches paraisseut altérées vers le coutact, et qu'elles sont séparées par des veiues de serpentine 1.

Le professeur Sedgwick et M. Murchison attribuent le contact du granite avec les roches colitiques de Brora (Écosse), à l'élévation du granite en masse, qui aurait relevé les tranches du dépôt oolitique ".

Les mêmes géologues ont aussi observé un gisement remarquable de granite et de calcaire sur la côte septentrionale du Caithness, près de Sandside (Écosse); le granite paraît s'être fait jour à travers les calcaires, et il s'est produit une brèche qui contient des fragments de calcaire et de granite. Le ciment de cette brèche est généralement grauitique, bien qu'il soit calcaire dans quelques endroits, et que dans d'autres il se rapproche d'nu grès. Un gros bloc de calcaire paraft entièrement encaissé dans le granite. Dn côté de l'Est les couches calcaires sont peu dislognées, tandis que du côté

Hugi, Naturhistorische Alpenr.; Soleure, 1830. 2 La seule question que l'on pnisse faire dans ce cas , est de savoir s'il n'est pas possible que

toute la masse ait été retournée.

Herschell, Edinburgh Journal of Science, vo-

<sup>2</sup> Sedgwick et Murchison, Geol. trans., vol. 11. pl. 34.

de l'Ouest elles sont dans la plus grando confusion, et, ce qui est important à remarquer, leur l'exture est devenue eristalline et cellulaire.

Ainsi, non-seulement nous voyons que le granite s'est élevé en masses considérables à travers d'autres roches et les a recouvertes, mais nous voyons encore , dans les filons de granite, la preuve évidente que la matière de cette roche était dans un état de fusion ignée, qui lui a permis de pénétrer dans des fentes étroites, produites dans les roches stratifiées et plus anciennes par quelque secousse violente, telle que celle qui est probablement résultée de la projection de la matière ignée accompagnée de vapeurs élasliques. Si nous imaginons qu'il se produise tout à coup des fractures au contact d'une masse de roche en fusion, telle que nons présumons qu'a dû être le granite, il en résultera naturellement que la substance en fusion sera injectée dans toutes les crevasses par la grande pression qu'elle éprouve sur un côté; la substance, en s'y introduisant, brisera et empàtera tous les fragments détachés, ainsi que les portions de roches saillantes qui s'opposent à la violence de son injection. C'est précisément ce qu'on observe dans les filons de granite, que l'on sait maintenant être très-abondants dans la nature, bien que leur existence ait été fortement contestée pendant le règne de la théorie wernérienne.

Ta valled die Gien Titt, qui, à ce qu'on rapporte, il tant de plaisir à litation lors qu'il la visia pour la première fois, préente qu'il la visia pour la première fois, préente de granite au milien de roches au different de granite au milien de roches qu'il con la commandation de la première de granite sur le flanc septentrional du valon, et une masse de seigne de calcaire sur le flanc méridional : de la première sur le flanc méridional : de la première masse partent, dans toutes les directions, des flions qui distoquent la seconde et s'entre-mellent avec elle d'une manière si compli-

' Sedgwick et Murchison, Geol. trans., vol. III, p. 132, quée, qu'il est impossible d'en donner une description sans le secours de cartes et de coupes, pour lesquelles, ainsi que pour le détail des divers phénomènes que présente cette vallée, nons renvoyons nos lecteurs aux Mémoires de lord Webb Seymour, du pro-

fesseur Playfair', et du docteur Macculloch'.

On connalt maintenant, dans les diverses parties du globe', des filons de granite qui traversent les robes stratifiées. On on trouve quelques beaux exemples dans le district du Land's End'; il y en a un, entre autre-que qu'or Cornovaulter, qui montre qu'il s'est produit nn glissement ou faille dans les roches de schişte; car un filon de quarta c'ét coupé ca été éleré plus d'un coté que de l'autre, ceq ir proave qu'il y ac uu nd éplociment de forces <sup>1</sup>. A Mouschole on peut voir les filons partir de la mase rincipale de granite <sup>4</sup>.

Dans les Alpes. les filons parient aussi demasses de granite, qui, comme l'a montré M. Necker de Saussure, paraissent avoir eu une grande influence sur la position actuelle des couches en divers points de ees montagnes. Ils traversent du gneiss dans la vallée de l'altornine, et anssi à l'estrémité supérieure du luc de Côme.

reture du nac de toine.

Ca n'est pas seudiement en Europe qu'on les observe; on les trouve aussi conpaint des couches et emphants de fragments de roches schisteuses na Cay de Bonne-Espérance; a la companie de la com

I Trans. of Royal Soc. of Edinburgh , vol. VII.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Geol. transactions, 1<sup>re</sup> série, vol. III.
<sup>3</sup> Oeynhausen et Decken, Phil. mag. et Annals of Philosophy, 1829; Sections and Wieses illustrative of Geological Phenomena, pl. 47, fig. 4.

<sup>4</sup> Ibid., fig. 5. 5 Necker de Saussure, sur la callée dé Vallorsine; Mém. de la Soc. de Physique et d'Hist. nat. de Genère.

<sup>6</sup> Basil Hall, Transactions of the Royal Soc. of Edinburgh, vol. VII; et Clarke Abella. Voyage to China.

dans le Connecticut, et poussant fréquemment des embranchements dans diverses directions .

On ne peut donc pas regarder les filoso de granite comme rares; au contraler, its paraissent assex communs dans les localités où les circonstances permetteut d'observer de bonnes coupes de la jonction de la masse granitique et des roches at milieu desquet; les cile parait s'étre instroduite. On doit s'at-tendre à ce que ces filosos soient de dates différentes, et lor menarque, en fielt, que des masses degranite sont traversées elles-mêmes par des filosos, qui sont aussi de granite.

La composition du granite dans ces filons doit naturellement varier, car elle dépend beaucoup des circonstances locales. Si nous supposons, en effet, qu'une substance en état de fusion ignée soit injectée dans des fissures de roches, cette substance pourra se trouver soumise à diverses conditions. Dans les endroits où elle se sera refroidie plus vite, comme cela a dù arriver dans les fissures étroites et éloignées du foyer, il a dù se former un composé moins cristallin ; tandis que dans les fentes plus larges, et dans le voisinage de la grande masse échauffée. la cristallisation a dù être plus parfaite, et le composé doit présenter la plus grande ressemblance avec la masse principale, Conséquemment, dans un système de filons granitiques, nous devons nous attendre à tronver une grande diversité dans l'aspect de la matière granitique : et c'est ce qui arrive généralement.

Quoiqu'il soit très-difficile de séparer les réviène trappéneme des roches granitiques, il est espendant utile de s'en occuper séparent. Elles constituent aussi de très-grandes masses et forment annsi des dykes et des filons. Quand on le considéred route manière générale, on peut établir qu'elles contienent généralement beuroup moins de mies que les réches granitiques, mais beaucoup bus d'amphilole ; elles paraisent aussi plus d'amphilole; elles paraisent aussi plus

1 Hitchcock , On the Geology of Connecticut; American Journal of Science, vol. VI. abondamment répandues au milieu des dépots modernes que les granites, bien qu'on ne puisse pas nier qu'elles passent à ces derniers d'une manière remarquable. Si cette idée d'une grande prédominance des roches granitiques sur les roches trappéennes, pendant les périodes les plus anciennes, était reconnne exacte, elle parattrait indiquer, pendant ces anciennes périodes, un certain état de choses qui, par la suite, se serait modifié, de manière à produire des changements dans les caractères des déjections ignées. Nous ne pouvons encore établir aucune idée sur la nature de cet ancien état de choses, et les volcans modernes ae peuvent nous être, à ce sujet, que d'un très-faible secours, puisqu'on n'a jamais observé qu'ils aient vomi de granite. Cette circonstance nous apprend, ecpendant, que les éruptions ignées dans l'atmosphère ne sont pas favorables à la production du granite, et nons pouvons en conclure que les conditions sous lesquelles le granite s'est produit n'étaient pas semblables à celles que nous observons aujourd'hui à la surface du globe, du moins pour ce qui a rapport aux phénomènes qui ont lieu dans l'atmosphère. Il nous est impossible de déterminer ce que peut produire une matière ignée sortant du sein de la terre sous une grande hauteur d'eau; mais il n'y a aucun doute qu'elle doit être grandement modifiée par une pareille pression. Néanmoins, nous ne voyons pas exactement pourquoi une différence de pression rendrait le mica généralement moins abondant et la quantité d'amphibole si considérable; nons pouvons par consequent conclure que , dans l'état général où se trouvait alors la surface de notre planète, il y avait quelque condition qui permettait la productiou de la grande abondance des granites, si communément associés avec les roches stratifiées les plus anciennes que nous connaissions, roches qui ne diffèrent du granite qu'en ce qu'elles sont stratifiées, c'est-à-dire en ce que les minéranx qui les composent sont disposés par feuillets.

En admettant cette prédominance des ro-

ches granitiques pendant les périodes les plus anciennes, leur production à des époques plus récentes montre que les conditions nécessaires pour leur formation n'avaient pas encore cessé alors d'exister, bien qu'elles aient été infiniment plus rares, et qu'elles · aient été, en grande partie, remplacées par celles sous lesquelles se sout produites les roches trappéeunes, qui sont devenues plus communes.

Les roches trappéennes, avec leurs diverses modifications, se rencontrent si fréquemment dans la nature, qu'il scrait entièrement inntile d'entreprendre une énumération des lieux où on en a observé. On les trouve mélées avec les roches stratifiées sous tons les modes de gisement possibles; tantôt elles sont injectées et intercalées entre les couches sur des étendnes considérables, de telle sorte qu'on voit des coupes dans lesquelles les roches ignées paraissent s'être stratifiées avec les dépôts aqueux ; ailleurs elles constituent des cimes de collines, et semblent être les restes d'un dépôt stratifié, formé tranquil-"lement au-dessus d'autres couches , duquel les parties qui liaient antrefois ces cimes entre clles en une name continue de matières sortie du sein de la terre, out été enlevées par dénudation; souvent à l'état de dykes ou de filons, elles remplissent des fentes prodnites antérienrement : dans quelques cas de ce genre, la matière ignée paraft avoir pénétré dans la fissure avec tant de violence, qu'elle a arraché des fragments des parois, tandis que dans d'autres elle paratt s'être élevée plus doucement, et avoir graduellement rempli la crevasse.

Il n'est pent-être pas de contrée plus convenable pour étudier tous ces modes de gisement, ou les divers aspects minéralogiques des roches elles-mêmes, que les côtes et les iles de l'Écosse , qui ont été décrites par le docteur Macculloch ' ainsi que par d'autres géologues, d'autant plus qu'on y trouve le grand avantage de pouvoir observer à l'infini des coupes sur les falaises de côtes, qui sont d'un secours inappréciable dans toutes les recherches géologiques.

Des apparences de stratification de roches ignées avec des-conches d'une origine différente, se rencontrent dans beaucoup de pays; mais on peut surtont très-hien les étudier dans le comté de Durham , dans la partie hauje de la vallée de la Tees (high Teesdale), où la malière ignée a été injectée au milieu de couches de calcaire, de grès et d'argile schisteuse, qui forment une partie de la série du calcaire carbonifère, de telle sorte qu'une grande masse aplatie de roches trappéennes formant en apparence une conche, généralement connue sous le nom de Great Whin Sill, était regardée comme constituant une portion régulièrement stratifiée d'une masse commone, avant que les recherches du professeur Segdwick eussent montré qu'elle a évidemment été injectée au milieu des dépôts aqueux, et qu'elle se rattache à une masse de matière ignée qui a disloqué les couches et altéré le prolongement de ces mêmes dépôts 1.

Dans le Derbrahire, des roches trappéennes, généralement connnes sous la dénomination provinciale de Tondstone, d'après l'aspect des roches amygdaloïdes qui y dominent, se trouvent en apparence stratifiées avec le calcaire carbonifère. D'après toutes les analogies, nous sommes conduits à considérer ces roches trappéennes comme avant été injectées au milien des calcaires, dont les couches ont été facilement séparées par la force d'injection, de la manière que nous avons déjà indiquée à l'article des Roches volcaniques (p. 106). On tronvera de grands détails sur cette association des roches de trapp et des calcaires dans la description one donne M. Convbeare des roches da Derbyshire '.

Sedgwick, Trans. of the Cambridge Phit, Soc .. vol. Il, p. 139; et Sections and Wiews illustrative of Geological Phanomena, pl. 13. Dans quelques endroits, le calcaire et le schiste ont été bouleversés par le trapp; le calcaire est devenu granúlaire

Book III, chap, 5.

Maccolloch's, Wostern Islands.

et le schiste s'est endurci. 2 Outlines of the Geology of England and Wales,

D'appès M. Aikin, on observe à la booilfre de Rirch Hill, dans le Natiprointiere, un bon exemple de l'apparence do straisfication de grânstein avec les couches du terrain houiller. La couche ou la masse aplatie de grûnstein parait se ratucher d'un, colé à une masse de trapp, o'do elle « et injectée au milleu des couches de terrain; la houille est altére de privée do son bitume daus les endroits où elle est recouverte par la rocho trappécane!

On a souvent insisté sur la connexion des roches de trapp avec les couches houillères, et il y a certainement quelques pays où on observe beaucoup d'apparences d'une intime association entre elles : mais dans les lieux où les faits ont pu être examinés avec soin, on recounait généralement que les roches ignées paraissent avoir été introduites au milieu des grès, des argiles schisteuses et de la houille, après le dépôt de celle-ci, et même après sa consolidation. Il ne s'ensuit pas néanmoins qu'il soit impossible que des éruptions ignées et des dépôts de houille aient été contemporains; on concoit, au contraire, que les grands mouvements de sol qui ont probablement accompagné de pareilles éruptions ignées, ont du aider à la destruction de la végétation, eu la plongeant sous les eaux : et on doit également peuser que des agitations violentes de l'atmosphère qui auraient eu lieu en même temps, semblables à celle qui est arrivée pendant la grande éruption de Sumbawa (pages 99 et suivautes), ont pu contribuer aussi en quelque chose au transport de divers débris végétaux et à leur accumulation sur certains points 3.

Aitin, Geol, Irans., vol. III. Dans la esupequi accompagne ce mémoire, on voit une faille qui a traversé les couches sprés l'injection du trapp, car celle roche est disloquée comme les sutres, ce fail s'observe aussi dans les coupes du High Tecsdale du prof. Sedgwiek, où les dislocations affectent également loute les roches.

2 Pendsni les oursganstropicaux qui ont lieu su milieu d'iles, telles que celles des Indes occidentales, des régétaux, el plus parifeulièrement leurs parties les plus légères, sont portés à la mer en grande abondance. Les dificultés à ce sujet proviennent soncer du défaut de bonnes coupes naturelles; car il est clair que, dans un pays qui n'offirpas de parelles coupes, et qui a rè det exploréque par le moyen de galeries de mines, une magse de trapp injectée peut ette épachésur les couches de houille, ou introduite an milieu d'elles, de manière à produire un un milieu d'elles, de manière à produire un graud ombre d'apparences ambigués, particulièrement lorsque la masse entière est traversée par des failles, alosi que cela arsiyer fréquemment.

Parni les divers dykes de trapp que M. Winch a clés comme traversant les coucles houillêres, daus le roisinge de Neucautte, il ye en a un décrit par M. Hill à la mine de Walker, qui a converti en coke la houille avec laquelle il s'est trouvé en couteat. Ce dyke, bien qu'i coupe les couches de houille, n'altére pas leur niveau de past et d'autre; mais dans le plan qui accompagné le Mémoire, on a marqué, au Sad du dyke, une faille qui est parallèle à ce d'Apc, et qui, du côté de l'Est, produit une dislocation, d'environ ente plieds; de sorte que la fracture ne paratt pas avoir été tout-à-fait simple!

On trouve des dykes de trapp dans toutes les parties du globe : la composition de la roche vario essentiellement, et souvent dans le même dyke, ainsi que cela a du arriver d'après les différences de refroidissement et de pression; de tello sorte quo les parties centrales sont souvent plus cristallines que les parties latérales ?

Ainsi, il est bien constaté que les roches stratifiées ont été soumises à l'action d'une

' · Géol. trans., 1re série, vol. IV.

<sup>1</sup>Un des dykes les plus longs que nous connaissen est cell qui destre la professer Sedqwiek, dans on Mémoire aug les dykes du Yorkshirest du noumé de Durhan. Cely le s'étend lei-probablement, depuis le High Twesdaf, jusqu'aux limite de la cide orientale, au rue le capuer de plus de la cide orientale, au rue le capuer de plus de voixante milles. Dans son cours, il treverse le rerrain bouiler, le prier nouge et le list. Camerin de la constanta de la consta

force mécanique considérable; nous en avons en avons et alors de directed; cité des exemples dans le nord de l'Ir-directed; cité des exemples dans le naties de l'anche et al lande, où de grosses masses détachées ont de cité envelopées dans la matière ginée; le lévi docteur Nacculloch et N. Murchison ont de passi observé es phénomènes semblables es métals les Hébrides, où les roches détachées et emplatées sont d'une date plus ancienne que celles qui ont été observées dans le nord de l'Irlande .

La figure ci-jointe (Fig. 105) représente une fracture considérable et une altération dans les calcaires, au Black Head, dans la Baie de Babbacombe, Deconshire, effectuées par l'éruption d'un grünstein qui, bieu qu'il recouvre les calcaires dans cette coupe, se trouve recouvert par eux à une distance peu considérable.



a. Schişte argilo-calcaire, traversé par des flonsode spath eclaire, et accidentellement endurci. b. bg.Calcaires qui soud devensement endurci. b. bg.Calcaires qui soud devensement endurci. b. bg.Calcaires qui soud devensement endurci. bet a propose de de couleur qu'on y observe, plus fissiles qu'ûls ne le sont asjourd'hui. c. Schiste avec une couche mine de calcaire rougeture e; ce schiste la paratt très-alléré. d, d. Grünstein et ses variétés, farmant la masse de la montagne,

Marcalloch, On the Western Inlands of Scient, Plantiera de couper contenues dans en ouvrage ont été reproduites dans les ouvrages ont été reproduites dans les Sections and l'éces allutaritées of l'éces faits l'éces allutaritées of l'éces faits l'éces allutaritées anniex lempnels les croches trapérente anni associées arect le recebes atrantières dans les libridess. Il Marchinon ainquée des fraguemes ent associées avec les recebes atrantières dans les libridess. Il Marchinon ainquée des fraguemes de receptifes dans les responses de la colon gérédices de l'éche d

et traversé par des filous calcaires, dans le voisinage des couches calcaires, f, f. Lignes de fracture qui divisent les calcaires et les schieles en trois masses.

Les schistes et les calcaires ont évidemment souffert, non-sculement de l'action mécanique du granstein soulevé, mais eucore de l'action chimique qu'a exercée sur eux la proximité de la masse en état de fusion ignée. Malgré la pression générale qui empêchait le dégagement de l'acide carbonique contenu dans les calcaires, quelquesuus de leurs éléments se sont échappés, et out rempli de carbonate de chaux les fentes et les crevasses de la masse de trapp supérieure. Les altérations des càlcaires, au contact de roches trappéennes, sont assez eommunes : elles produisent une cristallisation plus ou moins prononcée, ce qui s'accorde avec les expériences bien connucs de Sir James Hall ', qui a prouvé que le carbonate de chaux, soumis à une grande chalcur sous une pression suffisante, conserve son acide carbonique, entre en fusion et devieut cristallin par refroidissement; fait qui, auparavant, était révoqué en doute.

L'altération des calcaires et du trapp à leur contact, ne se borue pas touiours à un arrangement gristallin dans les molécules des premiers; car le docteur Macculloch a observé, à Clunie dans le Perthshire, un trapp qui se changeait en serpeutine au contact du calcaire. Un filon de trapp traverse le calcaire ; la roche est une espèce de grunstein, dont la structure, presquepartout assez grossière dans l'intérieur, devientsfeuilletée (Lamellar) sur lesectés. Cette structure feuilletée « devient graduellement plus distincte vers les tranches du filon, où, par suite de la décomposition, la masse se sépare en plaques, qui, au premier aspeet, ressemblent à un schiste noir graphique (Black state). Ces plaques sont souvent traversées par d'autres fissures, qui divisent le tout en masses euboides, auxquelles quelquefois la décompo-

1 Sir James Hall, Trans. of the Royal Soc. of Edinburgh, vol. VI.

sition fait prendre ensuite la forme sphéroidale à mesure qu'on approche de la limite du calcaire ; mais, que ces plaques existent on non, la texture devient peu à peu plus fine, la rocho conservant encore sa conleur noire, ou quelquefois prenant une teinte verdatre. Enfin on trouve tout a coup le filon changé en serpentine, sans que rien ait pu, à l'avance, faire prévoir ce changement 1."> Ainsi on peut suivre peu à peu le passage du grunstein à la serpentine, mais seniement dans les endroits où le filon traverse le calcaire; car on n'observe pas ce changement lorsque le prolongement du même filou conpe du schiste et du conglomérat. Le trapp s'entremêle beaucoup en petit avec le calcaire, et les plus petites ramifications des filons qu'il projette dans cette roche, sont entièrement composées de serpentine. Le calcaire no passe pas à la serpentine; an contraire, la ligno de séparation est très-bien marquée. La serpentine présente des petits filons d'asbeste vert et de stéatite. Le docteur Macculloch remarque aussi que les filons de trapp, qui traversent le grés calcaire à Strathaird, abondent en stéatite, qui se rencontre dans les parties extérieures du filon , à l'approche de la roche calcaire. Le même géologue fait observer quo le filon do trapp qui trayerse le marbre blanc de Strath passe à la serpentine sur ses parties extérienres, de même qu'à Clunie. « A la ligne de jonction, uno zone de serpentine transparente d'une belle couleur vert-d'huile, se trouve mélée avec le calcaire '. »

Ce qui précède suffit pour montrer quo le trapp, sous certaines conditions, peut passer à la serpentine. Nous devons maintenant faire mention des d'yèse et des masses de expensités et d'apphotisé quis rencontrent avec descirconstances auslogues à celles des roches de trapp. M. Lyell a décrit un dyke de serpentino qui traverse un grés (équivalent de la grawack ou du rieux grès lent de la grawack ou du rieux grès

<sup>1</sup> Macculloch, Brewster's Edinb. Journal of Science, vol. 1, p. 1. <sup>2</sup> Ibid., vol. 1.

rouge), près West Balloch, dans le Forfarshire. On penttrès-bicu observer les phénomenes au point où lo dyke traverse le Carity. Le dyko de serpentine a quatre-vingt-dix pieds d'épaissenr ; il est presque vertical et dirigé de l'Est à l'Ouest. Il est flanqué d'un côté par une roche très-compacte, d'environ trois mètres d'épaisseur qui se trouve dans uno position verticale, et qui forme un mur de séparation entre le grès et la serpentine. « Cette roche est formée de parties égales de serpentine verte, et d'une roche endurcie, coulcur de brique, plus dure que la serpentine, et passant quelquefois au jaspe, » La serpentinc est aussi bordée, sur la rive gauche du Carity, par « une masse verticale. d'environ cinq mètres d'épaisseur, de grès et de conglomérat évidemment fort altéré. Quelques parties de cette roche approchent du jaspo pour la dureté et l'aspect. » Mais le fait le plus intéressant qui se lie à l'altération de ce conglomérat, est que les galets de quartz qu'il contient ont été fracturés, nuis réunis, circonstance observée aussi par M. Lyell, dans un conglomérat qui flanque un dyke de grünstein sur les bords de l'Isla. dans le Forfarshire. Cette fracture est précisément celle que l'on s'attendrait à voir résulter de l'application subite d'une grande chaleur; ct, s'il en était besoin, ce serait un fort argument en faveur de cet ancien état de fusion ignée de la serpentine dans le dyke. On retrouve encore ici cette association si commune de la serpentine avec du grunstein; car le dyke est bordé, sur la rive droite du Carity, par une roche de cette espèce à grains très-fins. On peut suivre le dyke par intervalles pendant au moins quatorze milles: il s'étend en ligne droite de Cortachie iusqu'à Banff 1.

Les roches de serpentine et d'euphotide de la Ligurie, offreat un intérêt particulier, en ce qu'elles se rencontrent sous une grande variété de formes, et qu'elles paraissent se rattacher à l'état de disfocation des couches

<sup>1</sup> Lyell, Brewster's Edinb. Journal of Science, vol. 111.

de cette contrée. On voit partout ces roches passer de l'une à l'autre, et elles passent aussi à des roches qui ont un caractère trapéen (Levanto). On peut aisément observer toutes ces roches entre Braco et Matanara, sur la grande route de Gônes à Florencès on les voit traverser le calcaire et le schiste sons forme de dykes, s'insinanant entre les voits et de l'est de l

Si c'est avec raison que les calcaires de la Spezia ont été rapportés à la même épogne que les groupes oolitiques de l'Angleterre , de la France et de l'Allemagne, les serpentines et les euphotides dn sud de la Ligurie, ne sont sorties du sein de la terre qu'après cette période; car elles ont soulevé, contourné et traversé les calcaires de la Spezia, et les dépôts qui leur sont associés, llest possible aussi que la date de lenréruption soit encore plus réceute, et appartienne à la période supracrétacée: car les dépôts de lignite de Caniparola, près Sarzana, ont leurs couches relevées dans une position verticale, et je n'ai jamais trouvé aucun galet de serpentine ou d'euphotide dans les conglomérats qui leur sont associés; cette dernière date doit cenendant être regardée comme incertaine. car on n'a pas encore observé de serpentine projetée au milieu des dépôts supracrétacés.

A Capo Mesco, entre Levanto et MonteRosso, na neshite gris et un gris compacte
calcario-nilicenz (un des macignos des lialinens) sont dislopades et travereis par des
failles produites par ne masse de serpenio
et d'euphoitie, quin'est qu'une rumification
d'une autre masse plus considérable qu'ou
roit à Levanto. La vallée de Rochetta, près
Borgbeite, a fortement attiér l'attention depuisqu'elle a étésignalée par M. Brongniart.
On y voit très-bien l'injection des serpentines et des emphotifies (présentant toutes
sortes de passagges de l'ine à l'autre), au mi-

lien de roches stratifiées semblables à celles que l'on observe à Capo Mesco. A l'entrée de la vallée, on voit le grès plongeant sous nu angle considérable, et reposant sur le calcaire gris et le schiste, qui sont supportés par la serpentine. La serpentine passe alors snr le calcaire gris et le schiste qui sont contournés, et occupe une portion considérable de la vallée, en se mélant avec de l'euphotide , jusqu'à ce que cette dernière devenant prédeminante à l'exclusion de la serpentine. la masse repose sur des conches de iaspe rouge et vert, qui ont la même inclinaison que les grès à l'entrée de la vallée. Sur la rive gauche de la rivière, et vis-à-vis Rochetta, ces conches de jaspe reposent sur du calcaire gris et du schiste contournés. On a quelquefois considéré les couches de iasne comme nne portion suhordonnée de la serpentine; il est possible que les jaspes proviennent de l'altération d'une roche; mais je ne pense pas qu'on pnisse les regarder comme une partie des masses non stratifiées de serpentine et d'euphotide , d'autant plus que dans le golfe de la Spezia, nou loiu de Lerici, on rencontre de ces mêmes jaspes intercalés an milien des calcaires et stratifiés avec enx. et qu'ils sont très-éloignés de toute masse de serpentine ou d'euphotide.

La masse de serpentine et d'euphotide qui constitue le Monte-Ferrato, au nord de Prato, en Toscane, reconvre aussi, du côté de l'Ouest, un jaspe stratifié, qui lui-même repose sur une roche schisteuse supportée par du calcaire : cette circonstance paraft être accidentelle; car on trouve du jaspe stratifié avec une argile schisteuse brnne à Paciana, sur le flanc opposé de la montagne, où il n'est pas en contact avec la serpentine. La serpentine et l'euphotide présentent encore ici une foule de passages de l'nne à l'autre, et une variété de cette dernière est exploitée pour en tirer des meules de moulin. L'ensemble parait être une masse sortie du sein de la terre qui s'est épanchée au-dessus des roches stratifiées, qu'elle paratt traverser du côté du Nord, au delà de la colline du Nord-Ouest, où l'on voit une bonne coupe

<sup>· 1</sup> Annales des Mines, 1822.

de la masse de serpentine reposant sur les jaspes, les schistes et les calcuires.

Il existe au cap Lizard (Cornouailles), une masse bien connue de serpentine qui paralt intimement liée avec des grünsteins : malhenreusement sa position ne nons permet d'obtenir aucun renseignement précis sur l'époque relative de sou éraption \*.

Nons avons déjà parlè des roches rokeniques (pages 95 à 107), au moins de celles qui sont considérées comme étant le produit de ce qu'on appelle communément volcans modernes et volcans éleints; ainsi nous ne répéterons pas la description de leurs caractères généraux.

Si l'on considère tous ces divers produits ignés comme des masses de matières qui out été projetées de l'intérieur de la terre, à des épognes successives, pendant tont le laps de temps qui s'est écoulé depuis la première formation des poches stratifiées jusqu'à présent, on sera frappé de certaines différences que présentent ces roches, vues snr une grande échelle, différences qui ont conduit à leur classement pratique sous les dénominations de produits granitiques, trappéens, serpentineux et volcaniques. Les deux premières espèces et la dernière sont celles que l'on rencontre le plus abondamment . tandis que la troisième est comparativement plus rare', bien qu'elle soit assez commune dans la nature. Nous ne connaissons encore nullement les conditions nécessaires ponr la production de ces divers composés, et il serait extrêmement intéressant et bien digne de l'attention des chimistes, de chercher à établir, autant que possible, les différences essentielles qui peuvent exister entre eux, quant aux dernières substances élémentaires dont ils sont constitués; on obtiendrait peutêtre quelques renseignements sur les circonstances possibles qui penvent avoir déterminé ces substances à s'arranger d'une

<sup>1</sup> Consultez, pour les descriptions de ce pays, les mémoires du prof. Sedgwick, Cambridge Phil. trans., vol. 1; de M. Magendie, Geol. trâns. Soc. of Cornsoll, vol. 1; et de M. Rogers, même ouvenge. vol. 11. manière plutôt que d'une autre. Il est possible que la quantité et la proportion des substances élémentaires ne varient pas autant qu'on pourrait s'y attendre, d'après les sents caractères minéralogiques généraux : mais . à la première vue, on peut penser que la silice a prédominé dans les roches granitiques plus que dans les autres, tandis que la magnésie abondait dans ecs parties du globe d'où sont sortis les dépôts serpentineux. Il est néanmoins évidemment prémature de raisonner sur un sniet qui ne peut être éclairci que par des recherches exactes et soignées ; ie ne l'ai soulevé que pour proyoquer des recherches, et chercher à attirer l'attention des chimistes qui pourraient être tentés d'entrer dans le champ si vaste, et jusqu'à présent si peu exploré, de la géologie chimique.

On a vu, en général, que le caractère minéralogique des roches ignées a changé. pendant les dépôts successifs des roches stratifiées, à travers lesquelles elles se sont plus ou moins frayé un passage; ainsi, on ne voit pas de granite ni de serpentine couler des volcans modernes; et de même on ne rencontre pas des trachites ou des laves leucitiques intimement associées avec les couches les plus anciennes, de manière qu'il n'v ait pas de différence considérable entre leurs ages relatifs. En admettant que l'on trouve du vrai granite minéralogique parmi les produits de la période supracrétacée, il n'en est pas moins vrai que la masse du granite est associée avec les roches les plus anciennes. même en faisant complétement abstraction du gneiss, qui est composé des mêmes mineraux, et probablement de substances élémentaires identiques et en même nombre. De même, ces composés ignés dans lesquels l'angite entre en grande proportion, abondent parmi les produits les plus récents. tandis qu'ils sont certainement rares parmi les roches plus aneiennes d'une origine ignée, si même ils n'y mangnent pas tout-à-fait; et l'on ne trouve pas de roches stratifiées, d'une composition minéralogique semblable. constituent des étendues considérables de

pays, comme cela arrive pour le gueiss. On est donc forcé de conclure que les conditions, sons lesanelles ces denx espèces de roches ignées se sont produites, n'ont pas été les mêmes. Quelles peuvent avoirété ces conditions ? c'est là nne question séparée , et qui, comme nous l'avons déjà dit, demande de grandes recherches; mais il est évident, an premierabord, qu'une masse en état de fusion ignée, surgissant du sein de la terre au milien del'atmosphère, aurait y raisemblablement ses parties constituentes arrangées d'une manière différente que celles d'une masse semblable qui surgirait sous une grande pression, telle que celle qui existe au fond des mers profondes. Néanmoins, indépendamment de cette considération, il paratt qu'il y avait, dans l'état du globe, pendant les premières périodes, quelque circonstance qui a occasionné la formation en grande abondance de certains composés, et qui ne s'est pas continuée jusqn'à présent, du moins avec une force capable de permettre la production de composés semblables.

Nons ne ponvons pas terminer cette esquisse sur les roches non stratifiées, sans parler de la structure concrétionnée et colonnaire qu'elles prennent fréquemment. Les exemples les plus connus de la structure colonnaire sont ceux que présentent le basalte de la Chaussée des Géants et celui ani . dans l'ite de Staffa, forme les parois de la célèbre grotte de Fingal 1. La structure concrètionnée ou globulaire s'observe souvent dans la décomposition de roches trappéennes et volcaniques, et elle est remarquable dans tine roche solide appelée granite orbiculaire de Corse (diorite orbiculaire, Al. Brong.). dans laquelle des boules on des sphéroïdes, formés de couches concentriques d'amphibole et de feldspath compacte, sont dissémiués dans la masse de la roche.

C'est à M. Gregory Watt qu'on est rede-

vable du premier grand pas que l'on a fait vers la connaissance des circonstances qui ont produit cette structure. Il a fondu sent cents livres d'un basalte amorphe appelé Rowley Rag, qui est à grains fins et d'une texture confusément cristalline; on a entretenn le fen peudant plus de six heures, et la masse n'a été retirée du fourneau qu'après huit jours, de sorte qu'elle s'est refroidie très-lentement. La masse fondne avait alors trois pieds et demi de long, deux pieds et demi de large, environ quatre pouces d'épaisseur à une extrémité, et plus de dix-huit ponces à l'autre. Cette irrégularité de forme. résultant de celle du fournean, était trèsavantageuse, en ce qu'elle permettait d'observer l'arrangement des parties dans leur passage de l'état vitrenx à l'état pierreux. Une portion de la masse, qu'on avait retirée pendant que le basalte était en fasion, devint parfaitement vitreuse. Le résultat le plus important one l'on observa fut la formation de sphéroïdes, dont le diamètre atteignait quelquefois deux pouces. Ils présentaient une texture radiée avec des fibres distinctes, qui formaient aussi des couches concentriques, quand les circonstauces n'étaient favorables qu'à cette structure : mais cette structure disparaissait graduellement, par nne chalenr suffisamment continnée; les centres de la pinpart des sphéroïdes dévenaient compactes avant que leur diamètre eut atteint un demi-pouce; et cette structure s'étendait pen à peu dans toute la masse du sphéroide. « En continuant la chaleur favorable à cet arrangement des molécules, on obtint promptement upe autre modification. La texture de la masse devint plus granulaire, sa conlenr plus grise, et les points brillants plus grands et plus nombreux : bientôt ces molécules s'arrangèrent en formes régulières, et finalement toute la masse devint parsemée de petites lames cristallines qui la traversaient dans toutes les directions, et qui formèrent des cristaux saillants dans les cavités. »

M. Gregory Watt a appliqué ces faits à l'explication de la structure globulaire que

<sup>1</sup> Voyex Macculloch, western Islands of Scotland; ct les Sections and Wiews illustrative of Goological Phanomena, pl. 11 et 19.

présenten beaucoup de roches basiliques en décomposition, dans lesquelles on observe, qu'après un certain état de désaggrégation, les sphéroides résistent très-fortement à la décompositiou. Il a en outre étendu ses observations à la structure colonnaire, et il a observé, a que loraque dans ses expériences deux sphéroides venaient en conatet, ilsne se phetraient pas, mais qu'ils se comprimaient matuellement et restaient égarés par un pain très-net rette d'une couleur de rouille; et lorsque plusieurs se rencoutraient lis formaient un prisme. » De cette disposition il tire les couséquences suivantes:

« Dans une couche composée de sphéroï-» des impéuetrables, eu nombre indéfini, " mais d'un seul en hauteur, ct ayant leurs » ccutres à peu près équidistants, il paraît » évident que, si les points de contact de » leurs surfaces entre elles sont dans un » même plau, l'action mutuelle de ces sphé-» roïdes leur fera prendre la forme hexa-» gonale, et que si la couche éprouve de la » résistance par-dessous et non par-dessus, » pour prendre de l'accroissement, elle se · composera de prismes hexagonaux dout » la hauteur sera plus grande que le diamè-" tre. Ces prismes seront à peu près paral-. L'les entre eux, et d'autant plus que leur diamètre sera plus grand; et la structure » se propagera par des fibres presque pa-» rallèles, en conscrvant toujours cette » même forme de prismes hexagonaux , les-· quels, dans une masse centrale de fluide · à l'état de tranquillité, pourraient acquérir une longueur indéfinie, jusqu'à ce qu'une cause étrangère vienue à con- trarier la continuation de la même structure '. a

Les colonnes basaltiques sont souvent recourbées, et quelquefois leur disposition est un peu confuse; ce qui prouve qu'il y a cua

des causes perturbatrices considérables. Elles sont aussi fréquemment articulées, circonstance que M. Watt attribue à la même cause qui a déterminé les fractures coneeutriques des fibres des sphéroïdes. En supposant exacte la théorie générale de la formation des colonnes, il est évident que les irrégularités des prismes out du dépendre de l'inégalité de distance des centres des sphéroldes, et de l'inégalité de pression qui a du en résulter. M. Watt rend compte de la disposition horizontale des colounes basaltiques dans quelques dykes verticaux, telles par exemple que celles de la Chaussée des Géants, en considérant que chaque paroi du filon a agi comme cause de refroidissement et d'absorption, et a donné lieu à la formation de deux systèmes de colonnes dont les prolongements n'out pas coïncidé de manière à former des prismes continus au travers du filon, mais qui, à leur rencontre, ont du produire de la confusion, si toutofois les eirconstances ont été assez favorables pour que catte rencontre ait eu licu.

Ce u'est pas seulement dans les basaltes que l'on trouve la disposition prismatique; on l'observe plus ou moins dans toutes les roches trappéennes, et la grandeur des prismes est quelquefois très-considérable. Le granite prend aussi unc forme prismatique, comme l'a déjà remarqué M. Carne pour le granite de l'ouest de Cornouailles ' et ou l'observe très-bien près du cap Land's End; mais au licu de prendre une forme hexagonale, comme on pourrait s'y attendre, si la théorie relative au basalte lui était tout-à-fait applicable, il prend la forme quadrangulaire, et se divise en parallélipipèdes et même en cubes. Si l'on fait dans une barque le tour du cap Land's End, ou sera singulièrement frappé de cette disposition du granite en prismes et de l'effet pittoresque qui en

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Gregory Wall, Observations on Basalt, and on the Transition from the vitrous to the Stony texture which occurs in the gradual Refrigeration of melted Basalt; Phil. trans., 1804.

<sup>1</sup> Carne, On the Granite of the Western part of Cornwall; Geol. Trans. of Cornwall, volume III, p. 208.

résulte, effet qui est encore augmenté par la variété de formes qu'a produite la désaggrégation des blocs, opérée par l'action réuuie de la mer et de l'atmosobère.

Un trouve quelquelois des roches stratifiées avec des formes prisantiques; mais cette forme leur a été donnée par des eircousiances toutes différentes de celles dont nons venous de parler. Le docteur Macculloch a observé la disposition prisantique dans nne pierre tirée du foyer d'un fourneue, à l'autine à Fer de full Park, prés Schiff-nall; es fourness avait été constamment en feu pendant seize ou dis-boit ans. Les primes traver-

atient puedquefui toute l'épaisseur de la pierre, qui était d'averto dis poness, autoit gue d'ânt. tres fois ils expéritarient que jusqu'à unecertain lie expéritarient que jusqu'à unecertain experiment que de la production de gonde prograde cette atrenture primatique comme produite par l'extion long-temps continués d'une grande châbeur aur la expliquer la forem primatique d'après que l'autoit de la compartie de Scuirmore, dans l'ile de Rum, et la structure colon autre que présentain extrainer chôte à Dunbar, où il a deserve que le grès presed la forem primatique d'arm, of Science, 1829. del produite, Cuertofy Johann, of Science, 1829. del produite.

# SECTION XIII .

## DES DIFFÉRENCES MINÉRALOGIQUES DANS LES ROCHES CONTEMPORAINES,

Soit que ces différences avent eu lieu des l'origine, lors du dépôt, soit qu'elles résultent d'altérations postérieures.

On aura sans doute remargné que les roches stratifiées, qui ont été décrites en grand nombre dans le cours de cet ouvrage, présentaient une différence très-grande autant dans leur composition minéralogique, que dans le caractère zoologique des dépôts. Certaines roches ont été évidemment formées par la destruction d'autres roches : quelques-unes sont un produit chimique, et d'autres enfin présentent des caractères qui donnent lieu de présumer qu'elles ontéprouvé nne altération postérieurement à leur dépôt. Les roches qui sont des dépôts formés par des eaux, dans lesquelles des limons, des sables, des graviers, et de gros blocs ont été plus ou moins longtemps à l'état de suspension mécanique, ont déjà suffisamment fixé notre attention. On concoit facilement qu'elles

I cette section ne porte aueun titre genéral. En effet, elle est plutôt une sorte d'appendiere, dans le-quel l'auteur traite successivement de trois sujeis; qui n'ont entre cus acuen rapport, et qu'il a place à la fin parce qu'en les développant, il estobligé de rappeler une foule de faits exposés dans toutes ses sections précèdentres.

(Note du traducteur.)

n'aient pas entre elles une parfaite ressemblance sur des respaces étendus; car nous ne ponvons pas présumell'qu'acun diépoit de détritas paisse être assec uniforme pour rester le même sur des étendues considérables. Cela supposerait une égalité constante dans la force de transport, comme aussi dans l'abondance des détritus entraînés, et une résistance toujouré gale dans toutes les surfaces sur lesquelles ces matières charriées auraient eu à passer.

Quand une roche stratilitée et cristalline, celle a évidement été produite chiniquement et non mécaniquement. Mais il reste rechercher si cette structure a existé dés l'origine, ou si elle n'est que le résultat l'altération spérées postérieurement sur la roche par certaines circonstances. Cette recherche est une des plus difficiles, en ce que mous ne pouvous pas tonjoin roblemir les données nécessaires pour las oltution de la question, puisqu'il est constant que la méme abblance peut souvent être produite de différentes anaiéres. Cett ainsi que la chatuc carbona-tée à l'état cristallin pent être produit de différentes can précipite d'une solution de la constant précipite d'une solution recetement, étant précipite d'une solution de la constant précipite d'une solution de la constant précipite d'une solution de la constant publication de la constan

aqueuse de cette substance; ou bien elle, peut résulter de la fusion d'une pierre calcaire ordinaire par l'action combinée de la schaleur et d'une forte pression. Dans l'un et l'autre eas les résultats peuvent être semblables. Le même phônométe peut également avoir ilea avec beaucoup d'autres substances. Cest done une question très-difficie, quoique du plus grand intérêt, de déterminer si des substances de ce geure, straillées et cristollines, à la fois, out été produites de telle ou telle manière.

Nous pouvons nous guider dans nos recherches d'après certaines idées générales. Si des substances cristallines et stratifiées forment des masses aplaties, renfermées dans des couches d'origine évidemment mécanique, sans présenter aueune liaison intime avec des roches ignées; si, enfin, il n'y a point de violent dérangement de couches qui permette de présumer que des agents gazeux aient exercé lenr influence sur ces conches. nous sommes fondés à conclure que la roche cristalline a été formée chimiquement par une dissolution aqueuse, et que sa présence, an milieu d'une masse composée, incontestablement mécanique, ne pronve autre chose, sinon une différence dans l'état du milien duquel l'une et l'autre résultent. Dans le premier cas c'était une solution aquense, et dans l'autre une simple suspension mécani-

que.

Quand nous voyons des couches non cristallines, prendre une structure cristalline
dans le voisinage immédiat de robels ignées,
de telle façon que les masses cristallines et
mo cristallines constituent differentes parties d'un même ensemble, la question prend
un sutre caractère. Nous avous alors à chercher si la différence provient d'une altérnon d'une partie de la masse entière, postérienrement à son dépot, ou si c'est le
résultat de certaines causes qui ont agi,
pendant le dépôt, mais seutement sur quelques narties de la masse.

Nous avons vn que la dolomie, composé cristallin de carbonate de chaux et de carbonate de magnésie, se rencontre dans la série offitique de la Pologne et de l'Allemagne. Ne soyons donc pas surpris qu'elle se soit présentée dans la même série an milion des Alpes, et aussi incontestablement dans les mêmes terrains en Dalmatie et en Grèce. Cette présence d'une roche cristalline particolière, observée sur un espace considérable, au milieu d'un même terrain, nons entraine à recounaitre que les conditions auxquelles est due la production de cette rocbe, sur une aussi grande étendue, existaient durant la formation du terrain qui la renferme, et par conséquent, que cette roche a été formée dès l'origine, et n'est point le résultat d'une action postérienre de la chaleur, ou de tout antre agent chimique.

En admettant que les composés de cette nature sont le résultat d'une solution aqueuse de carbonate de chaux et de magnésic, nous ne serons plus surpris de n'y point trouver des restes organiques : car les êtres organisés animanx ne ponrraient guère vivre dans une solution de ce genre. Tontefois les restes organiques ne manquent pas tout-à-fait dans la dolomie : ils v sont rares à la vérité, mais j'en ai vu dans la dolomie de Nice, et on en a indiqué dans d'autres localités. Cette présence de restes organiques, dans la dolomie, ne s'accorde guère, il faut en convenir, avec la supposition que cette roche a été une pierre calcaire sur laquelle des agents chimiques ont agi postéricurement, de manière à lui faire prendre une structure cristalline, et à la charger de magnésie; car nous ne pouvons bien comprendre comment, dans ce nouvel arrangement des molécules, la forme des restes organiques aurait pu être conservée, surtout en se rappelant qu'ils sont de la même substance que la roelse, c'est-à-dire uniquement de carbonate de chaux. Les dolomies renfermant des fossiles sembleraient donc devoir être exclues du nombre des rotches altérées, et réunies à celles dont l'origine première est due à un dépôt chimique. ll v a cependant des masses de dolomie qu'il n'est pas si facile d'accorder avec la supposition d'un dépôt aqueux. Ce sont celles qui se rencontrent par lambeanx au milieu des

roches caleaires, et dans le voisinage de roches ignées, et que M. de Bueh considère comme étant le résultat de l'action d'agents chimiques sur les roches calcaires, postérieurcment à leur dépôt et à leur eonsolidation, et pendant l'époque où les roches ignées vinrent s'intercaler au milieu des masses stratifiées. Pour qu'une séric de couches, placées à une certaine distance d'une roche dans un état de fusion ignée, ait pu se convertir en une masse cristalline, il est nécessaire d'admettre qu'il y avait une pression suffisante pour prévenir l'échappement de l'acide earbonique, supposition qui est très-possible; mais il est difficile d'expliquer la présence de la magnésie nécessaire pour produire la dolomie, à moins de supposer qu'elle ait été insinuée dans la masse altérée, à l'époque où les différentes moléeules s'arrangeaient elles-mêmes conformément aux lois de la cristallisation, en un mot, quand toutes les substances élémentaires se trouvaient dans un état tel, qu'elles pouvaient s'unir librement, conformément à leurs propres affinités. M. de Buch pense que cela s'est opéré par le dégagement de la magnésje des porphyres pyroxéniques ou des mélaphyres ( le pyroxène contenant , d'après Klaproth , 8,75 ponr cent de cette substance), à l'époque où ces roehes porphyritiques étaient vomies du sein de la terre et injectées à travers les roches calcaires, comme dans le Tyrol et autres lieux. Son opiniou est que le gaz dégagé, à l'époque du soulèvement de ces roches ignées, pénétrait à travers les fissures de la roche calcaire, et en convertissait une portion considérable en dolomie. Comme preuve de la vérité de sa théorie, ee célèbre géologue eite la montagne de San-Salvador près du lac de Lugano. Un conglomérat rouge, semblable à celui qu'on reneontre aux environs du lac de Côme, sépare le mieaschiste, sur lequel Lugano est situé, de la roche calcaire et de la dolomie, « Les eouches s'abaissent rapi-» dement de soixante-dix degrés vers le » Sud, et forment dans le lac un promon-» toire escarpé, sur lequel est situé la cha-

» pelle de San-Martino. Cette roche fragmen-» taire reste eu place pendant près de dix » minutes de marche : la pente des couches » diminue insensiblement jusqu'à soixante » degrés. Alors parait au-dessus une roche » calcaire compacte, d'un gris de fumée, » en couches minees, ayant à peiue un pied » d'épaisseur. Elles s'abaissent comme les » couches sur lesquelles elles s'appuient , et » elles s'élèvent avec eette inclinaison le » long de la montagne : mais dans leur » prolongement vers le lae . l'inclinaison va » toujours en diminuant, à un tel point, qu'au » niveau le plus bas, elle est à peine de » vingt degrés. Les eouches , en remoutant , » décrivent une courbe qui ressemble assex » à une parabole. Plus on avance sur la » chaussée, plus ces couches sont traversées » de veinnles minces, dont les parois sont » recouvertes de rhomboèdres de dolomie. » Des eristaux semblables se montrent anssi » dans de petites cavités de la roche. Plus » loin la roche paraît toute fissurée et la » stratification cesse d'être distincte. Enfin . » là où la montagne, dans sa hauteur, de-» vient presque à pic, les couches ne sont » plus calcaires, mais entièrement dolomiti-» ques. On ne remarque nulle part une sépa-» ration tranchée entre ces deux roches. Par l'augmentation des veinnles et des géodes. » la roche calcaire fiuit par disparaltre tout-» à-fait, et il ne reste plus que de la dolomie » pure... La dolomie devient toujours plus » pure dans le prolongement de la chaussée. » tonjours plus blanche et plus grenue... Du » mont San-Salvador jusqu'au delà de Me-» lide, sans interruption, ces montagnes » sont formées par le porphyre augitique » foucé, mêlé d'épidote, tel qu'il s'est mon-» tre en face de Campione, de Bissone et de a Rovin '." »

Il est, sans contredit, bien remarquable

1 De Buch, Sur quelques phénomènes géognostiques que présente la position relative du porphyre et des calcaires dans les environs du lac de Lugano; Ann. des Sc. nat., 1827, 1. X., p. 201. Voycz aussi les Sections end Briese illustrative of Geological Phenomena, pl. 8, fig. 2, et pl. 30.

de rencontrer la masse de la roche pyroxénique à côté de la dolomie, et de trouver des cristaux de dolomie dans les fentes de la roche calcaire. Ce dernier fait montre que les cristaux de dolomie ne sont pas de la même époque que le dépôt de la roche calcaire, mais qu'ils out été formés postérieurement après que des fentes enrent été prodnites dans cette roche, tandis que le premier fait est exactement d'accord avec la théorie. D'après les coupes de M. de Buch. une petite quantité do porphyre rouge et de micaschiste est interposée entre la masse du porphyre pyroxénique et la dolomie. Mais il ne s'en suit pas que cette interposition soit constante; cela pent être ainsi dans nn endroit, et non dans l'autre. Cette interposition n'est donc pas une grande objection; car d'après la carte de ce géologue, la dolomie ct les roches ignées ne sont pas toujours séparées par les deux roches citées. D'autres masses de dolomie se rencontrent à l'entour d'une grande masse de granite, qui s'étend vers le couchant, depuis la branche Sud-Ouest du lac de Lugano, sur laquelle sont situés Casco-al-monto et Porto. A Monte-Schieri, une de ces masses est liée avec la roche pyroxénique tufacée, tandis que d'autres ne sont en contact qu'avec le granite, à en jnger du moins d'après ce qu'on peut observer à la surface. Mais on ne peut guère tirer de conséquence de ce contact direct du granite avec ces masses de dolomies, car le porphyre pyroxénique pent se trouver audessous d'elles, de même qu'on le voit passer à travers le granite à Brincio.

Les dolomies des bords des lacs de Come et de Leco, attend leur proximité avec celles des localités précédentes, acquièren un grand intérêt, quoiqu'on n'ait pas encore constaté l'existence de la roche pyroxé, nique au milien d'elles. Elles se présenteut évidemment entremétées avec des roches d'un cateire gris compacte, tandi que, sur d'antres points, elles paraissent étre la prolongation des couches calcaires qui ont graduellement perdu leur lesture compacte, et en même temps ont acquis la magérier et en même temps ont acquis la magérier et ont pris la structure cristalline. Dans des contrés telles que celles-ci, où il y a tant de confusion, et où nous derons nous stienred a trouver des failles très-deudues, il est extrémement difficile de déterminer avec une parfaite continuié, une sirie quelconque de conches ; néammoins, tout en admettant que ces difficultés donnent lieu à de grandes incertitudes, il est extrêmement probable qu'il y des conches calcires qui, dans leur prolongement, se convertissent en dolomie."

La partie nord des rives du lac de Côme est composée de gneiss et de micaschiste. qui se correspondent sur l'une et l'antre rive et plongent au midi. Le lac de Lecco et la partie méridionale de celui de Côme sont formés de calcaires et de dolomies. Entre ces deux masses de roches, on voit des couglomérats et des grès qui ont la même inclinaison et la même direction que les gneiss et les micaschistes. An sud de ces dernières roches, les deux côtés du lac cessent de se correspondre. Ainsi, snr la rive orientale, après avoir passé nne petite partie de dolomie, nons tronvons les calcaires au milieu desquels s'exploitent les marbres noirs de Varenna, Ces calcaires se prolongent jusqu'en face de Bellaggio, tandis que, sur le côté occidental. la dolomie règne sur une égale longueur, sanf un petit nombre de couches de roches calcaires qui se montrent au midi de Menaggio. Arrivé à ce point, il n'y a plus ancune correspondance. D'un côté nous avons des calcaires, et de l'antre an contraire de la dolomie, cette dernière contenant à Nobiallo une masse de gypsc. Si nous descendons le lac de Côme, de Bellaggio à Côme, après avoir franchi le promontoire de Dosso-d'Albido et les rives opposées de Croci-Galle, nons n'observons nniquement que des roches calcaires auxquelles est du ce caractère pittoresque qui donne à ce lac tant de célébrité.

l Voyez la carte géologique et les coupes des rives du lac de Côme dans les Sections and Wieses illustrative of Geological Phænomena, pl. 31 et

mais si, toujonrs en partant de Bellaggio, nous descendons le lae de Lecco jusqu'à la ville de ce nom, nous ne rencontrons presque que de la dolomie, à l'exception toutefois d'une masse de gypse qui s'y trouve renfermée à Limouta, et d'une longue bande de calcaire entre Lierna et Mandello, Ici de même, nous n'avons plus aucune correspondance, quoique la direction générale des couches, sur les bords de l'un et de l'autre lac, donue lieu de soupçonner que celles de l'un sont la continuation de celles de l'autre. Cette conjecture est fortifiée si nous gravissons le mont Sau-Primo, montagne déià indiquée ailleurs (page 147), comme converte de milliers de blocs erratiques ; car sa crête la plus élevée est composée de roches caleaires se dirigeant de l'Ouest-Nord-Ouest, à l'Est-Sud-Est, avec une inclinaison au Sud-Snd-Ouest. Si nous suivons la direction de ces couches jusqu'au lac de Lecco à l'Est. nons trouvons la dolomie ; de manière que . dans ce lieu. le changement paraît à peu près subit.

Nonobstant cette conversion apparente du calcaire en dolomie, dans la direction des conches, ce qui peut nous conduire à supposer que quelque eause a produit un changement dans la roche après sa consolidatiou, on doit reconnaître qu'il y a aussi une inter-stratification de la dolomie avec le calcaire (fig. 27, page 148). Il y a plus : la dolomie repose sur le ealcaire près du lac de Lecco : or ces faits sout tous deux contraires à la supposition que toutes les dolomies de cette partie de l'Italie soient des roches altérées. Il y a an moins quelques-nnes d'entre elles qui paraissent devoir être rapportées à des dépôts originaires, et cette suppositiou relative à des roches qui sont évidemment des calcaires dans un lieu et des dolomies dans un autre, donne lieu à une question intéressante : car si nous admettons que l'nne et l'autre roche ont été formées à la même époque, il s'en suit que, sur na point, le dépôt a été du carbonate de chaux, tandis que, sar un autre point très-voisin du premier, il a été un mélange de carbonate de chaux et de magnésie, et que les deux dépôts ont été influencés par les eirconstances d'une manifer si opposée, que l'un a été compate, tandis que l'autre a pris une structure, on cultièment cipisalline, ou demi-cristilline. Ce observations ne sont pas applicables aux alternatives de ces roches; est dans ce ces nous devons supposer, sur la même place, un changement de circonstances, changement en quelque sorte graduel, puisqu'en enfet les conches calcaires sembleut acquérir graduellement la magnésie ainsi qu'on peut te voir sur la rivec ocidentale du la de Lecco.

On observe près de Nice quelques exemples remarquables d'un mélange de dolomie et de calcaire; on y voit sussi des couches caleaires devenir évidemment dolomitiques dans leur prolongement. Là, de même que dans d'autres contrées, les dolomies les plus pures perdeut en général leur stratification, tandis qu'elles sont, an contraire, distinetementstratifiées, quand elles sont moins pures et semi-cristallines; ce n'est cependant pas nne règle tout-à-fait générale ; car j'ai vu quelques conehes presque pures, qui étaient stratifiées; et si on suppose que des couches de cette nature soient à leur état originaire, leur disposition stratifiée n'est pas plus remarquable que ne le serait le marbre saccharoïde de Carrare , s'il était stratifié.

Aux environs de Nice, le gryse accompague aussi la dolomie; et la conexion est si intime entre eux, que le gypse de Sospello contient des rhombodres de dolomie. Ce fait a été aussi obserré dans le gypse qui accompagne les dolomies dans le Tyrol. Cette fréquente association du gypse avec la dolomie a's pas encore été expliquée d'une manière satisfisante.

Il n'est par arre que le gryse accompagne des celles qui es origine métanique, même de celles qui es oni iconsteablement; mais il faut le cousidèrer, soit comme un dépot chimique, soit comme un crote altére. Aussi sa présence, an milieu des roches de ce genre, pouver que, hor de la formation de ces dépôts, d'autres causes qu'un simple courant de détrius étaient en action. Quand le gypse est insqu'à un certain point caractéristique d'un terrain sur une surface considérable, il pronve que l'opération de ces causes n'a pas été locale; mais que, snr toute cette étendne, et durant toute la période de la formation de ce terrain, les eirconstances favorables à la production du gypse ont été très prédominantes. Le gypse a été considéré comme caractéristique de la partie supérieure de la série dn grès rouge, connue généralement sous la dénomination de marnes rouges et marnes irisées. Il est difficile de prononcer qu'il soit une partie nécessaire de ce terrain ou qu'il y existe constamment : tontefois sa présence fréquente dans ce dépôt, en Angleterre, en France, en Allemagne, est bien remarquable. Cela prouve au moins que les circonstances étaient alors favorables à la production du gypse; mais peut-être cela ne prouve-t-il rien autre chose.

Quand on se rappelle que l'intercalation des roches ignées a été suffisante pour convertir la craie en calcaire saccharolde dans le nord de l'Irlande, on ne doit plus être surpris que d'antres roches aient été altérées par la pénétration de semblables substances au milieu d'elles. Ainsi, par exemple, les schistes de plusieurs parties de la contrée qui environne le granite de Dartmoor, dans le Devonsbire, ont souffert de cette pénétration, les uns étant simplement micacés. les autres plus endurcis et ayant pris, jusqu'à un certain point, les caractères du mieaschiste et du gneiss, tandis que d'autres paraissent convertis en une roche dure, zònée, fortement imprégnée de feldspath. Ces changements sont précisément ceux que doit produire la pénétration d'une masse dans nn état de fusion ignée : car, quand une pénétration de ee genre s'est opérée dans un terrain tel que celui de Dartmoor, il a dù arriver que, dans les substances en contact avec la masse ignée, les affinités ont du être extrêmement relàchées, ce qui a du faciliter la production des divers changements observés. Les exemples d'endurcissement et d'altération de roches en contact avec des produits

ignés, sont si multipliés, qu'il est iunsité de les énuméres. Mais on doit signensement distingner les roches ignées, qui ont éridemment été introduite a milieu des autres, de celles qui sont des roches plus anciennes, sur lesquelles les autres ont été déposées. Car il a pu arriver que les roches plus anciennes es soient trouvées déjà décomposées, avant le dépot des substances qui se sont déposées postérieurement sur elles. Dans cecas, si les dernières sont arénacées, elles paraissent former une sorte de passage des matières arénacées aux roches ignées, ce qui donne la trompeuse apparence d'une substance aliérée.

Nous avons déjà parlé du changement qui a lieu dans le caractère minéralogique de certaines roches calcaires, en différents lienx de l'espace qu'elles recouvrent, et il a été démontré que, dans le groupe oolitique, il était probable qu'une partie avait été produite au fond d'nne mer profonde, tandis que d'autres parties avaient été formées dans une mer basse. Les circonstances physiques, sous lesquelles les différentes parties du dépôt ont pu se trouver placées, doivent nécessairement avoir cu une certaine influence sur le produit : mais nons ignorons encore quelle peut avoir été précisément la nature de cette influence. On pent cependant se basarder à dire que les seules circonstances qui aient pu opérer une variation notable dans la texture minéralogique des dépôts, sont les différences de pression et l'action des courants, laquelle est, tantôt très-forte, tantôt, au contraire, très-faible, ou même tout-à-fait nulle, suivant les diverses positions.

Il a pu aussi arriver que, dans une partie profonde d'une ner, il se soit lèpré des dépois successifs, durant des périodes de tempspendant lesquelles de fréquents changements se produissant dans d'autres localités éloigaées; de façon que, quoique contemporains, ces dépôts avaraient entreux aucune
conformité minéralogique. Et si, dans la
uite des éréments, des dépots continus
et opérês tranquillement se sonttronrés sou,
levis (comme cela a nu arriver, na tune

très-légère expansion de chaleur d'une portion de notre globe), de manière qu'un continent en ait été le résultat, il y aurait une difficulté insurmontable à identifier des divisions bien tranchées reconnnes dans une contrée, avec les masses qu'on observerait dans une autre. Il est plus que probable que cette supposition s'est réalisée sur la surface de notre planète; et il est à croire qu'à l'avenir les géologues ne seront plus si cmpressés à identifier divers dépôts observés à de grandes distances l'un de l'autre, surtout ceux d'une antiquité comparativement peu reculée. Il est, par exemple, beaucoup plus désirable que l'Inde soit décrite d'abord isolément, et abstraction faite de tout rapprochement avec l'Europe (sinon lorsque sa géologie sera suffisamment avancée ponrêtre en état de faire cette comparaison), que de vouloir absolument, en observant cette vaste contrée, n'y rencontrer que des terrains qui soient des équivalents de ceux de l'Europe.

### Sur les soulècements des Montagnes.

Ouojone les géologues et les géographes se soient occupés depuis longtemps de la direction des différentes chaines de montagnes, et quoique les premiers se soient aussi appliqués à observer la direction des couches relevées, et qu'ils aient fait reconnaître qu'en général cette direction coïncidait avec celle des chaînes de montagnes que ces couches constituent , ce n'est que dans ces dernières années, et depuis les travaux de M. Élie de Beaumont, que ce sniel a acquis un nouvel imérêt. Il doit former désormais une branche importante des recherches géotogiques, soit que la théorie de ce géologue distingué soit reconnue admissible dans toute son étendue, soit qu'elle demande à être considérablement modifiée.

M. de Buch avait découvert que les divers systèmes de montagnes de l'Allemagne n'étaient pas contemporains, et qu'on devait rapporter leur origine à des époques distinctes; les géologues avaient eu soin, de-

puis longtemps, de remarquer les divers cas de non-concordance de stratification, et ils avaient pensé que les couches inférieures plns anciennes avant été relevées, c'était sur lenrs tranches que les couches plus nouvelles avaient dù se déposer. Mais on s'était arrêté là , lorsque M. Élie de Beaumont , ayant recueillidans les Alpes et dans plusieurs parties de la France une masse considérable d'observations exactes, fit remargner que non-seulement les diverses dislocations des conches appartenaient à des époques distinctes, mais qu'il y avait un parallélisme entre les dislocations et les soulévements de montagnes de même date; et il fut conduit à penser que ces dernières catastrophes avaient occasioné des ruptures dans les terrains qui se formaient alors, de manière que ... les terrains postérieurs ont du se déposer en stratification non concordante sur les couches disloquées des terrains plus anciens.

Au premier abord, il paralt très-facile de reconsitte si un terzain repose sur les tranches des couches disloquées d'un autre terrain ; et, en effet, il en est sinsi dans beaucoup de cas. Néammoins cette détermination de la non-conordance de stratification entre les couches de deux terrains démande à être faite avec beacoup de soin. Ainsi, par exemple, lorsque les plans des couches se coapent sous de très-petits anagles 1, on

Une non-concordance générale n'est pas tonjours une preuve que les roches inférieures ont éprouvé un monvement avant le dépôt des supérieures; car, si l'on suppose que dans une série de couches elles sesoient déposées l'une sur l'autre de telle manière, qu'il v ait eu , à partir des inférienres, une diminution graduelle dans l'étendue que enacune d'elles occupe, et qu'ensuite tout cet ensemble de couches ait été recouvert par un autre dépôt, il est évident que ce dépôt supérieur sera non-concordant avec l'inférieur, pnisque toutes les couches de celui-ci se trouveront successivement encontact avec ini. C'est ce qui a lieu en Angleterre entre l'oolite et la craie, celle-ci venant toucher successivement toutes les couches de l'oolite à l'endroit où chsenne de ces couches se termine. Voy., dans les Sections and wienes illustrative of geological phanomena, des détails sur une disposition de ce genre, entre la craie et l'oolite qu'elle relorsque les couches supérienres reposent sur des contournements des conches inférieures. la recherche devient plus difficile. et ce n'est que par des observations multipliées qu'on peut s'assnrer s'il y a entre l'un et l'autre terrain une concordance réelle. La fignre suivante servira à faire mieux sentir la difficulté qui existe dans ce dernier cas.



Si, dans la conpe que représente la figure, on observo seulement l'extrémité droite on l'extrémité gauche, on sera en droit de prononcer sur-le-champ que les conches a, a reposent sur les tranches des couches contournées b, b; mais, si on ne pouvait observer que la partie centrale ç de cette même coupe, la non-concordance entre les denx sortes de couches peut être très-douteuse.

On sera peut-étro porté à penser qu'il soffit de quelques recherches dans le même canton pour acquérir la preuve du contonrnement des couches inférienres : sans doute cela est vrai, quand on trouve à observer dans le canton beauconn d'escarpements na- ner l'âge relatif des montagnes.

turels des couches, et lorsque leurs contournements sont assez rapprochés l'un de l'autre: mais la détermination est loin d'être aussi facile dans les cantons où les escarpements sont rares, et où les contonrnements des couches ont eu lien très en grand, de manière qu'on ne les mesure plus par toises, mais par milles. Ainsi, par exemple, on admet en général que la masse des Alpes calcaires repose, à stratification non-concordante, aur les masses composées de protogine, de gneiss, etc.; cependant il y a np très-grand nombre de points dont l'observation tendrait à appuver l'opinion contraire. la concordance y étant parfaite entre les couches des denx terrains. Il faut aussi mettre un grand soin à snivre les conches d'une chaine de montagnes, quand on vent déterminer lenr ancienneté relative, afin de distinguer parmi ces conches, celles qui ont décidément subi un renversement depnis lenr dépôt, et celles qui ont pris, dès leur formation, une légère inclinaison sur les flancs d'une chaîne précédemment sonlevée d'une certaine quantité.

La coupe représentée par la figure ci-dessous aidera à faire comprendre comment la position des couches peut servir à détermi-



Si les couches a, a reposent tranquillement (horizontalement) sur les couches relevées b, b, on est fondé à en conclure que b, b a été relevé avant le dépôt de a, a, d'où il snit que, si les couches a, a appartiennent

couvre, dans le Dorsetshire et le Devonshire. Les couches de craie se rencontrent avec les souches de l'oolite sons des angles tellement petits, qu'il y a à peine un escarpement dont l'observation puisse seule servir à prouver leur non-concordance, laquelle cependant, d'après l'ensemble, est incontestable.

à un terrain dont la place est bien déterminée dans la série géologique, nous avons une date relative pour l'époque du sonlèvement de b, b, au moins par rapport à a, a. Si, en outre, il afrive que b, b étant aussi un terrain bien connu de la série, il ne manque, entre ce terrain et a, a, aucun des terrains qui s'y rencontrent ordinairement, nous ponrrons des-fors déterminer exactement la date relative du soulèvement de toute cette partie de montagnes, si d'ailleurs on n'y découvre ancan autre genre de non-concordance de

stratification , et par suite celle de la chaîne | Ruchunguas sua ocunouns-unus pus agvonurions tout entière, si elle n'en présente pas non plus. Quand néanmoins cela a lieu, comme dans la coupe ci-dessus, cela prouve évidemment que la même chaine a éprouvé plus d'un soulèvement de eouehes; car les eouches b, b reposent en stratification discordante sur c, qui d'après cela a dù être relevé avant le dépôt de b, b. La date relative de cet autre soulèvement pourrait être déterminée comme dans le premier cas, et d'après les mêmes principes. On concoit aisément que si deux lignes de soulèvements de couches se coupent, on doit trouver beaucoup de confusion vers leur point d'intersection; la catastrophe peut aussi avoir été tellement violente, que des eouches aient été renversées sens dessus dessous ; dans ees divers cas, la détermination de l'époque relative de ces soulèvements exige une grande circonspec-

Après ces idées générales sur les soulèvements des montagnes, l'auteur anglais donne un precis très-abrégé des résultats des recherches de M. Élie de Beaumont, sur quelques-unes des révolutions de la surface du globe. Il annonce que ce précis est extrait d'un résumé qu'il a recu de M. Elia de Beaumont, en 1850, et qu'il a fait insérer à cette époque dans un journal scientifique anglais. J'ai pense que cet extrait était heaucoup trop court, et qu'il était à désirer que la traduction française contint un peu plus de développement, relativement à un sujet sur lequel M. Elie de Beaumont a su fixer l'attention générale des géologues. Ayant avec lui , depuis plus de douze ans nne

liaison habituelle d'amitié et de travaux, je l'ai prié de me communiquer son résumé, envoyé il y a deux ans à M. de la Bèche, afin de l'inserer dans eet ouvrage. Non-seulement il a bien voulu y consentir, mais il s'est chargé de revoir luimême son travail et de le completer , autant , du moins, que cela lui est possible à l'époque ac-tuelle, d'après les nonveaux faits qu'il a pu recueillir. Ainsi, tout ce qui va suivre a été rédige par M. Elie de Beaumont. J'ai lieu d'espérer que les lecteurs seront satisfaits de cette substitution, pour laquelle j'ai demandé et obtenu le consentement formel de M. de la Bèche.

(Observation du traducteur.)

BE LA SURFACE DU GLORE, présentant différents exemples de coincidence entre le redressement des couches de certains systèmes de montagnes et les changements soudains qui ont produit les lignes de démarcation qu'on observe entre certains étages consécutifs des terrains de sédiment 1.

Les deux grandes conceptions d'une suite de révolutions violentes et de la formation des chaines de montagnes, par voie de soulèvement, avant été successivement introduites dans la géologie, il était naturel de se demauder si elles sont indépendantes l'une de l'autre; si des chaines de montagnes ont pu se soulever, sans produire, sur la surface du globe, de véritables révolutions; si les convulsions qui n'ont pu manquer d'accompagner le surgissement de masses aussi puissantes et d'une structure aussi tourmentée que les bautes montagnes , n'auraient pas été la même ehose que les révolutions de la surface du globe, constatées d'une autre manière par l'observation des dépôts de sédiment et des races aujourd'hui perdues, dont ils recèlent les débris ; si les lignes de démarcation qu'on observe dans la succession des terrains, et à partir de chacune desquelles le dépôt des sédiments semble avoir. pour ainsi dire, recommeneé sous des influences nouvelles, ne seraient pas tout simplement les résultats des changements opérés dans les limites et le régime des mers par les soulévements successifs des montagnes.

L'expression terrains de sédiment dans laquelle on résume en quelque sorte l'analyse des connaissances que l'observation nous a fait aequérir sur les masses les plus

Les recherchés dont je présente lei les principaux résultats, m'ont occupé depuis plusieurs années, et sont loin d'être terminées. Leur exposition se pourrait être faite que dans un ouvrage assez étendu, dont le présent extrait n'est, en quelque sorte, que le program

Paris, le 13 août 1855.

L. ÉLIF DE BEAUMONT.

répandues à la surface de notre planète, entraîne si naturellement avec elle l'idée d'horizontalité, que ce n'est jamais sans surprise qu'on entend parler pour la première fois de couches de sédiment observées dans une position verticale ou voisine de la verticale. Stenen . en 1667, soutenait déjà que toutes les conches de sédiment incliuées sont des couches redressées; et depuis les observations de Saussure sur les poudingues de Valorsine, en Savoie, les géologues s'accordeut généralement à penser que les conches de sédiment qu'ou voit fréquemment dans les pays de montagnes, inclinées sous de très-grands angles, ou placées verticalement, et dout certaines parties se trouvent même dans une situatiou renversée, n'ont pu être formées dans cette position, mais qu'elles y ont au contraire été placées par suite de phénomènes qui se sout passés plus ou moins longtemps après l'époque de leur dépôt originaire.

Il n'v a que peu de contrées où ces phénomènes se soient produits assez tard pour agir sur tontes les couches de sédiment qui y existentanjourd'hui: le long de presque toutes les chatnes, on voit, lorsqu'on les observe avec atteution, les couches les plus récentes s'étendre horizontalement jusque vers le pied des montagnes, comme on concoit qu'elles doivent le faire, si elles ont été déposées daus des mers ou dans des lacs, dont ces mêmes montagnes ont eu partie formé les rivages: d'autres couches, au contraire, se redressant et se contonrnant plus ou moins sur les flancs des montagnes, s'élèveut en quelques points jusqu'à leurs crêtes. Dans chaque chaine en particulier, la série des couches de sédiment se divise ainsi en deux classes distinctes. La place, variable d'une chaine à nne autre, qu'occupe dans la série générale des conches le point de partage de ces deux classes, est même une des choses qui particularise le mieux chacune de ces chaines; et tandis que la position des couches anciennes redressées fournit la meilleure preuve du soulèvement des montagnes. qui en sont en partie composées, l'âge géo-

logique des deux classes de conches fournit le moyen le plus sûr de déterminer l'âge des montagnes elle-midmes ; il est en cflét évident que la date de l'apparition de la chaine est intermédiaire entre la période du dépot des couches qui y sont redressées, et celle du dépot des couches qui s'étendent horizontalement au pied de ses penteils

Rien n'est plus essentiel à remarquer que la constante netteté do la séparation de ces deux séries de couches dans chaque chatne. Ce résultat d'observation a déjà en sa faveur la sanction d'une longue expérieuce. Il y a longtemps, en effet, qu'on est dans l'usago de se servir d'un défaut de parallélisme observé entre la stratification d'un système de terrains et celle du système qui le supporte, comme fournissant la ligne de démarcation la plus nette qu'on puisse trouver entre deux systèmes de terrains de sédiment consécutifs. Cette notion, développée dans les lecons des professeurs les plus célèhres, est devenne pour ainsi dire vulgaire, et c'était même déjà sur un fait de ce genre, géuéralisé à la vérité outre mesure, que Werner avait établi sa priucipale division dans la série des terrains.

Il résulte de cetto distinction toujours tranchée, et sans intermédiaire entre les conches redressées et les couches horizontales, que le phénomène du redressement s'est opéré dans un espace de temps compris entre les périodes de dépôt de deux formations superposées et qui lui-même n'a vu se déposer dans le lieu de l'observation aucune série régulière de couches. Si on n'observait-les dernières couches redressées et les premières couches horizontales que dans les points où leur stratification est discordante, on pour rait croirc qu'il s'est écoulé un laps de temps quelconque entre le dépôt des unes et des autres. Mais il arrive au contraire très-souvent qu'en suivant les unes et les autres jusqu'à des distances plus ou moins considérables des lieux où la discordance de stratifications se manifeste, on trouve les secondes posées sur les premières en stratification parfaitement concordante, et même liées à

elles par un passage plus ou moins graduel, qui prouve que le changement surrenu dans la nature du dépôt s'est opéré sans que le phénomène de la sédimentation ait été suspendu. L'interralle pendant lequel la discordance de stratification observée a été produite, a donc été extrémenent court.

En examinant avec attention les groupes de montagnes, même les plus compliqués, on parvient ordinairement à les décomposer en un certain nombre d'éléments diversement entrecroisés les uns avec les autres, dans toute l'étendue de chacun desquels la position de la ligne de démarcation entre les couches incliuées et les couches horizontales est la même. Le plus sonvent la ligne de démarcation, relative à ceux de ces différents chainons qui sont parallèles entre eux, est semblahlement placée, et elle change lorsqu'on passe à cenx qui ne sont pas dirigés dans le même sens. On peut donc dire d'une manière générale, que chacun des systèmes de chainons parallèles a été produit d'un seul jet et pour ainsi dire d'nn seul coup.

Il est évident qu'nne pareille convulsion a dù modifier, au moins dans les contrées voisines des points qui en ont été le théâtre, la formation lente et progressive des terrains de sédiment, et que quelque chose d'anomal doit s'observer, sur une assez grande étendue, dans le point de la série de ces terrains qui correspond au moment auquel un redressement de couches a eu lieu. Les géologues qui depuis Werner ont étudié avec le plus de soin les terrains de sédiment, et les naturalistes qui ont examiné les déhris d'animaux et de végétaux qu'ils renferment, ont en effet généralement remarqué qu'entre différents tormes de la série de ces terrains, des variations brusques se manifestent à la fois dans legisement, l'allure et même la nature locale des couches, et dans les fossiles végétaux et animaux qui y sont enfonis. D'après des observations qui n'embrassaient pas un assez grand espace, on avait d'ahord supposé plus générales qu'elles ne le sont, quelques-unes de ces variations, dont on a trop cherché depuis à atténuer la valeur. Lorsque

denx formations semblent passer insensiblement l'une à l'autre, il n'y a jamais qu'une très-petite épaisseur de conches dont la classification puisse rester incertaine, et lorsque certaines espèces de fossiles sont communes à denz formations successives, elles ne forment, en général, qu'une fraction, sonvent même peu considérable, du nombre total des espèces de chaeune des denx formations. C'est ce qu'on voit par la comparaison que M. Deshaves a établie entre les catalogues des espèces de coquilles trouvées dans les trois groupes qu'il distingue dans les terrains tertiaires, et le catalogue des espèces actuellement vivantes, comparaison dont les réshitats sont d'autant plus frappants que les analogues vivants de certaines espèces de chacun des trois groupes tertiaires se trouvent aujourd'hui dans des mers séparées. M. de Humboldt a sn peindre avec un rare bonheur ce résultat général des observations des géologues, lorsqu'il a enrichi notre langue des expressions formation indépendante, horison géognostique.

Ainsi tout annonce qu'entre les périodes des diverses formations, il y a en pour le moins des déplacements considérables dans les licux d'hahitation de certains groupes d'êtres organisés, en même temps que dans les lieux de dépôt de certains sédiments ; et il suffit que, par suite de pareils déplacements, il se trouve, dans la série des assises . superposées de l'échelle géologique, des points beaucoup plus remarquables que les autres nar les changements qu'ils indiquent dans les dépôts et dans les hahitants d'une même contrée, pour qu'il y ait lieu d'être frappé de l'accord de cet ordre de faits avec la considération des effets nécessaires des soulèvements successifs des chaînes de monta-

gnes.

Les fractures opérées dans la croûte extéricure du globe ont déterminé l'élévation et le redressement des eouches dont cette croûte se compose, et les arétes de ces couches hrisées et redressées sont derenues les crètes de ces aspérités de la surface du globe, qu'on nomme chalnous de montagnes; d'où il résulte que las expressions, direction moyenne d'un système de fractures, direction moyenne d'un système de couches tagnes, sont à peu prés ynonymes. Il n'y a d'exception que dans let cas où des fracturers se sont produites dans un terrain dont les couches menne les plus superficielles étaient digh fortement dérangées. Ces sortes de croisement sont généralement donné lieu de à des complications dont on doit chercher à faire abstraction dans la recherche des lois faire abstraction dans la recherche des lois générales du phénomène du redressement.

Parmi les résultats d'observation, qui rendent impossible de considérer les dislocaciones de couches qui caractérisent les pays de de montagnes, comme les résultats de phénomènes locaux qui se sersient ripétés d'une manière successive et irrègilière, on doit oil placer au premier rang la contance des diplacer au premier rang la contance des dicretions movemes suivant lesquelles les couches de sédiment se trouvent irrdressées aur et de de éténdues souvent immenses.

L'examen pratique des montagens fait connaître sur mineurs, depuis un temps immémorial, le principe de la constance des directions, et c'est même un de ceux dont lls se servent le plus utilement pour la conduite de leurs travaux de recherche. C'est par suite de l'observation de la constance de dinection des couches houillères de certaines parties de la Belgique, que des recherches, ont été tentées en 1717, an million des terrains plats de la Flander française, sur la direction prolongée des couches exploitées à Mortin de la Fasille l'ouverture des imriches.

Le phénomène si renarquable de la constance des directions, s'est ponr ainsi dire graduellement agrandi par les recherches de géologues, qui, depuis Seussure et Pallas, not abservé d'un cai lattenti la retuctuer des montagnes. De jour en jour on a plus positiement reconnu, qu'une des choses qui distinguent le plus fondamentalement les chatres des montagnes, quand on les compare les unes aux sufres, c'est la dérection que le phônomée auquel et di le rédrossement des couches leur a imprimé, en déterminant la direction de la plupart de leurs créets. Depuis 1793, M. de liumboldt a fait remarquer des conocritances et des oppositions également remarquables cutte les directions de chaines éloignées ou voisines. Depuis longéemps aussi, M. Léopold de Buch a montré que les chaines de montagnes de Allemagne et diviscent a moienn en quatre systèmes nettement distingués les uns des untres par les directions qui y dominent.

L'existence d'une distinction si tranchée conduisait d'elle-même à concevoir que les divers systèmes de montagnes ont pu être produits par des phénomènes indépendants les uus des autres, tandis que l'étroite liaison que présentent le plus souvent entre elles, aussi loin qu'on puisse les suivre, les dislocations dirigées dans le même sens. devait naturellement faire supposer qu'elles ont toutes été produites par une même action mécanique. Déià, en combinant les observations faites dans un grand nombre de mines métalliques, Werner était arrivé à cette belle conclusion, que, dans un même distriet, tons les filons d'une même nature doivent leur origine à des fentes parallèles entre elles , ouvertes en même temps et remplies ensuite durant une même période, Cette notion, de la contemporanéité des fractures parallèles entre elles et de la différence d'age des fractures de directions différentes, ayant ainsi été établie par l'illustre professeur de Freyberg, pour le cas particulier des fentes on se sont amassés les filons métalliques. rien n'était plus naturel que de songer à la généraliser et à l'étendre à toutes les dislocations que présente l'écorce minérale de notre globe.

Dans le cas où cette induction serait exacte, le nombre dés phénomènes de dislocation que le sol de chaque contrée aurait éprouvés, serait à peu près égal à celui des directions de chaînes de montagnes réellement distinctes et indépendantes les unes des autres, qu'on pourrait y distinguer. Ce nombre n'est jamais très-grand; il est à peu près du même ordre que celni des changements de nature et de gisement que présentent les dépôts de sédiment de chaque contrée, changements qui les ont fait distinguer, depuis Werner, en un certain nombre de formations, et qui ont été considérés comme étant chacno le résultat d'un grand phénomène physique, 11 devenait done naturel de chercher à rapprocher l'une de l'autre ces denx manières d'énumérer les changements que la surface de notre planète a éprouvés, et il suffisait presque de songer à ce rapprochement ponr être conduit à l'idée que les deux séries parallèles de faits intermittents dont on retrouve ainsi les termes successifs par deux voies différentes, doivent rentrer l'une dans l'autre. Mais pour sortir à cet égard des aperçus généranx et vagues, il était nécessaire de mettre en rapport un certain nombre des lignes de démarcation que présente la série des dépôts de sédiment européens, avec un pareil nombre de systèmes de chaines de montagnes européennes. C'est ee que j'ai essayé de faire dans les recherches dont cetarticle présente le résumé.

La circonstance que, dans chaque contrée, les couehes de sédiment inclinées et les crêtes que ces couches constituent . ne présentent pas indifféremment toutes sortes d'orientations, mais se coordonnent à un nombre limité de directions générales , circonstance dont toutes les cartes un pen exactes présentent des exemples frappants, m'a paru constituer, dans l'étude des montagnes, un fait d'une importance analogue à celle que présente, dans l'étude des dépôts de sédiment successifs, le fait de l'indépendance des formations. J'ai cherché à mettre cea deux grands faits en rapport l'un avec l'antre, et je crois avoir constaté lenr coïncidence dans un assex grand nombre d'exemples . pour pouvoir conclure que l'indépendance des formations de sédiment successives est une conséquence, et même une preuve de l'indépendance des systèmes de montagnes diversement dirigées.

L'indication d'une tendance générale au

parallélisme que présenteraient les rides et les fractures de l'écorce terrestre produites à une même époque, semble, au premier abord, n'avoir pas besoin de commentaire. surtont, lorsqu'on se borne à l'appliquer. comme nons aurons à le faire d'abord, aux accidents observés dans le sol d'une contrée assez peu étendue, ponr que la courbure de la terre y soit peu sensible. Cependant. comme on ne voit rien qui limite la distance à laquelle il serait possible de suivre des accidents constamment soumis à une même loi , on sent bientôt la nécessité d'analyser cette première notion d'un certain parallélisme, avcq asscz d'exactitude, pour que l'étendne de l'espace sur lequel ce parallélisme pourrait exister, ne soit jamais dans le cas d'en mettre la définition en défaut.

Pour cela, il fast avant tout ge rappeler que lorsqu'on trace un aispnement quelconque sur la anface de la terre, avec un encena, avec des jalons ou de toute autre manière, la ligne qu'on détermine est la plus courte qu'on puisse tracer entre le séraite, et qu'abstraction faite de l'effet du lèger aplaissement que présente le sphéroide terrestre, une pareille ligne est toujours un aro de grand cercle.

Deux grands cereles se coupant nécessairement en deux points diamétralement opposés, ne penvent jamais être parallèles dans le sens ordinaire de ce mot ; mais deux arcs de grand cercle d'une étendue assez limitée pour que chacnn d'eux puisse être représenté par une de ses tangentes, pourront être considérés comme parallèles, si deux de leurs tangentes respectives sont parallèles entre elles. C'est ainsi que tons les arcs de méridien qui coupent l'équatenr sont réellement parallèles entre eux aux points d'intersection. En général, deux arcs de grands cercles pen étendus, sans être même infiniment petits, pourront être dits parallèles entre enx s'ils sont placés de manière à ce qu'un troisième grand cerele les coupe l'nn et l'autre à angle droit dans leur point milieu. Par la meme raison, un nombre quelconque d'arcs de grands cercles u'ayaut chacun que peu de longueur, pourront être dits parallèles à un même grand cercle de comparaison, si chaeun d'eux en particulier satisfait à la condition ci-dessus énoncée par rapport à un élément de ce grand cercle auxiliaire. Pour cela il est nécessaire et il suffit que les différents grands cercles qui couperaient à angle droit chacun de ces petits arcs dans son milieu, ailleut se rencontrer eux-mêmes aux deux extrémités opposées d'un même diamètre de la sphère. Si cette condition est remplie, et si en même temps tous les petits arcs de grands cercles dont il s'agit, sont éloignés des deux points d'intersection de leurs perpendiculaires, ils pourront être considérés comme formant sur la surface de la sphère un système de traits parallèles entre eux Les différents sillons d'un même champ ou de deux-champs voisius, ne peuvent iamais, à la rigueur, s'ils sout rectilignes, présenter d'autre parallélisme que celui qui vient d'être defiui, et cette definition a l'avantage d'être absolument indépendante de la distance à laquelle ces deux champs pourraient se trouver placés.

L'examen de la surface de l'Europe a déjà conduit à distinguer les uns des autres douze systèmes de moutagnes d'âges différents et de directions généralement différentes, et à les rapprocher de douze des lignes de partage observées dans la série des dépôts de sédiment. Il est bien probable que ce nombre douze, qui, dans tous les cas, ne serait relatif qu'à l'Europe, n'est pas définitif, car il reste encore dans la série des terrains de sédiment de l'Europe, plusieurs lignes de démarcation assez tranchées, qui, dans cet arrangement, ne se trouvent rapprochées d'aucun système de dislocations. Peut-être quelques-unes de ces lignes de partage se lient-elles à des systèmes de fractures et de rides qui, bien qu'observables en France, en Allemagne, eu Angleterre, n'v ont pas encore été suffisamment distingués, et restent encore confondus avec les dislocations appartenant anx autres systèmes dans lesquels ils sont censés former des anomalies : peut-être

aussi ces mêmes. Iignes de partage se ratiacheut-elles à des commotious qui n'ont eu que peu d'éaregie dans les contrées que je viens de citer, mais qui auront laissé des traces plus visibles dans le sol de contrées adjacentes, et dout les conquetes que la gologie a faites récemment en Gréce, en Sicile, en Afrique, en Espagne, pourront nous sidier à récrouver la trace.

Je vais maintenant passer successivement en revue les donze systèmes de dislocations dont je viens de parler, en indiquant sommairement les observations qui conduisent à les mettreen rapport avec un pareil nombre des lignes de parlage que présente la série des terrains de sédiment.

## Système du Westmoreland et du Hundsruck.

Celui de ces rapprochements qui remonte à l'époque géologique la plus aucienne, est dù aux recherches dont M. le professeur Sedgwick a communiqué les résultats, en 1851, à la Société géologique de Loudres, Ce savant géologue, qui s'était occupé depnis près de dix ans de l'exploration des montagnes du district des lacs du Westmoreland, a fait voir que la movenne direction des différents systèmes de roches schisteuses y court du N .- E. un peu E., au S.-O. un peu O. Cette manière de se diriger fait que, l'un après l'autre, ils viennent se perdre sous la zône carbonifère qui couvre les tranches de leurs couches; d'où il résulte qu'ils sont nécessairement en stratification discordante avec cette zone. L'auteur confirme cette induction en dounant des coupes détaillées ; et de fout l'eusemble des faits ebservés, il conclut que les couches des montagnes ceutrales du district des lacs ont été placées dans leur situation actnelle, avant ou pendant la période du dépôt du vieux grès rouge, par un mouvement qui u'a

pas été leut et prolongé, mais soudain.

D'autres circonstances me font regarder
à moi-même comme bien probable, que ce
soulévement a même eu lieu avant le dépôt
de la partie la plus récente des couches que

les Auglais nomment terrains de trausition, e'est-à-dire avant le dépôt des calcaires à trilobites de Dudley et de Tortworth.

M. le professeur Sedgwick a aussi montie que, si on tire des lignes suivant les directions principales des chaînes suivantes, savoir : la chaîneméridionale de l'Écosus, cépuis Savoir : la chaîneméridionale de l'Écosus, cépuis Savoir : la chaîne de grauwacke de l'île de Man, les crétes schisieuses de l'Île d'Anglesa, les principales chaînes de grauwacke du paya de Galles et la chaîne de Cornouallies, ces lignes seront presque parallèles l'une à l'autre et à la direction mentionnée ci-dessus, comme dominant dans le district des lacs du Westmoreland.

L'élévation de toutes ces chaînes', qui influent si fortement sur le caractère physique du sol de la Grande-Bretagne, a été rapportée par M. le professur Sedquici à une même époque, et leur parallélisme n'a pas été regarde par lai comme accidentel, mais comme offrant une confirmation de ce principe général déjà déduit de l'examen d'un certain nombre de montagnes, que les chaînes cières à la même époque présentent un parallélisme général dans la direction des conches qu'il es composent, et en conches qu'il es composent, et conches dans la direction des crètes que ces cauches consistentent.

La surface de l'Europe continentale présente plusicurs contrécs montueuses, où la direction dominaute des eouches les plus anciennes et les plus tourmentées court anssi , comme M. de Humboldt l'a remarqué depuis longtemps, dans une direction pen éloignée du N.-E. ou de l'E-N-E. (hora 3 - 4 de la boussole des mineurs). Telle est par exemple la direction des couches de schiste et de grauwacke des montagnes de l'Eiffel , du Hundsruck et du pays de Nassau, au pied desquelles se sont probablement déposes les tèrrains carbonifères de la Belgique et de Sarrebruck. Telle est anssi celle des couches schistenses du Harz : telle est encore celle des eouches de schiste, de grauwacke et de calcaire de transition des parties sep-

Iranche desquelles rétendent plusieurs petits bassins bouillers; telle cst même à peu pris celle des couches de transition, calcaires et schisteuses, d'ûne date probablement fort ancienne, qui constituent en grande partie le groupe de la moutagen Noire, entre Castres et Carcassonne, et qui se retrouvent dans les Pyréuées, où, malgré des bouleversements plus récents, etles présentent encore, et souvent d'une manière très-marquée, l'empreinte de cette direction primitire.

Enfin, cette direction hora 3—4 est amsi la direction dominante et pour aiusi dire frondamenhal eds feuillets plus ou moins prounceis des gneiss, micaschistes, schister arginenz et des roches quartucuse et ealcuires de beaucoup de montagnes appelées souvent primitives, telles que eeles éc la Corse, des Maures (entre Toulon et Auffbes), du centre de la Françe, d'une partice de la Bretagne, de l'Erragehirge, des Grampians, de la Sendiavaire et de la Finlande.

Le parallélisme de cette direction et de celle observée par M. le professeur Sedgwick, en Angleterre, joint à la circonstance que cette loi d'une forte inclinaison dans une direction à neu près constaute, à laquelle obéissent presqueuniversellement les couches et les feuillets des terrains les plus auciens de l'Europe, ne comprend pas les formations d'une origine postérieure, conduit naturellement à supposer que l'inclinaison de toutes les couches de sédiment qui sont comprises dans le domaine de cette loi, est due à une même catastrophe qui , jusqu'ici , est la plus aucienne de celles dont les traces out pu être clairement reconnues. Il ne faut cependant pas désespèrer de voir des recherches ultérieures mettre les lignes dedémarcation, que l'observation indique déjà eutre les différentes assises des anciens terrains de transition, en rapport avec des soulèvements plus anciens et encore plus effacés que celui dont nous venons de parler.

ches schisteuses du Harz; telle est encore celle des couches de schiste, de grauwacke bien déterminé, tels que ceux de calcaire et de canaire de transition des parties sepedent parties et centrales des Vosges, sur la grossier parisien, ont, en géologie, des

avantages tellement marqués, qu'il était à désirer qu'on pût en employer du même genre ponr les divers systèmes d'inégalités d'ages différents qui sillonnent la surface de la terre. Il n'était pas sans embarras de choisir, pour indiquer une réunion de rides qui traverseut une grande partie de l'Europe, lesquelles probablement, s'y sont produites au milien d'accidents préexistants, et qui, depuis, ont été soumises à un grand nombre de dislocations, po pom simple et facile à retenir qui se rattachat à des accidents naturels du sol et qui ne fut pas exposé , à canse de sa briéveté même, à donner lieu à des équivoques et à des disputes de mots. Il m'a semblé qu'ou pourrait adopter pour le système dont nous parlons le nom de système du Westmoreland et du Hundsruck, en convenant de prendre la partie pour le tont, et en rattachant tout l'ensemble à denx districts montagneux, où les accidents très-anciens qui nons occupent sont encore an nombre des traits les plus proéminents. On pourrait tout anssi bien l'appeler système du Bigorre , du Canigou, dn Pilas, de l'Erzgehirge, dn Harz, pnisque les couches schisteuses anciennes dont ces montagnes sont eu grande partie composées, paraissent avoir contracté ellesmêmes, à l'époque ancieune qui uons occupe, leurs inflexions primordiales. Mais comme ces mêmes montagues paraissent devoir une grande partie de lenr relief actuel à des mouvements beaucoup plus récents, i'ai craint qu'en les faisaut figurer dans la désignation d'un système d'accidents bien antérieur à la configuration définitive qu'elles nons présentent, on n'introduisit trop de chances de confusion.

### Système des Ballons (Vosges) et des collines du Bocage (Calvados).

Les observations mentionnées dans l'article précélent prouvent déjà, que le système du Westmoreland et du Hundsruck a été soulevé avant le dépôt de la série carbonifère; mais il paratt qu'il avait été même soulevé avant le dépôt de la partie la plus récente des

couches que les Anglais appellent de transition. En effet, parmi ces couches, il en est une classe très-répande en Europe, qui a échappe au ridement des schistes anciens dans la direction horo 3-4, et qui parattrait au contraire avoir été déposée sur les tranches de ces couches plus anciennes déjà recdressées.

Telles sont les couches calcaires marneuse et arénacées avec unbiocératiques, trilohites, polypieris, etc., qui se trouvent en Podolie, aux environs de Saint-Pétersbourg, en Saéde et en Norwége, où élles ne sont généralement que peu dérangées de leur hotionnalité primitive, et celles des montagnes de Sandomire et des collines au N.-O. de Magdebourg.

Telles sont encore les couches de transition , si riches en fossiles , de Dudley (Staffordshire) et de Tortworth (Gloucestershire) qui paraissent avoir été déposés au pied des montagnes déjà soulevées du pays de Galles, et qui ne sont elles-mêmes affectées que par des dislocations d'un ordre plus récent. Telles paraissent être aussi nne partie des couches calcaires schisteuses et arénacées du midi de l'Irlande, obiet des recherches de M. Weaver, et particuliérement celles qui renferment les couches d'anthracites sur lesquelles sont onvertes tou es les mines de combustible fossile de la pravince de Munster, excepté celles du comté le Clare , situées dans le véritable terrain houiller.

Le terrain de transition des collines du Bocage (Calvado) et de l'inferieure de la Bretagne, a lui-même une grande ressemblance aveccleui décrit par M. Weaver dans le sud de l'Iriande. Il se compose de même de couches quatre, d'amplifie graphique et alumineux, quatre, d'amplifie graphique et alumineux, et de calcaire; il contient des fossiles de la lorie près d'Augers, ainsi qu'une cavirons de Lorie près d'Augers, ainsi qu'une cavirons de la bastière.

Enfin, je suis encore porté à rapporter à la même époque de dépôt, le terrain de schiste argileux et de grauwecke, contenant des couches d'anthracite avec des empreintes vigétales d'anthracite avec des empreintes vigétales peu différentes de celles du terrain bouiller, dont se compose en partie l'angle Sud-Est des Vogges, et qui parati s'être adossé aux masses granitiques des environs de Cerardaner, de Remiremont et du Tijlot, qui elles-mêmes s'étaining probalhement soulerées four de la formation des anciennes rides Nord-Est Sud-Ousest.

Indépendamment des rapports géognostiques et paléontologiques qui se manifestent entre les diverses parties du vaste dépôt de transition dont je viens de parler, elles out encore cela de commun, qu'elles échappent à la dislocation qui a produit l'ancien système dirigé entre le N.-E. et l'E.-N.-E. Lorsque,ces couches ne sont pas horizontales, leurs dislocations suivent généralement d'autres directions, dont la plus margnée, qui probablement a été produite immédiatement après leur dépôt, court suivant des lignes, dont l'angle avec le méridien varie de 90° à 67° 30' (vers l'ogest), mais qui sont toujours très-près d'être exactement parallèles à un grand cercle qui passerait par le Ballon d'Alsace (dans le midi des Vosges), en faisant avec le méridien du lieu un angle de 74°, ou en se dirigeant de l'O. 16° N. à l'E. 460 S.

La direction indiquée par le prolongement de ce grand cercle se retrouve à très-peu près dans les couches de transition du midi de l'Irlande, contrée montueuse et inégale, composée de crêtes courant généralement de l'Est à l'Ouest, et atteignant leur plus grande élévation dans les montagnes de Kerry, où le Gurrane-tual , l'un des reeks de Magillycuddy, près de Killarney, s'éléve 1,067 métres au-dessus de la mer. Les couches de transition y affectent, d'après M. Weaver, une direction générale de l'Est à l'Ouest, et plongent au Nord et au Sud en présentant une stratification verticale dans l'axe des crétes : elles diminuent d'inclinaison de chaque côté de ces crêtes, se plient dans l'intervatte de manière à devenir horizontales et forment ainsi une succession de bassins alongés. Elles atteignent des hanteurs de moins en moins grandes, à mesare qu'on s'avance vers le Nord, et finissent par s'enfoncer sous les dépôts contrastants du vieux gris rouge et de calcaire carbonifère des contés de l'intérieur, discordance qui est rende trés-frapante par la position presque horisontale du vrai calcaire carbonifère des mêmes districts.

Dan le Devonbire et le Sommerstebhire. Is formilin de granwecke et de schiste contenant quelquefuis de petit lits de matire charbonneuse, présente encore une direction peu foignée du parallélisme avec le meme grand cercel de comparison (E. 10°
S.— O. 10° S.), et leur redressement, probablement antièreur su dépôt de vieux grés rouge qui ne les a pas reconvertes, est certalement plus ancien que celui du congiomérai rouge d'Exeter (rothe teste tispensh) attendu que ce dernier vétend horisontalement sur leurs tranches; ainsi qu'on peut 
éra assarret dans besucoup de localités.

Les couches de transition les plus récentes de la Bretagne et da Bocagae de la Mormandie, celles dans lesquelles se trouvent les antiracites des horis de la Loire et de Sablé, les calcaires à graphtolites de Feuguerolles et les grés quarteux de Mai, près caen, courest aussi à peu près parallèlement au grand certe de comparaison que nous avons indiqué d'dessus, et c'est après leur premier derdessement que praintent d'irré déposés valon de la Pressie (Manche), celui de Sain-Pierre-la Cour (Haysenne); ceux de la Vendée, et probablement anssi celui de Vendée, et probablement anssi celui de Vendee, et probablement anssi celui de Omimper.

Les masses de syénite et de porphyre qui, dans le sud-est des Voges forment les cimes jumeiles du Ballon d'Alsace et du Ballon de Comté, s'alongent, de l'Est, 10° Sud, à l'Ouest, 10° Nord, et ont redressé, dans cette direction, les conches du terrain à anthracite. Le terrain houiller de Ronchamps s'est déposé au pied de ces montagnes, sur les tranches des couches redressées,

La structure de toute la partie méridionale

du massif central des Vosges, depuis Plombières jusqu'à la vallée de Massevaux, est en rapport avec celle du Ballon d'Alsace, et se rattache à la direction O. 16° N.—E., 16° S. Il en est de même de la partie méridionale du groupe central de la forêt Noire.

du groupe centra oc 1s tover Noire.

Le Ballon A Assoc silvier à 780 mètres audessus de la ville de Giromagne, baite dementa de trovereller, since juis ellementa de trovereller, since juis ellebett, 240 et 260 met 260 met

La Lozère nous présente, beaucoup plus au Sud, une autre masse granitoide alongée à peu près dans le même sens ; et comme la irrection de cette masse semble avoir déterminé celle du bassin intérieur des départements de la Lozère et de l'Aveyron, dans lequé se sondépois horizontalement terterain honiller, le grès bigarré et le caleaire du Jura, o pneut supposer que l'édivation de cette masse est contemporaine de celle de la syénite du Ballom d'Alsace.

Le Harz se termine au N.-N.-E. par un escarpement comparable à celui qui termine les Vosges et la forêt Noire au S.-S.-O. Cet escarpement, qui coupe obliquement la direction des couches schisteuses, est parallèle à la plus grande longueur de ce groupe de montagnes isolé et à la ligue sur laquelle les granites du Brocken et de la Rosstran se sont élevés, en percant les schistes et les grauwackes déjà redressés antérieurement dans une autre direction ; il est en même temps parallèle, à peu de chose près, au grand cercle de comparaison dont nous avons déjà parlé, Ce soulèvement, évidemment postéricur au premier redressement des schistes et des grauwackes, dans la direction hora 3-4, n'a pas été le dernier que le Harz ait éprouvé; mais il a influé plus qu'ancun autre sur la forme générale de son relief, et il a évidemment précédé le dépôt des terrains houillers qui sont situés à son pied.

Les grawackes, qui forment des collines an N-O. de Rigelebourg, et dans lesquelles on trouve, comme en Irlande, en Bretagne et dans le sud des Vosges, un grand nomier et dans le sud des Vosges, un grand nomier peu differentes de celles du terrain houiller, ne partagent pas lo direction, ale na 3- 4, des autres grawackes de l'Allemagine. Elles apartiennent probablement à la partienne probablement à la partie la plus récente des dépôts dits de transition, et la direction de lenres couches est presque parallèle à celle de l'escarpemen N.-N.-E. de la Harr, dont le soulèrement a sans doute eu quelque influence sur le ridement qu'elles ont érrouvé.

Enfin les montagnes de Sandomirz, dans les.-O. de la Pologne, nous présentent encore des couches de transition, d'une date probablement récente, redressées dans une direction presque exactement parallét à celle du grand cercle de comparaison que nous avons meui par le Ballon d'Alsace.

Ce système de rides a rait concoura avec le précident, et peut-tre a recé d'autres encorequi r'ont pas été étudiés jnsqu'ici, à donner an relief onduie et une structure disloguée au sol ancien (une et unéergonay géolirgé), dans les inégalités daquel se sont, plus tard, deposées les premières couches de ce nesmble de dépois, que Werner avait nommé florts géolirge, et que les géologues français et anghias ont nommé dépois secondaires, dépois dont la série carbonifier (old red annétione, moustain l'inseitone, coal measures) forme l'assis inférieure,

### III. Système du nord de l'Angleterre.

Depuis la latitude de Derby jusqu'aux frontières de l'Écosse, les sols d'Angleterre se trouve pariagé par un axe montagneux qui, pris dans son ensemble, court presque exactement du Sud au Nord en s'écartant sealement un peu vers le Nord-Nord-Ouest. Danscette chaine qui, ciant formée entièrement par des couches de la série actionifère, est aujourd'hui nommée la grande chaine carbonifère, est aujourd'hui nommée la grande chaine

forces soulevantes semblent, en prenant la chose dans son ensemble, avoir agi (non tontefois sans des déviations considérables) suivant des lignes dirigées à pen prés du S. 8º E. au N. 8° O. Ces forces soulevantes ont produit de grandes failles dont l'nne forme le bord occidental de la chaine dans le peak du Derhyshire. Elle est prolongée par une ligne antielinale dans les montagnes appelées Western moors du Yorkshire; et à partir de là l'escarpement occidental de la chaine est accompagné par d'énormes fractures, depuis le centre du Craven jusqu'au pied du Stainmoor. Une antre fracture très-considérable passant au pied de l'escarpement occidental du chainon du Cross-felf, rencontre sons un angle obtus, près du pied du Stainmoor, la grande faille du Craven. Cette dernière faille explique immédiatement la position isolée des montagnes du district des Lacs.

M. le professeur Sedgwick prouve directement, dans le Mémoire qu'il a consacré à la structure de cette chatne, que tontes les fractures ci-dessus mentionnées ont été prodnites immédiatement avant la formation des conglomérats du nouveau grès rouge (rothe todte liegende), et il présente les plus fortes raisons pour penser qu'elles ont été occasionnées par une action à la fois violente et de courte durée ; car on passe sans intermédiaire des masses inclinées et rompues aux conglomérats qui s'étendent sur elles horizontalement, et il n'y a aucune trace qui puisse indiquer un passage lent d'un ordre de choses à l'autre, Enfin . M. le professenr Sedgwick, recherchant quelle ponrrait être l'origine des phénomènes décrits, indique les différentes roches cristallines qui se montrent en contact avec les roches de la série carbonifére (le toadstone du Derhyshire et le whinstone du Cumberland).

L'élévation de la chatne du nord de l'Angleterre n'a probablement pas été un phénomène isolé; mais, si l'on jete un coup d'œil sur la carte géologique de l'Angleterre par M. Greenough, et sur celle jointe au Mémoire de MM. Backland et Conyheare sur les environs de Bristol, on est naturellement condnit à remarquer, que les voches problématiques qui percent et qui disloquent les dépois houillers de Shrewshury et de Coal-brookdale, et celles qui forment les Maivern-Hills, paraissent lière à une série de dislocations qui, courant presque du Nord au Sud, se prolonge à travers les conches de transition récentes, et les couches de la série carhonifree, jusqu'aux eurirons de Brise, jusqu'aux eurirons de

La otte, dirigée presque du Nord au Sud, qui forme la limite occidentale du département de la Manche, et différentes lignes de fricture dirigées de même dans le sens du méridien que présente le bocage de la Normandie; doivent assai probahlement leur origine première à des dislocations de la même catégorie que celles de la grande chaiac carbonifier du nord de l'Angeleterre.

Peut-être aussi des traces du même phénoméne ponraient-elles être reconnacs dans le massif central de la France (chatne de pierre sur autre, chalne de tarare), dans les montagnes des Maures (département du Var) et daus les montagnes primitives de la Corse.

IV. Système des Pays-Bas et du sud du pays de Galles.

Les formations du grès rouge et du zechstein, déposées primitivement en couches à peu près horizontales, au pied des montagnes du Harz , du pays de Nassau , de la Saxe, sont bien loin d'avoir conservé partout leur horizontalité primitive. Elles présentent au contraire un grand nombre de fractures et de dérangements, dont une grande partie affectent en même temps les formations du grès higarré, et du muschelkalk, mais dont nne certaine classe ne dépasse pas le zechstein, et paratt s'être produite immédiatement aprés son dépôt. De ce nombre sont les failles et les inflexions variées dirigées movennement de l'Est à l'Ouest, que présentent les couches du grès rouge, du weiss-liegende, du kupferschiefer et du zechstein, dans le pays de Mansfeld, accidents dont M. Freisleben avait dejà indiqué que la production devait être autérienre au dépôt du grès bigarré.

Ces accidents remarquables de la stratification des premières couches secondaires du Mansfeld me paraissent u'être qu'un cas particulier d'un ensemble d'accidents de stratification qui, depuis les bords de l'Elbe jusqu'aux petites tles de la baie de Saint-Bride, daus le pays de Galles, affecteut toutes les couches de sédiment dout la formation n'est pas postérieure à celle du zechstein. Dans cette étendue de 280 lieues, toutes les conches dont il s'agit, partout où elles ne sout pas dérobées à l'observation par des formations plus récentes auxquelles ces monvements sont étrangers, se présentent dans un état plus ou moins complet de dislocation. Il y a même des points, comme à Liège, à Mons, à Valenciennes, sur les flancs des Mendip-Hills, où elles présentent les contorsious les plus extraordinaires : où leur profil présente, par exemple, la forme d'un Z, ou des formes plus bizarres eucore. Ces accideuts de stratifications ont pour caractère commun, que les couches se sont pour aiusi dire repliées sur elles-mêmes saus s'élever en montagoes considérables, qu'ils n'occasionnent à la surface du terrain que de faibles protubérances, malgré la complication des contorsions que les couches présentent à l'intérieur, et que les plis (ou les lignes de fracture) se sout produits, pour moitié, dans une direction parallèle à un grand cercle qui traverserait le Mansfeld perpendiculairement au méridien de cc pays, et pour l'autre moitié, suivant les directions des dislocations que présentaient déjà eu chaque point les couches plus auciennes affectées par des bouleversements antérieurs. Ainsi . dans la bande de terrain carbouifère qui s'éteud d'une manière presque continue, depuis le pays de la Marck , jusqu'aux environs d'Arras, les couches de calcaire, de grès, d'argile schisteuse et de houille, se dirigent , tantot presque de l'Est à l'Ouest . parallèlement au grand cercle ci-dessus désigné, tantôt presque du N.-E an S.-O. parallèlement à la stratification des terrains assises les plus anciennes du nouveau grès

schisteux anciens de l'Eiffel et du Hundsruck, Sur les bords du canal de Bristol, et dans tout le midi du pays de Galles, on voit de même la stratification, souvent très-coutournée , du système carbonifère , osciller entre deux directions, l'une courant de l'E, un peu N. à l'O. un peu S., parallèlement à co même grand cercle désigné ci-dessus; l'autro courant de l'E. 10° S. à 1'O. 10° N., parallèlement à la direction des couches de schistes et de grauwacke du nord du Devonshire, qui probablement s'élevaient déjà en montagnes avant le dépôt de la série carbouifère. Malgré la grande étendue de terraius récents qui séparent les terrains carbonifères de la Belgique de ceux tes bords du caual de Bristol, et qui rend leur continuité problématique, on peut remarquer que, de part et d'autre, les contorsions qui affectent les couches préscuteut des caractères commuus, dout l'un , par exemple , consiste en ce que les contournements sont beaucoup plus forts dans la partic méridionale de la bande disloguée, que daus la partie septentrionale,

Les traits de ressemblance que présentent toutes les dislocations que je viens d'iudiquer, depuis le pays de Mausfeld jusqu'à l'extrémité occidentale du Pembrockshire. me portent à les considérer comme résultant d'un même phénomène, à moins que quelque observation positive ue prouve qu'elles out été produites à des époques distinctes, Ce phénomène serait nécessairement postérieur au dépôt du zechsteiu, et antérieur au dépôt du poudiugue de Malmédy, et des conglomérats maguésiens des Mendip-Hills et des environs de Bristol, qui s'étendent horizontalement sur les tranches des couches carboniféres disloquées. M. le professeur Sedgwick regarde le conglomérat magnésien de Bristol comme plus réceut que le calcaire magnésieu du pord de l'Angleterre, qui est parallèle au sechstein ; et rien ne s'oppose jusqu'ici à ce qu'on assigne une datc semblable au poudingue de Malmédy; mais comme. cependant, le conglomérat magnésien de Bristol doit nécessairement rester parmi les

rouge des Anglais, on voit que si toutes les dislocations que je viens d'énumérer sont le résultat d'une senle catastrophe, cette catastrophe doit avoir en lien immédiatement après le dépôt du reebstein.

Le sais encore porté à rapporter à cette meme catastrophe les dérangements multipliés qu'ont éprouvés les couches houillères de Sarrcbruck, avant le dépôt du grês des Voges, qui s'est étendu horizontalement sur leurs tranches, et les mouvements moins considérables que paratt avoir éprouvé leur de voges qui n'y a rempir que le foand de quelques d'en le character de la considérable que paratt avoir éprouvé le voges qui n'y a rempir que le foand de quelques d'en le character de la considérable que le character de la couvert les causes de la couvert les causes de la considérable de la considérable.

## V. Système du Rhin.

Les montagnes des Vosges, de la Hardt, de la forêt Noire et de l'Odenwald , forment denx groupes en quelque sorte symétriques, ani se terminent l'nn vis-à-vis de l'autre par deux longues falaises légèrement sinueuses, dont les directions générales sont parallèles l'une à l'antre et an conrs du Rhin qui conle entre elles depnis Bále jusqu'à Mayence. Ces deux falaises sont principalement composées d'éléments rectilignes tons orientés presque exactement du N. 21° E. an S. 21° O.; et les montagnes qui viennent d'être mentionnées présentent, dans beanconp de points de lenr pourtonr ou de leur intérienr, d'antres lignes d'escarpements parallèles aux précédents. Ces lignes, qui sont les traits caractéristiques de celni des quatre systèmes de montagnes de l'Allemagne, que M. Léopold de Bueh a nommé système dn Rhin, se dessinent très-nettement sur une carte géologique de ces contrées, anssitôt qu'ou y distingue par des conleurs différentes les denx formations, si sonvent confondues ensemble, du grès des Vosges et du grès bigarré. Les escarpements dont il s'agit sont tous composés, en tont ou en partie, de grès des Vosges. Ils forment, en général, la tranche des plateaux plus on moins étendus

dont les couches de cette formation constituent la surface. Ils paraissent dns à de grandes fractures , à une série de failles parallèles qui ont rompu et diversement élevé ou abaissé les différents compartiments dans lesquels elles ont divisé la formation du grès des Vosges, à une époque où cette formation n'était encore recouverte par aucune autre. L'époque de bouleversement dans lagnelle elles se sont produites est, par conségnent, antérieure au dépôt du système du grès bigarré, du muschelkalk et des marnes irisées, qui, tout autour des montagnes des deux bords du Rhin, s'étend jusqu'au pied des falaises dirigées du N.21° E. au S. 21° O. Ces formations semblent s'être déposées dans nne mer dans laquelle les montagnes qui constituent le système du Rhinformaient des sles et des presqu'fles. Elles dessinent encore aujourd'hui les contours de ces aneiennes terres. Le dépôt dn plus ancien de ees trois groupes de conehes, le grès bigarré, paralt avoir suivi sans interruption celui du grès des Vosges; car, dans les points où les denx formations sont snperposées, il y a passage de l'une à l'autre. Le mouvement qui a élevé le grès des Vosges en plateaux, dont le grès bigarré est venu ceindre la base, doit, par conséquent, avoir été brusque et de pen de durée.

La production des fractures qui caractérisent le système du Rhin ne paraît pas avoir été circonserite dans les contrées rhénanes. On observe des traces de fractures analognes et semblablement dirigées, dans les montagnes comprises entre la Saone et la Loire. dans celles du centre et du midi de la France et jusque dans les parties littorales du département du Var. Partout ces fractures sont antérienres au dépôt du système du grès bigarré, dn muschelkalk et des marnes irisées: partout aussi on peut reconnaître qu'elles sont postérieures au dépôt du terrain houiller. Il est vrai que l'absence, dans ces mêmes contrées, des formations comprises entre le terrain honiller et le grès bigarré, empêche qu'on ne puisse déterminer, d'nne manière complète , l'époque relative de leur formation; mais on peut dire du moins que rien ne contredit jusqu'ici l'induction que fonrait leur direction, pour les rapprocher de celles qui caractérisent le système du Rhin.

### VI. Système du Thuringerwald, du Bohmerwald-gebirge, du Morvan.

Le terrain jurassique, déposé par couches presque horizontales dans nn ensemble de mers et de golfes, a dessiné les contours des divers systèmes de montagnes dont nous avons déjà parlé, et en même temps ceux d'un système particulier qui se distingue par la direction O. 40° N. - E. 40° S., que présentent la plupart des lignes de fatte et des vallées qu'il détermine, et par la eirconstance que les eouches dn grès bigarré, dn muschelkalk et des marnes irisées s'y trouvent dérangées de leur position originaire, aussi bien que tontes les couches plus anciennes. Les couches jurassiques, au contraire, s'étendent horizontalement jusqu'an pied des pentes et sur les tranches des couches redressées de ce système ; d'où il résulte one le mouvement qui lui a donné naissance a du avoir lieu entre la période du dépôt des marnes irisées et celles du grès inférieur du lias. Ce monvement doit avoir été brasque et de pen de durée, puisque, dans beancoup de parties de l'Europe , il v a liaison entre les dernières couches des marnes irisées et les premières conches du grès du lias; ce qui montre que la nature et la distribution des sédiments a changé à cette époque géologique, sans que la continuité de leur dénot ait été interrompue.

Lorsqu'on promène un ceil attentif sur la carte gélosique de l'Allemagne par M. Léopold de Boch, on sur celle, plus détaillée encre, du nord de l'Allemagne par M. Roffmann, on y resonnaît aisément l'existence d'un système de dérragements de straiffeation qui court à peu près de l'O. 40° N. à F. 40°S, en affectant indistinctement toutes les couches d'une date-plus anseienne que le kenpre (marresi risèser, red-mar) tel èt kupper luji même, et qui ont concours à déterminer les contours nieues et es golfs dans lesquels contours nieues et es golfs dans lesquels ques de notes et en entenité déposées les couches jurasi-ques de nord et du midi de l'Allemagne. Ces accidents comprennent la plus grande partie de cenx que M. Léopold de Beach es groupés sous le nom de système du N.-E. de l'Allemagne. Les hunningerwald, et la partie du Bôhmerwald-gebirge comprise entre la Bavière et la Bohmerwald-gebirge comprise entre la Bavière et la Bohmer qui en forme presque exactement le prolongement, sont le chatron le plus précenient de est ensemble d'accidents, plus étendu que prononcé, et peuvent estrip à donner un nons à tout le système.

En France comme en Allemagne, on peut reconnaître les traces d'un ridement général do sol dans la direction du N. 40° O. au S. 40° E.; mais ee ridement n'a produit, en France comme en Allemagne, que des accidents d'nne faible saillie, et qu'il est impossible de désigner tons dans un extrait aussi abrégé que eelui-ci, dont il serait mémo difficile de bien exprimer la disposition sans lo secours d'nne carte sur laquelle seraient figurés les contours de la mer jurassique. Au centre de la France, près d'Avallon et d'Autnn, on voit les premières eouches inrassiques, le lias et l'arkose qui en dépend, venir embrasser des protubérances alongées dans la direction N. 40° O .- S. 40° E., et composées à la fois de roches granitiques et de couches dérangées du terrain houiller et d'un arkose partieulier, contemporain des marnes irisées. La même direction et des eirconstances géologiques analognes se retrouvent dans une série de montagnes et de eollines scrpentineuses, porphyritiques, granitiques et schisteuses, qui, depuis les environs de Firmy, dans le département de l'Aveyron, se dirige vers l'île d'Ouessant, en déterminant la direction générale des côtes de la Vendée et des côtes S .- O. de la Bretagne. Vers l'extrémité S,-E, de ce système, notamment aux environs de Brives et de Terrasson, le grès bigarré se présente en conches inclinées formant des lignes anticlinales et des erêtes dirigées assez exactement dans la direction dont nous parlons; tandis

que, partout où les couches jurassiques s'approchent de cette suite de proéminences, elles conserveut leur horizontalité, sauf des cas peu nombreux, où des accidents, dirigés dans des sens différents, la leur out fait perdre accidentellement.

M. de Buch avait déià remarqué que la direction du système du N.-E. de l'Allemagne se retrouve dans celle d'une partie des accidents du sol de la Grèce. En effet, si on imagine un arc de grand cercle qui passe par le Thuringerwald, en faisant avec le méridien un angle de 50° du côté de l'O., ou en se dirigeaut de l'O. 40° N. à l'E. 40° S., cet arc de grand cercle prolongé traverserait la Grèce parallèlement aux crêtes des chaines en partie sous-marines qui constituent l'île de Négrepont, l'Attique et une partie des îles de l'Archipel. Ce système de crêtes que MM. Bohlaye et Virlet ont nommé système Olympique, est composé de roches de la classe des primitives, dont les couches affectent en général la même direction que les crètes elles-mêmes. Il résulte des observations de MM. Boblaye et Virlet, que la formation de ces crêtes est antérieure au dépôt des assises inféricures du terrain crétacé; ainsi, le peu qu'on sait sur l'époque de leur apparition se trouve conforme à l'idée de M. de Buch, qui les rapprochait du Thuringerwald, d'aprés la considération de leur

VII. Système du Mont-Pilas, de la Côte-d'Or et de l'Erzgebirge.

direction.

Une foule d'indices se réunissent pour aitester que, dans l'intervalle de deux périodes auxquelles correspondent le dépoil jurassique et le système des terrains crétacies (Westden formation, green sand and chalt), il y a eu une variation brusque è importante dans la manière dont les sédiments se dispossient sur la surface de l'étapes. Cette variation a été considérable; çar si on essaie de rétablir sur une carte les contours de la nappe d'eau dans laquelle s'est déposée la partie inférieure du terrain crétade, on les trouve extrémement différents de cenz de la nappe d'eu dans laquelle 'est formé le terrain jurassique. Elle a été bruque; car en beaucoup de points il y a passage de l'un des systèmes de couches à l'autre, ce qui annonce que, dans ces points, la nature du dépot et celle des habitants de la surface, ont varié sans que le dépot des sédiments ait été suspendin.

Cette variation subite paratt avoir coincidé avec la formation d'nn ensemble de chainons de montagnes, parmi lesquelles on peut citer la Côte-d'Or (en Bourgogne), le Mont-Pilas (en Forcx), les Gévennes et les plateaux du Larzac (dans le midi de la France). et méme l'Erazeebiree (en Saxe).

L'Erzgehirge, la Côte-d'Or, le Pilas, les Cévennes, font partie d'une série presque continue d'accidents du sol qui se dirigent à peu près du N.-E. au S.-O., ou de l'E. 40" N. à l'O., 40° S., depuis les bords de l'Elbe iusqu'à ceux du canal de Languedoc et de la Dordogne, et dont la communauté de direction et la liaison de proche en proche conduiseut à penser que l'origine a été contemporaine, que la formation s'est opérée dans une seule et même convulsion. Dans les départements de la Dordogne et de la Charente, en Nivernais, en Bourgogne, eu Lorraine, en Alsace, et dans plusieurs autres parties de la France, les déraugements de stratification dirigés dans le sens des chatnons des montagnes, dont nous parlous, emhrassent les couches inrassiques, tandis qu'ils n'affectent pas les couches iuférieures du terraiu crétacé à la reucontre desquelles ils se terminent près des rives de la Dordogne et en Saxc. où les couches de grès vert qui forment les escarpements pittoresques de ce qu'on appelle la Suisse saxoune, s'étendent horizontalement sur la base de l'Erzgehirge. La Côte-d'Or, située au milicu de l'espace dout il s'agit, fait partie d'une série d'ondulations des couches jurassiques qui, après avoir donné naissance aux accidents les mieux dessinés du sol du département de la Haute-Saone, se reproduit encore dans les hautes vallées longitudinales des montagues du Jura, par-dessous lesquelles toutes les couches du terrain jurassique vienneut passer pour se relever dans leurs intervalles. et former les croupes arrondies qui les séparent, Dans le fond de plusieurs de ces vallées, on trouve des couches évidemment contemporaines du grès vert, d'après les fossiles qu'elles contiegnent; et comme ces conches ue s'élévent pas sur les crêtes intermédiaires qui semblent avoir formé autant d'îles et de presqu'îles, elles sont évidemment d'une date plus récente que le reploiement des couches jurassiques qui a douné naissance à ces crètes, aux vallées longitudinales, et à tout le système dout elles font partie, et qui comprend la Côte-d'Or.

Il suit naturellement de là, qu'indépendamment des accidents plus ancieus qui ont déterminé l'inclinaison de diverses couches, et notamment des couches schisteuses anciennes qui composent en partie le sol des parties de l'Allemagne et de la France, comprises entre les plaines de la Prusse et celles de la Gascogne, ce sol a éprouvé un nouveau mouvement de dislocation, entre la période du dépôt du terrain jurassique et celle du dépôt du système crétacé, mouvement qui a, pour ainsi dire, marqué le moment du passage de l'une des périodes à l'autre. La direction suivant laquelle cette dislocation s'est opérée, est indiquée par la direction générale des crêtes dont le terrain jurassique fait partie et dont le terrain crétacé entoure la base. Cette direction, aiusi que je l'ai dit plus haut, court en général à peu près du N.-E. au S.-O. Cependant il y a quelquefois des déviations suivant la direction de fractures plus anciennes; ainsi, dans la Hante-Saone, dans le midi de la Côte-d'Or et dans le département de Saône-et-Loire, ou voit un graud nombre de fractures de l'époque qui uous occupe suivre la direction propro au système du Rhin.

Comme on devait naturellement s'y attendre, la direction des chaînes du Mont-Pilas, de la Côte-d'Or, de l'Erzgebirge et des autres chaînes, qui ont pris leur relief actuel immédialement avant le dépôt du grès vert et de la craie, a eu une grande influence sur la distribution de ce terraiu dans la partie occidentale de l'Enrope. On coucoit, eu effet. qu'elle a du avoir une influence très-marquée sur la disposition des parties adjacentes de la surface du globe, qui, pendaut la période du dépôt de ce terrain, se trouvaieut à sec ou submergées. Parallèlement aux directions des chaines que je viens de citer, s'étend, des bords de l'Elbe et de la Saale, à ceux de la Vienne, de la Charente et de la Dordogne, que masse de terrain qui formait évidemment, dans la mer qui déposait le terrain crétacé inférieur, une presqu'île, liée, vers Poitiers, aux contrées montuenses, déjà façonnées à cette époque, de la Veudée, de la Bretagne, et par elles à celles du Cornouailles, du pays de Galles, de l'Irlaude et de l'Écosse. La mer ne veuait plus battre jusqu'an pied des Vosges; un rivage s'étendait des environs de Ratisboune vers Alais ; et le long de cette ligue on reconnaît beancoup de dépôts littoraux de l'âge du grès vert, tels que ceux de la perte du Rhône, et des hautes vallées longitudinales du Jura. Plus an S.-E., ou voit le même dépôt prendre une épaisseur et souvent des caractères qui prouvent qu'il s'est déposé sous uue grande profondeur d'eau. Il est à remarquer, que le dépôt du grès vert et de la craje a pris des caractères différents sur les diverses côtes de la presqu'île que je viens de nommer, et ce n'est peut-être que dans le large golfe qui coutiuua longtemps à s'étendre, entre la même presqu'île, et les montagnes du pays de Galles, da Derbyshire, de l'Écosse et de la Scandinavie, qu'il s'est déposé avec cette consistance craveuse de laquelle est dérivé son uom général, quoiqu'elle tieune, selon toute apparence, à une circonstance exceptiounelle.

## VIII. Système du Mont-Viso.

On est dans l'habitude de réunir en un seul groupe toutes les couches de sédiment comprises entre la partie supérieure du calcaire du Jura et la partie inférieure des dé-

pôts tertiaires. Parmi ces couches sont comprises la craie, avec les sables et argiles qui lui servent de support, couches que les géologues auglais désignent par les uoms de wealden formation, greensand et chalk. M. d'Omalius d'Halloy a proposé de nommer. terrain crétacé ce groupe de couches, de même qu'ou nomme terrain jurassique le groupe de couches dont le calcaire du Jura fait partie. Ces mêmes couches, que le besoin d'un nombre limité de coupures a fait réunir, forment un assemblage beauconp plus bétérogène et beaucoup moins continu que celles dout on compose le groupe jurassique. Il me paratt bien probable que, peudaut la durée de leur dépôt, il s'est opéré plus d'un bouleversement, soit daus nos contrées mêmes, soit dans les parties de la surface du globe qui en sont peu éloignées. Il me semble même qu'on peut, dés à présent, signaler un groupe, assez étendu et assez fortement dessiné, d'accidents de stratification et de crêtes de moutagnes, comme correspondant à la plus tranchée des lignes de partage que nous offrent les couches comprises daus le groupe crétacé.

L'ensemble des couches du terrain crétacé pent, en effet, se diviser en deux assises trèsdistinctes par leurs caractères zoologiques et par leur distribution sur la surface de l'Europe : l'une , que je propose de désigner sous le nom de terrain crétacé inférieur, comprendrait les diverses couches de l'époque de la formation wealdienne, et celle du grès vert jusques et compris le reigate firestone des Anglais, ou jusques et compris notre craie chloritée et notre craie tuffeau ; l'autre. que je propose de désigner sous le nom de terrain crétacé supérieur, comprendrait seulement la craie marueuse et la craie blanche : le terrain crétacé supérieur se distingucrait zoologiquement de l'inférieur, par l'absence des céphalopodes à cloisons persillées, tels que les ammonites, les hamites. les turrilites . les scaphites . qui abondent dans certaines couches du terrain crétacé inférieur.

La ligne de partage de ces deux systèmes de couches me paraît correspondre à l'apparition d'un système d'accidents du sol que je propose de nomer ryatème du Mont-Fion. d'après une seule cime des Alpes françaises qui, comme presque toules les cimes alpines. doût sa bauteur absolue actuelle à plusieurs soulévements successifs, mais dans laquelle les accidents de stratification propre à l'époque qui nous occupe se montrent d'une manifre très-promoncée.

Les Alpes françaises et l'extrémité Sud-Ouest du Jura, depuis les environs d'Antibes et de Nice jusqu'anx envirous de Pont-d'Aiu et de Lous-le-Sauluier, présentent une série de crêtes et de dislocations, dirigées à peu près vers le Nord-Nord-Ouest, et dans lesquelles les couches du terrain crétacé inférieur se trouvent redressées aussi bien que les couches jurassiques. La pyramide de roches primitives du Mont-Viso est traversée par d'énormes failles qui, d'aprés leur direction, appartiennent à ce système de fractures. Au pied des crêtes orientales du Devoluy, formées par les couches du terrain crétacé inférieur redressées dans la direction dont il s'agit. sont déposées horizontalement près du col de Bayard, celles des conches du terrain crétacé supérieur qui se distinguent par la présence d'un grand nombre de nummulites, de cérites, d'ampullaires et d'autres coquilles dout on avait cru, pendant longtemps, que les genres étaient exclusivement propres aux terraius tertiaires. C'est donc entre les nériodes de dépôt de ces deux parties do système du grès vert et de la craie, que les couches du système du Mont-Viso ont été redressées.

Pius à l'Ouest, de nombreuses lignes de fractures, d'assez nombreuses crètes, formése en partie par les couches redressées du terrain crétació inférieur, se montient depuis l'Ue de Noirmoutiers, où M. Bertrand Ceslio rient d'en indiquer un exemple, jusque dans la partie méridionate du royaume de Valence. A Orthès (Basses-Princies), et dans les gorges de Pancorbo (entre Miranda et Burgas), ou touva les couches du terrain crétacé inférieur redressées dans la direction dont il a spit.

MM. Boblaye et Virlet ont signalé, dans

la Grèce, an système de crètes très-élerées qu'ils ont nomme système Pindique, dont la direction est sensiblement parallée à celle d'un arc de grand cercle qui passerait par le Mont-Viso en se dirigeant du N.-N.-O. an S.-S.-E., et dont les couches les plas récentes leur paraissent se rapporter au terraiu crètacé inférieur.

Lorsqu'on cherche à restaurer sur une carte les contours de la mer dans laquelle éest déposé le terrain crétacé supérieur, on reconnaît aisément que la direction des crétes dont se compose le système du Mont-Viso a exercé sur ces contours une influence trèsmarquée.

### IX. Système des Pyrénées.

Le défaut de continuité qui existe dans la série des dépôts de sédiment entre la craie et les formations tertiaires, et la conséquence qu'à cette époque de la chronologie géologique il y a en renouvellement dans la manière d'agir des causes qui prodaisent les dépôts de sédiment, sont an nombre des points les mieux avérés de la géologie.

Ce défaut de continuité n'est nulle part plus manifeste qu'au pied des Pyrénées. D'après les observations de plusienrs géologues. les formations tertiaires, parmi lesquelles se trouve compris le calcaire grossier de Bordeaux et de Dax, s'étendent horizontalement iusqu'au pied de ces montagnes, sans eutrer, comme la craie, dans la composition d'une partie de leur masse; d'où il suit que les Pyrénées ont pris, relativement aux parties adjacentes de la surface du globe, le relief qu'elles nous présentent aujourd'hui, après la période du dépôt des terrains crétacés, dont les couches redressées s'élévent indistinctement sur leurs flancs, quelques-nnes même jusqu'à leur crête, comme l'a prouvé M. Dufrénoy, et avant la période du dépôt des couches tertiaires de divers âges, qui s'étendent indistinctement jusqu'à leur pied et qui souvent, dans le bassin de la Gascogne, sembleut se confondre les unes avec les antres, ce qui tend à prouver que, pendant

une grande partie des périodes tertiaires, cette partie de l'écorce du globe est restée à pen près immobile.

Si l'on iette les veux sur des cartes suffisamment détaillées de la France et de l'Espagne, on voit que les Pyrénées y forment un système isolé presque de tontes parts : la direction qui v domine le détache également des systèmes de montagnes de l'intérenr de la France et de ceux qui traversent l'Espagne et le Portugal. Cette chaine, considérée en grand, s'étend depuis le cap Ortégal en Galice, fusqu'au cap de Creuss en Catalogne : mais elle paraît composée de la réunion de plusieurs chatnons parallèles entre eux, qui coureut de l'O. 18° N. à l'E. 18° S., dans une direction oblique, par rapport à la ligne qui joint les deux points les plus éloignés de la masse totale.

Cette direction des chatnons partiels, don la réanion constitue les Pfréches, se retrouve dans une partie des accidents du soi de la Provence, qui ont en même temps cela de commun avec eux, que toutes celles des conches da système crétacé qui y resistent y sont redressées; tandis que toutes les couches tertaires qu'on y renoutre s'étaudent transgressivement sur les tranches des premières.

La réuniou des mêmes circonstances caractérise les chatnons les plus considérables des Apennins. Les principanx accidents du sol de l'Italie centrale et méridionale, et de la Sicile se coordonnent à quatre directions principales, dont l'une, qui est celle des accidents les plus étendus, est paralléle à la direction des chatnons des Pyrénées. On la reconnaît dans les montagnes situées entre Modène et Florence, dans les Morges entre Bari et Tarente, dans un grand nombre d'antres crêtes intermédiaires et même dans denx rangées de masses volcaniques qui courent. l'une à travers la terre de Labour, des environs de Rome à ceux de Bénévent, et l'autre, dans les ties Ponces, de Palmarola à Ischia. Ces dernières masses, bien que d'une date probablement plus moderne, semblent marquer comme des jalons les lignes - de fractures du sol qu'elles ont traversé.

Les montagnes qui appartiennent à cette série d'accidents du sol sont en partie composées de conches redressées da système da grès vert et de la craie, tandis qu'elles sont enveloppées de conches tertiaires, dont l'horizontalité générale ne se dément qu'à l'approche des accidents d'un àge différent, auxquels sont dues les antres lignes de direction.

Les mêmes caractères de composition et de direction se retronvent dans la falaise qui, malgré des dislocations plus récentes, termine encore la masse des Alpes au nord de Bergame et de Vérone, et an pied de laquelle se sont déposés les terrains calcaréotrapéens du Vicentin, contemporains du caleaire grossier de Paris (Castel Gomberto, Montecchio maggiore, Val Ronca). Ils se retrouvent aussi dans les Alpes-Juliennes, entre le pays de Venise et la Hongrie, dans nne partie des montagnes de la Croatie, de la Dalmatie, de la Bosnie, et même dans celles de la Grèce, où MM. Boblaye et Virlet les ont observés dans les chatnons qu'ils ont désignés sous le nom de système Achaïque.

On les retrouve de même dans une partie des monts Carpathes, entre la Hongrie et la Gallicie, ainsi que dans quelques aecidents da sol du nord de l'Allemagne, parmi lesquels on remarque principlatement les lignes de dislocation, le long desquelles les couches du terrain crétacé se redressent au pied, de Pescarpement nord-nord-est de Harr.

Enfin, dans le nord de la France et le sud de l'Angletere, la détundation du pays de de l'Angletere, la détundation du pays de de l'Angletere, le dis Bas-Booltonia, ils paraissent avoir pris la place de protubérances du terrain crétacé dues à des souberements opérés immédiatement avant le dépôt des premières conches tertaires, suivant des directions générales parallèles à celles des Présenties, parallèles aux directions d'autres soulèrements plus aneiens.

La convulsion qui accompagna la naissance des Pyrénées, fut évidemment nne des plus fortes que le sol de l'Europe ait jus-

qu'alors éprouvées : ee ne fut qu'à l'apparition des Alpes qu'il en éprouva de plus fortes encore; mais pendant l'intervalle qui s'éconla entre l'élévation des Pyrénées et la formation du système des Alpes occidentales, intervalle pendant lequel se déposèrent la plus grande partie des couches qu'on nomme tertiaires, l'Europe ne fut le théâtre d'ancon antre événement aussi important : les sonlèvements qui, pendant cet intervalle, changèrent peut-être à plusieurs reprises la forme des bassins tertiaires, ne s'y firent pas sentir avec la même intensité; et le système des Pyrénées forma, pendant tout eet intervalle, le trait dominant de la partie de la surface de notre planète qui est devenue l'Europe; aussi le caehet pyrénéen se découvret-il presque aussi bien sur la carte où M. Lyell a figuré indistinctement toutes les mers des diverses périodes tertiaires, que sur eelles où j'ai cherché à restaurer séparément la forme d'une partie des mers où se déposèrent les terrains tertiaires inférieurs (Voyez Mémoires de la Société aéologique de France, t. Irr, pl. 7). On peut eu effet remarquer qu'uue ligne

On peut on ellet remarquer qu'une ligne un peu sinances, tirée des environs de Londres à l'embouchure du Dannibe, forme la linière mérdionale d'une vaste étendue de terrain plat, couverte presque partout par membre, peut le réceile Cette ligne, qui est sensiblement parallèle à la direction Pyréme. Je manière, semble donc avoir été le ri-mondre de la commandation de la direction proque des dépôts tertaines, courait de la rivourait limitée vers le Sud par ne espare continental traverté par plusiennes bras de mer, et dont les montagenes du système des mer, et dont les montagenes du système des

Les lambeaux de lerrain tertiaire qui se sont formés dans les dépressions de ce même espace y sont sonvent disposés suivant des lignes parallèles à la direction générale du système des Pyrénées : on conçoit tontetois que, comme ce grand espace présentait aussi des irrégularités résultant de dislocations plus anciennes et dirigées sutrement, il a du s'y former aussi des lambeaux tertiaires coordonnés à ces nuciennes d'irections. C'est par cette raison que la direction dont il s'agiu ne se manifeste que dans une partie des traits grieraux primitifs du bassin tertiaire de Paris, de l'Ite de Wight et de Londres. L'enceinte existrieure qui carrironne l'ensemble de cas dépoits, se trouve en effet en rapport avec des accidents de la surface du sol tout-l-dui ifemagers su système des Pyrénées, auguel semblent au contraire se raitecher leg protuberances crayuesequi, s'interposant entre enx. Jes out emplechés de se former un lout consism.

De nouvelles montagnes s'étant ensuité cièrcés pendant la durée de la péride tertiaire, les plus récentes des couches comprises sous cette dénomination sont renues s'étendre le long des nouveaux rivages que ces montagnes non déterminés, mais sans que la forme générale des nappes d'esu vessit de présenter de nombreuses traces de l'inflaunce prédominante du système pyrénées.

### X. Système des îles de Corse et de Sardaigne.

Les couches qu'on nomme tertiaires sont loin de former un tout continu. On y remarque plusienrs interruptions dont chacune pourrait avoir correspondu à un sonlévement de montagnes opéré dans des contrées plus ou moins voisines des nôtres. Un examen attentif de la nature et de la disposition géometrique des terrains tertiaires du nord et du midi de la France, m'a conduit à les diviser en trois séries, dont l'inférieure, composée de l'argile plastique, du calcaire grossier et de toute la formation gypseuse, compris les marnes marines supérienres, ne s'avance guère 'au sud et au sud-ouest des environs de Paris. La suivante, qui est la plus complexe, est représentée dans le Nord par le grès de Fontainebleau, le terrain d'eau douce supérieur et les fablans de la Touraine; elle comprend, à peu d'exceptions près, tous les dépôts tertiaires du midi de la France et de la Suisse, et notamment les dépôts de lignite de Fuvean, Kopfnach et antres semblables. Le grès de Fontainebleau, superposé aux marnes de la formation gypseuse, est la première assise de ce système, de même que le grès du lias, superposé aux marnes irisées, est la première assise du terrain jurassique. Le premier pentêtre considéré comme étant, par rapport aux arkoses tertiaires de l'Auvergne, ce qu'est le second par rapport aux arkoses jurassignes d'Avallon. Ces deux séries tertiaires ne sont pas moins distinctes par les débris de grands animaux qu'elles renferment, que par leur gisement. Certaines espèces d'anoplothérium et de paléothérium. trouvées à Montmartre, caractérisent la première, tandis que d'autres espèces de paléothérium, presque toutes les espèces du genre lophiodon, tout le genre anthracothérium, et les espèces les plus anciennes des genres mastodonte, rhinocéros, hyppopotame, castor, etc., particularisent la seconde. Les dépôts marins des collines subapennines, et les dépôts lacustres d'OEningen et de La Bresse, représenterajent la 3° période tertiaire caractérisée par la présence des éléphants, de

l'onrs et de l'byéne des cavernes, etc. Cest à la ligne de démarcation qui existe entre la première et la seconde de ces deux séries tertiaires, que paralt avoir correspondu le soulèvement du système de montagnes dopt il s'agit ici, et dont la direction domimante est du Nord an Sod : les couches de

cette seconde série sont en effet les seules

qui siont venues en dessincr les captionrs. Au nombre de ces accidents, d'irigés du nombre de ces accidents, d'irigés du comme M. Dufréncy l'a remarqué, bordent les hautes vallées de la Loire et de l'Allier et dans le sens desquelles se sont alignéesplois entd, prés de Cleromot, le masse voicaniques des monts Dômes : c'est dans les larges sillons dirigés de Nord au Sud, qui séparent ces chatners, que se sont déposés les terrains d'eau douce de la Limagne d'Au-

vergne, et de la haute vallée de la Loire. La vallée du Rhône qui, à partir de Lyon, se dirige aussi du Nord au Sud, a de même été comblée jusqu'à un certain uiveau par un dépôt tertiaire dout les couches infériesres, trè-analogues à celles de l'Auvergne, son également d'ean douce, mais dont les gualarité des conches tertiaires et de fortement allérée, dans les révolutions liées aux soulèvements trie-récents des Alpes occidentales et de la chaîne principale des Alpes.

La même direction te retrouve dans le groupe des lise de Corse et de Sardaigne, dont les côtes présentent des dépôts tertiaires récents en coaches horizontales. La ligne de direction des lles de Corse et de Sardaigne, prolongée vers le Nord, traverse la partie nord-ouest de l'Allemagne, en passant à peu de distance de la masse basalique du Reissner qui, ainai que prilusiera autres masser de même nature situées dans les contrées voisines, se poperdoune à des accidents qui courrent du Nord au Sad, en affectant toutes les couches seconduires, sinsi qu'on pour les couches seconduires, sinsi qu'on peut de les couches seconduires, ainsi qu'on peut les couches seconduires, ainsi qu'on peut les couches seconduires alles cartes de M. le professer la liferiare de la le professer la liferiare de la les cartes de M. le professer la liferiare de la les cartes de M. le professer la liferiare de la les cartes de M. le professer la liferiare de la les cartes de M. le professer la liferiare de la les cartes de M. le professer la liferiare de la les cartes de M. le professer la liferiare de la les cartes de M. le professer la liferiare de la les cartes de M. le professer la liferiare de M. le professer la liferiare de M. le professer la liferiare de M. le professer la liferia de la les cartes de M. le professer la liferia de la

Il est assez curienz de remarquer que les directions du système du Pilas et de la Côted'Or, de celui des Pyrénées, et de celui des tles de Corse et de Sardaigne, sont respectivement presque parallèles à celles du système du Westmoreland et du Hundsruck . du système des ballons et des collines du Bocage, et du système du nord de l'Angleterre. Les directions correspondantes ne différent que d'un petit uombre de degrés, et les systèmes correspondants des deux séries se sont succède dans le même ordre, ce qui conduit à l'idée d'une sorte de récurrence périodique des mêmes directions de soulévement ou de directions très-voisines.

M. Conybeare, dans un article inseré dans la Philosophical suagasime and journal of science, troisième série, deuxième cahier, soût, 1832, p. 118, place immédiatement après la période du dépot de l'argile de Londres, l'époque du redressement des conches de l'ile de Wight et du district de Wei-

month, dont il rapproche plusieurs autres lignes de dislocation, de même peu éloiguées de la direction E .- O. qui s'observe eu Angleterre. Rien ne prouve cependant que le redressement des couches de l'argile de Londres, dans l'île de Wight, soit aussi aucien que M. Conybeare l'a supposé; car on ne voit nulle part les couches tertiaires subséquentes reposer sur les tranches de celles de l'argile de Londres : les faits parlent même contre la supposition de M. Conybeare; les couches alternativement marines et fluviatiles d'Headen-Hill, présentant des traces de dérangement, soit dans leur disposition, soit dans leur hanteur absolue comparée à celle des couches correspondantes de la côte opposée du Hampshire. Tontefois il ne serait. pas impossible qu'une partie des dislocations que M. Conybeare a rapprochées, eussent èté produites pendant la période tertiaire ; qu'elles eorrespondissent, par exemple, à la ligne de démarcation qui existe entre le grès de Fontaiuebleau et le calcaire d'eau douce supérieure des environs de Paris , ou à celle qui s'observe entre ce deruier calcaire et les fahlnns de la Touraine, Or, s'il en était ainsi. la direction des dislocations de l'île de Wight étant sensiblement parallèle à celle du système des Pays-Bas et du sud du pays de Galles, on aurait un quatrième exemple du retoure à de longs intervalles des mêmes directions de dislocations dans le même ordre (Voyez plus loin les remarques de M. de la Bèche à ce suiet).

Le système des Alpes occidentales comparé anasystème du Rhin, dont il-partage la direction à quelques degrés près, pourrait fournir un cinquième terme à la série de rapprochements qui indique cette singulière périodicité des directions des dislocations.

# XI. Système des Alpes Occidentales.

On est généralement habitué à considérer, comme un tout seul, la réunion des montagnes qu'on désigne sous le nom unique d'Alpes, mais on peut aisément reconnaître que cette vaste agglomération résulte du croisement de plusieres systièmes indépendants les uns des antres, distincts à la fois par leur direction et par leur dage, et dont l'apparition successive a chaque foit cons.ilrieulte de la qu'au premier abord, leur structure paratt très-embrouillée lorsqu'on la compare à celle de telle chaine où, comme dans les Pyrénées par exemple, un seul soulévement a produit les grands traits du tableuu, et dont le relief actuel est pour ainsi dire d'un seul jet.

Dans une grande partie de leur étendue, et surtont dans leurs parties orientale et méridionale, on reconnaît encore des traces de nombreuses chaines de montagnes, dirigées dans le même sens que les crêtes neigeuses des Pyrénées, et soulevées de même avant le dépôt des terrains tertiaires inférieurs (Castel Gomberto, Montecchio maggiore, Val Ronca.) Dans les Alpes de la Provenee et du Dauphiné, on voit se dessiner fortement les chainons du système du Mont-Viso, sonlevés avant le dépôt du terrain crétacé supérient. Dans les montagnes qui lient les Alpes au Jura, on reconnaît des traces du système des îles de Corse et de Sardaigne, soulevé avant le dépôt des mollasses ; mais presque partout ecs traces de dislocation , comparativement anciennes, sont sujettes à être masquées par des dislocations d'une date plus récente. Le relief des parties les plus hautes et les plus compliquées des Alpes, de celles qui avoisinent le Mont-Blanc , le Mont-Rosc, le Finster aar-horn, résulte principalement du eroisement de deux de ees systèmes récents, qui se reneontrent sous un angle de 45 à 50°, et qui se distinguent du système Pyrénéo-Apennin par leur direction comme par lenr âge. Par suite de la disposition eroisée de ces deux systèmes, les Alpes forment un coude à la hauteur du Mont-Blanc, et après s'être dirigées depuis l'Autriehe insgn'en Valais suivant une direction peu éloignée de l'Est 1/4 Nord-Est, à l'Ouest 1/4 Snd-Onest, elles tournent brusquement pour se rapprocher de la ligne Nord

Nord-Ext. Sud Sud-Ouer. S'il n'y avait it s' qu'une indexion pure et simple dans une qu'une indexion pure et simple dans une chaîncé de montagnes d'un extl jet, qui vient simplement à s'arque, on verrait peu à peun et la direction des souches et des erées s'indice chi pour passer de la direction de l'un des systèmes à celle de l'antre; tandit qu'on voiu des constraire, le plus souvent, les directions des consches et des crétes, se ratacher assex des contenties, le plus souvent, les directions désintelment naturà à l'un, tandit à l'un, tandi

Le eroisement de ees grands accidents de la eroûte terrestre, présente souvent une circonstance qui mérite que nous nous y arrétions un instant.

On a vu dans les premières parties du Manuel de M. de la Bèche, que, d'après les observations de M. le professeur Hoffmann . les vallées de sonlèvement plus ou moins exactement circulaires, dans lesquelles sourdent les sources acidules dn nord de l'Allemagne, sont placées aux points de rencontre de dislocations de directions diverses. Quelque ehose d'analogne à ces vallées circulaires s'observe anssi dans les Alpes, any points où se croisent les grandes lignes de dislocation. Je eiterai, comme exemple de ce fait, le cirque de Loneche, dont font partie les escarpements célèbres de la Gemmi; celui de Derbarens conronné par les eimes neigeuses des Diablerets, et surtout la grande vallée circulaire dans laquelle s'élève le Mont-Blane, à la rencontre de deux des crétes les plus saillantes des Alpes, celle qui sépare le Valais de la vallée d'Aoste, et eelle qui s'étend de la montagne de Taillefer dans l'Oisans, à la pointe d'Ornex, au-dessus de

Martigny.

Les escarpements du Buet, des rochers des Fis, du Cramont, forment des parties détachées d'un vaste cirque, au milieu duquel s'élève la masse pyramidale du Mont-Blanc, qui rappelle ainsi, par la disposition du cortège qui l'accompagne, la eime trachytique de l'Elbrour (le Mont-Blanc du Caucase), et le Mont-Blanc du Caucase), et le Mont-Blanc du Caucase), et le Mont-Blanc du Caucase, et le Mont-Blanc du Cauca

même jasqu'à un certain point le cône da pic de Ténériffe .

Le pen d'ancienneté relative de la forme actnelle des Alpes est certainement au nombre des vérités les plus incontestables que les géologues aient constatées. Le point de vue, d'après lequel M. Jurine avait donné le nom de protogine à la roche granitoïde qui domine dans le massif du Mont-Blanc, a été tacitement abandonné aussitôt gu'on a reconnu que les conches les plus tourmentées des Alpes, celles mêmes qui couronnent les escarpements uni regardent le Mont-Blanc. appartiennent à des formations de sédiment très-récentes. Lorsqu'on observe d'un œil attentif l'ensemble des montagnes dont le Mont-Blanc forme l'axe ; lorsqu'on suit , par exemple, la couche mince, remplie de fossiles du terrain crétacé inférieur et d'une constance de caractères si remarquable, qui, de Thonne et de la vallée du Reposoir , s'élève à la crête des Fis (2,700 mètres), on ne peut s'empêcher d'y reconnaître , sar une échelle gigantesque, des traces de soulèvement encore plus certaines peut-être, que celles que Saussure a signalées plus près de la hase du Mont-Blanc, dans les conches presque verticales du poudingue de Valorsine, MM. Brongniart et Buckland ont regardé comme l'effct d'un soulèvement , la position à la hautenr des neiges perpétuelles des fossiles récents des Diablerets, MM, Bakewell, Boué, Keferstein, Lil de Lilienbach et plusieurs autres géologues, ont signalé

des phénomènes du même genre dans beauconp d'autres points des Alpes. Le nagelfluhe, qui fait partie du 2° étage tertiaire, s'élève au Rigi à la hanteur de 1,875 mètres an-dessus du niveau de la mer.

Co genre de phenomènes distingue les Alpes d'une grande partie des montagnes qui les entourent. Prés de Lyon, les couches de la mollasse coquillère s'étendent horizontalement sur les roches primitives du Forre, tandis que ces mêmes couches s'étèvent et se redressent de toutes parts en approchant des Alpes. MM. Sedgwick et Murchison, onnéd men observé que les couches rezyeuses et tertisires, qui s'étendent horizontalement sur la rive opposée du Danube en entrant dans les Alpes. MM. Murchison et Lyell ont indique une disposition analogue dans les terrains tertiaires de l'Italie.

On ne s'est pas occupé aussi fréquemment, ni depuis aussi longtemps, de passer de ces aperçus généranx aux recherches nécessaires pour fixer l'âge relaif des différents systèmes de dislocation, dont la superposition a donné naissance à la masse en apparence si informe des Alnes.

Dans les Alpes occidentales, c'est-à-dire à l'ouest du Tyrol, et particulièrement dans les montagnes de la Savoie et du Dauphine, la plupart des grands accidents du sol se rattachent à celui de ces deux grands systèmes d'accidents mentionnés ci-dessus, d'ont la direction movenne est du Nord-Nord-Est an Sud-Sud-Ouest, ou plns exactement du Nord 26° Est, an Snd 26° Onest, La prédominence d'une direction constante, dans ces montagnes, a été remarquée depuis longtemps par de Saussare, et plus récemment par M. Brochant, et ils en ont conclu avec raison que, dans toutes les parties où cette direction domine, le redressement des conches (on du moins la partie aujourd'hui la plus influente de ce redressement ) doit être attribué à une seule opération de la nature.

La date géologique de cet événement, est facile à déterminer : il suffit, pour y parvenir, d'examiner quelles sont les formations

est remarquable:
Moni - Blanc: Buet :: 1: 0,646
Elbrouz : Insl :: 1: 0,648

Elbrouz : Insl :: 1:0,648 Pic de Teyde : Los Adulejos :: 1:0,758

dont les couches en sont affectées, et quels sont an contraire les dépôts qui se sont étendus horizontalement sur les tranches des dépôts qui avaient subi la dislocation?

Dans l'intérieur du système de rides dont se composent principalement les Alpes occidentales, on n'aperçoit pas de eouehes plus récentes que la craie, parce que ces rides se sont formées sur nu sol qui, déjà devenu montueux au moment du soulévement du système du Mont-Viso, avait été tout-à-fait élevé au-dessas des mers, au moment du soulèvement du système des Pyrénées. Mais sur les bords, alnsi qu'anx denx extrémités de l'espace ocenpé par les rides anxquelles les Alpes oceidentales doivent leur principal caractère, on voit les dislocations qui déterminent la forme et la saillie de ces rides, se transmettre aux conches tertiaires de l'étage moyen (à la mollasse coquillère), anssi bien qu'anx couches secondaires qui les supportent; d'où il suit que le redressement de conches propre an système des Alpes oceldentales, a eu lieu après le dépôt des con-

ehes de l'étage tertiaire moven. Ainsi les eouehes de la mollasse cognillère se trouvent également redressées . à la colline de Supergue, près de Turin, et au pied occidental des montagnes de la Grande-Chartreuse près de Grenoble. Ce dernier exemple est surtout très-frappant, parce que les conches de mollasse qu'on volt se redresser jusqu'à la verticale, à l'approche des escarpements Alpins, s'étendent horizontalement jusqu'au pied des montagnes granitiques du Forez, qui vienneut border le Rhône, de Lyon à Saint-Vallier. Il résulte de cette eirconstance une opposition non moins frappante entre les âges qu'entre les formes des montagnes arrondies du Forez, et des erêtes Alpines qui terminent si majestueusement vers l'Est-Sud-Est l'horizon des rives du Bhône.

Aux deux extrémités de groupe des gross-sens, déterminent la direction générale de ses rides Alpines, la mollasse coquillère se la cète d'Espagne jusqu'au esp de Gates. Le trouve anssi redressée dans leur direction, ebaliano de montagnes qui, dans l'empire notamment, d'une part, au milieu de la de Marce, commence au cap Trés-Forest, Suisse, dans l'Entlibach, et de l'autre au juratte en tre le prolognement. La Galabre,

milien de la Provenee, dans la vallée de la Duranee, près de Manosque, entre Volonne et le Pertuis de Mirabeau. Il est même digne de remarque, quolque sans doute le hasard y entre pour quelque chose, que les directions movennes de ces deux groupes de couches redressées, sont presque dans le prolongement mathématique l'nne de l'autre, et que la même ligne de direction va reucontrer, d'nne part, la butte volcanique de Hohentwiel au nord-ouest de Constance, et de l'autre, la petite tle de Rion, qui s'avance dans la Méditerranée, en avant de l'angle saillant que forme la côte du département des Bouches-du-Rhône, entre Marseille et Cassis. Cette même ligne traverse les Alpes, eu passant entre le Mont-Blane et le Mont-Rose, parallèlement any énormes escarpements que ces deux masses colossales présentent l'une et l'antre du côté de l'Est-Sud-Est. et elle sert en même temps, pour ainsi dire, de limite oceidentale à la région des roches de serpentine. Les deux accidents du sol anxquels elle se termine, l'tle de Riou et la butte volcanique de Hobentwiel, présentent l'une et l'autre des traces de dislocations antérieures auxquelles la nouvelle ligne de fracture semble s'être arrêtée. L'tle de Rion, mal figurée par Cassini, est alongée dans le sens des Pyrénées; la butte de Hohentwiel s'aligne avec les autres buttes volcaniques du Hegan suivant la direction du système du Mont-Viso.

Les Alpes ne sont pas la seule partie de Flurope mérdionale dans lauguelle les terrains terthaires de l'étage moyen aient été affectés par des dinocation flurigées à peu près da N.-N.-E. au S.-S.-O., ou plus exzatement parallélement à uu are de grand cercle passant par Marseille et Zarich. Aux environs de Narbonne, commence une série de dislocations qui affectent les mêmes terrains et qui, courant acssibilement dans le même sens, déterminent la direction générale de la côté d'Epagne jusqu'au ea ple Cates. Le chainon de montagnes qui, dans l'empire de Marce, commence au cap Tri-S-Forcès. la Sicile et la régence de Tunis, présentent un grand nombre de dislocations et de crètes dirigées de la même manière; et M. Christie, que le climat meurtrier de l'Inde a enlevé depuis aux sciences d'une manière si prématurée, a jugé qu'en Sieile ces dislocations sont contemporaines de celles des Alpes occidentales.

A partir de la convulsion qui a donné au système des Alpes occidentales son relief actuel, l'Europe semble avoir présenté un grand espace continental; pendant la période de tranquillité qui a suivi le redressement des couches de ce système, il ne s'est plus formé de dépôts marins que sur des côtes et dans des golfes éloignés de la partie centrale, comme dans les collines Sub-Apennines, dans quelques parties de la Sicile, et eu Angleterre, dans les comtés de Suffolk et d'Essex. Il ne s'est plus formé de dépôts de sédiment dans l'intérienr du continent que dans les vallées des rivières alors existantes, et dans quelques lacs d'eau douce qu'nne révolution plus récente a fait disparaître, et qui étaient distribués au pied des montagnes, comme le sont les lacs actuels de la Suisse et de la Lombardie, mais dont quelques-nns étaient beauconp plus étendus. Un lac de cette espèce couvrait la partie nord-ouest et la moins montueuse du département de l'Isère, ainsi que la plaine de la Bresse, depuis Tullins et Voiron jusqu'à Dijon ; un autre couvrait la partie du département des Basses - Alpes comprise entre Digne, Manosque et Barjols; d'autres couvraient en partie la plaine de l'Alsace et les contrées basses qui avoisinent le lac de Constance. Les dépôts très-épais qui se sont formes dans ces lacs, et dont les couches horizontales s'étendent sur les tranches des couches de mollasse coquillère marine antérienrement redressées, se composent eu grande partie d'assises alternatives de sable mélé de cailloux roulés et de marne; ils présentent tant de ressemblance avec ceux qui se forment sons nos yeux dans l'intérieur des continents, qu'on en a généralement compris nne grande partie dans la classe des

terrains qu'on appelle d'atterrissement, de transport ou d'alluvion, quoiqu'ils appartiennent évidemment à la troisième période terriaire.

Dans les dépots du premier de ces lacduas l'isère, la Bresse, éct.), no trouve de nombreux amas de bois fossile qui partiisent provenir d'espèces d'arbres déjà assex peu differentes de celles de nos contrées; ils sont accompagnés de nombreuses coquillés d'aus douce. Les débris fossiles de plantes, de poissons, d'animaus terrestres, déconverts en si grand nombre à OEningen, dans le bassin du lac de Constance, appartiennent probablement à cette période.

Sur la surface des terres alors découvertes, vivianel H'yène et l'ous des cavernes, l'éléphant veln, des mastodontes, des rhinocéros, des bypopotames, animans dont les expèces aujourd'hui perdnes, parsissent avoir été détruites dans la révolution qui, en changeant en partie la face du système des Alpes accidentales, a donné à la masse des Alpes accidentales, a donné à la masse des Alpes la forme qu'elle nous précente anjourd'bui, et a acheré de façouner le continent Européen.

XII. Système de lachaine principale des Alpes (depuis le Valais jusqu'en Autriche).

Les vallées de l'Isère, da Rhône, de la Saône et de la Duranee, présentent deux terrains d'atterrissement ou detransport trèsdistincts l'un de l'autre, entre lesquels on observe au défant de continuité et une variation brusque de caractère qui constituent une nouvelle interruption dans la série des dépots de sédiment.

Les sons qui ont transporté les matériaux du premier de ces deux terrains, lequel appartient, ainsi que je viens de le dire, à la 32º période tertinier, paraissent sovir défreques dans les letes d'eau donce dont jui parté précidemente, Itandis que les matériaux du second terrain semblent avoir été entranséviolemment par des courants d'eau passagers qui se sont écoules vers la Méditerranée. Ce d'enriers courants sont généralement désignés sous le nom de courants diluviens, quoiqu'ils n'aient rien de commun avec le délage de l'histoire, et que leur passage ait cu lien avant le séjour du genre humain sur notre contineut, où ils n'ont détruit que ces animaux aujourd'huj inconnus, que j'ai mentionnés ci-dessus. Ou discutera peut-être lougtemps eucore sur leur origine, qui pourrait bien avoir résulté tout simplement de la fusion des neiges des Alpes occidentales, opérée instantanément au moment du soulévement de la chaine principale des Alpes, et du déversement des eaux des lacs dout il vient d'être question; mais ou s'accorde généralement à admettre que le passage de ces courants a suivi immédiatement la dernière dislocation des conches Alpiues.

En portant un coup d'œil géuéral sur les Alpes et sur les contrées qui les avoisinent, on peut reconnaître que les crètes de la Sainte-Baume, de Saiute-Victoire, du Leberou, du Veutoux et de la moutague du Poet, dans le midi de la France ; la crête principale des Alpes, qui court dn Valais vers l'Autriche: la crète moius haute et moins étendue, qui comprend en Suisse le mont Pilate et les deux Myten, etc., sout différents chainons de moutagnes, qui, malgré leur inégalité, sont comparables eutre eux, à cause de leur parallélisme et des rapports analogues qu'ils présentent avec les accidents des Alpes occidentales. Le parallélisme, l'analogie de rapports dont je vieus de parler, présentent à eux seuls de fortes raisons de croire que tous ces chaînous de anontagnes ont pris naissance en mémetemps, et ue sout que différentes parties d'un même tout, d'un système de fracture unique, opéré en un moment. On pourrait tout au plus concevoir l'idée de les diviser en deux groupes, celui de la Provence et celui des Alpes, mais on en est immédiatement détourné par les rapports analogues qu'on reconnait entre ces diverses fractures des couches et un mouvement général, que le sol d'une partie de la France a éprouvé en contractant une double pente ascendante, d'une part de Dijon et de Bourges, vers le Forez et

l'Anvergne, et de l'autre des bords de la Méditerranée, vers les mêmes contrées, Ces denx pentes opposées doupent lieu, par leur rencontre, à que espèce de ligne de fatte qui est située précisément dans le prolongement de la ligne de soulévement de la chatne principale des Alpes, Cette ligne, qu'on voit se suivre ainsi d'une manière plus ou moins marquée depuis les confins de la Hongrie jusqu'en Auvergne, semble être eu rapport avec les principales anomalies que les mesures géodésiques et les observations du pendule nons ont dévoilées dans la structure intérieure de notre contineut. Il est probable que sa formation a donné, pour ainsi dire, le signal de l'élévation des cratères de soulévement du Cantal et du mout Dore, autour desquels se sont groupés depuis les cones volcaniques de l'Auvergne.

Les deux pentes opposées dont aous trons de parler, nes sond produites qu'après l'existence des lacs dans lesquels s'est accuunulé le terrain de transport anchein; car on pent vérifier que le fond de cetui de ces duss lacs qui convrait la Breuse et le nord-ouest du département de l'isber, a subi un relevement considérable du Nord vers le Rifai, et que le fond du la qui s'étendait eutre Digne, Manosque et Barjois, a subi un relevement plus cousidérable du Nord vers de Rifai, l'entrente plus cousidérable encor du Midi

vers le Nord.

Les dépôts de trausports anciens , formés en couches horizontales , au fond du second de ces deux lace, sur la tranche des dépots tertiaires déjà disloqués lors de la production du système de fractures des Alpes occidentales, out même été disloqués à leur tour prés de Mészi (Basse-Alpes) , dans une direction conforme à celle des pétites chaines qui sillonnent la Provence, écomme le Ven-toux , le Leberon , la Sainto-Baumeet parai-lément à la chaine principale des Alpes.

retement a la chaine principale ues Aipes.

Le dépôt de transport diluvien n'es nulle
part affecté par les dislocations do sol; partout il s'étend sur les tranches des couches
disloquées sans présenter d'autre pente que
celle que le courant qui le déposait a do lui
faire prendre à son origine; ainsi le redres-

sement de couches dont il s'agit a eu -lieu nécessairement entre le dépôt du terrain de transport ancien et le passage des courants diluviens, qui ont rayonué antour des Alpes.

Les environs de Paris et une partie du nord de la France présentent des traces du passage de puissants courants d'eau veuant du Sud-Est, dont le déversement des eaux du lac de la Bresse, par suite de l'élévation inégale de son fond, fournit l'explication la plus simple et dont il est de même évideut que les dépôts n'out subi aucun dérangement depois leur origine, circônstance qui, à elle senle, les distinguerait des dépôts tertiaires dans lesquels sont creusées les vallées qui les renferferment. La ville de Paris est bâtie en grando partie sur ce dépôt de transport, dont l'origine violente est attestée par la grosseur des blocs qu'il renfermeet dont l'aucieuneté est prouvée par la découverte qu'on y a faite, près de la Gare, d'un squelette d'éléphant.

En examinant avec soin la disposition des terrains de sédiment les plus récests, depais la Batique jasqu'à Gibraltar et en Sieile, celle même des blocs dituvens répandus autour de la Scandiavsie, etdont le transport ett probablement antérieur à celd ui diluvium Alpin, on y reconnatt de uombreuses traces du mouvement ou sol dont j'à indiqué plus haut les effets dans les Alpes et autour de leur base; mais, dans un résumé aussi bref que doit l'être celui-ci, je puis à peine les igdiquer.

La surface des terrains terisires de l'intérieur de la France, qui, daus l'origine, devait être sensiblement borizontale, ya en se relevant, ainsi que l'i remarqué depais longtemps M. O'maliss d'Halloy, depuis les bords de la Loire Jusqu'à une ligue qui, passant par Complège et Laou, et dirigée à pen prèts parallèlement à la chaîne principale des Alpes, irail traverser la contré volcanique des bords du Rhin. Dans le voisinage de cette ligne ovoi en plusieurs points, comme à Compiègne, à Chambly, à Vigny, à Beyue, à Meudon même, la criae relever autour d'elle les dépôts tertiairers et former up pied de leurs escapements le fond de vallées d'élévation, dans lesquelles le seul dépôt diluvien venu du S.-E. présente une position en rapport avec les lignes de niveau actnelles.

Depuis l'extrémité du Cornousilles jusqu's Memel, en Prase, la direction dominante des rivages dont les faisies sont formée indifferemment pour toutes les couches de sédiment, est seuxiblement parallèle à la direction de la chaine principale des Alpes, et la grande basteur à laquelle le dépot du craga séé récemment observé sur les faisies au sud de l'émolucher de la Tamies, prouve qu'à l'époque dout je m'occape en ce moment, les old unid de l'Angleter a subi, comme celui du uord de la France, des mouvements considérables.

Le S .- O. de la Frauce et l'Espagne ont éprouvé, à la même époque, des mouvements beancoup plus considérables encore. Des masses d'opbite sans nombre, perçant le sol de toutes parts, y ont relevé autour d'elles tous les dépôts de sédiment, y compris même le sable des landes, qui appartient, comme le crag et le limon caillouteux de la Bresse, à la troisième période tertiaire, Ces ophites, dout M. Dufrénov a montré dennis lougtemps que le soulèvement est indépendant de celui de la masse des Pyréuées, se sont souvent alignées par files qui suivent les directions de toutes les anciennes fractures, de tous les clirages plus ou moins oblitérés que présentait le sol qu'elles avaient à percer : mais, considérées dans leur ensemble, ces masses d'ophites, les masses de dolomie, de gypse et de sel gemme, les sources salées ou thermales qui forment en quels que sorte leur cortége, sont disposées par bandes qui, prenaut naissance au milieu des corbières et des plaines ondulées de la Gascogne, s'enfoncent en Espague parallèlement à la direction prolongée des lignes de fractures récentes qui traversent la Provence, Les dépôts tertiaires, qui forment en partie la surface de la Vieille-Castille et peut-être celle de la Nouvelle (d'après les observations encore inédites de M. le Play), attestent l'élévation récente du sol de l'Espagne; et la di.

rection générale des lignes de falte et des grands cours d'eau, tels que le Douro, le Tage, le Guadiana, le Guadalquivir, étend à la péninsule entière l'empreinte de l'époque des oublites.

Le sud de l'Italie, la Sicile et les iles qui l'entourent présentent de même un grand nombre d'accidents topographiques parallèles à la direction de la chaine principale des Aipes; et la Christia e constaté que la grande chaine qui borde la cole septentirionale de la Sielle, et qui este le pius important de ces accidents, doit son relief actuel à un soult-emento pière, comme cetul de la chaine principale des Aipes, à la fin de la période pendant laquelle les éléphants, les hippopotames et les autres animaux caractéristiques de la troisième période tertainer, habitaient le sol de l'Entrope (Voyez, Annales des scieners naturelles, t. XXV. p. 184).

Remarques générales. Si l'on considère avec soin, sur un globe terrestre d'une dimension suffisante et d'une exécution soignée, ehacun des systèmes de montagnes les plus proéminents et les plus récents qui sillonnent la surface de l'Europe, on peut remarquer que chacun d'eux fait partie d'un vaste système do chaines parallèles, qui s'étend bien au delà des contrées dont la structure geologique nous est connne. Mais. comme, dans toutes les portions de chacun de ces systèmes qui sont situées dans les parties bien observées de l'Europe, on a reconnu. de proche en proche, que les chainons paralléles-sont en général contemporains, on n'a aucune raison ponr supposer que cette loi. vérifiée sur de si nombreux exemples, dût s'interrompre brusquement, si on en poussait la vérification plus loin encore. Il est done naturel de croire, jusqu'à ce que des observations directes ajent monfré le contraire, que chacun de ces vastes systèmes, dont les systèmes européens sont respectivement des portions, doit son origine à une seule époque de dislocation.

D'après cette considération, on serait conduit à supposer, par exemple, que les crêtes

du système des Pyrénées que j'ai signalées plus baut sur la surface de l'Europe, font partie d'un système plus étendu, dont les Alleghanys et peut-être les Gates du Malabar formeraient les deux anneaux les plus éloignés. Ces deux termes extrêmes de la série se trouvent, à la vérité, considérablement détachés du reste : mais, depuis le cap Ortégal en Espagne jusqu'à l'entrée du golfe Persique, sur une longueur de seizacents lieues. on peut suivre une série d'aspérités alongées, toutes parallèles à un même grand cercle de la sphère terrestre, et dont le parallélisme et la proximité s'accordent avec l'idée qu'elles auraient été produites en même temps, et pour ainsi dire du même coup.

Ainsi, les directions des petites chaines de montagnes, que les cartes les plus récentes indiquent dans la partie septentrionale du grand désert de Sabara, au sud de Tripoli et de l'Atlas, et dont quelques-unesse poursuivent même à travers l'Atlas jusqu'à la mer, ainsi que la direction de la côte septentrionale de l'Afrique, entre la grande et la petite Syrte, sont exactement parallèles à la direction des Pyrénées et à celle des accidents du sol que j'ai indiqués en Provence, en Italie. en Morée. Les observations de M. Rozet, prouvent en même temps qu'il existait déjà des montagnes près d'Alger lors du dépôt des couches tertiaires. La direction du système Pyrénéo-Apennin que nous avons déjá suivi jusqu'en Grèce et dont certains chainons paraissent se poursuivre jusqu'à la mer de Marmara, pour reparattre au delà daris l'Anatolie, se retrouve exactement dans la direction de la grande vallée de la Mésopotamie et du golfe Persique, et dans celle des chaînes qui s'élèvent immédiatement au N.-E. de cette grande vallée, et qui vont se rattacher au Caucasé. La direction de beaucoup des cours d'eau qui descendent du Caucase, et celle de plusieurs des principaux chatuons de ce système, notamment celle du chainon qui borde la mer Noire au N.-E de l'Abasie et de la Mingrélie, est encore exactement celle du système Pyrénéo-Apennin, Cette direction du chainon le plus occidental du Caucasc

est en quelque sorte continuée à travers les plaines de la Russie, de la Pologne, de la Prusse, jusqu'à l'île de Rugen, par les dislocations que M. Dubois de Montperreax y a signaleés dans le terrain créate. Elle seratache ainsi de proche en proche anx dislocations pyrénéennes des Carpathes et du pied N.-N.E. du Barz.

La direction du système des Ballons et des collines du Bocage étant sensiblement la même que celle du système des Pyrénées, la cousidération des directions permettrait de rapporter une partie des ebainons de montagnes dont je viens de parler au système des Ballons aussi hien qu'à celui des Pyrénées : mais, dans l'état actuel de la surface du globe terrestre, tous les systèmes de montagnes d'une date ancienne sont trop morcelés, trop usés, trop peu saillants, pour qu'on pnisse leur rapporter des systèmes de crêtes aussi proémineuts que ceux que je viens de mentionner. Il est tontefois hien probable que, si réellement le système dont les Pyrénées font partie se prolonge depuis les États-Unis jusque dans l'Inde, en traversant l'Europe, il doit en être de même du système des Ballons : et la circonstauce que les bouleversements qui, en Europe, ont marqué le commencement et la fin de la période secondaire, se seraient étendus jusqu'anx États-Unis et dans l'Inde, expliquerait ponrquoi ces grandes coupures des terrains de sédiment semblent se retrouver dans trois coutrées aussi distantes.

Si minitenant sous pasona au système des Alpes occidentales, nons pourous remarquer que le prolongemêté mathématique de la ligne tirée de Marsellie à Zunité, se trouve gête parallèleà des accidents très-remarqua-bies de la sardace du globe, que l'induction de contemporanété, tirée de la direction de contemporanété, tirée de la direction des chainous de montagnes, condurinit à considérer comme de la memedate, quoique l'étatdes connaissances géologiques ne donne pas encore le moyen de vérifier complétement cette confecture.

Ainsi, en tendant sur la surface d'un globe terrestre un fil qui passe par Marseille et par Zurich, on peut remarquer que ce fl., qui passe aussi vers le mord par l'embouchure de l'Obi, et vers le midi par l'Archipel des nouvelles Shetland du Sud, se trouve à peu prés parallele à la chaine du Kiol, rameau le plus étendu des Alpes scandinaves, aux chatuons principaus et aux vallées les plus remarquables de l'empire de Marca emme à la Cordilère littorale du Brésil qui borde le zirage de l'Océan Atlantique, decuit le Can Boure i sumn'i Moste. Video.

puis le Cap Roque jusqu'à Monte-Video. Cette même direction est parallèle, uonsenlement à la ligne générale des cotes orientelles de l'Espagne, depuis le cap de Gates jusqu'aux environs de Narhoune, mais encore à la ligne générale du litoral de l'antèm contiuent, depuis le Cap Nord de la Laponie, jusqu'au Cap Blanc d'Arique. Le Mont-Blanc, situé à peu près à égale distance de ces deux points extrièmes, forme comme le pivot de la charpente de la partie de l'ancien continent qui est comprise entre eux, et dont il est en même temps le point le plus élevé.

Au sud du Cap Blanc, la côte de l'Océan Atlantique est basse et slabinonues sur une grande éteudue, et à l'est du Nord Kyn, vosin du Cap Nord de la Laponie, la côte est de même asser pen élevée. Dans l'intervalle de ces deux points, au coutraire, les côtes qui regardent la haute mer sônt géméralement formées par des terres élerées, qui, lorsqu'elles ue sont pas composées de roches primitives, opposeut du moins à l'Océan une barrière de couches redressées; disposition qui semble indiquer que le long de cette ligne, tous les terrains plats et pen élevés ont été abmergés.

Passan constitue que sa sisteme de la chatace principale des Alperton en peut romarquer que principale des Alperton pour comarquer que chatace principale des Alperton (et alberton) de chatace principale des Alper, de Ventoux, du Lebron, del a Sainte Beaume, etc., font partie d'un vaste ensemble de chatonos de montagons qui; répandos à l'entour de la Méditerrande, ets prolongent ait travers le continent asistique, semblent seo lêre à la fois les mas aux gartes, par leur parallélisme

et par la similitude de leurs rapports, avec les grandes dépressions du sol, remplies par les eaux des mers, ou peu élevées au-dessus de leur surface. Outre les chaines déjà mentionnées, cc système comprend l'Atlas, la chaine centrale du Caucase, couronnée par le pic de l'Elbronz, ainsi que la longue série de montagnes qui, sous les noms de Paropamissus, d'Indonkosh, d'Himálaya, borde, an Nord, les plaines de la Perse et du Bengale, et renferme les cimes les plus élevées de la terre. Toutes ces chaînes courent parallèlement à un grand cercle, qu'on représenterait sur un globe terrestre par un fil tendu du milieu de l'empire de Maroc, au uord de l'empire des Birmans.

Il existe un rapport de disposition difficile à méconnattre, entre la situation de l'Himálaya, au nord des plaines du Gange, et celle de la chaine principale des Alpes, au nord des plaines du Pô; les cours d'eau qui s'échappent de l'une ou de l'antre chaine de montagnes s'infléchissent de la même manière dans la contrée basse qui la borde, pour tomber les unes dans le Ganges, comme les autres dans le Po; ce qui semble indiquer que la première plaine doit être, comme la seconde, formée par une vaste alluvion descendue des montagnes voisines. Le système géologique de la presqu'ile occidentale de l'Inde s'élève, au midi des plaines du Bengale, à peu près comme celui des Anennins au midi des plaines de la Lombardie; et on pourrait, par suite de cet ensemble de rapports, remarquer des analogies de situation géographique et commerciale eutre Milan ct Debly, entre Venise et Calcutta, entre Ancône et Madras, entre Génes et Bombay. Les rapports que je signale deviendraient pins frappants eucore, si le cours de l'Indus. étant barré par des montagnes comparables en position à celles qui vont de Génes an col de Tende, les eaux de ce fleuve et celles de la rivière Schledje et de ses autres af-Quents', étaient obligées de franchir le seuil peu élevé qui les sépare de la grande vallée du Gange.

Les systèmes de montagnes qui viennent

d'être mentiounés sont bien loin de comprendre toutes les chaines qui sillonnent la sur-. face du globe; mais les chaînes qui n'y sont pas comprises jouissent aussi de la propriété de pouvoir être groupées par systèmes, dans chaeun desquels tous les chainons partiels sont parallèles à un certain grand cercle de la sphère terrestre, et embfassent de part et d'autre de ce grand cercle une zone plus ou moius large et presque toujours d'une grande lougueur. Ainsi, par exemple, la chaine qui forme l'axe de l'île de Madagascar, et celle, beaucoup plus étendue mais semblablement orientée, qui borde, au S.-E., le continent Africain , forment deux anneaux d'un système qu'on peut suivre à travers l'Asie jusqu'anx bords du lac Baikal et de la Léna. Je ponrrais citer beauconp d'autres exemples du même genre que j'ai eu plusienrs fois l'occasion d'indiquer dans mes lecons, si cet extrait ne dépassait déià de beaucoup les bornes dans lesquelles il aurait dù étre renfermé.

L'apparition d'une chaine de montagnes qui, à en juger par quelques-uns des résultats des observations géologiques, a produit, dans les contrées voisines, des effets si violents, a pu, au contraire, n'influer sur des contrées très-lointaines que par l'agitation qu'elle a causé dans les eaux de la mer, el par un dérangement plus ou moins grand daus leur niveau; événements comparables à l'iuondation sabite et passagère, dont on retrouve l'indication à une date presque nuiforme dans les archives de tous les peuples. Si cet événement historique n'était autre chose que la dernière des révolutions de la surface du globe, on serait naturellement conduit à demander quelle est la chaine de montagnes dont l'apparitiou remonte à la même dâte, et peut-être serait-ce le cas de remarquer que le système des Andes, dont les soupiraux volcaniques sont encore généralement en activité, forme le trait le plus étenda, le plus trauché, et pour ainsi dire le moins effacé de la configuration extérieure actuelle du globe terrestre. Eu donnant le nom de système des Andes à ce système, que

je suppose être le plus récent de tons, je prends la partie pour le tout, comme je l'ai fait dans le cas des Pyrénées et des Alpes. Je veux, en effet, parler ici de cet énorme bourrelet montagneux qui court entre l'Océan Pacifique d'une part, et les continents des deux Amériques et de l'Asie de l'autre, en suivant, depuis le Chili jusqu'à l'empire des Birmans, la direction d'un demi-grand cercle de la terre, et en servant comme d'axe central à cette ligne volcanique en zig-zag, qui, suivant cà et là des fractures plus anciennes, sans s'écarter de la zone littorale. forme, ainsi que l'a remarqué M. de Buch, la limite la plus naturelle du continent de l'Asie, et peut même être considérée comme séparant la partie aujourd'hui la plus continentale du globe terrestre de sa partie la plus maritime.

Des crises violentes, accompagnées de l'élévation de chaînes de montagnes, et suivies de monvements impétueux des mers, capables de désoler de vastes étendues de la surface du globe, paraissant avoir, pendant un lans de temps probablement immense , fait partie du mécanisme de la nature, il n'y a rien d'absurde à admettre que ce qui est arrivé à un grand nombre de reprises, depuis les périodes les plus anciennes jusqu'aux périodes les plus modernes de l'histoire de la terre, soit arrivé une fois depuis que l'homme vit sur sa surface. Ainsi, comme le remarque avec justesse M. le professeur Sedgwick, nous nous trouvons avoir écarté tout ce que présentait d'incroyable la tradition d'un déluge récent.

On peut en ontre remarquer, relativement à l'avenir de bute pantele, que si le nombre des révolutions de la surface du globe et des systèmes des montagnes récliemend distincts, est encore cantendament de la surface de globe et des par ces terms successif n'est encore que très-imparfaitement connen, les observations défigilistics circonscrivent portrant dégli native circonscrivent portrant de l'autorité du Montagne et d'autorité de l'autorité de l'autorité de l'autorité de l'autorité de l'autorité du Montagne et d'autorité de l'autorité de l'autor

Mont-Rose ne date que des dernières révolutions de la surface du globe, il est visible que, quelle que soit la place définitive que ponrront occuper, dans la même série, d'antres montagnes plus hantes encore, cette séric ne prendra jamais cette forme longuement et régulièrement décroissante qui conduirait directement à conclure que la limite est atteinte. Rien n'indignera que des phé-nomènes, dont les derniers paroxysmes ont été si violents, ne se renonvelleront plus. Quelque provisoire que soit la succession de termes qui résulte de l'état actnel des observations, il est difficile d'y prévoir une modification qui change son aspect an point de porter à supposer que l'écorce minérale du globe terrestre ait perdn la propriété de se rider successivement en différents sens; il est difficile d'y prévoir un changement qui permette d'assurer, que la période de tranquillité dans laquelle nous vivons ne sera pas troublée à son tour par l'apparition d'un nouveau système de montagnes, effet d'une nouvelle dislocation du sol que nons habitons, dont les tremblements de terre nous avertissent assez que les fondements ne sont pas inébranlables.

Tont nons conduit donc à supposer que les canses qui ont produit les phénomènes géologiques subsistent encore, et que la tranquillité dont nons jouissons aujourd'hui est due à leur sommeil bien plutôt qu'à leur anéantissement.

On a essayé d'expliquer, par la répétition prolongée des effets lents et continus que nous voyons se prodaire sur la surface du globe, l'ensemble des phénomènes qui s'observent dans les pays de montagnes; mais on n'est partenu de cette manière à aucun résultat général complétement satisfaisant. Tout annonce, cet effet, que le redressement des couches d'une chaine de montagions est un évenement d'ann ordre différent de ceux dont nous sommes journallement les té-moins.

Le nombre, la périodicité et la similitude des grands événements que nous présente l'histoire du globe, fourniralent, s'il en étai besoit aujond'hui, de puisants arguments contre la piunt de exuses comologiques, contre la piunt de exuses comologiques, teteles qu'un déplacement de l'axe de la terre un le choe d'une conde, auxquels on a souvent en l'idée d'avoir recours pour les xpijleurs. Le choe d'une copps en mouvement sterait beaucoap plus propre à produire; dans la croûte soitie extrémer de l'ighobe, des suites de suites d'un point, que des rides courant parallétement les unes aux autres sur me rande étendue.

L'absence de tout rapport direct entre la direction des chaines de moutagnes et la position des pôles et de l'équateur, indique assez à effe seule qu'elles ne doivent pas leur origine à des phénomènes astronomiques. Les chaînes de montagnes ne présenteut de relations évidentes que les unes avec tes autres, par leur répartition en groupes rectiligues, et avec les dimensions du globe terrestre, par la propriété que paraît avoir chaque système d'embrasser plus ou moins exactement une demi-circonférence de la terre; et on peut remarquer, à l'appui de l'hypothése dans laquelle chacuu de ces systèmes de montagnes, quelle que soit son étendue, serait considéré comme le résultat d'un seul mouvement de dislocation de la croûte terrestre, qu'il est plus aisé de se représenter géométriquement le déplacement relatif de parties, nécessaire pour que l'écoree solide de la terre se ride suivant une portion considérable de l'un de ses grands ceretes, que celui qui devrait avoir lieu si elte venait à se rider seulement dans un espace plus circonscrit. \*

L'idee d'assimiler, à l'époque de tranquillité acuelle, ichacune des périodes de tranquilité relative dont l'étude des dépois de sédiment nos atteste l'ahcieuse existeuce, est codipiétement en harmonie avec l'idée très-philosophique en elle-même, de chertred daus les causes qui agissent eucore actuellement sous nos yeux à la surface du giobe, l'expliction des phénomères dont les géologues observent les effets. Mais il ya ion de l'idée que tous les phénomères géo-

logiques out dù être produits par des causes encore en action, à la supposition gratuite. que ces causes n'ont jamais déployé une énergie supérieure à celte avec taquelle etles ont agi depuis l'établissement définitif des sociétés actuelles. Cette supposition ne peut s'accorder avec le fait de l'indépendance des formations de sédiment successives , qui est le résultat le plus important, et en quelque sorte le résumé de l'étude des couches superficielles de notre globe; il y a, au contraire, une harmonie remarquable entre la forme générale que tous les géologues out attribuée, depuis Werner, et même depuis Buffou, à la série des sédiments qu'ils ont constamment divisée en un nombre limité de formations, et l'idée d'une série de catastrophes, susceptibles chacune de changer, sur de grands espaces , la forme des mers et le cours des rivières, et séparées les unes des autres, dans chaque contrée, par des périodes d'une tranquillité relative.

Mais, plus il sera sotidement établi, par les faits dont l'ensemble constitue la géologie positive, que l'histoire de la terre se compose d'une série de périodes de trauquittité, dont chacune a été séparée de la suivante par une convutsion subite et violente dans laquelle une portion de la croûte du globe a été disloquée, plus en même temps il parattra raisonnable de ne chercher que dans l'action des causes dont l'observation de la nature nous a démontré d'existence d'explication de ses ouvrages même les plus anciens; plus sera graude la curiosité, on pourrait même dire l'anxiété, avec laquelle on se trouvera porté à rechercher, parmi les causes actuellement en action, quel est l'élément qui peut être propre à produire, de temps à autres, des crises si différentes de la marche ordinaire des évé-

nements qui se passent sous uos yeux. Les volcans se présentent naturellement à l'esprit, lorsqu'on cherche dans l'état présent des choses quelques lernes de comparaison avec ces phénoménes gigantesques qui apparaissent clair-semés dâns l'histoire de et terre. Mais la volcanicité ne seraif une cause comparable aux effets qu'il s'agit d'expliquer, qu'autant qu'on élargirait l'acception habituelle de cette expression, en la définissant avec M. de Humboldt, l'influence qu'exerce l'intérieur d'une planéte sur son enceloppe extérieure dans les différents stades de son réproblissement.

Délà on était obligé de modifier le sens primitif de l'expression action volcanique. lorsqu'on voulait continuer à y comprendre, ainsi que le faisait Dolomieu , les éruptions de trachytes et de basaltes, puisqu'il est prouvé aujourd'hui que ces roches, an licu d'avoir conlé d'un cratère sitné à la cime d'un cône, se sont élevées sous forme de cloches, ou se sont épanchées en grandes nappes par des crevasses souvent longues et étroites (dykes). Les différences si bien établies par M. de Buch, entre les laves des volcans et les mélaphyres, qui, dans le soulèvement des chaines de montagnes, sont arrivés au jour dans un état pâteux, et n'ont jamais coulé sur la surface, montrent la nécessité d'élargir eneore plus le sens attribué le plus souvent à cette même expression d'action volcanique, si on veut que le phénomène du sonlèvement d'une chatne de montagnes puisse être compris.

Les volcans se sont souvent alignés suivant des fractures, paralléles à des chatnes de montagnes, et qui devaient probablement à l'élévation de ces chatnes leur première origine ; mais cela ne conduit nullement à considérer les chaines elles-mêmes comme étant dues à ce jeu prolongé des évents volcaniques, anquel s'applique proprement le sens de l'expression d'action volcanique. Si on conçoit comment un centre d'éruptions volcaniques, agissant avec unc énergie extraordinaire, aurait pu produire des accidents disposés circulairement, ou en forme de rayons, autour d'un point central, on ne peut imaginer comment même plusicurs volcans réunis auraient produit de ces rides. en partie composées de conches repliées, qui se ponrsuivent avec nne direction constante dans l'espace d'un grand nombre de degrés.

L'action volcanique, dans le sens proppe de ce mot, ne saurit donc étre le cause première des grands phénomènes qui nous occupent; mais les éraptions volcaniques paraissent avoir elles-mêmes des rapports avec la haute température que préssuitent encore aujourd'hui les parties intérieures du globe, et les analogies qui au premier apreque nous feraient chercher, dans l'action volcanique, proprement dite, la cause des révolutions de la surface du globe, doivent nous conduire. In allement à chercher cette même cusse dans le phénoméne beaucoup plus large de la haute température intérieure de la terre.

Le refroidissement séculaire , c'est-à-dire la diffusion lente de cette chalenr primitive à laquelle les planètes doivent leur forme sphéroïdale, et la disposition généralement régulière de leurs couches du centre à la circonférence, par ordre de pesanteur spécifique, présente en effét un élément, auquel il me semble depuis longtemps, ainsi qu'à M. Fénéon (qui m'a dit avoir eu aussi, de son côté, la même idée), que ces effets extraordinaires pourraient êtro rattachés. Cet élément est le rapport qu'un refroidissement aussi avancé que celui des corps planétaires établit sans cesse, entre la capacité de leur enveloppe solide, et le volume de lenr masse interne. Dans nn temps donné. la température de l'intérieur des planètes s'abaisse d'une quantité beaucoup plus grande que celle de leur surface, dont le refroidissement est anjourd'hui presque insensible. Nous ignorons sans donte quelles sont les propriétés physiques des matiéres dont l'intérieur de ces corps est composé; mais les analogies les plus naturelles portent à penser que l'inégalité de refroidissement , dont on vicut de parler, doit mettre leurs enveloppes dans la nécessité de diminuer sans cesse de capacité, malgré la constance presque rigoureuse de leur température, pour ne pas cesser d'embrasser exactement leurs masses internes, dont la température décroft sensiblement. Elles doivent, par suite, s'écarter légérement et d'une manière pregressive de la figure sphéroïdale qui leur

convient, el qui oarrespond à un maximum de capacité; et la tendance graduellement croissante à recein à une figure à peu près de cette nature, soit qu'elle agoisse teule, ou qu'elle se combine avec les autres causes intérieurs de changement que les planétes peuvent renderner, pourrait peuvletre rendre complétement raison de la formation su-bite des rides et des diverses tabortosités qui se sont produites par intervalles dans la croûte extérieure de la terre, et probablement aussi de tous les autres corps planétaires .

Cet exposé de la théorie de M. Élie de Beaumont doit faire reconnaître qu'il nous faudra encore un temps trés-considérable, et une masse d'observations très-exactes, recueillies dans différentes parties du monde, avant'que nous soyons en état de prononcer quelles sont les règles générales, et quelles sont les exceedions.

On a purema rquer que M. Slio de Beaumont a signale le presque-parallelisme de trois systèmes particuliers, par rapport à trois autres systèmes particuliers de montagnes de l'Europe, ce qui conduit à cette présomp-ion, que le parallélisme seul est innuffiant pour déterminer l'âge relaif du sonlèvement d'une masse de couches ; conclusion qui est fortement confirmée par l'observation qui a été faite dans les lles Britanniques, de certaines lignes de couches disloquées, les-quelles, par rapport à la surface ginérale du globe, peuvent être regardées comme l'ets-peu distantes fume de l'autre.

Dans l'éle de Wight, la direction des couches disloquées est de l'Est à l'Ouesi; il en est de même dans les environs de Weymouth,

s Ainsi que nonf l'avons annoncé ci-dessus, page 425, ce long article de M. Elle de Beautiont, sur la théorie des soulèvements des montagnes, remplace l'extrajt que M. de la Bèche a donné de cette théorie dans son onvage. Tontefoia nous avens conservé les observations suivantes, que l'anterp anglains a ajontées à son extrait.

(Note du traductour.)

dans les mouts Mendip, dans une grande partie du Devonshire et dans le sud du pays de Galles. L'époque du soulévement des couches de l'éle de Wight est certainement postérieure au dépôt de l'argile de Londres : et on ne peut gnère douter que les dislocations n'aient eu lieu à la même époque dans le district de Wermouth, Mais, si nous suivons ce même genre de recherches dans le Devonshire, nous reconnaissons que la disposition actuelle de l'Est à l'Onest, d'une grande partie de la grauwacke de cette contrée, a été produite antérieurement au dépôt de la série du nouveau grès rouge, puisque cette série repose sur les tranches des couches disloquées de la grauwacke 1. Si maintenant nous remoutons vers le Nord jusqu'aux terrains carbonifères des monts Mendip et de la partie méridionale du pays de Galles, nous observons que ces terrains ont de même éprouvé un soulèvement dans nne direction Est et Onest, avant la formation du nouveau grès rouge. D'où il résulte que, dans cette partie de l'Angleterre, les couches ont été deux fois soulevées dans une même direction à des époques différentes.

reites.

Supermirant ces recherches dans le sud de l'I-l'andré, nous remarquous encore que, viagrè les observations de M. Wester, de les controlles de M. Wester, de les controlles de M. Wester, de la controlle de la controlle de l'écontrolles d

Ces observations n'ont nullèment pour but

<sup>1</sup> Postégieurement, l'un et l'autre terrain a éprouvé des fractures ; et beaucoup de failles qui les traversent ont une direction à pen près Est à Ouest.

2 On a prétendu que les caleaires carbonifères du nord de l'Angleterre, qui se dirigent suivant une ligne nord et aud, avoient été soulevés à une époque diférente de celle dès mêmes terrains dans le pays de Galles et le Comité de Sommerset, lesquels suivent la direction est et ouest; mais ce fait est encor olon d'être prouvé. de combattre le principe général de la contemporanéité des soulèvements de couches sur différents points éloignés, par suite du refroidissement du globe, les conches ainsi disloquées ayant été recouvertes depuis sur de grandes étendues par divers dépôts opérés trangnillement; nous avons vouln uniquement faire remarquer que le parallélisme, malgré son existence fréquente, n'est pas une condition nécessaire des conches dont les sonlèvements ont été contemporains, Car. si on s'attachait trop, dans l'état actuel de nos connaissances , à insister sur cette condition, on pourrait pent-être craindre de se laisser entrainer à subordonner les faits à la théorie; et, par snite, notre attention serait détonrnée d'observer les autres directions que penvent avoir prises d'autres soulèvements de couches contemporaines. Quand même on découvrirait que les dislocations contemporaines de couches ne sont pas parallèles, quoique toujonrs en ligne droite, cela n'attaquerait pas le principe fondamental de la théorie de M. Élie de Beaumont. Comme on l'a déià fait remarquer, il fandra beanconp de temps et nne grande patience, pour parvenir à déterminer quelles sont les directions prédominantes. Mais, quel que soit le résultat qu'on ohtienne, les géolognes ne seront pas moins infiniment redevables à M. Élie de Beaumont, pour avoir commencé à sortir ce sniet de l'état où il était avant lni; et, dans tons les cas, il est impossible que les recherches anxquelles la vérification de cette théorie ne peut manquer de donner lieu, n'augmentent beancoup nos connaissances géologiques ".

Le professeur Sedgwick a déjà fait remarquer que les changements dans le caractère zoologique des dépôts, n'ont pas toujours

1 Diverses objections ont été faites contre cette théorie par plisseurs géologues, particulièrement en ce qui concerne certaines lignes de soulères meut et leurs époques relatives. M. Boné, qui a été un des premiers à indiquer des masses de montagnes soulères à différentes époques, ain seré une série d'objections dans le Journal de Grésopie, 1. II, p. 538. coïncidé avec les dislocations des couches ; et nous avons fait remarquer ci-dessus, encore d'après le professeur Sedgwick, qu'il n'y avait eu, en Europe, aucun changement important dans le caractère zoologique général des dépôts inférienrs, jusqu'an Zechstein inclusivement. D'après ce que nous connaissons, la première grande altération de ce genre est observée dans les débris organiques du grès higarré et du muschelkalk. Il n'est point inutile de répéter ici, ce que nous avons déjà fait remarquer, que des soulèvements de terrains, suffisant pour former une chaine de montagnes, ont dù produire de grands effets sur toute la vie animale et végétale; qu'ils ont pu anéantir tous les animaux terrestres, et même détruire, en trèsgrande partie, sinon en totalité, les masses de végétanx qui se trouvaient sous l'influence de la cause perturbatrice, non-seulement en . produisant sur les continents d'immenses déluges qui ont ahimé et entrainé tous les êtres organiques, mais encore en élevant des végétanx dans des régions plus hautes de l'atmosphère et par conséquent plus froides, où ils ne penvent plus exister. Dans ce raisonnement, nous supposons des continents prodnisant des plantes et nourrissant des animaux terrestres : mais il est évident que, si nous admettons des dislocations contemporaines de couches sur différents points, elles auront pu avoir lieu dans des circonstances très-différentes entre elles. Ainsi . dans une contrée, la dislocation aura eu lieu dans l'atmosphère; dans une autre, sous une mer peu profonde; enfin, dans une troisième, elle se sera produite au fond des abimes de l'Océan, et sous une grande pression. Les phénomènes qui en sont résultés ont dù être anssi variés que les circonstances ... qui, dans chaque localité particulière, ont pn accompagner la dislocation et le sonlèvement des conches. Mais il est évident que la destruction des animaux marins aura été très-difficile; et même, d'après les faits connus, et en faisant une grande part à l'action destructive des grands conrants, il ne nous est gnère possible de concevoir que jamais

il y ait cu, sur la surface du globe, une catastrophe de dislocation de terrains, asser générale pour anéantir, à la fois, à une même époque, l'ensemble des animaux marins; seulement on peut admetre que, vers le centre d'action de chaque grande catastrophe, la destruction de ces animaux a du étre extrêmement grande, et même complète dans une certaine étendue.

### Du gisoment des substances métalliques dans les terrains.

Pour traiter complétement ce sujet, il faudrait un volume. Dans le peu que nous en dirons, notre but est d'appeler l'attention de nos lectenrs sur un petit nombre de faits d'une importance plus générale.

Les minéraux métalliferes se présentent de différentes namières an milieu des terrains : disséminés dans les roches; en rognoms; en réseaux de petites veines ou de petite fitous entréades; en couches; ou enfin en fitous remplisant les fentes qui traversent les couches. ou les masses de roches.

Quand ils sont disséminés dans une roche. comme le sont, par exemple, l'étain dans le granite, et les pyrites ferrugineuses dans beaucoup de roches de trapp et de schistes argileux, il n'est guères possible de douter que ces substances n'aient fait partie de la roche dès l'origine, et qu'elles ne se soient séparées chimiquement de la masse durant sa consolidation. Quand les minéraux métallifercs se présentent en rognons, comme le cuivre à Ecton dans le Staffordshire, on comme le plomb dans la Sierra-Nevada, en Espagne, il s'élève uue difficulté, si on les considère autrement que comme contemporains avec les roches dans lesquelles ils sont enfermés. La présence aussi des métaux sous forme de veines, de filets, ou de petits filons, se croisant les uns les autres dans toutes directions, sous forme de réseau, nous rappelle fortement les veines minces, ou les petits filous de carbonate de chaux dans beaucoup de pierres calcaires, comme cela a déjà été observé par M. Weaver, par rap-

port au gite de minerais de cuivre, dansa relite de Ros, sur le lac de Killerney; d'où os doit conclure que si ess minerais de cajure ne sont pas précisiement contemporaisminé de la formation première de la roche qui els cuires dans la pierre calcuire, sécrétés de la coloi caires dans la pierre calcuire, sécrétés de la roche dans de petites creveases, produites probablement durant sa consolidation.

On a beaucour écrit d'élisseit sur l'esti-

tence des minerais métalliques en couches ?

mais il est constant que le miperai de fer se présente souvent de cette manière. De même, les schistes cuivreux de la Thuringe et d'autres pays voisins, doivent aussi être regardés, jusqu'à na certain point, comme des couches métallifères, quoique rigoureusement ces schistes ne forment pas des couches de minerais solides, L'apparence des substances métalliques en couches est souvent trompeuse, ces couches n'étant autre chose que la prolongation latérale d'un filon entre les couches. C'est aiusi que, dans la riche mine de cuivre d'Allibies, dans le sud de l'Irlande, « le minerai se rencontre daus uu » large filon de quartz, qui conpe les roches » sehistenses du pays en général du Nord au » Sud, mais qui, dans quelques cas, s'étend » parallèlement avec la stratification '. »

M. Taylor m'a assuré qu'à Neut-llead, dans le canton d'Alston-Moor (Cumberland), le minerai de plomb prend une direction latérale au milieu des couches, et que le même fait s'obserre dans plusieurs mines du Yorkshire et du Flintshire. Mais le gitle le plus ordinaire des minéraux métalliferes, est en floss ou, comme

Mais le gife le plas ordinaire des minéraux métallifices, est en floss es, comme ou dit dans le Cornosailles, en fodes. Ces silons, qui ne sont qu'en parie resplis de minerais, mais dans des proportious variées, ont en géneral l'apparence de feutes. Ils plongent sous différents angles, et il n'est pas rare que leur inclinaison approche de la verticale. Il y a cu anciennement heaucoupde discussions, pour savoir si est entest ont

1 Weaver, Proceedings of the Geolog. Society,

été remplies par en haut on par en bas. Mais, d'après les faits qui ont été publiés depuis un petit nombre d'années, et plus particulièrement par MM. Taylor et Carne . il est fort difficile d'admettre que l'une ou l'autre hypothèse satisfasse généralement à tous les cas. Il paratt aujourd'hni constant que la composition minérale d'nn filon métallifére dépend beancoup de la nature de la roche qu'il traverse ; c'est-à-dire que lorsqu'un filon traverse successivement dens roches, comme par exemple le granite et le schiste, les substances qui composent le filon ne sont pas les mêmes dans les denx roches, mais sont an contraire différentes dans l'une et dans l'antre.

M. Carne a observé dans les filons métallifères du Cornonailles, qu'il est fort rare qu'un filon qui a été très-productif dans une roche, continue d'être riche longtemps, après qu'il est entré dans une antre roche. Le même autenr a aussi observé que les filons présentent des changements analogues dans une même roche, lorsque celle-ci devient plus dure on plus tendre, plus feuilletée ou plus compacte. Tout en reconnaissant que ces changements sont quelquefois bien faibles, il établit néanmoins que le fait général est suffisamment constaté et souvent très-frappant 1.

Ces faits ne sont pas particuliers an Cornouailles : on en a aussi observé de semblables dans d'autres contrées. Ainsi, dans le Derbysbire, où le calcaire carbonifère se tronve fréquemment associé avec des roches de trapp, qui présentent même des apparences d'interstratification, les filons plombifères qui traversent le calcaire sont tellement altérés à leur passage à travers le trapp. qu'autrefois on avait pensé que le trapp coupait les filons plombifères. Il est cependant bien reconnu anjourd'hui que c'était une erreur.

Ce fait, de l'altération des filons métalli-

fères, à lenr passage d'une espèce de roche 1 Carne, Trans. Geol. Soc. of Cornwall, vol. 111,

pl. 81,

Il est extrêmement probable que beaucoup de ces filons résultent de fentes, produites par des dislocations, semblables à celles qu'ou observe si souvent dans différeuts pays, et qu'on ne suppose plus fréquentes dans les terrains houillers, que par snite des travanx d'exploitation qui fournissent un plus grand nombre d'occasions de les y découvrir. Il y a , dans chaque contrée, des filons de différents âges. Le fait seul des changements et dérangements qu'ils éprouvent quand ils se coupent, et que nous avons dit être si fréquents dans le Cornouailles, ne permet pas d'en douter. M. Carne classe de la manière suivante les âges relatifs des filons dans le Cornouailles.

- 1º Filons d'étain les plus anciens ;
- 2º Filons d'étain plus modernes ;
- 3º Filons de cuivre les plus anciens, se dirigeant Est et Quest (East and West Copper lodes);

1 Fox, Phil. trans., 1850, pag. 509. Cet auteur présente dans l'ordre suivant le pouvoir relatif de certains minéraux métallifères de transmettre l'électrieité galvanique. Conducteurs. Kupfer nickel, Cuivre rouge,

Cuivre sulfuré jaune, Cuivre vitreux, Fer sulfuré, Pyrites arsénicales, Plomb sulfuré, Cobaltarsénical. Oxyde noir eristallisé de manganèse, Tennantite, Fahlerz.

Maneais Conducteurs. Sulfure de molybdène, Sulfure d'étain, ou plutôt le minerai à métal de eloche.

Non Conductours. Argent sulfuré, Mercure sulfuré, Antimoine sulfuré, Bismuth sulfuré, Bismutb cuprifère , Réalgar, Sulfure de manganèse , Sulfure de zine, el les combinaisons des métaux avec l'oxigène el avec les acides.

dans une autre , ou même en traversant plusieurs parties diversement modifiées d'une meme roche, nous conduirait à penser, avec M. Fox, que leur formation doit être, en grande partie, attribuée à l'action lente, mais puissante, de l'électricité, Sans doute les recherches à l'appui de cette conjecture ne peuvent être envisagées que comme étant encore dans l'enfance; mais les expériences de M. Fox, sur les propriétés électro-magnétiques des filons métallifères du Cornouailles. doivent être lnes avec un grand intérêt .

5º Filons croisenrs ( Cross-courses);

6º Filons de cuivre les plus modernes : 7º Filons d'argile (Cross-flukans);

8º Enfin les glissements slides (failles

avec argiledans les fentes)1. Si cette ancienneté relative des filons est généralement exacte, du moins en ce qui concerne le Cornouailles, il s'élève une question intéressante : les filons avant été produits par des causes semblables, on peut demander si des résultats semblables no devraient pas toujours en être la conséquence. Si on admet qu'il soit possible que les masses minérales qui remplissent les filons se soient sécrétées des rocbes par des actions électriques , il n'est pas aussi facile de comprendre pourquoi des filons traversant une nième roche, se trouvent remplis de substances métalliques différentes, bien que la direction des filons ait pu avoir une influence considérable sur les conditions et les combinaisons minéralogiques du même métal. Si, au contraire, nous considérons les matières des filons comme y avant été introduites par des déjections venant d'en has . nous sommes embarrassés d'expliquer pourquoi les filons métalliques présentent antant d'altérations dans leur passage à travers les diverses rocbes. Nous ne sommes certainement pas en état de déterminer quels sont les changements qui peuvent avoir été opérés snr nn filon, et sur les roches dans lesquelles il est encaissé, par le passage continu de l'électricité à travers le filon, durant un immense laps de temps, ou par des mas-

ses de roches, pouvant produire, quand elles 1 On the relative age of the Veins in Cornscall: Carne, Geol. trans. of Cornwall, vol. II. On peni aussi consulter Notice sur les minerais d'étain et de cuirre du Cornouailles , par MM. Dufrénoy et Elie de Beaumont (Annales des mines, 1ee série, 1. IX, p. 863 et suiv.).

(Note du fraducteur.)

4º Second système de filons de cuivre sont convenablement disposées entre elles, et sur une grande échelle, les effets d'nne puissante batterie galeanique. Dès-lors, dans l'état actuel d'imperfection de nos connaissances à ce sujet, nous devons reconnaître que l'bistoire des filous métalliféres n'est encore rien moins que claire. D'après le fait de la dissémination des substances métalliques au milieu des roches, il est incontestable que les métaux ont pu être une de lenrs parties constituantes originaires. De même . les petits filons qui se croisent les uns les autres, sans avoir aucune liaison avec de grands filons, donnent lieu de présumer par leurs apparences, que la matière qui les remplit a été séparée chimiquement des roches qui la contiennent. On est donc fondé à penser qu'une roche quelconque peut contenir les éléments nécessaires pour déterminer des sécrétions de substances dans une fente, de la même manière que le carbonate de chaux remplit fréquemment les fentes des rocbes calcaires, et que les veines quartzeuses sont communes dans les roches où la silice est abondante.

Si la théorie de la chaleur intérieure du globe est bien fondée, il s'ensuit que les deux extrémités d'un filon métallique doivent être à des températures différentes ; et par snite, on peut concevoir que ce filon doit constituer un appareil thermo-électrique, sur une grande échelle, capable de prodnire des effets qui, quoique lents, penyent être très-considérables. Nous ignorons s'il existe réellement dans la nature des faits qui réalisent cette supposition; néanmoins ou doit reconnaître que les expériences de M. Fox en démontrent la possibilité. Quand même des recherches ultérieures sur ce sujet important ne serviraient qu'à le mieux faire connaître dans tous ses détails, et à éclaireir les difficultés apparentes qu'il uous présente anjourd'hui, on ferait un grand pas dans cette branche encore si peu connue des études géologiques.

## APPENDICE.

### A. Sur quelques termes employés en géologie '.



Stratum (strate, couche). Peut-étre co terme ne dévarial-îl être employê que pour désigner une conche dont les surfaces supérieure et inférieure sont des plansparallèles, néamonis, on s'en sert aussi pour indiquer des couches dont les deux surfaces sont irrégulières. Par suite, des roches sont dites statifiées, même quand les plans de l'eurs couches ne sout pas exactement parallèles entre cux?

Let artick ne contient qu'un petit nombre de termes de géologie, qui ont peru à l'autreu anglais ave de l'autre. Ainsi, est article au plutie estet, sans qu'autre. Ainsi, est article au plutie ne suite d'explications de quelques expressions auglaires nitées en géologie (equi ne sers passans utilité pour eeux qui luent l'angliai), qu'un tableau général des termes francais employée par nos géologues. Voilà pourquoi j'ai mis en atée le mot anglais. (Avée de traudaction-)

2 J'ai presque toujonrs traduit ce mot straium par couche. J'ai également employé le mot cauche pour le mot anglais sed; cependant, je dois prévénir que, dans les phrases où les deux mots se

Seam (veine). On emploie ce mot pour désigner une conche mince !.

Bip (inclinaison). On dit que des conches sont inclinées (dip), quand elles forment un angie avec l'horinon. Le point vers lequel elles piongent est ce qu'on appelle leur dip, ou la direction de leur inclinaison. La valeur del'inclinaison, ou du dip, est déterminée par la mesarre de l'angie. Dans la figure 106, les conches plongent dizip vers l'Ouest sous un

sont trouvés ensemble, j'ai jugé devoir traduire éed par couche, et atraitus par list. Il m'a part qu'on pouvait dire, par exemple, qu'une couche de houille était partagée par plauiens: list de schiste. Au reste il ne me semble pas qu'il y ait et cet égard de règles généralement etablies, pour les acceptions relatives de ees deux mots, parmi les géologues amplais ou français.

fiant. Mais les Anglais emploient aussi le mot

(Note du traducteur.)

1 J'entends par reine un lit de roche pen étendu, parallèle aux plans de la conche principale qui le renferme, dans laquelle il va se pendre en s'amincissant, et quelquefois en se ramide

angle considérable, parce que de ce côté elles forment cet angle avec l'horizon, représenté par la ligne h h. Les couches d au contraire plongent vers l'Est; les couches a b c sont presque horizontales, sauf une légère peute (dip) vers l'Est 1.

Comme il est évideut que des coupes verticales d'un seul côté peuveut donner une fausse idée de la véritable inclinaison (dip). et comme les plans des couches peuvent être irréguliers, on doit dans ce cas prendre beaucoup de soins pour déterminer la véritable inclinaison.

Anticlinal line (ligne anticlinale, ligne de falte de la stratification)3. C'est la ligne à partir de laquelle les couches plongent ( dip) dans deux directions opposées. Le falte du toit d'une maison donne une idée de cette ligne, les deux côtés du toit représentant les plans des couches. Cette ligne est souvent très-utile pour indiquer les dislocations des couches qui ont eu lieu dans une contrée.

Contorted strata (couches coutournées). On dit que des couches sont contournées, quand elles présenteut plusieurs courbures dans divers sens, comme en e, fig. 106. Ccs contournements de couches out lieu quelquefois sur une très-graude échelle, comme par exemple dans les Alpes, où ou observe des montagnes entières formées de couches coutournées.

Conformable strata (couches conformes ou

seam ponr désigner un dépôt mince, continu ; dans ce cas, je l'ai tradnit par le mot lit.

(Note du traducteur.) On voit que dip est employé par les géologues anglais, également comme verbe et comme substantif. Le verbe dip, dans l'acception vulgaire, signifie tremper, plonger dans l'eau. J'ai toujours employé ce mot plonger pour rendre le verbe dip. Le substantif dip devrait donc être traduit par plongement. Ce mot devrait être admis eu géo-

logie, à la place de celui d'inclinaison; qui peut présenter de l'incertitude lorsque les couches font un grand angle avec l'horizon. (Note du traducteur.) 2 Ce mot de ligne anticlinale devrait être admis

par les géologues français.

(Note du traducteur.)

concordantes). Des couches sout dites coucordantes, on à stratifications concordantes. lorsque leurs plans généraux sont parallèles entre eux; ainsi a repose sur b à stratification concordante.

Unconformable strata (couches uou concordantes, ou à stratification non concordante). Cette non concordance a lieu lorsque des couches, comme b c, figure 106, reposent sur les tranches d'autres couches d.

Outcrop (affleurement). Ou dit que des couches viennent affleurer (crop-out), ou présenteut leur affleurement, lorsqu'elles se montrent à la surface, en soriaut de dessous d'autres couches, Ainsi, dans la figure 106, les couches d out leur affleurement cu a: et plus à droite, au même point, on voit l'affleurement des conches a et b.

Outlier (littéralement , dépôt en debors ; lambeau détaché ou isolé). Ou dit que des couches formeut des outliers, lorsque, dans un cautou, on en trouve une ou plusieurs masses, qui ne sont que des lambeaux détachés d'une masse principale des mêmes couches, avec laquelle elles ont été évidemment autrefois continues. Ainsi, dans la figure 106, les couches a a constitueut eu 0 l'outlier des couches formant le plateau P; car on reconnaît leur ancienne continuité, laquelle u'a été interrompue que par la vallée D.

Escarpment (escarpement). Ou dit que des couches forment un escarpement, lorsqu'elles se terminent d'une manière abrupte, comme les couches a' a et b en E.

Fault (faille), On appelle ainsi une dislocation de couches qui a eu lieu d'une telle manière que, non-sculement leur continuité a été détruite, mais que, de plus, la masse de roches d'un côté ou de l'autre de la fracture, et quelquefois l'une et l'autre, ont été soulevées au-dessus de leur position originaire. Ainsi, dans la figure 107, les couches, par la dislocation, ont éprouvé une faille en f; et on remarque que les parties de la couche a ne sont plus dans la même position respective qu'elles occupaient originaire-





Pyke (dyke). Čest une masse de roches, aplatie en forme de marallle, qui remplit l'internalle entre les deux parois d'une fracture ou dislocation, et qui internopta finai la continuité des couches de part et d'autre. Quelquefois les parois présentent des traces du violent effort qu'elles ont éprouvé, par l'introduction de la masse du dyke dans la fente, comme on le roit dans la figure 107, on on remarque que le dyke da recourbé les tranches des couches qu'il traverse. Dans d'autres cas, li n'y a cu q'une simple fente qui a donné passage à la matière qui compose le dyke.

Rock (roches et terrains). Les géologues emploient ce mot pour désigner, non-seule-ment les substances dures habituellement nommées ainsi, mais aussi des sables, des argiles, etc. On s'en sert également pour indiquer des réunions plus générales de ces mêmes substances; ainsi on dit, les roches ourbonifères, les roches ourbonifères, les roches ourbonifères, les roches certacées, etc. '

Formation (formation). C'est une certaino série de roches qu'on suppose avoir été produites sous des circonstances générales semblables et à peu près à la même époque.

Sous ces doux articles, M. de la Biche a instré dans son appendie deux liste de fossile separtenant aux terrains supracrétacés, provenant de deux cantons particulier; a savoir e seux de la morrar bleus du mois de la Prance, indiqueis par M. Marcel de Serves dans sa Géoponie de Tirrains terisières du midit de la Prance, et ceux de la Marcel de Serves dans sa Géoponie de Tirrains terisières du midit de la Prance, et ceux de la Marcel de Serves de la Prance, la métric de su des seus de la Prance, la métric de su sud-seus de la Prance, la métric de Mim. de la Sec. d'Illen, aut. de Paris, i. li.

l Cette double acception géologique dn mot anglais rock a été expliquée ci-dessus plus au long, dans la note page 27. (Note du traducteur.) Nons avons nons-même annoncé ei-dessus, p. 188 et 193, ces deux articles B et C de l'appendice.

Mais nous nous sommes décide depuis à les supprimer, attend que ce volume » est dijà considérablement aceru, par les additions que nous avons faites aux listes de fossites de la cria; de l'oolite, etc., et surtout par l'insertion du long arricle de M. Elice de beaumont sur as théorie des àges relatifs des systèmes de montagnes, et qu'il doit l'être encore, unt par une table des matières plus étandue que celle de l'ouvrage anglais, que par une table alpabeltique des fossiles.

Nous avons pensé que eette suppression aurait peu d'inconvenients. On doit se rappeler que M. de la Bèche n'a eu intention de citer, pour les terrains supracrétacés de diverses contrées, que les espèces les plus caractéristiques. Ainsi , dans son ouvrage, l'indication des fossiles de ces terrains est fort incomplète, et le serait encore même avec les deux listes que nous supprimons; car il faudrait y joindre les listes données par M. Deshayes pour les environs de Paris, celles de Brocchi pour tes terrains sub-apennins, et celles encore plus étendues, publiées par M. Bronn, pour tous les terrains du même genre, dans la partie orientale de l'Europe, et autres. Nous espérons que les lecteurs ne nous reprocheront pas la suppression de ces deux listes de fossiles, et d'autant moins que M. de la Bèche les a copiées textnellement dans les deux auteurs indiqués, sans y ajouter aucune observation. (Note du traducteur.)

### (iron an manufacture

# D. Terrains crétacés à Stevensklint Scolande.

La description que le docteur Forchhammer a donnée de ces terrains \* ets turtout intéressante, en ce qu'elle nous fournit un nouvel exemple bien remarquable de ces passages zoologiques des terrains crétacés aux terrains supracrétacés, dont il a étéparlé ci-dessus, page 292.

Il paraît que la base de la falaise de Stevensklint est formée de craie, contenant des lits de silex tuberculeux.

Sur la craic, dont la surface est ondulée, on observe un mince lit, d'environ six pouces, d'une argile bitumineuse, dans laquelle on a trouvé un zoophyte, des dents de re-

1 Brewster, Edinburgh Journal of Science, t, tX, 1828. quin, un pecten, des impressions de bivalves, et des traces de débris végétaux.

Sur cette argile repose un calcaire blanc jaunătre, dur, contenant les espèces de fossiles suivantes : 1 Patella, 2 Cyprœa, 1 Fusus, 2 Cerithium, 1 Ampullaria, 1 Trochus, 1 Dentalium, 1 Arca, 1 Mytilus, 1 Serpula, 1 Spatangus, 1 Favosites, ct 1 Turbinolia, avec des dents de poissons et des débris indéterminables d'autres coquilles bivalves et univales, et de coraux. Ce calcaire est mélé de grains verts. Sou épaisseur, qui atteint rarement trois pieds, n'est souvent que de quelques ponces; et quelquefois même ce calcaire mauque tout-à-fait. Il est recouvert par un autre calcaire de trente à quarante pieds d'épaisseur, presque entièremeut composé de fragments de coraux, qui s'élève jusqu'à la partie supérieure de la falaise. Il est partagé en plusieurs couches par des lits contournés de silex cornés. Il est très-remarquable que les débris organiques qu'ou rencoutre dans ce dépôt se rapportent à des espèces qu'on regarde comme caractéristiques de la craie, tels que l'Ananchytes ovata, l'Ostrea vesicularis, le Belemnites mucronatus, etc. D'après le docteur Forchbammer, l'Ananchytes ovata est quelquefois si aboudant, que la roche en est presque en-

tièrement composée.

Il paraît résulter de ces observations qu'il existe dans cet endroit une alternative évidente entre les fossiles cousidérés comme particuliers aux terrains crétacés, et ceux qu'on rapporte ordinairement aux terrains supracrétacés; alternative très-remarquable, en ce qu'elle suppose un état de choses un peu différent de celui qui a produit les melanges etchangements plus graduels qu'on dit exister dans les Alpes, daus les Pyréenes, et à Maŝtricht. El les circonstances auraient été alternativement favorables à la présence des animaxu qu'on suppose être caractéristiques des deux classes de terrains.

E. Additions sur le tremblement de terre de la Jamaïque, en 1692.

Ces additions, et la planche 108 qui s'y rap-

porte, ont été insérées ci-dessus, pages 111 et 112, dans une note à la suite des détails que l'auleur donne dans le lexie sur le même phénomène.

(Note du traducteur.)

F. Sur les cartes et les coupes géologiques.

Il est de la plus graude importance pour un géologue, avant d'explorer une contrée, de s'eu procurer la meilleure carte géographique afin d'y tracer ses observatious. Saus contredit les bounes cartes sont assex rares; mais elles se multiplieut chaque jour davantage, et parmi les cartes récemment publiées eu Angleterre et sur le coutinent, il y eu a beaucoup dans lesquelles on a cherché à hien représenter la structure physique de chaque coutrée, et particulièrement à figurer exactement les masses de moutagnes. Autrefois les géographes se coutentaient d'indiquer des élévations du sol entre deux cours d'eau sans s'inquiéter de leurs bauteurs relatives; en sorte que souveut il est armivé qu'une dépression réelle entre deux chaines de montagnes a été représentée par eux comme un terrain élevé, seulement parce qu'il existe en ce lieu un partage des caux qui n'est du qu'à une très-légère protubérance du sol.

Relativement aux cartes de l'Angleterre, on ne peut faire trop d'éloges des dernières feuilles publiées de la Carte uouvelle, exécutée par l'ordnance (le corps de l'artillerie); elles sont remarquables non-seulement par l'exactitude générale du tracé, mais encore par la bonne disposition des ombres, qui donuent une représentation fidèle des mouvements du sol. Sous ce dernier rapport, ces dernières feuilles sont bieu supérienres aux premières. En voyageant avec ces cartes, le géologue est encouragé dans ses recherches, seutaut qu'elles ne seront pas sans fruit. Lorsqu'il y a marqué ses observations de détail, il est eu état de planer, pour aiusi dire, sur toute la coutrée qu'il a parcourue; il peut les combiner entre elles, ct parvenir ainsi à des conclusions géuérales satisfaisantes, qu'il n'aurait jamais obtenues saus le secours de ces cartes exactes '. On reconnaît chaque jour davantage l'ex-

trême utilité de cartes géologiques exactes, et on a tout lieu d'espérer qu'à mesure qu'elles se multiplierout, beaucoup de questions géologiques, aujourd'hui problématiques, pourront être résolues. Déjà on a fait dans ce genre beaucoup de progrès ; mais il eu reste encore davantage à faire : toutefois il est à désirer qu'on ue se presse pas trop de mettre au jour de simples esquisses générales. Parmi les grandes carles générales publiées ou prêtes à l'être, les meilleures sont : la seconde édition de la carte de l'Angleterre et du pays de Galles, par M. Greenough; la carte de France, par MM, Élie de Beaumont et Dufréuoy "; la carte du nord-ouest de l'Allemagne par M. Hoffmanu ; enfin celle des contrées qui avoisinent le Rhin par MM. Oeynhausen. Dechen et La Roche. Nous possédons un assez grand nombre de petites cartes, d'un intérêt plus on moius grand, publiées dans divers recucils scientifiques; il y en a beaucoup dans les Transactions de la société géologique de Loudres.

On doit toujours avoir soin, dans les voyages géologiques, de tracer, autant que possible, sur la carte, les directions des failles et des filons, comme aussi l'inclinaison

1 On doil prendre bien garde de se lisser entralner à considèrer comme cateta des cartes bien gravées. Très-souvent une carte, grouièrement exécnite de d'un coupé d'il peu avantageax, est bien supérieure à une antre carte dont le gravure est très-soignée, où les ondulations et le divers caractères du sol sont figurés avec une précision apparent, et dans laquelle on finit par reconnaitre que les indications qu'elle donne résistent que dans l'imagination du graveur.

2 Comme étant, depais l'origine, directent de l'entrepris et le nerre géologique de la France. J'ai la satisfaction d'annoncer que cette earle peut être regardée comme terminée, et elle pourrait être dès à présent livrée au publie, si la gravare du relief du oil n'exigneit encore un temps considérable : elle ne pourra être terminée qu'en 1835. Ce délai, qui a été inérviable, sera uitlement employé pour faire à cette carte de nouveanx perfectionnement.

(Note du traducteur.)

des couches. Les failles et les filons sont souvent très-difficiles à observer; mais avce des soins et des recherches rétirées, on peut parvenir à en déterminer beaucoup; et les rapports ou les conformités de directions qu'on obtient asser souvent, récompensent amplement l'observateur de ses peines.

Relativement aux coupes géologiques, on ue saurait trop insister sur l'extrême utilité de les rendre exactement conformes à la nature, autant du moins que les circonslances le permettent, en adoptant une même échelle pour les hauteurs et pour les distances horizontales. Les coupes où l'on s'est écarté de cette règle ne sont guère que des caricatures de la nature ; souvent même elles sont plus nuisibles qu'utiles, et entratuent ceux mêmes qui les font à tirer des conclusions fausses, par les coutournements forcés, et les fausses proportions qui y sont données aux différentes parties. On y voit des vallées à pentes douces transformées en profondes ravines, des proéminences peu élevées en montagnes énormes. En un mot, avec des coupes de ce genre, on n'a aucun moven de conjecturer pour chaque terrain, ni l'état de la surface sur laquelle il s'est déposé, ni sen importance relative. A la vérité, il v a des cas où l'épaisseur d'un dépôt est si insignifiante, comparativement à sa longueur, qu'on ne peut guère la représenter sur le papier dans des proportions exactes. Mais comme l'importance relative de ce dépôt est précisément une des circonstances les plus utiles à constater dans la coupe, il s'ensuit évidemment que si l'on est absolument forcé, dans ces cas, de ue plus conserver dans la coupe les proportions rigourcuses, on doit au moins ue s'en écarter que le moins possible. Il y a un assez grand nombre de cas où il est possible d'observer cette règle ; et, à moins qu'on s'inquiète peu de faire nattre des idées" fausses, il est évident que, dans l'intérêt de la scieuce, les coupes géologiques doiveut, pour remplir le but auguel elles sont destinées, être des représentations exactes de la nature.

G. Tables pour le calcul des hauteurs par le dans beancoup d'ouveages français, et qui, notamment, sont insérées chaque année dans l'An-

Ge sont les tables de M. Olimanns que l'anteur a jupé devoir inserver dans son Mannel, en les ajugé devoir inserver dans cuble de comparaison des millimetires en ponces anglais. Nons avons jugé up<sup>3</sup>l était superflu de reproduire, dans notre radiction, ces tables ai connues qui se trouvent l'immercament de l'ouser. Nous avons per traduction, que stables ai connues qui se trouvent l'immercament de l'ouser.

ment, sont insérées chaque année dans l'Annuaire du Bureau des Longitudes. (Note du traducteur.)

M. de la Bèche a terminé son appendice par un tableau plus général des mesures françaises et anglaises. Nous avons préféré le placer an commencement de l'ouvrage.

# TABLE ALPHABÉTIQUE

# DES CORPS ORGANISÉS FOSSILES

CITÉS DANS CET OUVRAGE.

# anniviarios. Groupe moderne.

Groupe des blocs erratiques. Groupe supracrétacé. Groupe crétace, Groupe oolitique. Groupe du grès rouge. Groupe du grès rouge; marnes irisées. Groupe du grès rouge; muschelkalk." G. R. g. b. Groupe du grês rouge ; grès bigarré. Groupe du grès rouge; zechstein. Groupe carbonifère ; terrain houiller. Groupe carbonifère; calcaire carbonifère. Groupe de la grauwacke.

Acheta campestris. T. p. 193. Achilleum. C. p. 250.

- caucellatum. O. p. 281. - cheirotonum. O. p. 281.
- costatum. O. p. 281. dubium. O. p. 281. - fungiforme. C. p. 234.
- glomeratum. C. p. 234. O. p. 281. - morchetta. C. p. 234.
- muricatum. O. p. 281.
- tnberosnm. O. p. 281. Actinocrinites. G. p. 384.
- triacontadactylus. C. C. p. 550. G. p. 578.

- Actinocrinites granulatus. C. C. p. 350.
- levis. C. C. p. 350. G. p. 378.
- moniliformis. G. p. 378. polydactylus. C. C. p. 350. tesseratus. C. C. p. 350.
- Acteon acutus. O. p. 302.
- crenatus. T. p. 206. - cuspidatns. 0. p. 302.
- elongatus. T. p. 206. - glaber, O. p. 502.
- humeralis. O. p. 302.
  - noc. T. p. 177.
  - retusus. O. p. 502.

Actgon striatus. T. p. 177. Actinocamax verus. C. p. 247. Æthophyllum stipularc. G. R. g. b. p. 330. Agaricia crassa. O. p. 282. - granulata, O. p. 283.

- lobata. G. p. 377. - rotata. O. p. 282. Aguostus. G. p. 384.

- pisiformie. G. p. 383. Aleyonium, T. p. 173. C. p. 254. O. p. 282.

- globulosum. C. p. 234, 250. - pyriformis. C. p. 254.

Alecto dichotoms. O. p. 284. Alouette, B. p. 155.

Alreolites. C. p. 254. Alveolites milinm. T. p. 196.

Amia lewesiensis. C. p. 250. Ammonites. T. p. 192. C. p. 228. 250. O. p. 272. 273. G. R. s. p. 352. 260.

Ammonites abruptus. O. p. 308. - acutus. O. p. 507. 316.

- aquistriatus. O. p. 511. - alternaus. O. p. 307. - amaltheus, O. p. 311.

- ammouins. O. p. 311. - augulatus. O. p. 308.

- anguliferus. O. p. 308. - anuntaris. O. p. 509. - annulatus. O. p. 308. 316.

- arcigerens. O. p. 311. - armatus. O. p. 309. 315.

- articulatus. O. p. 276 (fig. 65). asper. O. p. 310. - athleta. O. p. 310.

- suritus. C. p. 248. 249. - backeriæ. O. p. 510. - balteatus. O. p. 307.

- Bauksii. O. p. 510. Bechii, O. p. 509.

 Benettianus, C. p. 248, 249.
 Bendauti, C. p. 248, 249. - biarmatus. O. p. 310.

- biformis. O. p. 274. 275 (fig. 58 et 60). - bifrons. O. p. 310.

bifurcatus. O. p. 260, 266, 308. - binus. C. p. 259.

 bipartitus. O. p. 311.G. R. m. p. 328.
 biplex. O. p. 266, 308. - Birchii. O. p. 310.

- bispinosus. O. p. 311. - Blagdeni, O. p. 509, 510. - bogdonus, G. R. ss. p. 528.

bolleusis. O. p. 309. Brackenridgii. O. p. 309, 316. brevispius. O. p. 511. 516.

- Brocchii, O. p. 510, 516. - Brodizi, O. p. 509.

- Brougniartii. O. p. 310.

Ammouites Brookii. O. p. 306.

- Brownii. O. p. 309. - Buchii. C. p. 249.

- Bucklandi, O. p. 273, 306, 316 (fig. 76) - calcar. O. p. 507.

- callovicusis. O. p. 510. 515. - canaliculatus. O. p. 266. 306.

- canteriatus, C. p. 249. - capricornus. O. p. 508.

- catcuatus. O. p. 276 (6g. 67). - eatillus, C. p. 248. - catinus. C. p. 248.

- ciuctus. C. p. 248. 249. - clavatus, C. p. 248, 249.

- Clevelaudieus. O. p. 308. - colubratus. O. p. 208. - comensis. O. p. 507.

communis. O. p. 309, 311. - complanatus. C. p. 248. O. p. 511.

- comptus. O. p. 276 (fig. 66), 308. - concavus. O. p. 311. 317. - concinnus. C. p. 248.

- constrictus. C. p. 248. 240. - contractus. O. p. 309. 516. - Conybeari. O. p. 273. 506. 317. - coregnessis. 0. p. 275 (fig. 61).

- coronatus. C. p. 259. O. p. 309. - corrugatus. O. p. 310. - costulatus. O. p. 307.

- Coupei. C. p. 249. - crassus. O. p. 309. - crenatus. O. p. 309

- creuularis. O. p. 308. eristatus. O. p. 307. curvatus. C. p. 248. 249.
 curvinodus. C. p. 248.

- cylindricus. O. p. 275 (fig. 55). - Dalmanui, C. C. p. 354.

- Davæi. O. p. 509. - decipieus. O. p. 311. - decoratus. O. p. 311.

- Delawarensis. C. p. 254. - Deluci, C. p. 248, 249, O. p. 307.

 denarius. C. p. 249. - dentatus. O. p. 507. - denticulatus. O. p. 511.

 dcpressus, 0, p. 306. - Deslonchampi. O. p. 310. - diadema. H. p. 349.

- discoides. O. p. 311. - discretus. O. p. 276 (fig. 64). disens. O. p. 307. 310. 316

- dubius. O. p. 309. - Duncani. O. p. 310. 315.

- elegans, O. p. 506, 507, 516. -- erugatus. O. p. 274. 311. -- exaratus. O. p. 307.

- excavatus O. p. 307

- Ammonites falentus. C. p. 248. 249. - falcifer. O. p. 307. 316. fibulatus. O. p. 309. - fimbriatus. O. p. 508. 316.
- fissicostatus. C. p. 248. - flexicostatus. O. p. 308. – flexuosus.O. p. 266. 310.
- fonticola. O. p. 306 - funicularis. O. p. 309.
- funiferus. O. p. 307. - gagateus. O. p. 311.
- gemmatns. O. p. 510. - Gentoni. C. p. 248. 249. - geometrieus. O. p. 311.
- Gervillii. O. p. 310. - giganteus. O. p. 508.
- -- gigas. O. p. 510. -- Goodhalli, C. p. 248, 249.
- Gowerianus. O. p. 509.
- gracilis. O. p. 308 - granulatus. O. p. 510
- Greenoughii. O. p. 307. - Gnidoni. O. p. 275 (fig. 62).
- Gnlielmi. O. p. 310. - Ilawskerensis. O. p. 311.
- hections. O. p. 306.
- Henleii. O. p. 311. 516. Henslowi. G. R. m. p. 328. G. p. 382.
- Herveyl. O.p. 510. - heterogenius. O. p. 311.
- heterophyllus. O. p. 273, 275, 308, 316. hippocastanum. C. p. 248. 249.
- Humphresianus. O. p. 509.
- hyppocrepis. C. p. 254. - hystrix. C. p. 248.
- inflatus. C. p. 248, 249, 252, O. p. 509.
- inequalia, O. p. 309.
- insignis. 0. p. 511. - instabilis. O. p. 310.
- interruptus. O. p. 510. Jamesoni. O. p. 308. 316.
- Jason. O. p. 510
- Johnstonii, O. p. 308. - jugosus. O. p. 307.
- Knorrianus. O. p. 311. - Kænigii. O. p. 308. 315
- Kridion. O. p. 306. Lamberti. C. p. 248, 249, O. p. 367.
- lateeostatus. O. p. 311.
- latina. O. p. 310. latus. G. R. m. p. 328.
- lautus. C. p. 248, 249.
- Leachi. O. p. 311. - lenticularis. O. p. 316
- Lewesiensis. C. p. 248, 249.
   Listeri. O. p. 275, 549 (fig. 59). H. p. 274.
   lavigatus. O. p. 510.
   laviusculus. O. p. 506, 516.

- Ammonites longidorsalis. O. p. 309
- Loscombi. 0. p. 597. - lythensis. O. p. 307.
- macrocephalus. O. p. 309. - maculatus. O. p. 508.
- Mantelli. C. p. 248, 249, 252.
- marginatus. C. p. 248. - meandrus. 0. p. 306.
- modiolaris. 0. p. 310 - malgravius. 0. p. 507.
  - multieostatus. O. p. 506. - multiradiatns. O. p. 308.
- Murchisone. O. p. 306. 316 - natrix. O. p. 508.
- navicularis. C. p. 248. 249.
- nitidus. O. p. 511. - nodosoides. C. p. 249.
  - nodosns.G. R.m. p. 528. G. R. s. p. 540 (fig. 87). - Nutfieldiensis. C. p. 249.
- oblique-costatus. O. p. 311. - oblique-interruptus. O. p. 311.
- obtusus. O. p. 506. 517. - oculatus. O. p. 510.
- omphaloides. O. p. 507. - opalinus. O. p. 306.
- ornatus. C. p. 249. - ovatus. O. p. 307.
- Parkinsoni. 0. p. 509. - parvus. C. p. 248.
- perampius. C. p. 248. 249. - perarmatus. O. p. 206, 510.
- Phillipsii. O. p. 275 (fig. 57). - placatilis. O. p. 266.
- placenta, C. p. 254. planicostata. C. p. 259. O. p. 275.
- planicostatus. 0. p. 308. 516. - planorbiformis. O. p. 307.
- planorbis. O. p. 511. - planula. 0. p. 368.
- planulatus. C. p. 248. O. p. 311.
- planus, C. p. 248. - plicatilis, O. p. 508, 515.
- plicomphalus, O. p. 508.
- Pollux. O. p. 510 - polygonius. O. p. 511. - polygyratns. O. p. 508.
  - polyplocus. 0. p. 368.
  - primordialis. H. p. 349 - punctatus. O. p. 309.
  - pustulatus. 0. p. 307. - quadratos. 0. p. 307.
  - radians. 0. p. 507. - rarieostatus. O. p. 511.
  - Reineckii. O. p. 310. - Rhotomagensis. C. p. 248, 249, 252
  - rostratus. C. p. 248. 249.
  - rotiformis, 0, p. 506. rotula, C. p. 248, 0, p. 507.

Ammonites rotundus. O. p. 308. - rusticus. C. p. 248.249.

- sacer ... H. p. 349. - seutatus, O. p. 508.

- selligninus. C. p. 248. 249. 252. - septangularis. O. p. 311. .

 serpentinus. O. p. 506.
 sigmifer. O. p. 508. 517. - Smithii. O. p. 306.

- solaris. O. p. 310. - Sowerbii. O. p. 310.

- sphæricus. H. p. 349. C. C. p. 354. splendens. C. p. 248, 249.

- stella. O. p. 275 (fig. 56). - stellaris. O. p. 506. 316.

- Stobzi. C. p. 248. 249. - Stokesii. O. p. 307, 308, 316, 317.

- Strangwaysii, O. p. 306. striatulus. O. p. 307. - striatus. C. C. p. 354.

- striolaris, O. p. 309. - sub-armatus. O. p. 309.

- subcarinatus. O. p. 311. - suberenatus. H. p. 349.

- subcristatus. C. p. 248. . - subfurcatus. 0. p. 511.

- sublavis. O. p. 266, 309, 315. - subnautilinus. G. p. 382.

- snbuodosns. G. R. m. p. 328. - sutherlaudiæ. O. p. 309 - tenuicostatus. O. p. 309.

- tenuistriatus. O. p. 311. - terebratus. O. p. 310.

- tetrammatus. 248, 249. - torulusus. O. p. 311

- trapezoidalis. O. p. 276 (fig. 68). - trifurcatus. O. p. 308.

- triplicatus. O. p. 266, 308. - trisulcosus, C. p. 248.

- tuberculatus. C. p. 248. 249. - tumidus. O. p. 509.

- Turueri. 0. p. 306. 316. - undatus. C. p. 248.

- uudulatus. O. p. 598. Vanuxemi. C. p. 254.

varians. G. p. 248. 249. 252.
 varicosus. C. p. 248. 249.

- ventricosus. O. p. 276 (fig. 65). - vennstus. O. p. 248.

- Veroni. O. p. 309. - vertebralis. O. p. 307. 315.

- virgatus. C. p. 249. - vittatus. O. p. 508.

- vulgaris. O. p. 310. - Walcotii. O. p. 307. 316 (fig. 73).

- Williamsoni. O. p. 310. - Woollgari. C. p. 248. 249.

Amphidesma decurtatum. O. p. 298.

Amphidesma donaeiforme. O. p. 298. recurvum. 0. p. 298.

- rotundatum. O. p. 299. - securiforme. O. p. 298.

Amplexus, G. p. 384 — eoralloides, H. p. 330, G. p. 378. Ampallaria, T. p. 189, 222, 484, O. p. 300.

- acuta. T. p. 206. - ambulacrum. T. p. 206.

- canaliculata. C. p. 246. - cochlearia. T. p. 217.

- depressa. T. p. 217. - depressa minor. T. p. 195.

- helicoides. C. C. p. 355. - nobilis. C. C. p. 353.

- obesa. T. p. 217. - patula. T. p. 206. - perusia. T. p. 217.

- sigarctina. T. p. 206. - spirata. T. p. 246, 217. C. p. 246.

- Vulcani. T. p. 217. Ampyx. G. p. 384. - nasutus. G. p. 384.

Anauchytes. C. p. 227, 254. bicordata. O. p. 285. - einetus. C. p. 254.

- conuidea. C. p. 257. - corculum. C. p. 237.

- hemisphæriea. C. p. 237. - intumescens. C. p. 237. - uvata. C. p. 237. 251.

- pustulosa. C. p. 237. - striata. C. p. 237. - sulcata. C. p. 237. Austins. T. p. 222.

Ancilla. O. p. 300. - subulata. T. p. 208. Aneillaria. T. p. 211.

- aveniformis. T. p. 207. - canalifera, T. p. 207. - subniata, T. p. 207. - tnrritella. T. p. 207.

Ancylus elegans. T. p. 209, 213. - lacustris. M. p. 122. Annelides. T. p. 188. G. p. 587.

Annularia. H. p. 349. - brevifulia. O. p. 271. H. p. 348. - fertilis. H. p. 348.

- floribanda, H. p. 348, - longifolia. H. p. 548.

- minuta. H. p. 348. - radiata. H. p. 348. - sipiuulosa. H. p. 348.

Annulata serpula. T. p. 222. Anomia ephipium. T. p. 192. C. p. 254 Anomopteris Mongeotii. G. R. g. b. p. 329.

Anoplotherium. T. p. 175, 207, 213, 214. -- commune. T. p. 198 (fig. 57).

Anoplotherium gracile. T. p. 198. - oblignum. T. p. 198. - mnrinum. T. p. 198. - secundarium. T. p. 198. Anthophylinm. G. p. 384. - atlanticum. C. p. 254 - bicostatum. G. p. 377. - decipiens, O. p. 283. - obeonicum. O. p. 283. - proliferum. C. p. 236. turbinatum. O. p. 285. Anthracotherium. T. p. 175. 187. 211. 214. 215. - silistrense. T. p. 211. Antilope, B. p. 159, 175, T. p. 211, 215. Apiocrinites. O. p. 314. - elliptieus. C. p. 256. 250. elongatus. O. p. 286. - flexuosas. O. p. 286. - mespiliformis. O. p. 286. - Milleri. O. p. 286. - Pratii. O. p. 286. rosaeens. 0. p. 286. - rotundus. O. p. 286. subconiens. O. p. 286. Aptychus bullatus. O. p. 289. - elasma. O. p. 289. - imbricatus depressus. O. p. 288. - imbricatus profundus. O. p. 288. - levis, latus. O. p. 288. - lavis, longus, O.p. 288, Arachnides. T. p. 103. Area. T. p. 210, 211, 212, 222 - antiquata. T. p. 186. - appendiculata. T. p. 205. - arata. T. p. 212. - Branderi. T. p. 205. - cancellata, C. C. p. 352. - earinata. C. p. 244. - clathrata. C. p. 244. - diluvii. T. p. 174. - doplicata. T. p. 205. - elongata. O. p. 296. exaltata. C. p. 244. - inequivalvis. G. R. m. p. 527. - emula. O. p. 296. - ovalis, C. p. 244 - Pandoris. T. p. 217. pulchra. O. p. 296. - quadrisnleata. O. p. 296. rhombea, C. p. 244. - rostrata, O. p. 296. - subscuta. C. p. 244.

- trigonella O. p. 296. - tumida. G. R. s. p. 351.

Asaphus, G. p. 384, 585.

- augustifrons. G. p. 585.

Arundo phragmites. M. p. 126.

Asaphus Brongniartii. G. p. 585. - De Buchii. G. p. 585 (fig. 97). - cardatus. C. C. p. 354. - cordigerus. G. p. 382. - cornigerus. G. p. 582. - erassacauda, G. p. 385. - De Bnehii, G. p. 582, 385. - expansus. G. p. 383 - extenuatns. G. p. 585. - frontalis. G. p. 383 - granulatus, G. p. 383. Haussmanni, G. p. 382. - heros. G. p. 383 - leviceps. G. p. 383. palpabrosus. G. p. 585. - platynotus. G. p. 585. - Sulzeri, G. p. 585. Astacus fueiformis. O. p. 411. - Leachii. C. p. 250. - leptodactylus. O. p. 311. - longimanus. C. p. 250. - minutus. O. p. 311. - modestiformis. O. p. 311. - ornatus. C. p. 250. - rostratus. O. p. 311. - spinimanus. O. p. 311. - Sussexiensis. C. p. 250. Astarte, T. p. 211. O. p. 264. G. R. s. p. 532. - antiquata. T. p. 176. - bipartita. T. p. 177. - cordiformis. O. p. 298. - cuneata. O. p. 297. excavata. T. p. 186. O. p. 297. 516. - imbricata. T. p. 177. - macrodonta. T. p. 922. - nitida. T. p. 177. - obliquata, T. p. 176. - oblongs. T. p. 176 - orbicularis. O. p. 297. - plana. T. p. 176 — plan, T. p. 177. O. p. 297. - pumila. O. p. 297. - rugata. T. p. 205. - striata. C. p. 245 - trigonalis. O. p. 297. - Voltzii, O. p. 298. Asterias arenicola. O. p. 287. - inrensis. O. p. 287. — lanceolata. Ö. p. 287 - lumbricalis. O. p. 287. - obtusa. G. R. m. p. 326. ophiura. G. R. m. p. 326. - prisca. O. p. 287. - quinqueloba. C. p. 256. - scutata. O, p. 287. - stellifera. O. p. 287. - tabulata. O. p. 287. tsterophyllites. G. R. s. p. 531. H. p. 548.

Asterophyllites Brardii. H. p. 548. - delicatula. H. p. 348.

- diffusa. H. p. 548.

- equisetiformis. O. p. 271. H. p. 348. - hippuroides. H. p. 548.

- longifolia. H. p. 348. - pygmæa. G. p. 377.

- rigida. H. p. 548.

— tenuifolia, H. p. 348. Astrea, T. p. 173, 187, 196, C. p. 250, 259. O. p. 514. G. p. 384. 586.

- alveolata. O. p. 283.

ambigua, T. p. 222. - angulosa. C. p. 256.

- arachnoides. C. p. 256. O. p. 284.

- earyophylloides. O. p. 284. Astrea clathrata. C. p. 226.

- concinna. O. p. 285. - confluens. O. p. 283.

- cristata. O. p. 284. - elegans. C. p. 236. - escharoides. C. p. 236.

- explanata. O. p. 285. - favosioides. O. p. 284.

- flexuosa. C. p. 236.

- formosa. T. p. 222. - formosissima. T. p. 222.

- funesta. T. p. 217. - geminata. C. p. 256.

- geometrica. C. p. 236. - graeilis. O. p. 283

- grandis. T. p. 222. - gyrosa. C. p. 236.

- helianthoides. O. p. 285. - inequatis. 0. p. 284.

- interstineta. H. p. 250. - limbata, O. p. 283.

- macrophthalma. C. p. 256. O. p. 284. - media, T. p. 222.

- micastron. O. p. 284.

- microconos. O. p. 283. - muricata. C. p. 256.

- ocnlata. O. p. 283. pediculata. G. R. m. p. 526.

- pentagonalis. O. p. 283.

- peresa. G. p. 578 - ramosa, T. p. 222 - retienlata. T. p. 222.

- rotula. C. p. 256. - sexradiata. 0. p. 284

- striata. T. p. 222

- stylophora. C. p. 256. - tenera. T. p. 222

- tubulifera. O. p. 284. - tnbulosa, O. p. 283,

- textilis. C. p. 236.

- undnlata. H. p. 350.

- velamentosa. C. p. 236.

Atrypa. G. p. 584.

- alata, C. C. p. 552. - aspera, C. C. p. 352.

- canalienlata, G. p. 381. - cassidea. G. p. 381 - crassicostis. G. p. 581.

galeata, C. C. p. 352. - prunum. C. C. p. 552.

- nucella. G. p. 581. - peticularis. C. C. p. 552. G. p. 581.

- tumida. C. C. p. 352. - tumidala. C. C. p. 352.

Antopora. G. p. 384. - compressa. 0. p. 284. -conglomerata, G. p. 578.

- dichotoma. O. p. 284. - serpens. G. p. 378.

- spicata. G. p. 578. - tubiformis. G. p. 378. Aulne. M. p. 127, 128, 129.

Aurieuta baccinea. T. p. 177. - decurtata, T. p. 221. - incrassata. C. p. 246

- obsoleta. C. p. 246. - pyramidalis. T. p. 177. - ringens. T. p. 174,

- Sedgvici. 0. p. 300. - simulata. T. p. 205, 221.

- turgida. C. p. 246. T. p. 205. - ventricosa. T. p. 177. Aurocks. B. p. 150. T. p. 215.

Avicula. T. p. 221. C. p. 254. - Braamburiensis, O. p. 294. - Bronnii. G. R. M. p. 527. - cornlescens. C. p. 243.

- costata. O. p. 294. 315. G. R. m. p. 527. G. R. q. b. p. 530. - erispata. G. R. ss. p. 327.

- cygnipes, O. p. 294, 316. - echinata. O. p. 264, 294, 515. - elegantissima. O. p. 294.

- expansa. O. p. 293. - gryphæoides, G. R. s. p. 551.

- inequivalvis. O. p. 294. 315. 316 (fig. 77)

- lanceolata, O. p. 294. - lineata. G. R. m. i. p. 325. - media. T. p. 205.

- ovalis. 0. p. 294 — ovata. O. p. 294. — socialis. G. R. ss. c. p. 325. 527.

G. R.g. b. p. 330.

- subcostata, G. R. m. o. p. 325. - tonsiptuma. O. p. 204.

- triptera. C. p. 243. 1xinus. T. p. 221. - angulatus. T. p. 205.

- obsenrus. G. R. z. p. 351.

### В.

Baculites. T. p. 222. C. p. 255, 255. auceps. C. p. 249.
Faujasii. C. p. 249. 252 (fig. 55).
obliquatus. C. p. 249. - ovalis. C. p. 254. - triaugularis. C. p. 249. - vertebralis. C. p. 232. 249. Balanes. M. p. 155. Balauus. T. p. 187, 199, 211, G. R. m. p. 327. — balauoides. T. p. 176. - circinatus. T. p. 174. - communis. T. p. 174. - crassus. T. p. 174. 176. 187 ( fig. 35 ). crispatua. T. p. 174.
cylindricus. T. p. 174. - delphiuus., T. p. 174. miser. T. p. 174.
 perforatus. T. p. 186. - pustularis. T. p. 174. - sulcatus. T. p. 174. — tesselatus. T. p. 174. 176. — tintinuabulum. T. p. 174. 212. - tulipa. T. p. 174. 187. - virgatus, T. p. 174. Belemnites. C. p. 227. 228. O. p. 264. 270. 271. 273. 274. 276. 278. 321. Belemuites aaleusis. O. p. 305. G. R. p. 326. - abbreviatus. O. p. 303. - acicula. O. p. 504 - acuarius. O. p. 304. 305. - acuminatus. O. p. 504. - acutus. O. p. 304 - aduucatus, O. p. 504. - Aldorficusis. O. p. 303. - ambiguus. C. p. 254. - americanus. C. p. 254. apicicouus. O. p. 303. - apicicurvatus, O. p. 304, 316. - attenuatus. C. p. 247. - bicaualiculatus. O. p. 305. - bipartitus. O. p. 305. - bisulcatus. O. p. 604. - Blainvillii. O. p. 303. - breviformis. O. p. 304. - canaliculatus. O. p. 505. - carinatus. O. p. 303. - elavatus. O. p. 303. - compressus. O. p. 504. 316. - couiformis. O. p. 304. - conulus. O. p. 304. - crassus. O. p. 304. - deformis. O. p. 503. - digitalis. O. p. 303.

Belemnites dilatatus. O. p. 303. - cllipticus. O. p. 305 - elougatus. O. p. 304. 316. - excentricus. O. p. 304. - fusiformis. O. p. 303. - gigauteus. O. p. 305. - gigas. O. p. 304. - gladius. O. p. 304. - gracilis. O. p. 302, 305. - graudis. O. p. 305. — grauulatus. C. p. 247. — hastatus. O. p. 303. — incurvatus. O. p. 304. - intermedius. O. p. 505. - irregularis. O. p. 505. - lauceolatus, C. p. 247. - late sulcatus. O. p. 505. - lævigatus. O. p. 304 - lougissimus. O. p. 304. - longisulcatus. O. p. 305. - longus. O. p. 305. - mamillatus. C. p. 247. → minimus. C. p. 247. - mucrouatus. T. p. 192. C. p. 247. 252. 251. - Munsteri. O. p. 304. - oxyconus. O. p. 305. - papillatus. O. p. 305. - paxillosus. O. p. 304. - pistilliformis. O. p. 303. 316. - pusillus. O. p. 303. propiuquus. O. p. 305. - pygmæus. O. p. 303. - pyramidalis. O. p. 305. - pyramidatus. O. p. 304. - quadricanaliculatus. O. p. 305. - quadrisulcatus. O. p. 504. - quinquecanaliculatus. O. p. 305. - quinquesulcatus. O. p. 305. - rostriformis. O. p. 304. - semi-hastatus. O. p. 303, - semi-sulcatus. O. p. 503. - subaduucatus. O. p. 304. - subdepressus. O. p. 303. - subclavatus. O. p. 305. - sub-hastatus. O. p. 303. - substriatus. O. p. 305. - subtetragouus. O. p. 304. - sulcatus. O. p. 305, 316. - tennis. O. p. 304. - teres. C. p. 303. - tricaualiculatus. O. p. 303. - trifidus. O. p. 304. - tripartitus. O. p. 804.

Belemuites trisulcatus. O. p. 304. - tamidus. O. p. 305. - turgidas. 0. p. 305. - umbilicatus. O. p. 503. - unicanaliculatus. O. p. 303.

- unisulcatus. O. p. 304. - ventro-planus. O. p. 303.

- Voltzii. O. p. 304. Belette. B. p. 155. Bellerophon. G. p. 384.

- apertus. C. C. p. 353. G. p. 381. - cornu arietis. C. C. 353. G. p. 581. - costatus. C. C. p. 355. G. p. 581.

- decussatus. H. p. 349. depressns. C. C. p. 353.
 biulcus. C. C. p. 553. G. p. 581.

- Hupschii. G. p. 381. - nodulosus. G. p. 581.

- ovatns. G. p. 381. - striatus. H. p. 349. - tennifascia. C. C. p. 353. G. p. 381.

- Urii. C. C. p. 353. - vasulites. C. C. p. 353.

Berenieea dilnviana. O. p. 284. Bauf. M. p. 122. B. p. 127. 138. 150. 155. 158. 159, 161, T. p. 175, 191, 211, 215, 215.

Rois fossile, T. p. 211. - silicifé. T. p. 199. - bitumineux. T. p. 212. - carbonies. T. p. 213.

Bos. B. p. 150. 155. 158. - bombifrons. B. p. 150. - urus. T. p. 215. B. p. 150. 151.

- velaunns. T. p. 215. Bouleau. M. p. 127. 128. Brachycerus undatns. T. p. 195.

Bruckmannia bulbosa. G. R. a. p. 321. Buccinnm. T.p. 208. 211. G.R. ss. p. 527. G.p. 384. — acutum. C. C. p. 555, G. p. 581. — antiquum. G. R. g. b. p. 550.

- arculatum. G. C. p. 555. - breve. G. p. 381.

- canaliculatum, T. p. 206.

Buccinum corrugatum. T. p. 186. - eribrarium, C. C. p. 355.

- crispatum. T. p. 177. - Dalei. T. p. 177.

- desertum. T. p. 206. elegans. T. p. 177.
 elongatnm. T. p. 177.

- granulatum. T. p. 177. - gregarinm. G. R. m. p. 327. - imbricatum. G. p. 381.

- incrassatum. T. p. 177. - junceum. T. p. 206.

- labiatum. T. p. 206. - labiosum. T. p. 177. - lavatum. T. p. 206.

- levissimum, C. C. p. 353. - mitrula. T. p. 177. - propinguum, T. p. 177.

- reticosum. T. p. 177. - rugosum. T. p. 177. → spinosum. G. p. 381. — subcostatum. C. C. p. 353.

- sulcatum. T. p. 177. - tenerum. T. p. 177.

- tetragonnm. T. p. 177. - turbilinum. G. R. m. i. p. 325. G. R. m. p. 327. - nnilineatum. O. p. 302.

Bucklandia squamosa. O. p. 280. Bulimus conicus. T. p. 213 - pigmeus. T. p. 192, 200, 213.

- pusillus. T. p. 198. - terebra. T. p. 200, 213. Bulla. C. p. 354. - aenminata. T. p. 205.

- attenuata. T. p. 205. - constricts. T. p. 205. - convoluta. T. p. 177. - ellipties. T. p. 205.

- elongata. O. p. 200. - ficoides. T. p. 186. - filosa. T. p. 205.

— Fortisii. T. p. 216. — minuta. T. p. 177.

Calamites. H. p. 449. G. p. 387.

- approximatus. H. p. 345.

- arenacens. G. R. m. i. p. 324. G. R. g. b. p. 329. - eanneformis. H. p. 345 (fig. 88).

- Cistii. O. p. 971. H. p. 345. crueiatus. H. p. 345.

- decoratus, H. p. 345. - dubius. H. p. 345.

- nodosus. H. p. 345.

Calamites pachydorma. H. p. 345. radiatus. G. p. 377.

- ramosus. H. p. 345. - remotus. G. R. g. b. p. 329.

- Steinhaueri, H. p. 345. Suckowii. O. p. 271. II. p. 345. - undulatus, H. p. 345.

- Voltzii. G. p. 377. Calamopora. G. p. 384. - alveolaris, G. p. 378.

Calamopora basaltica, G. p. 378. - favosa. G. p. 378. - fibrosa. G. p. 378. - gothlandica. p. 378. - infundibulifera. G. p. 378. - polymorpha, H. p. 350. G. p. 378. - spongites. G. R. Z. p. 331. G. p. 378. Calccola. 384. - heteroclita. G. p. 380. — sandalina. G. p. 380. 384, Calymene. G. p. 384, 385, - actinura. G. p. 382. - æqualis. G. p. 382. - bellatula, G. p. 382. Blumenbachii. C. G. p. 354. G. p. 382. 385. (fig. 98). — concinna. C. C. p. 354. - latiferus. G. p. 582. - macrophtalma. G. p. 382. - ornata, G. p. 382. - polytoma, 6, p. 389. - punctata. C. C. p. 354. - Schlotheimii. G. p. 382. - Schropsi. G. p. 382. - Tristani. G. p. 382. variolaris. C. C. p. 354. G. p. 382.
 verrucosa. G. p. 382. Calyptrea. T. p. 211. 221. - discoides. G. R. m. p. 327, - muricata, T. p. 174. - sincnsis. T. p. 174, 178, - trochiformis. T. p. 176, 205. Canard. B. p. 155. Cancellaria cassides. T. p. 186. - evulsa, T. p. 206. - levinscula. T. p. 206. - quadrata. T. p. 206. Cancer Leachii. T. p. 205. - tuberculatus. T. p. 205. Canis. B. p. 159. T. p. 213. 214. — minor. B. p. 156. — Parisiensis. T. p. 198. Cannophyllites Virletii. H. p. 348. Capplus mitratus. G. R. m. p. 327. Cardiocarpon acntnm. H. p. 348. - cordiforme. H. p. 548. - majus. H. p. 348. ovatum. H. p. 348.

- Pomicri, H. p. 348. Cardita. G. p. 384. - Arduini. T. p. 217. - avicularia. T. p. 196. - costellata, G. p. 381. - crassa. C. p. 244. - Esmarkii. C. p. 363. - gracilis. G. p. 381. - lunulata. O. p. 297. 315. margaritaeca T. p. 205.

Cardita modiolus. C. p. 244. - plicata, G. p. 381. - similis. O. p. 297. 315. - striata. O. p. 297. - tripartita. G. p. 381. - tuberculata, C. p. 244. Cardinm. T. p. 210. 211. C. p. 254. 257. O. p. 260. - acutangulum. O. p. 297. - alaforme. C. C. p. 352, 579 (fig. 93). G. - angustatum. T. p. 177. - asperulum. T. p. 217. - aviculare. T. p. 196 - bullatum. C. p. 245. - ciliarc. T. p. 222. - citrinoideum. O. p. 297. - clodiensc. T. p. 186. - cognatum. O. p. 297. - costellatum. G. p. 381. - decussatum. C. p. 244. - dissimile. O. p. 297. - edule. T. p. 205. edulinum. T. p. 177. 186. - elongatum. C. C. p. 352. - gibberulum. 0. p. 297. - bians. T. p. 186. hihernienm. C. C. p. 352. 370 (fig. 94).
 hillanum. C. p. 245. hybridum. G. p. 381. - incertum. O. p. 297. lima. T. p. 196.
 lineare. G. p. 381. - lobatum. O. p. 207. - multicostatum. T. p. 186. O. p. 297. - nitens. T. p. 205. - obliquum. T. p. 199. - oblongum, T. p. 186, — Parkinsoni. T. p. 177. — peetinatum. G. R. m. s. p. 327. R. m. p. 325. - plumstedianum. T. p. 202. porulosum. T. p. 196, 205.
 priscum. G. p. 581. - proboscideum. C. p. 245. productum. T. p. 222. - semi-glabrum. O. p. 297. - semi-granulatum. T. p. 186. 205. striatulum. O. p. 297. - striatum. G. R. m. p. 327. G. p. 381.

- truncatum. O. p. 207. tnrgidum. C. p. 256. T. p. 205. Carpolithes thalietroides. T. p. 200. 209. Carpolithus Mantelli. C. p. 256. Caryophyllia, B. p. 159.T. p. 174. 222. C. p. 254.
 O. p. 314. G. p. 377. 384. 586.
 affinis. H. p. 350. articulata. H. p. 350. - Brebissonii. O. p. 285.

476 Caryophyllia centralis. G. p. 255. - conulus. C. p. 236. - convexa. O. p. 283. - cylindrica. O. p. 283. - duplicata. H. p. 350. - juncea. H. p. 550. - stellaris. H. p. 350. - truncata. O. p. 285, H. p. 350. Cassidnins testndinarius. T. p. 217. Cassis Ænee. T. p. 217. - avellaus. C. p. 247. - bicatenata. T. p. 177. - cariuata. T. p. 206. - striata. T. p. 206. 217. - Thesai. T. p. 217. Castor. T. p. 213. Casuariuites equisetiformis. O. p. 271. Catenipora, G. p. 384. - axillaris. H. p. 330. - escharoides. H. p. 550. G. p. 578. - fascicularis. H. p. 350. - labyrinthica. G. p. 378. - serpnla, H. p. 350. - strues. H. p. 350. - tubnlosa, G. p. 578. Canlinites prateusis. T. p. 196. Cellaria Santhii. O. p. 284. Cellepora. T. p. 175, 222, 250, G. p. 384. - autiqua. G. p. 377. - bipunctata. C. p. 235. - crustulenta. C. p. 235. - echinata. O. p. 282. - escharoides. C. p. 235. - dentata. C. p. 235. - favosa. G. p. 377. - hippocrepia. C. p. 235. - orbiculata. O. p. 282. - ornata. C. p. 235. - Urii. H. p. 350. - velamen. C. p. 235. Cerfe. M. p. 122. B. p. 158. T. p. 211. 213. 216. Ceriopora. C. p. 250. G. p. 384. - affinis. G. p. 377. - alata. O. p. 282. - angulosa. O. p. 282. - auomalopora. C. p. 235. - clavata. C. p. 235. O. p. 282. - compressa. C. p. 235. O. p. 282. - cribrosa. C. p. 255. - crispa. O. p. 282. - cryptopora. C. p. 235. - diadema. C. p. 255. O. p. 282. - diehotoma. C. p. 235. O. p. 282. - favoss. O. p. 282. - gracilis. C. p. 235.

- granuloss, G. p. 377.

micropora. C. p. 235.

- madreporscea. C. p. 235.

- orbiculata. O. p. 282. - polymorphs. C. p. 255. - pnnctata. G. p. 577. - pnstulosa. C. p. 235. - radiata. O. p. 282. - radiciformis. O. p. 282. - spiralis. C. p. 235. - spongites. C. p. 235. - stellata. C. p. 235. 250. - striata. C. p. 282. - trigona, C. p. 235. - tubiporacea. C. p. 235. - venosa. C. p. 255. - verticillata. C. p. 255. - verrucosa. G. p. 577. Cerites. M. p. 134. Cerithium. T. p. 189, 196, 208, 211. C. p. 228. g 464. - ampullosum. T. p. 217. - bigalcaratnm. T. p. 217. - calcaratnm. T. p. 217. - Castellini. T. p. 217. - einctum. T. p. 199. - combustum. T. p. 217. - conoideum. T. p. 221. - cornucopia. T. p. 206. C. p. 255. - corrugatum. T. p. 217. cristatum. T. p. 199. - diaboli. T. p. 222. - dubium. T. p. 206 - excavatum. C. p. 247. - funatnm. T. p. 195, 206. - funiculatnm. T. p. 202. - geminatum, T. p. 206. - giganteum. T. p. 196. 206. - graunlosum. T. p. 174. - intermedium. T. p. 202, O. p. 302. - lamellosum. T. p. 199. lapidum, T. p. 196. - lemuiscatum. T. p. 217. - lima. T. p. 186. - Maraschini. T. p. 217. - mergaritaceum. T. p. 174. - melanoides. T. p. 195. 202. - multisulcatum. T. p. 217. - muricatum. O. p. 302. - mutabile. T. p. 196, 199, - papaveracenm. T. p. 174. - petricolum. T. p. 196. - plicatum, T. p. 198, 199, 217. - pustulosum. T. p. 221. - pyramidale. T. p. 206. - quadrisnleatnm. T. p. 186. - reticosum. T. p. 221. - saccatum. T. p. 217.

Ceriopora milleporacea. C. p. 235.

- mitra. C. p. 235.

- oculata. G. p. 377.

Cerithinm stropus. T. p. 217. - sulcatum. T. p. 217. - tuberculatum. T. p. 196.

- nadosnm. T. p. 217. - vulgatum. T. p. 187. Gervus. B. p. 155, 158, 176, T. p. 196, 214.

- dama. M. p. 127. - dama Polignacus. T. p. 215.

- elaphus. M. p. 123. 127. giganteus. M. p. 127, 135, 150.

- Solilhaens. T. p. 215. Cétacés. T. p. 174. Chatodon. G. R. s. p. 332.

Chama. T. p. 211. - antiqua. C. C. p. 352.

- calcarata. T. p. 217. - cornn arietis. C. p. 244. — crassa. O. p. 295

- laciniata. C. p. 244. - mima. 0. p. 295. - recurvata, C. p. 244.

squamosa. T. p. 205. Chamites lineata. G. R. ss. p. 327. Chara. M. p. 122. T. p. 202.

- belieteres. T. p. 200. - bispida. M. p. 122.

- medicaginnla. T. p. 200. 209. 213. - tuberculata. T. p. 187.

Chat. B. p. 155. 157. Chelonia. G. R. m. p. 256. C. p. 328.

Chéne. M. p. 129. Chenendopora fungiformis. C. p. 236.

Cheral. B. p. 151. 155. 158. 159. 161. T. p. 175. 191, 213, Cheraux. T. p. 138. B. p. 215.

Chiton octovalvis. T. p. 177. Choanites flexnosus. C. p. 254. - Königi. C. p. 234.

- subrotundus. C. p. 234. Charoptamus Parisiensis. T. p. 198.

 Sæmmeringij. T. p. 175. Cidaris. C. p. 254, 259. O. p. 314. - (pointes de). 0. p. 285.

- Blumenbachii. O. p. 284. - claviger. C. p. 236.

- coronata. O. p. 285. - crenularis, C. p. 236, O. p. 284.

- cretosa. B. p. 236. - elegans. O. p. 285. florigemma. O. p. 284.

- glandifera. O. p. 285. — globata. O. p. 284. — grandæva. G. R. m. p. 326.

grannlosa, C. p. 256. - granulosus. C. p. 251.

- intermedia. O. p. 284. - marginata. O. p. 285.

maxima. O. p. 284.

Cidaris monilipera. O. p. 284.

- nobilis. O. p. 285. - ornata. O. p. 284.

- propingua. 0. p. 285. - regalis. C. p. 236. - saxatilis. C. p. 236 - Schmidelii, O. p. 285.

- scutiger. C. p. 236. - subangularis. O. p. 285. - vagans. O. p. 284.

- variolaris. C. p. 236. 251. O. p. 285.

- vesiculosa. C. p. 236. valgaris. C. p. 236. Cirrus. C. p. 259, G. p. 384.

- acutus. C. C. p. 555. G. p. 581. - carinatus. O. p. 301.

- eingulatus. O. p. 500 - depressus, C. p. 246, O. p. 300, .

- grannlatus. C. p. 246. - Leachii. O. p. 301.

- nodosus. O. p. 500. - perspectivus, C. p. 246.

plicatus. C. p. 246. - rotundatus. C. C. p. 355. Clathraria Lyellii. C. p. 256.

Clathropteris meniscoides. G. R. p. 326. Clavagella coronata. T. p. 205. Cinpea Davilei. O. p. 312.

- dubia. O. p. 512. - Knorrii. O. p. 312.

- Lametherii. G. R. s. p. 352. - salmones. O. p. 312.

- sprattiformis. O. p. 312. Clypeaster, C. p. 254 - altns. T. p. 174

- fornicatus. C. p. 237. - Leskii. C. p. 237.

- marginatus. T. p. 174. - oviformis. C. p. 237. - pentagonalis. O. p. 285.

- politus. C. p. 233 - rosaceus. T. p. 174. Clypeus. C. p. 237. O. p. 314. - clunicularis. O. p. 286.

- dimidiatus. O. p. 286. - emarginatus. O. p. 286. - orbicularis. O. p. 286.

- semisulcatus. O. p. 286. sinnatus. O. p. 285.

Cnemidinm astrophorum. O. p. 282. - capitatnm. O. p. 282.

 grannlosum. O. p. 282. ia mellosum. O. p. 265, 282.

--- mamillare. O. p. 282. - rimulosum. O. p. 265, 282.

rotula. O. p. 282. - stellatum, O. p. 282.

- striato-punctatum. O. p. 282.

Cnemidinm striatum. O. p. 265. tuberosum. O. p. 282. Cochon. T. p. 175. 176.

Coati. T. p. 198. Coeloptychium. C. p. 250. - acaule. C. p. 335. Columnaria. G. p. 384.

 alveolata. O. p. 282. G. p. 378. Comatula filiformis. O. p. 287. - pectinata. O. p. 287.

pinnata. O. p. 287. tenella. 0. p. 287. Cónce de pine. C. p. 234.

Conferres. M. p. 120. Confervites fasciculata. C. p. 223.

- ægagropiloides. C. p. 223. Connlaria. G. p. 384. - pyramidsta. 6. p. 381.

- quadrisulcata. C. C. p. 385. G. p. 381. - teres. C. C. p. 353. G. p. 381.

Conns Aldrovandii. T. p. 187. -alsionns. T. p. 217.

- concinnus. T. p. 207. deperditus, T. p. 174, 217.

 dormitor. T. p. 207. - lineatns. T. p. 207.

- scabrinsculus. T. p. 207. Convallarites crecta, G. R. o. b. p. 330.

- natans. G. R. g. b. p. 330. Coprolites. O. p. 313. 318. G. R. m. i. p. 324.

Coralline. O. p. 273. Coraux. G. p. 386. Corbeau. B. p. 155.

Corbis. T. p. 203. - Aglaure. T. p. 217.

lamellosa, T. p. 217, 294. - lavis. Q. p. 298.

- ovalis. O. p. 298. - uniformis. O. p. 298.

Corbula. T. p. 208, 211. - anatina. T. p. 196. C. p. 245. - angustata, T. p. 222.

- cardioides. O. p. 298. - caudata, C. p. 245.

- complanata, T. p. 176. - curtansata. O. p. 298.

- depressa. O. p. 298. - gallica. T. p. 186. - gigantea. C. p. 245.

- globosa, T. p. 205. - lavigata. C. p. 245.

obscura, O. p. 298. - 6valis. C. p. 245.

- punctum. C. p. 245. - pisum. T. p. 20%. revoluta. T. p. 205.

roundata. T. p. 176. - rugosa, T. p. 199.

Corbnia striata. T. p. 196. - striatula. C. p. 245.

Coryster. C. p. 250. Coscinopora placenta. G. p. 378. 384.

Crabes. T. p. 190.

Crania antiqua. C. p. 240. - costata, C. p. 240.

- nodnlosa. C. p. 240. - nummulus. C. p. 240.

- Parisiensis, C. p. 240. - prisca. H. p. 351. - spinulosa, C. p. 240.

- stellata. C. p. 240. - striata. C. p. 240.

- tnberculata. C. p. 240. Grassatella. T. p. 207. 211. — compressa. T. p. 199. 205.

impressa. T. p. 222. - lamelloss. T. p. 196. - latissima. C. p. 245.

- plicata, T. p. 205. - snicata. T. p. 205.

- tnmida. C. p. 245. Crassina aliena. O. p. 298. - carinata. O. p. 298.

- clegans. O. p. 298. - extensa. 0. p. 298. - lurida. O. p. 298.

- minima. O. p. 298. - ovata. O. p. 298. Crenatnia ventricosa. C. p. 243. O. p. 294.

Crepidula, T. p. 911. - anguiformis. T. p. 174.

Crinoides. O. p. 314. G. R. a. p. 331. G. p. 386. Crocodile. T. p. 188. 198. 203. 211, 214. C. p. 250.

254, 257, O. p. 312, 313, 318, G.p. 374, 386. Crocodilus Bollensis. O. p. 312. - brevirostris. O. p. 312.

prisens. C. p. 256, O. p. 312. Crustacés. R. p. 187, 188, 205. O. p. 211. G. p.

Cryptogames. C. C. p. 367. Crysaora dame conis. O. p. 284.

spinosa. O. p. 284. Cucullan. C. p. 254. - anriculifera. C. p. 244.

- cancellata. O. p. 297. - carinata. T. p. 222. O. p. 244.

— concinna. O. p. 297. - contracta. O. p. 296. - costellata. C. p. 244.

- erassatina. C. p. 244. - cylindrica. O. p. 297. - decussata. C. p. 244.

- clongata, O. p. 207. - fibrosa. C. p. 244. - glabra. C. p. 244.

imperialis. O. p. 297.

Cucultea minuta. O. p. 297, G. R. m. p. 327,

ohlonga. O. p. 296. - dectinata, O. p. 297. retienlata, 0, p. 297.

- rudis. O. p. 297. - sulcata. G. R. s. p. 332,

- triangularis. O. p. 296. vulgaris, C. p. 254.

Culmites ambiguus. T. p. 197. - anomalus, T. p. 200.

- nodosus. T. p. 197. Cupressocrinites. G. p. 384. - erassus. G. p. 379.

- gracilis. G. p. 379. Cupressus Ullmanni. G. R. s. p. 331.

Gyathocrinites. G. p. 584. - geometricus. G. p. 578.

- pinnstns. G. p. 378. - planus. G. R. s. p. 551.

- quinquangniaris. H. p. 584. - rugosus. G. p. 578.

- tuberculatus. G. p. 378. Cyathophyllum. G. p. 584. - ceratites. G. p. 378.

- caspitosum. G. p. 378. - compositum. T. p. 223.

 decipiens. O. p. 285. - dianthus. G. p. 377.

- excentricum, H. p. 350. explanatum. G. p. 378.

- flexnosnm, G. p. 378. - helianthoides. G. p. 578.

- hexagonum. G. p. 378. - hypocrateriforme, G. p. 378.

- lamellosum. G. p. 578. - mactra. O. p. 285.

- marginatum. G. p. 378. - placentiforms. G. p. 578.

- quadrigeminum. G. p. 378.

radieans. G. p. 378. - rade. T. p. 222. - secundum. G. p. 578.

tintinnshulum. O. p. 285.
 turbinatum. G. p. 378. 387.

- vermieulare, G. p. 378. - vesiculosum, G. p. 378.

Cycadites Nilssonii. C. p. 233. Cycadoidea megalophylla. C. p. 256.

— microphylla. C. p. 256. Cyclas. M. p. 127. T. p. 208, 209.

- aque sextie. T. p. 193. - coneinna. T. p.193.

- cornea, C. p. 256. - cuneata. T. p. 193.

euneiformis. T. p. 202, 222. - deperdita. T. p. 202.

- gibbosa, T. p. 192, 193,

Cyelss taenstris. M. p. 122. - obovata. T. p. 202.

- media, C. p. 256. - membranaeea. C. p. 256.

Cyclolites ellipties. O. p. 283. Cyclopteria flabellata, G. p. 377.

- obliqua. H. p. 346. - orbicularis. H. p. 346. - reniformis. H. p. 346.

triehomanoides. H. p. 346. Cyclostoma elegans antique. T. p. 199.

- mumia. T. p. 198. Cypéracés, M. p. 127.

Cypres. T. p. 187. C. p. 254. 464. - amygdalum, T. p. 217. - avellana. T. p. 177.

- coccines. T. p. 174. - coccinelloides. T. p. 177.

- inflata. T. p. 217. - oviformis. T. p. 207.

- pedieulus. T. p. 174. - retusa. T. p. 177. Cypricardia, G. p. 381, 384.

- annulata. C. C. p. 352. - cyclopæs. T. p. 217.

Cyprina. T. p. 189. - islandicoides. T. p. 174.

Cypris. T. p. 187, 192. — faba. T. p. 214. C. p. 255, 256. — ornata. M. p. 122. Cyræna. T. p. 189, 214.

- antiqua. T. p. 195. - cunciformis. T. p. 195. - tellinoides. T. p. 195.

Cyrtia. G. p. 384 - exporrecta. C. C. p. 552. — striata. G. p. 380. — trapezoidalis. G. p. 381.

Cyrtoceratites. G. p. 384. - ammonins. G. p. 382,

- compressus. G. p. 382. - depressus. G. p. 382. ornatus. G, p. 382.

Cytheraa. T. p. 189, 202, 203, - cerithinm. T. p. 196. - eoneentrica. T. p. 212.

- convexa. T. p. 186, 198, - cornea. O. p. 298.

dolabra, O. p. 298. - elegans. T. p. 196. 199.

- levigata. T. p. 199. 222. - Incinea. O. p. 208. nitidnla, T. p. 196, 199, 205.

- plana. T. p. 198.

- semisulcata, T. p. 199. - trigonellaris, O. p. 298.

#### D.

Daim. M. p. 127. B. p. 138. 151. 155. 159. 161. | T. p. 175, 190, 215, Dapedium politum. O. p. 311. 322. Dasyurus. B. p. 160. Dauphin. T. p. 174. Delphinula. C. p. 246. O. p. 300. G. p. 384.

- equilatera. C. C. p. 555. G. p. 581. - alata. C. C. p. 353. - canalifera. C. C. p. 353.

- catenulata, C. C. p. 555 - cornu arietis. C. C. p. 353. - funata. C. C. p. 555. - subsulcata. C. C. p. 555.

- tuberculata. C. C. p. 355. Delthyris. O. p. 384.

- cardiospermiformis. C. C. p. 352. - crispa. C. C. p. 552.

— cyrthæna. C. C. p. 352. - elevata. C. C. p. 352. - jugata. G. p. 381. - psittaeina. G. p. 381.

- ptycodes. C. C. p. 352. - pusio. C. C. p. 352.

- rostrata. O. p. 289. - semicircularis. G. R. m. p. 327. - subsuleata. G. p. 381.

- snicata, C. C. p. 352. - verruebsa. O. p. 289. Dentalites. G. R. m. p. 327. Dentalium T. p. 211, 464. G. R. s. p. 532. Dentalium costatum. T. p. 176. - evlindricum. O. p. 300. - decussatum. C. p. 245.

- eburnium. C. p. 228. - elliptieum. C. p. 245. - fissura. C. p. 245.

- gigauteum. 0. p. 299. - grande, T. p. 221. - leve. G. R. m. p. 327.

- nitens. C. p. 246. - serpula, C. p. 254. - striatum. C. p. 245.

- torquatnm. G. R. m. p. 327. Dente de requins, C. p. 250, G. R. m. i. p. 324.

Dents de squole. G. R. m. p. 328. Dents de crocodile. T. p. 509.

Dente et palais de poissons. T. p. 464. C. p. 250. G. R. m. i. 325. Diceras arietina. O. p. 295. Didelphis Buklandi. O. p. 313.

- Parisiensis. T. p. 178. Diploctenium. C. p. 250. - eordatum. T. p. 222. C. p. 236. - pluma. C. p. 236.

Discorbites. T. p. 199. Dolium nodosum. C. p. 247. Donax Alduini. O. p. 298. - retusa. T. p. 100.

# E.

Eburna C. p. 246. Echinides. O. p. 314. Echinoneus lampas. C. p. 237. peltiformis C. p. 237. - placenta. C. p. 237. - subglobosus C. p. 237. Écailles de poisson. T. p. 187, 209. 211. Écailles de tortue. T. p. 209. Echinostachys oblongus, G. R. g. b. p. 330. Echinns alutaceus. C. p. 236. - areolatus C. p. 236 - benettie C. p. 256.

- excavatus. O. p. 285. - germinans O. p. 285. - granulosus. C. p. 256.

- bieroglypbicus. O. p. 285-- lineatus · O. p. 285

- nodulosas O. p. 285-- regalis, C. p. 236.

- sulcatus. O. p. 285.

Elan d'Irlande. M. p. 127. 136. Elasmotherinm. B. p. 150. Eléphant M. p. 151. B. p. 158. 149. 151. 152. 155. 155.158, 160. 161. T. p. 175. 178. 210. 213. Elephas primigenius, B, p. 150. T. p. 191. 215.

Emarginula erassa. T. p. 177. - reticulata. T. p. 177. - scalaris O. p. 299. Emys. T. p. 198. 211. C. p. 256-Encrinites, C. p. 297.

Enerinites epithonius. G. R. m. p. 326-- liliiformis. G. R. s. p. 340. - mouiliformis. G. R. p. 340. G. R. m. p. 326. G. R. s. p. 340.

- ramosas. G. R. sp. 331. Enerinus liliiformis. G. R. m. p. 326-Endogenites baeillaris T. p. 185-- ecbinatus, p. 195.

Latalophora cellarioides. O. p. 284. - favosites. O. p. 284.

Entroques. G. R. m. i. p. 324. Equisélacées, M. p. 127. C. C. p. 367. Equisetum. G. p. 387. - hrachyodon. T. p. 197. - columnare, G. R. g. b. p. 324, 329. - duhiom. H. p. 345. - iofundiholiforme. H. p. 345. - Meriani. G. R. m. i. p. 324. - platyodon. G. R. m. t. p. 324. Equus. B. p. 150. Erycina. T. p. 211.

Eryon. C. p. 250. - Cavieri. O. p. 511. - Schlotheimii. O. p. 511. Eschara, T. p. 173, C. p. 227, 250, 254, - arachnoidea. C. p. 233. 254. O. p. 282.

- eanceffata, C. p. 235. - eyelostoma. C. p. 235. - dichotoma. O. p. 235.

- disticha. C. p. 235. - filograna. C. p. 235 - pyriformis. C. p. 255. - sexangularia. C. p. 235.

- stigmatophora. C. p. 233. - striata. C. p. 235. Esox acutirostris. O. p. 312. - Lewesiensis. C. p. 250.

Etyea. C. p. 250. Eucalyptocrinites. G. p. 384. - rosaceus. G. p. 379. Eugeniacrinites. G. p. 384.

— caryophyllatus. O. p. 286. — Hoferi. O. p. 286. - mespiliformis. G. p. 379.

Eugeniserinites moniliformis. O. p. 286.

- nutans. O. p. 286. - pyriformis. O. p. 286. Eunomia radiata. O. p. 284.

Euomphalus, G. p. 384. - angulatus, C. C. p. 555. - angulosus. C. C. p. 353. - estillns. C. C. p. 353. G. p. 381.

— ceotrifugus. C. C. p. 353. G. p. 381. - coronatus. C. C. p. 555.

- costatus. C. C. p. 353. - delphinularis. C. C. p. 355. - discos. C. C. p. 353. - dubius. G. p. 381.

funatus, G. p. 381. - nodosus. C. C. p. 353 - pentangularis, H. p. 449.

- pentaogulatus. C. C. p. 353. rotundatos. C. C. p. 353. — rugosas. C. C. p. 353

- substriatus. C. C. p. 353. Excrements de poissons. C. p. 250. Exogenites. T. p. 197.

Exogyra. T. p. 222. O. p. 291. - conica. C. p. 241. - costata. C. p. 254.

- digitam. C. p. 241. - haliotoidea. C. p. 241. - levigata, C. p. 241. - ostracina, C. p. 241.

- nndata. C. p. 241. Explanaria alveolaris. O. p. 285. - lohata. O. p. 285.

F.

Fasciolaria elongata. T. p. 921. Favositea, T. p. 173, 464, G. p. 384.

- alcyonium. H. p. 550. boletos. G. p. 378. - Bromelli, G. p. 378.

- depressus. H. p. 350. - gothlandica. H. p. 350. G. p. 378. - Kentoekensis. G. p. 578.

- truncata. G. p. 378. septosus. H. p. 550. Felis. B. p. 158, 159, T. p. 191, 213, Fibolaria Suffolciensis. T. p. 176. Filicites arborescens. O. p. 271.

- lanceolata. G. R. m. i. p. 324. - seolopendroides. G. R. g. b. p. 329. - Stuttgardiensis. G. R. m. t. p. 324. Fissurella graca. T. p. 178. Fistulana, T. p. 187.

- personata. T. p. 205 - pyriformis. C. p. 245.

Flabellaria borsssifolia. H. p. 548. - Parisiensis. T. p. 197.

- Schlotheimii. T. p. 185. Flustra, T. p. 173, 175, 187, C. p. 254, G. p. 377,

- flabelliformis. C. p. \$35.

- reticulata. C. p. 235. - utricolaris. C. p. 235. Forficula parallela. T. p. 193. Forets sous-marines. M. p. 126

Fougeres, C. p. 234. C. C. p. 367. Fucoides. G. p. 387 Focoides antiquus. G. p. 377.

- Brardii. G. R. s. p. 330. - Brongniarti. C. p. 233.

- difformis. C. p. 255 - circinnatus, G. p. 577. - digitatus. G. R. s. p. 331.

- encelioides. O. p. 979. - frumentarius. G. R. a. p. 331.

61

Fucoides furcatus. O. p. 279. - intricatus. C. p. 255 - lycopodioides. G. R. s. p. 351. - lyngbianus. C. p. 255. orbignianus. C. p. 235.

- pectinatus. G. R. a. p. 351. - selaginoides, G. R. a. p. 331. - Stokii, O. p. 279.

- strietus. C. p. 255. Targioni. C. p. 253. - tuberculosus, C. p. 255. Fungia. C. p. 250.

- cancellata. C. p. 256. - coronula. C. p. 236. - discoides. T. p. 222.

- Guettardi. T. p. 196. - lavis. O. p. 283. - orbiculites. O. p. 285.

- polymorpha. T. p. 222. - radiata, T. p. 222, C. p. 256. - undulata. T. p. 222.

Fungites deformis. H. p. 350. - patellaris. H. p. 350.

Fusus. T. p. 208, 211, 299, 464. - abbreviatus. T. p. 221. - acuminatus. T. p. 206.

Galerites abbreviatus. T. p. 237. albo-galerus. C. p. 256. 251. - canaliculatus. C. p. 237.

- depressus. C. p. 257. O. p. 285. - Hawkinsii. C. p. 237.

- patella. O. p. 285. speciosus. O. p. 285. - subrotundus. C. p. 237. - subuculus. C. p. 237.

— sulcato-radiatus, C. p. 257. — vulgaris, C. p. 257. 251. Gastrochena contorta. T. p. 205.

- tortuosa. O. p. 299. Genista anglica. M. p. 1289 Garial. 0. p. 312. Geosanrus. C. p. 254. O. p. 312. 515.

- bollensis. O. p. 312. Gervillia acnta. C. p. 243. O. p. 294. - aviculoides. C. p. 245. O. p. 294. 515. - costellata. O. p. 204.

- lata. O. p. 294. - monotis. O. p. 204.

- pergoides. O. p. 294. - siliqua. O. p. 294.

- solenoides. C. p. 245. 251. Glenotremites paradoxus. C. p. 256. Glossopteris Nilsoniana. G. R. p. 526. Glouton, B. p. 155.

Fusus alveolatus. T. p. 177.

- asper. T. p. 206. - bifasciatus. T. p. 206. - bulbiformis, T. p. 206. - eancellatus. T. p. 177.

- earinclla. T. p. 206, 221. - eincreus. T. p. 212.

- eingulatus. T. p. 221. - complanatus. T. p. 206. - eouifer. T. p. 206.

- deformis. T. p. 206. - errans. T. p. 206.

- ficulnets. T. p. 206. - beptagonns. T. p. 221.

- intortus. T. p. 217. 221. - fima. T. p. 206.

- longevus. T. p. 199. 206. - mnricatus. T. p. 221. - now. T. p. 217.

- polygonatus. T. p. 217. - polygonus. T. p. 217. - quadratus. C. p. 247. - regularis. T. p. 206.

- rugosus. T. p. 206. - subcarinatus. T. p. 217.

G.

Gorgonia, C. p. 250. G. p. 584.

- anecps. G. R. a. p. 551. - antiqua. G. R. a. p. 331. G. p. 577. - bacillaris. C. p. 255.

 dubis, O. p. 282. G. R. s. p. 351.
 infundibuliformis, G. R. s. p. 351. Graines. M. p. 128, 129.

Graminées. M. p. 127. T. p. 215. Grice. B. p. 155.

Gryphea. O. p. 273. G. R. 380. 384. - arcuata. O. p. 279. - aquila. C. p. 241.

- auricularis. C. p. 241. 252. - bruntratana. O. p. 202. - bullata. O. p. 291.

- canaliculata. C. p. 241. - ehamæformis. O. p. 291.

- columba, C. p. 255, 241, 252. - convexa. C. p. 254.

— crassa, O. p. 295. — cymbium. O. p. 264. 291. 515. - depressa. O. p. 201.

- dilatata. O. p. 264, 266, 291, 515. - elongata, T. p. 222.

- expansa, T. p. 222. - gigantea. O. p. 292. 516.

- globosa. C. p. 251. - incurva. O. p. 265, 279, 291, 316. Gryphaa inharens. O. p. 201. - lituola. O. p. 292.

- Maccullochii. O. p. 291. 316. - mima. O. p. 205.

- minuta, O. p. 292. - mutabilis. C. p. 254. - nana. O. p. 291.

obliquata. O. p. 291. 316. - plicata. C. p. 241.

prisca. G. R. m. p. 527. - secunda, C. p. 241.

Gryphæa sinusta. C. p. 241. 252.

- striata. C. p. 255. - truncata. C. p. 241.

- vesiculosa. C. p. 241. - virgula. O. p. 265, 264, 292, 314.

womer, C. p. 254. Gypidia, G. p. 584. 209, 213, 214,

- conchidium. C. C. p. 352. G. p. 581. Gyrogonites, M. p. 122, T. p. 187, 189, 195, 199,

Н.

Hallirhoa, C. p. 255. - costata, C. p. 234, 250.

Halmsturus. B. p. 160. Hamites. T. p. 222. C. p. 230, 253, 259,

- alternatus. C. p. 249. annulatus. O. p. 305.

- armatus. C. p. 249. - attenuatus. C. p. 249.

- Beauii, C. p. 249, - cauteriatus, C. p. 249.

- compressus. C. p. 249. - cylindrieus. C. p. 249. - elliptieus. C. p. 249.

- funatus. C. p. 249. - gigas, C, p, 249.

- grandis. C. p. 249. - intermedius. C. p. 249.

- maximus. C. p. 240. - Philipsii. C. p. 249.

- plicatilis. C. p. 249. - rarieostatus. C. p. 249.

- rotundus. C. p. 249, 252, 253.

- spiniger, C. p. 249. - spinulosus. C. p. 249. - tenuis. C. p. 249.

- virgulatus. C. p. 249. Harpa trimmeri. T. p. 206 Helicina compressa. O. p. 300.

- expansa. O. p. 300. - polita. O. p. 300. - solarioides. O. p. 300.

Helieites. G. R. m. p. 327. - delphinularis. C. C. p. 355.

Helix. T. p. 176, 199, 214, - carinatus. C. C. p. 333.

ichthyocopros. O. p. 312.

lehthyodorulites. O. p. 312. H. p. 349. C. C. p. 334. G. p. 385, 384, 386. lehthyosauro-copros. O. p. 313.

Ichthyosaurus. O. p. 513, 317, 318, G. R. 340,

lehthyosaurus communis. O. p. 313. 318. - coniformis. 0. p. 313,

- intermedius. O. p. 313.

- Lunevillensis. G. R. m. i. p. 325. G. R. m.

Helix eirriformis. C. C. p. 353.

- damnata. T. p. 216. - Desmarestina, T. p. 200. - Gentii. C. p. 246.

- Lemani. T. p. 200. - lenta. T. p. 209.

- striatus. C. C. p. 553. Hemicardium, T. p. 222. Hiunites Blainvillii. C. C. p. 552.

- Dubnissoni. T. p. 178. C. p. 241. Hippalimus fungoides. C. p. 236. Hipponix. C. p. 255.

- cornucopia. T. p. 217. Hippopodinm abbreviatum. C. C. p. 352.

- pouderosum. O. p. 207. Hippopotame. B. p. 155. T. p. 175. 211. 213. 214. Hippopotamus major, B. p. 150. T. p. 175, 190.

- minutus. B. p. 150. T. p. 175. Hippurites bioculata. C. p. 240.

- coruu pastoris, C. p. 240. - dilstata. C. p. 240.

- fistula. C. p. 240. - radiosa. C. p. 240.

- resecta. C. p. 240. - striata. C. p. 240. - suleata. C. p. 240.

Huitres. T. p. 174. 187. 189. 192. 203. Hyatella earbonaria. H. p. 349.

Hyène. B. p. 138, 150, 452, 154, 155, 157, 158, 161, T. p. 175, 191, 215. llyana spelaa, T. p. 214, 215.

Hypsiprymnns. B. p. 160. Hysterolithes histerieus. G. p. 580. - vulvarins. G. p. 380.

Ichthyosaurus platyodon. O. p. 313. 317. 318. - tenuirostris. 0. p. 313. 318. Idomenea triquetra. O. p. 284. Iguanodon. C. p. 256. 257. If. M. p. 129. Hex aquifolium. M. p. 196. Illauus. G. p. 384. - centaurus. G. p. 385. - centrosas. G. p. 383. - latecauda. G. p. 383. Inachus Lamarckii. T. p. 205. Infundibulum cehinatum. T. p. 202.

- obliquum. T. p. 205. - rectnm. T. p. 177. - spinulosum. T. p. 205. - tenerum. T. p. 177.

- tuberculatum. T. p. 205. Inoceramus, G. p. 227 — Bronguiarti, C. p. 245. 251. — cardissoides. C. p. 245. — concentriens. C. p. 245. 251.

- cordiformis. C. p. 243. - Gripsii. T. p. 222. C. p. 245. - Cuvicri. C. p. 245. 251.

- dubius. O. p. 294. - fornicatus. C. p. 245. - griphæoides. C. p. 245. - involutus. C. p. 243. - Lamarckii. C. p. 243.

Inoceramus latns, C. p. 245.

- mytiloides. C. p. 243. - pictus. C. p. 245. - rugosus. C. p. 245. - striatus. C. p. 243.

- sulcatus. G. p. 243. 251. - tennis. C. p. 243. - undulatus. C. p. 248.

Websteri. C. p. 243. Insectes. M. p. 129. T. p. 195. O. p. 511. 515. Intricaria Bajocensis. O. p. 289.

Isocardia. T. p. 222. G. p. 284. - angulata. O. p. 297. - concentrica. O. p. 297. 515.

- cor. T. p. 177. - dicerata. 0. p. 297. - Humboldtii, G. p. 381. - minima. O. p. 297.

- oblonga. G. p. 381. - rhomboidalis, O. p. 207.

rostrata. 0. p. 297. striata. 0. p. 297. - sulcata, T. p. 205.

- tener. 0. p. 297. - tumida. O. p. 297. Isotelns. G. p. 384.

- gigas. G. p. 383. - planus. G. p. 385.

Jerea pyriformis. C. p. 255.

Kanguroo. B. p. 160. Kanguroo-rat. B. p. 166. Koala, B. p. 160.

Lacerta neptunia. O. p. 519. Lepidodendron confluens. H. p. 348. - cordatum. H. p. 348.

Lagomys. B. p. 159. 214. Lamantin. T. p. 175. Lapin. B. p. 155. 159. Lenticulites Comptoni. C. p. 247. - cristella. G. p. 247.

Lepidodendron. O. p. 271. H. p. 349. G. p. 377. — aculeatum. H. p. 348.

 Boblayei. H. p. 348. - Bucklandi. H. p. 548. - carinatum. H. p. 348.

- Cistii. H. p. 349. - celatum. H. p. 348.

- lincare. H. p. 348. - levc. H. p. 548.

insigne. H. p. 548. - lauceolatum. H. p. 348. lariciuum. H. p. 548.

- crcuatum, H. p. 548.

— distans. H. p. 348.

dubium. H. p. 548.

— elegans. H. p. 348.

- emarginatum. H. p. 348. - imbricatum, H. p. 548.

Lepidodendron longifolium. H. p. 348. - majus.'H. p. 348. - mamillare. H. p. 349. - obovatum. H. p. 348. - ophiurus. H. p. 348. - ornatissimum. H. p. 348. - ornatum. H. p. 348. - pulchellum. H. p. 348. - rhodianum. H. p. 348. - rimosum. H. p. 348. - rugosum, H. p. 348. - sclaginoides. H. p. 348. - Sternbergii, H. p. 348. - taxifolium. H. p. 348. - tetragonum. H. p. 348. - transversum. H. p. 548. - trinerve. H. p. 348. - Underwoodii. H. p. 548. - undulatum. H. p. 348. varians. H. p. 348. - venosum, H. p. 348. - Wolkmannianum. H. p. 548. Lepidotes frondosus. O. p. 312. - gigas. O. p. 312. - ornatns. O. p. 312. Lepisosteus, C. p. 256. Leptena. G. p. 384. - deflexa. G. p. 381. - depressa. C. C. p. 352. G. p. 381. - bemispherica. G. p. 381. - rugiypha. C. C. p. 352. - rugosa. C. C. p. 332. G. p. 381. - transversalis. C.-C. p. 352. G. p. 381. Leptolepis Bronnii, O. p. 312. - Jægeri. O. p. 312. - longus. O. p. 312 Leptorinchns. C. p. 256 Lésard. B. p. 159. T. p. 214. Liètre. B. p. 155. T. p. 215. Lignite. C. p. 214. Lima antiqua. O. p. 216. 293. gibbosa, O. p. 293, 315.
 heteromorpha, O. p. 293. - muricata. C. p. 242 - pectinoides. C. p. 242. - proboscidea. O. p. 293. 315 - radis. O. p. 293, 315. - striata. C. p. 242. Limnea acuminata. T. p. 198. - longiscata. T. p. 198. - ovum. T. p. 198. - peregra. M. p. 122

- strigosa. T. p. 198.

- lamellosa. O. p. 281.

- striata. H. p. 349.

- tenuis, T. p. 205.

Lingula Beanii. O. p. 290.

Limporea lamellaris. O. p. 282.

Lingula tenuissima. G. R. m. i. p. 325. 327. Lion. B. p. 158. Lithodendron. G. p. 384. - exspitosum. G. p. 577. - compressum. O. p. 285. - elegans. O. p. 285. - gibbosum. C. p. 255. - gracile. C. p. 255. - granulosum. T. p. 222. - plicatum. 0, p. 285. - rouracum. O. p. 285. Lithodomus. O. p. 295. Lithophage. T. p. 180. Lithostrotion floriforme, H. p. 350. - marginatum. H. p. 550. - striatum. H. p. 350. Litnites imperfectus. G. p. 382. - perfectus, G. p. 582. Lituolites. G. p. 384. - difformis. C. p. 247. nautiloidea. C. p. 247. Loligo aptiqua, O. p. 311. prisca. 0. p. 311. Lonchopteris Dournaisii. H. p. 547. - Mantelli, C. p. 256. Lophiodon. T. p. 175, 176, 188, 214. - major, T. p. 198. - minor, T. p. 198. - pygmeus. T. p. 198. Loup. B. p. 155. 161. Louire, T. p. 213. Lneina. M. p. 154. T. p. 189. 211. 222. - antiquata. T. p. 176. - erassa. O. p. 298 - despecta. O. p. 298. - divarieata. T. p. 176. 212. - gibbosula. T. p. 217. - lamellosa, T. p. 196. - lyrata. O. p. 298. lymnes. M. p. 127. T. p. 208. 214.
 mitis. T. p. 205. saxorum. T. p. 196.
 scopulorum. T. p. 217. - sculpte. C. p. 245. Lumbricaria eolon. O. p. 287. - conjugata. O. p. 287. - filaria. O. p. 287. - gordialis. 0. p. 287. - intestinum. 0. p. 287. - recta. 0. p. 287 Lunnlites. T. p. 174. G. p. 250. - eretacea, C. p. 255, 250, - radiata. T. p. 196. - urceolata. T. p. 196. Lutraria carinifera. C. p. 245. - gurgitis. C. p. 245, 251. - Jurassi. O. p. 299 - oblata. T. p. 205.

Lycophris Fanjasii. C. p. 247. - lenticularia. C. p. 247. Licopodiacées. C. C. p. 367. Lycopodites, C. p. 256,

- affinis. H. p. 347. - filiciformis. H. p. 347. Gravenhorsii, H.p. 547.

 Hæninghausii. G. R. s. p. 551. H. p. 547. - imbricatus. H. p. 347. patens. G. R. p. 326. - piniformis, H. p. 347.

- Sillimanni, H. p. 349. Lymnea, T. p. 189, 195, 197, 199, 208, 214. - acuminata. T. p. 198. 215.

columellaris. T. p. 209, 213.

Lympas cornea. T. p. 213.

- fabulum, T. p. 213. - fusiformis. T. p. 209. 213. inflata. T. p. 213.

- longiscata. T. p. 198, 209, 213. - ovum. T. p. 198. - palnstris antiqua. T. p. 215.

- peregra. M. p. 122. - Pyramidalis, T. p. 198. strigosa. T. p. 198, 213 Lymnaus corneus. T. p. 199.

- fabulum. T. p. 199. - inflatus. T. p. 199.

- longiscatus. T. p. 195. - ventricosas. T. p. 199.

# M.

Macrospondylns bollensis. O. p. 312.

Mactra. T. p. 211. - arcusta. T. p. 176.

- carinata. T. p. 187. - concata. T. p. 176. - dabia. T. p. 176.

- ercbea. T. p. 217. - gibbosa. O. p. 298.

- grandis. T. p. 212. - Listeri, T. p. 176. - magna. T. p. 176.

- ovalis. T. p. 176. - sirena. T. p. 217.

- trigona. G. R. m. p. 327. Madrepora, T. p. 196, 210, 222, G. p. 577, 384. - cervicornis. T. p. 210.

- limbata, O. p. 282 Magas pumilus. C. p. 238. Mamillaria Desnoyersii. O. p. 280.

Mammiferes. T. p. 188. «Manon. C. p. 250. O. p. 314. G. p. 384. - capitatum, C. p. 254.

- cribrosum. G. p. 377. favosum. G. p. 377. - impressum. O. p. 281.

 marginatum. O. p. 281. - peziza. C. p. 254, 250, O. p. 281. pulvinarinm. C. p. 254, 250. - pyriforme. C. p. 234.

- stellatum. C. p. 234. - tubuliferum, C. p. 234. Mantellia cylindrica. G. R. m. p. 326.

midiformis. C. p. 256. Marantoidea arenacea. G. R. m. i. p. 524. G. R. p. 526. Marginella churnea. T. p. 217.

- phaseoins. T. p. 217 Mareiléacées. C. C. p. 367. Marsupites ornatus. C. p. 236.

Martre. T. p. 214.

Mastodon andium. B. p. 150.

angustidens. B. p. 150. T. p. 175. 176. 185. - arvernensis. T. p. 175. 176.

- elephantoides. T. p. 211. - Humboldtii. B. p. 150. - latidens. T. p. 211.

- maximus. В. р. 150. - minntus, B. p. 150, T. p. 175 - tapiroides. B. p. 150. T. p. 175. Mastodonsanrus Jageri, G. R. m. i. p. 525.

Mastodontes. M. p. 156. T. p. 175, 178, 215. Mastrema. G. p. 384,

-- pentagona, G. p. 578. Meandrina, C. p. 250, O. p. 314, G. p. 586. - agaricites. T. p. 222. - astroides. O. p. 285. - reticulata. C. p. 236

- Soemmeringii, O. p. 283. tenella, O. p. 283 Megalodon, G. p. 384. - cucullatus. C. C. p. 352. G. p. 381.

Megalonix laqueatus. B. p. 150. Megalosaurus. C. p. 256, O. p. 313. - Bucklandi. O. p. 512.

Megatherium. B. p. 150. Melania. T. p. 189. 208, 221. C. p. 246. G. R. s. p. 332. G. p. 384.

- attennata. C. p. 256. - bilineata. C. C. p. 333. G. p. 381.

- conica. T. p. 209. - constricts, C. C. p. 333, G. p. 381.

- costata. T. p. 265. - costellata. T. p. 199, 205, 217, 222. - elongata. T. p. 217.

 Heddingtonensia. O. p. 300. 315. - inquinata. T. p. 196.

- lineata. O. p. 300. 315. - minima. T. p. 205 - scalaria. T. p. 195.

Melania Stygii. T. p. 217. — striata. O. p. 306, 315. — suleata. T. p. 203.

tricarinata, G. p. 256.
 tritieca, T. p. 195.
 trnneata, T. p. 205.
 vittata, O. p. 300.

Melanopsis, T. p. 208, 221, G. p. 384. - brevis, T. p. 209, - bresincides, T. p. 195

- buccinoidea. T. p. 195. - carinata. T. p. 200. - coronata. C. C. p. 353. G. p. 381.

— costata. T. p. 195. Meleagrina approximata. C. p. 245.

— margaritacea, T. p. 186. Melocrinites, G. p. 384. — gibbosus, G. p. 370.

— gibbosus, G. p. 370. — hieroglyphieus, H. p. 350.

— lavis. G. p. 379. Miliolites. T. p. 196. C. p. 247. Millepora. T. p. 193. C. p. 250.

— antiqua. C. p. 255. — eervicornis. H. p. 550.

compressa, C. p. 255.
 conifera. O. p. 282.
 corymbosa. O. p. 282.

— dumetosa. O. p. 282. — Fittoni. C. p. 235. — foliacea. H. p. 550.

— foliacea. H. p. 350. — Gilberti. C. p. 235. — macrocaule. O. p. 282.

madreporacea. C. p. 235.
 madreporiformis. H. p. 350.
 pyriformis. O. p. 282.

— pyriorms. O. p. 202. — repens. H. p. 350. — retepora. H. p. 350. — straminea, O. p. 282.

Mitra cancellata. T. p. 222.

— mitræformis. T. p. 186.

— parva. T. p. 206.

pumila. T. p. 206.
 pyramidella. T. p. 222.
 scabra. T. p. 206.

Modiola, T. p. 221, 222, — acuminata, G. R. s. p. 352.

— requalis. C. p. 243. — aspera. O. p. 295.

- bipartita, C. p. 245, O. p. 293, 515,

— euneata. O. p. 295. — depressa. O. p. 295. — gibbosa. O. p. 295.

— gibbosa, O. p. 293. — Goldfusii, C. C. p. 352. — hillana, O. p. 295, 316. — imbricata, O. p. 293, 315.

- imbricata. O. p. 205. - tivida. O. p. 205. - lavis O. p. 205.

- levis. O. p. 295. - minima. O. p. 295. - minuta G. B. at. f. p. 395

— minnta. G. R. m. é. p. 525.

Modiola pallida, O. p. 295. — plicata, O. p. 295, 315.

— pulebra. O. p. 295.

— scalprum, O. p. 295. 316.

— subcaringto O. p. 298.

— subcarinata. O. p. 295. — thirria. O. p. 295.

- Inlipea. O. p. 295. - ungulata. O. p. 295. - ventricosa. O. p. 295. Monodonta Cerberi. T. p. 216.

Monodonta Cerberi, T. p Mosasanrus, C. p. 254. — Hoffmanni, C. p. 256.

Morse, T. p. 174. Moschus, T. p. 267, 211. Mouton, B. p. 159.

Murena Lewesiensis, C. p. 250. Murex, T. p. 178, 186, 202, 208, 211, G. p. 581.

Murex. T. p. 178, 186, 202, 208, — minax. T. p. 186, 206,

— alveolatus. T. p. 177. — angulatus. T. p. 177. — angulosus. T. p. 217.

argutus, T. p. 206.
Bartonensis, T. p. 206.
bispinosus, T. p. 206.

— bulbiformis. T. p. 177. — calcar. C. p. 247.

contractus, T. p. 177.
 corneus, T. p. 177.
 coronatus, T. p. 206.

— costellifer. T. p. 177. — eristatus. T. p. 206. — eurtus. T. p. 206.

- defossus. T. p. 206. - echinatus. T. p. 177. - effossus. T. p. 208. - elongatus. T. p. 177.

— clongatus. T. p. 177. — fistulosus. T. p. 206. — frondosus. T. p. 206. — gibbosus. T. p. 177.

— gradatus. T. p. 202, — haccanensis. O. p. 302. — harpnla. G. p. 381. — innexus. T. p. 208.

- interruptus. T. p. 206. - lapilliformis. T. p. 177. - latus. T. p. 202.

- minax. T. p. 186. 206. - peruvianus. T. p. 177. - pullus. T. p. 177.

- rostellariformis. 0, p. 502. - rugosns. T. p. 177, 186, 202. - Smithii. T. p. 206.

- striatus. T. p. 177. - tricarinatus. T. p. 206, 217. - trilineatus. T. p. 206.

— tortuosns. T. p. 177. — tuberosus. T. p. 206.

Mus. B. p. 159.

Muscites squammatus. T. p. 200. Musocarpum contractum, H. p. 348. - difforme. H. p. 548. - prismaticum. H. p. 348. Mya. T. p. 208. C. p. 254. O. p. 275. - agnata. O. p. 299.

- angulifera. O. p. 299. - arenaria. T. p. 176. - calceiformis. O. p. 209.

- depressa. C. p. 245. O. p. 299. 814. - dilata. O. p. 299. - elongata. G. R. g. b. p. 550. G. R. m. s.

p. 325, 327. - gregarea. T. p. 209. - intermedia. G. R. m. p. 527.

- lata. T. p. 176. - litterata. O. p. 299.

- mactroides, G. R. ss. p. 327. - mandibula. C. p. 245, 251, O. p. 299. - minuta. H. p. 349.

- masculoides. G. R. m. i. p. 525. G. R. m. p. 527. G. R. g. b. p. 330.

- phaseolina. C. p. 245. - plana. T. p. 202. 209. C. p. 245. - pullns. T. p. 176.

- rugosa. G. R. m. p. 327. - scripta. O. p. 299. 315. - subangulata. T. p. 205. 209

- subovata. T. p. 176-- tellinaria H. p. 349 Mya truncata. T. p. 176.

- ventricosa. G. R. m. p. 527. H. p. 349. Myoconcha crassa. O. p. 297. 315. Myrmecium hemisphericum O. p. 282. Mytiloides labiatus. C. p. 243.

Mytilus, B. p. 159-T. p. 208-464. G. R. m. i. p. 355 - aliformis. T. p. 177. - amplus, O. p. 295.

- antiquorum. T. p. 177. 217.

- ceratophagus. G. R. s. p. 332. - cervicornis. T. p. 210-- corrugatus. T. p. 217.

- costatus, G. R. p. 327. - crassus. II. p. 349. - cuncatus. O. p. 294.

- edentulus C p. 243.

- eduliformis G. R. p. 527. G. R. g. b. p. 530 - edulis. T. p. 217. - Jurensis . O. p. 295.

- 1evis. C. p. 243. - lanceolatus. C. p. 243,

- minimus. C. C. p. 352. - pectinatns. O. p. 295.

- problematicus C. p. 243. - solcnoides O. p. 295. - sqnamosus. G. R. s. p. 552

- striatus. G. R. z. p. 332. - sublavis. O. p. 295-- veinstus. G. R. m. p. 827.

Mytulites socialis - G. R. p. 327.

### N.

Nassa affinis T. p. 222. - carinata. T. p. 222.

- Caronis. T. p. 217. Natica. T. p. 208. 211. C.p. 254. G. p. 381. 585. 584.

- adducta. O. p. 500. - ambulacrum. T. p. 221.

- angulata. T. p. 221. - arguta, O. p. 500. - bulbiformis. T. p. 221.

- carcna. C. p. 246. . - cepacea. T. p. 217. - cincta. O. p. 500.

cirriformis. T. p. 177.
 dcpressa. T. p. 177. 195.

duplicata. T. p. 212.
 clongata. C. C. p. 552.

- epiglottina. T. p. 217. - Gaillardotti. G. R. m. p. 528, G. R. g. b, p. 550. C. C. p. 352.

 glaucina. T. p. 186. glaucinoides. T. p. 177, 206. - globosn. C. C. p. 552.

- hantoniensis. T. p. 206.

- hemiclausa. T. p. 177.

Natica lyrata, T. p. 221. - nodulata, O. p. 500. - patula. T. p. 177.

pulla. G. R. m. p. 328. - similis. T. p. 206.

spirata. C. p. 246. G. p. 381. - striata, T. p. 206. — tumidnla. O. p. 500

Nautile. C. p. 228. O. p. 278. Nautilus. H. p. 549. G. p. 584. - angulites, O. p. 307

 angulosus. O. p. 305. annlaris. O. p. 305. - aperturatus. C. p. 247.

 astacoides. O. p. 505. - biangulatus. C. C. p. 354. - bidorsatus. G. R. m. p. 528. - bilobatns. C. C. p. 354.

- cariniferus. G. p. 382. - centralis. T. p. 207. - complanatus. T. p. 382. - compressus. G. p. 582.

- discus. C. C. p. 854. - divisus. G. p. 582.

Nautilus elegans. C. p. 247. - excavatus. C. C. p. 334. -expansus. C. p. 247.

- funatus. G. p. 382. - globatus. C. C. p. 354. G. p. 382.

- bexagonus, O. p. 505. - imperialis. T. p. 207.

- ingens. C. C. p. 334. - inequalis. C. p. 247.

- intermedins. O. p. 305. - lineatus. O p. 305. 316, 317. - marginatus. C. C. p. 354.

- multicarinatus. G. p. 382. - nodosus. G. R. m. p. 528.

- obesas. 0. p. 505. 516. - obscurus. C. p. 247.

- ovatus, G. p. 382.

- pentagonus. C. C. p. 354. - pietus. O. p. 307 - pseudo-pompilius. C. p. 248.

- quadratus. C. C. p. 354. - regalis. T. p. 207 simplex. C. p. 247.

- sinuatna. 0. p. 505. - striatus. O. p. 305.

- auleatus. C. C. p. 354. - trancatus. 0. p. 305 - undulatus. C. p. 248.

- Woodwardii. C. C. p. 354. - Wrightii. G. p. 382.

- zigzag. T. p. 207. Neringa. M. p. 151. C. p. 259.

- flexuosa. T. p. 221. - mose, 0. p. 502.

- sulcata. O. p. 302 - terebra. 0. p. 502.

- tuberculata, 0. p. 302. Nerita. T. p. 208. 221. G. p. 384

- apirata. G. p. 381. - Acherontis T. p. 217. - aperta ? T. p. 206-

- Caronis. T. p. 217 - conoidea. T. p. 217.

- costata. O. p. 300. - fluvialis, T. p. 208. - globosa. T. p. 206

- globulus. T. p. 195. - lavigata. O. p. 300-

- minuta. O. p. 300. - pisiformis T. p. 195.

- polita. C. C. p. 355. - rugosa. C. p. 246 - sinuosa · O. p. 500.

- sobrina. T. p. 195. - spirata. C. C. p. 555.

- striata. C. C. p. 355.

- anicosa · O. p. 300-Nérites. M. p. 151.

Neritina. T. p. 209. — eoncava. T. p. 206 Nevropteris. H. p. 326, 349.

- acuminata. H. p. 546. - acutifolia. H. p. 346. - angustifolia. H. p. 346. - auriculata. H. p. 346.

- Cistii. H. p. 346. 549. - cordata. H. p. 346. - erenulata. H. p. 546.

- elegans. G. R. g. b. p. 529. - flexnosa. O. p. 271. H. p. 346. Gaillardoti. G. R. m. p. 326.

- gigantea. O. p. 271. H. p. 546. - Grangeri, H. p. 346. 349

- beterophylla. H. p. 346. - Loshii. H. p. 546. - macrophylla. H. p. 346. 549.

- mierophylla. H. p. 546. - oblongata. H. p. 546.

- rotundifolia. O. p. 271. H. p. 346. - Scheuehzeri. H. p. 346.

- Soretii. O. p. 271. - tenuifolia. O. p. 271. H. p. 346.

- Voltzii. G. R. g. b. p. 529. - Williersii. H. p. 346 Nileus. G. p. 584.

- armadillo. G. p. 383. - glomerinus. G. p. 385 Nilssonea brevis. G. R. p. 326 Nodosaria levigata. C. p. 247.

- suleata, C. p. 247. Noggerathia foliosa. H. p. 348. Noisetier, M. p. 127, 128, 120. Noisettes. M. p. 127, 128, 129.

Noir. M. p. 127. Nucleolithes canaliculatus. O. p. 285. - carinatus, C. p. 237.

- castanea. C. p. 257. - columbarius. O. p. 285. - cordatns. C. p. 257.

- excentricus. O. p. 285 - grannlosus. O. p. 285. - laeunosus. C. p. 237. - lapis caperi. C. p. 937

- ovulum. T. p. 217. C. p. 237. - patellaris. C. p. 257 - pyriformis. C. p. 237.

- rotule. C. p. 257. - scrobicularis. C. p. 257.

- sentatus. 0. p. 285. semiglobus. O. p. 285. Nucula, T. p. 208, 211.

- amygdaloides. T. p. 205. 222. - angulata. C. p. 244. - antiquata, C. p. 244.

- attennata. H. p. 549. - axiniformis. O. p. 296. Nucula claviformis, O. p. 296, - Cobboldig. T. p. 177. - concinna. T. p. 232. - elliptica. O. p. 296. - gibbosa. H. p. 349. - Hammeri. O. p. 296. - impressa. C. p. 244. - inflata. T. p. 205. - lachryma. O. p. 296. - levigata, T. p. 177. - margaritaces, T. p. 199 - minima. T. p. 205. - macronata. O. p. 296. - nuda. O. p. 296. - oblongs. T. p. 177. - ovata. C. p. 244. - ovum. O. p. 296. - palma. C. C. p. 559. - panda. C. p. 244. - pectinata. C. p. 244. O. p. 296. - producta, C. p. 244.

- siliqua. C. p. 244.

Nucela subrecurva. C. p. 244. - trigona. T. p. 205. - truncata. C. p. 244. - nadulata. C. p. 244. - variabilis. O. p. 296, 314. Nullipora. T. p. 210. 222. C. p. 250. - byssoides. T. p. 210. - palmata. O. p. 282. - racemosa. T. p. 210. C. p. 255. Nummulites. T. p. 222, 228, 231, 247, — Althausii. G. R. m. p. 528, - discorbinns. C. p. 228. — elegans. T. p. 207. - Faujasii. C. p. 247. - lavigata. T. p. 196, 207. - lentienlina. C. p. 247. - numismalis. T. p. 196. - nummiformis. T. p. 216. - roundata. T. p. 196. - scabra. T. p. 196. - variolaria. T. p. 207, Nymphea Arcthusa. T. p. 200

Orbicula reflexa. O. p. 290.

- plana. T. p. 196.

Orbitolites lenticulata, C. p. 235, 250.

Λ

Odontopteris Brardii. O. p. 271. H. p. 347. - eregulata. H. p. 347. - minor. H. p. 347 obtusa. O. p. 271. H. p. 347.
 Schlotheimii. H. p. 347. OEufs. T. p. 214. Ogygia. G. p. 384. - Desmarestii. G. p. 383. - Gaettardii, G. p. 585. - Sillimanni. G. p. 585 - Wahlenbergii. G. p. 585. Oiseaux. B. p. 155. T. p. 214. Olenus. G. p. 584. — bneephalus. G. p. 585. - gibbosus. G. p. 385. - scaraboides, G. p. 385. - spinnlosus, G. p. 383. Oliva. T. p. 211. - Branderi. T. p. 207. - mitreola, T. p. 199. - Salisburiana, T. p. 207. Onychoteutis angusta. O. p. 511. Ophiura, G. R. m. i. p. 325. — carinata. O. p. 287. - loricata. G. R. m. p. 326. - Milleri. O. p. 287. - prisea. G. R. m. p. 326. - speciosa. O. p. 287. Orbicula. C. p. 240. - granulata. O. p. 290. - radiata. O. p. 290.

Orme. M. p. 129. Orthis. G. p. 584. - basalis. C. C. p. 332 - callactes. G. p. 381. - calligramma. G. p. 381. - demissa, G. p. 581, - clegantula, C. C. p. 352, G. p. 381. - novemradiata. G. p. 581. - pecten. C. C. p. 352. G. p. 381. - striatella. C. C. p. 352. G. p. 381. - testadinaria, G. p. 381. - monata, G, p, 581. Orthocera conica. O. p. 506 Orthocfratiles. O. p. 274. 276. 278. G. p. 384. Orthoceratites acnarius, G. p. 382. - angalaris. C. C. p. 354 - angulatus. C. C. p. 353 - annolaris. C. C. p. 554. - annulatus. C. C. p. 353. G. p. 382. - attennatns. H. p. 349. - Breynii. C. C. p. 353. - carinatns. G. p. 582. - centralis. G. p. 582. - einetus, C. C. p. 555 - cingulatus. G. p. 582. - circularis. G. p. 382. - communis. G. p. 582. - convexus. C. C. p. 554.

Orthoceratites cordiformis. C. C. p. 354. - crassiventer. G. p. 382. - crassiventris. C. C. p. 354. - cylindraceus. H. p. 549. - dnplex. G. p. 389 - clongatus. O. p. 276. 305. - excepticus. G. p. 382. - falcata. G. p. 382 - flexnosus. G. p. 382. - fasiformis. C. C. p. 555. - Gesneri. C. C. p. 354. - giganteus. C. C. p. 354. G. p. 382. - gracilis. G. p. 382. - imbricatus. C. C. p. 353. - irregularis. G. p. 582. - levis. C. C. p. 354. - linearis. G. p. 382 - lineatus. C. C. p. 354. - paradoxicus, C. C. p. 353, G. p. 582. - pyramidalis. C. C. p. 354. - rectus. G. p. 382. - regularis. G. p. 382. - rugosas. C. C. p. 334. - striatns. G. p. 381. - striolatus. G. p. 382.

- Steinbaneri. O. p. 276. H. p. 349. G. p. 382.

- striopanetatus. G. p. 582. - sulcatus. H. p. 349. - tenuia. G. p. 382 - torquatns. G. p. 382. - trochlearis. G. p. 389.

- turbinatus. G. p. 382. - undatus. H. p. 349. C. C. p. 353. G. p. 381. - andulatus. C. C. p. 354. Osmande gigantea, O. p. 271. Occemente humaine. B. p. 155.

Ostracites anomius. G. R. m. p. 327. Ostren. T. p. 188, 208, 211, 217, 222, C. p. 227. 254, 257, 0, p. 275 G. R. s. p. 352, — acnminata. O. p. 264, 291, 515. - acntirostris. C. p. 240.

- archetypa. 0. p. 291. - bellovacina. T. p. 187. 195. - biauricularis. C. p. 241. - canaliculata. C. p. 240. - canalis. T. p. 199

— carinsta. C. p. 255, 240, 251. — clavata. C. p. 240. - cochlearia. T. p. 199. - complicata. G. R. m. p. 327. - comta. G. R. m. p. 327

- costata. O. p. 291, 315. - crassissima. T. p. 174. - crista-galli. C. p. 254 - curvirostris. C. p. 240.

- cyathula. T. p. 199. - cymbula. T. p. 196. - decementata. G. R. ss. p. 327.

Ostrea deltoidea. O. p. 291. 314.

- difformis. G. R. m. p. 327. - diluviana. C. p. 240 - dariuscula. O. p. 291. - edulina. T. p. 186. - expansa. 0. p. 291.

- falcata. C. p. 254. - flabelliformis. C. p. 240. - Habelloides. O. p. 291.

- fisbellula. T. p. 196. 199, 205. 212 - gigantea. T. p. 205

- gregarea. O. p. 290. 515. - hippopodinm. C. p. 240. hippopus, T. p. 199. - incerta. T. p. 195. - incurva. C. p. 240.

- inequalis. 0. p. 291. - leviuscula. O. p. 291. - larva. C. p. 241. - lateralis. C. p. 240,

- linguatula. T. p. 199. - lougirostris. T. p. 174. 199.

- Innata. C. p. 240. - Marshii. O. p. 291. 315. - Meadii. O. p. 291.

- minima. O. p. 291. - multicostata. G. R. m. p. 327.

- oblonga, T. p. 205, obscura. 0. p. 291. - palmetta. 0. p. 291. 515. - parasitica, C. p. 240.

- pectinata. C. p. 233. O. p. 291. - pennaria, 0, p. 291, - placunoides. G. R. m. p. 327.

- plcuronectites. G. R. m. p. 527. - plica ta. C. p. 241. - plictilis. 0. p. 291. - prisca. C. C. p. 352.

- psendochama, T. p. 199. - pnlchra. T. p. 202 - posilla. C. p. 240. - reniformis. G. R. m. p. 327.

- rngosa. 0. p. 291. - semiplana. C. p. 240. - serrata. C. p. 240. 252. - solitaria. O. p. 290.

 spatula. T. p. 199.
 spectrum. T. p. 177. - spondyloides. G. R. m. p. 327. - subanomia. G. R. m. p. 327.

snlcifera. 0. p. 291. - tofer. T. p. 202, - truncata. C. p. 240.

- undosa. 0. p. 291. - vesicularis. C. p. 240. 251. 254. T. p. 464.

virginica. T. p. 174, 186, 192, 212.Ours. B. p. 138, 154, 155, T. p. 175, 191.

Ours des cavernes. B. p. 161. Ovula Leathsi. T. p. 177. Ovnlites elongata. T. p. 196.

— margaritula. T. p. 196.

## P.

Pachites spinosa. C. p. 242. Packydermes. B. p. 135. T. p. 207. 210. 211. 215. Pachymia gigas. C. p. 245. Pachypteris lanceolata. O. p. 280. - ovata. O. p. 280. Pagarus mysticus. O. p. 311. Pagrus protens. C. p. 236. Pagurus Fanjasii. C. p. 250. Palais de poissons et aignillons de rais. T. p. 198. C. C. p. 349. 354. G. p. 386. Paleoxyris regularis. G. R. g. b. p. 550. Palinnrus Suerii, G. R. p. 328. Palmiers. T. p. 197. Palemon longimanatus. O. p. 311. - spinipes. 0. p. 311. - Walchii. O. p. 511. Palzoniscum Freieslebense. G. R. a. p. 352. Paleotherium. T. p. 175. 185. 188. 207. 214. 215. - anrelianense. T. p. 175. 198. - crassnm. T. p. 198. - curtum. T.p. 198. - latum. T. p. 198. - magnum. T. p. 175. 198. - medium. T. p. 198 minimnm. T. p. 198. - minns, T. p. 198. - Orleani. T. p. 175 Paleothrissnm. G. R. a. p. 557. C. C. p. 562. - blennioides, G. R. a. p. 332, - elegans. G. R. a. p. 332. - inzquilobum, G. R. s. p. 352. - macrocephalnm. G. R. s. p. 352. - macropterum. G. R. s. p. 852. magnnm. G. R. a. p. 332. — parvum. G. R. a. p. 352. Paludina. T. p. 208. 210. O. p. 300. - ambigua. T. p. 195. - carinifera. C. p. 256, - coneinna. T. p. 205. - conica. T. p. 195. - Desmarestii. T. p. 195. - elongata. C. p. 256. - extensa. C. p. 246. - indistincta. T. p. 195. - lenta. T. p. 205 - pusilla. T. p. 198. - suboperta. T. p. 177. - unicolor. T.p. 195. - virgula, T. p. 195. - vivipara. C. p. 255. 256. Paludines. T. p. 187. 189. Pangolin gigantesque, T. p. 176.

Panopes. T. p. 176. 211. - Fanjasii. T. p. 176, 186. - gibbosa. O. p. 299. - intermedia. T. p. 205. - plicata. T. p. 922. C. p. 245. Paradoxides. G. p. 384. - gibbosus. G. p. 383. - Hoffii. G. p. 385. - scaraboides. G. p. 585 - spinulosas. C. C. p. 354. G. p. 385. - Teasini. G. p. 385 Patella, T. p. 211. 464. G. p. 584. - equalis. T. p. 177. - apeyloides, O. p. 500. - concentrica. G. p. 581. - conica. T. p. 187. 188. G. p. 381. - discoides. O. p. 300. - ferruginea jun. T. p. 177. - lata, O. p. 500. - latissima. O. p. 500, 515. - levis. 0. p. 500. - nana. O. p. 300. - ovalis. C. p. 246. - pennicostis, 6, p. 381. - primigenus. C. C. p. 552, - rugosa. O. p. 300. 313. - striata. T. p. 205. - naguis. T. p. 177. Patelles. M. p. 151. T. p. 187. Patellites. G. R. m. p. 527. Pecopteris. H. p. 549. - abbreviata. G. R. s. p. 351. H. p. 347. - acuts. H. p. 547. - equalis. H. p. 547 - affinis. H. p. 346. - agardhiana. G. R. p. 326. - angustissima. H. p. 547. - antiqua. H. p. 547. - aquilina. H. p. 546. -arborescens. O. p. 271. G. R. s. p. 351. H. p. 546. - arguta. H. p. 547. - aspera. H. p. 547. G. p. 377. - Beanmontii. O. p. 271. - bifurcata. 0. p. 271. - Brardii, H. p. 546. - Bucklandi, H. p. 546 - Candolliana, H. p. 546. - Cistii. H. p. 346 - eordata. H. p. 347. - crepata. H. p. 347. -crenulata. H. p. 346. - cristata. H. p. 347.

C. p. 227. 228. 254. O. p. 275. G. R. s. p. 352. Pecopteris eyathea. H. p. 346. - Davreuxii. H. p. 346. G. p. 384. Pecten abjectus. O. p. 292. - debilis. H. p. 347. - Defrancii. H. p. 546, - equivalvis. 0. p. 292. 516. - Albertii, G. R. m. p. 327. - dentata. H. p. 347. - annulatus. 0. p. 295. - denticulata. O. p. 280 - araebnoides. C. p. 242. - Desnoyersii. O. p. 280. - arcuatus. C. p. 242. O. p. 292. - disercta. H. p. 347. - asper. C. p. 242, 243, 251. - Donrnaisii. H. p. 346. - asperrimns. C. p. 242. 245. - dubia. H. p. 347. - barbatus. O. p. 292. 316. - elegans. H. p. 347 - Beaveri. C. p. 241. - gigantea. H. p. 346. - benedictus. T. p. 174. - gracilia. H. p. 347. - Beudanti. T. p. 188. 192. - Grandini. H. p. 346. - eaneellatus. O. p. 202, - hemitelioides. H. p. 346. - heterophylla. H. p. 546. - carinatus. T. p. 205 - complanatus. T. p. 177. - ineisa. H. p. 347. - concinnus. O. p. 295. - lepidorachis. H. p. 546. - corneus. T. p. 205. C. p. 242. - lonchitica. H. p. 546. - eretosns, C. p. 242. - Loshii. H. p. 346. - demissus. O. p. 202. - Mantelli, H. p. 546 - dentatus, C. p. 242. - marginata. H. p. 346. - discites. G. R. m. p. 327. - Meriani. G. R. m. f. p. 324. - dissimilis, H. p. 349. - mierophylla. H. p. 547. - duplicatus. T. p. 205. - Miltoni. H. p. 347. - fibrosus. O. p. 292, 315. - muricata. O. p. 271. H. p. 346. - flabelliformis, T. p. 188, 192. петтоза. О. р. 271. Н. р. 346. - gracilis. T. p. 174. 177. C. p. 242. 245. - obliqua. H. p. 346. - obtusa. 0. p. 271. - obtusata. H. p. 347. - grandis. T. p. 177. - granosus. C. C. p. 352. - gryphratus. C. p. 242. - orbiculata. H. p. 547. - oreopterides. H. p. 546. - inequieostatus. O. p. 292, 315. - infumatus, T. p. 187, -- ovata. H. p. 346. - pectinata. H. p. 347. - intextus. C. p. 242. - inversus. C. p. 242. - Phillipsii. O. p. 280 - jscobaus. T. p. 188. 192. - pinnæformis, H. p. 347. platyrachis. O. p. 271. H. p. 346. - levigatus. G. R. m. p. 327. - Plukenetii. O. p. 271. H. p. 347. - lavis. C. p. 242. - lamellosus. O. p. 292. plumosa. H. p. 347. polymorpha. O. p. 271. H. p. 346. laminstus. O. p. 292. - Isticostatus. T. p. 174. - polypodioides. O. p. 280. - latissimus, T. p. 186. -pteroides. O. p. 271. H. p. 346. - leus. O. p. 292. 315. - punctulata, H. p. 346, 349. - Reglei. O. p. 280. - lepidolaris. T. p. 174. 217. - repanda. H. p. 347. - lineatns. C. p. 242. - Makovii. C. p. 242. - Sauveurii, H. p. 346. - marginatus, 0, p. 295. Serlü. H. p. 346. - medius. T. p. 186 - Sillimanni, H. p. 346, - membranaeeus. C. p. 942. - sinuata, H. p. 346. - multicostatus. C. p. 242. - tennis. 0. p. 271. - Munsteri, G. p. 580. - triangularis. H. p. 347. - undulata. H. p. 347. - nitidus. C. p. 242.

Pecten. T. p. 180, 188, 192, 207, 210, 211, 464. - paradoxus, O. p. 295.

- nnita. H. p. 347.

- urophylla. H. p. 346.

- Whitbiensis. O. p. 280.

- varians. H. p. 347.

- villosa. H. p. 346.

- obliguns, C. p. 242,

- obscurus. 0. p. 292.

- obsoletus. T. p. 177.

- orbicularis. C. p. 241.

- papyraccus. H. p. 849.

Pecten personatus. O. p. 295. - plebeius. T. p. 217. - pleuronectes. T. p. 187, 190.

- plicatns. C. C. p. 352. polonicus. T. p. 210.
 primigenins. G. p. 380. - princeps. T. p. 177.

- priscus. C. C. p. 559. - pulchelins. C. C. p. 243.

quadricostatus, C. p. 241, 242, 251.
 quinquecostatus, T. p. 222, C. p. 241, 242, 245.

- reconditus. T. p. 177. - regularis. C. p. 242. - reticulatus. G. R. ss. p. 327.

- rigidus. 0. p. 293. - rotundatus. T. p. 174.

- septemplicatus. C. p. 242. - serratus. C. p. 242. - similis. O. p. 292. - solarium. T. p. 174.

- spinosus. C. p. 255. striatus. C. p. 174. 177.
 subsratus. C. p. 242.

- sublevis. O. p. 292.

- snleatus. T. p. 177. C. p. 243. 243. - triplicatus. C. p. 241.

- undulatus. C. p. 242. - vagans. O. p. 292. 515. - versicostatus. C. p. 242. 245.

- vimineus. O. p. 292. 313. virgatus. C. p. 242.

- virguliferus. O. p. 292. Pectinites. C. p. 259. Pectnneulns. T. p. 211. C.p. 254.

- brevirostris. T. p. 205, 222, C. p. 254. - calvus. T. p. 222.

- costatus. T. p. 205. - decussatus. T. p. 205. - insubriens. C. p. 228.

- lens. C. p. 244. - minimus. O. p. 296, - oblongus. O. p. 296.

- plumsteadiensis. T. p. 202. 223. - pnivinatus. T. p. 174. 196. 199. 205. 222. C. p. 228.

- scalaris. T. p. 205. - sublavis. C. p. 244.

- nmbonstus. C. p. 244. - variabilis. T. p. 177.

Peigne. G. R. m. i. p. 324. Pentacrinites. C. p. 236, 259, O. p. 314, G. p. 384. 386.

- basaltiformis. O. p. 286. Briareus. O. p. 286.

- caput Medusa, G. p. 386, - cingulatus, O. p. 286. G. p. 378.

- moniliferns. O. p. 286. G. p. 378.

Pentacrinites muricatus. G. p. 378.

- nodnlosus. G. p. 578. - paradoxus. O. p. 286. - pentagonalis. O. p. 286.

- priscus. G. p. 578 - scalaris. O. p. 286. - subangularis. O. p. 286.

- subsnicatus. O. p. 286. - subteres. O. p. 286. - tesseratus, G. p. 378

- tuberculatus, O. p. 286. - volgaris. O. p. 280 Pentamerus Aylesfordii, H. p. 351.

Knightii. H. p. 349. \$51. - levis. H. p. 351.

Pentatoma grisea. T. p. 193. Pentremites Derbiensis. H. p. 350. - ellipticus. H. p. 550.

- evalis. H. p. 550. Perna. T. p. 211. O. p. 275. - isogonoides. O. p. 294.

- mytiloides. O. p. 294. - plana. 0. p. 294 - quadrata. O. p. 294. 515.

- vetnsta. G. R. m. i. p. 325. Petricola laminosa. T. p. 176. Phalangista. B. p. 160.

Phascolomys. B. p. 160. Phasianella. T. p. 210. - cineta. O. p. 502. Pholades. M. p. 150. T. p. 197.

Pholadomia acuticostata. O. p. 299, 314. - equalis. O. p. 299. - ambigua. O. p. 299. 316.

- clathrata. O. p. 299. - deltoides. O. p. 299. - fidicula. O. p. 299.

- gibbosa. O. p. 299. - margaritacea. T. p. 905.

 Murchisoni. O. p. 299. - nana. O. p. 209. - obliquata. O. p. 299. - obsoleta. O. p. 299.

- obtusa. O. p. 299. - ovalis, O. p. 299. - products. 0. p. 299.

Protei. 0. p. 299. - simplex. O. p. 299, Pholas. T. p. 187

- compressa. O. p. 299. - constricts. C. p. 245. - costata. T. p. 212. - cylindrica. T. p. 178.

- recondita. O. p. 299. Phoques. T. p. 174. Phyllites lances, T. p. 197.

- linearis. T. p. 197. - mucronata. T. p. 197. Phyllites multinervis. T. p. 195. - nerioides. T. p. 197. - remiformis. T. p. 197. - retnsa. T. p. 197. - spathulata. T. p. 197. Physa antiqua. T. p. 195. Phytosaurus enbieodon. G. R. m. i. p. 325.

- eylindrieodon. G. R. m. s. p. 395. Pigeon, B. p. 155.

Pileopsis. C. p. 246. G. p. 384. - vetusta. G. p. 381. Pileolas plicatus. O. p. 300,

Pinna, C. p. 254, 256. - affinis. T. p. 205. C. p. 245. - arenata. T. p. 205. - cuneata. O. p. 294.

- flabellum. C. p. 243, 244. - folinm. O. p. 294. - graeilis. C. p. 243.

- grannlata. O. p. 294. 314. - lanceolata, O. p. 294. - mitis. O. p. 294

- pobilis. C. p. 243, 244. - pinnigena. 0. p. 294. - restituta. C. p. 243.

- subquadrivalvis. C. p. 243. - tetragona. C. p. 245. 254. Pinns Francii, T. p. 197.

Placuna. C. p. 227. Plagiostoma. C. p. 227. 254. G. R. a. p. 332 G. p. 380, 384,

- acuticostatum. O. p. 293. - asperum. C. p. 242. - Brightoniensis. C. p. 242.

- eardiforme. O. p. 293. 315. - concentricum. O. p. 295. - denticulatum. C. p. 243.

- dnplicatum. 0. p. 298. - elegans. C. p. 242. - elongatum. C. p. 242.

- giganteum. 0 p. 293. 315. 316. - grannlatum. C. p. 242 - Hermanni. O. p. 293. 316.

- Hoperi, O. p. 242. - interstinetum. O. p. 293.

- levigatum. G. R. m. p. 327. - leviusculum. 0 . p. 293, 315.

- lineatum. G. R. m. f. p. 325. G. R. m. p. 527. G. R.g.b. p. 330.

- Mantelli, C. p. 242 - obliquatum. 0. p. 295. - obscurum. Ó. p. 295.

- ovale, 0, p. 295 ovatnm. C. p. 242.

- peetinoides, C. p. 242, G. p. 293, - punetatum. C. p. 245. O. p. 293. 315, 316. G.

R. m. p. 327.

- pusillum. C. p. 242.

Plagiostoma rigidulum. 0. p. 295.

- rustieum. O. p. 295. 315 - semi-sulcatum. C. p. 242. - spinosum. C. p. 251, 242, 251, - squamatum. C. p. 248.

- striatum. G. R. m. p. 327. G. R. g. b. p. 330. - snleatum. O. p. 293.

- targidum, C. p. 242. Planorbee. T. p. 169. 195. 197. 199. C. p. 259.

- rigidum. O. p. 293, 515, G. R. m. p. 527,

Planorhis. T. p. 208. 214.

 equalis. C. C. p. 552. - contortus. M. p. 122. - cornu. T. p. 199. 213 hemistoma. T. p. 202.

- incertus. T. p. 195. - lens. T. p. 198, 209,

- Prevostinns. T. p. 193, 199, - panetum. T. p. 195. - rotundatus. T. p. 193, 199, 209, 213,

rotnadus. T. p. 215. Planularia angusta. C. p. 247. - elliptica. C. p. 247.

Plaques palatales. C. p. 250. Platycrinites. G. p. 584. depressus. H. p. 350.

- granulatus. H. p. 550. - lavis. H. p. 550. G. p. 579.

- pentangularis. H. p. 550. G. p. 379. - rugosus. H. p. 550. G. p. 579.

- striatus. H. p. 350. - tuberculatus. H. p. 330. - ventricosus. G. p. 579.

Plesiosaurus. C. p. 254. 256. 257. O. p. 313. 317. 518. G. R. m. r. p. 325. G. R. m. p. 328. G. R. a. p. 340.

- earinatus. O. p. 512. - doliehodeirus. O. p. 312, 318, 319,

- macrocephalus. O. p. 312. pentagonus. 0. p. 512. - recentior. 0. p. 312, - trigopus, O. p. 312. - Goldfussii. O. p. 312.

Pleuronectiles. O. p. 327. Pleurosaurus. O. p. 513.

Plenrotoma, G. R. a. p. 332, G. p. 381, 384 - acuminata. T. p. 206. - attenuata, T. p. 206.

- brevirostra. T. p. 206. - clavienlaris. T. p. 217.

- colon. T. p. 206. - comma. T. p. 206. - exserta. T. p. 206. - fusiforme. T. p. 221.

- fusiformis. T. p. 206. - levigata. T. p. 206. - prisca. T. p. 206, 221.

- rostrata. T. p. 206.

Pleurotoma semicolon. T. p. 206. - spinosum. T. p. 221. Pleurotomaria. G. p. 384. - eirriformis. G. p. 381. - conoidea. O. p. 301. - delphinulata. C. C. p. 355 - granulata. O. p. 50 - ornata. O. p. 301, 316 Plicatula aspera. G. W. p. 222 - inflata. C. p. 241. - pectinoides. C. p. 241. - ramosa, T. p. 212

- apinosa. O. p. 202. 316 - tuhifera. 0. p. 202. Poseites equalis. H. p. 548. - la uecolata. H. p. 549. - striata . H. p. 348.

Paeilia dubia. O. p. 512. Podopsis. C. p. 251 - lamel lata. C. p. 241 - lata. C. p. 241 - obligna, C. p. 241.

- spinosa. C. p. 241. - striata, C. p. 241. - truncata. C. p. 241, 251.

Poissons. T. p. 188, 205, 211, 213, 216, C. p. 250, 254, O. p. 312, 313, 325, 539, C. C. p. 362, G. p. 386, 387 Pollicipes maximus. C. p. 238.

- sulcatus. C. p. 258. Polypiers. T. p. 176, 187, C. p. 256, C. C. p. 350. G. p. 384 Polypiferes. 0. p. 284, 331. Porc. T. p. 211. Poro-épic. T. p. 191. Porita. T. p. 173.

Posidonia Beckeri. G. p. 581. - Brounii. O. p. 25 - Keuperiaua, G. R. m. i. p. 325. - liasina. O. p. 205

- minuta. G.R. m. i. p. 325 Potamides, T. p. 189, 192, 193, 199, 208, 209, Potamides Lamarckii. T. p. 192, 199, 215.

- margaritaeeus. T. p. 209. Poteriocrinites erassus. H. p. 350. - tenuis. H. p. 550.

Products. G. R. p. 338, H. p. 351, 332, C. C. p. 362, 369, G. p. 384, 386, 389, - aculeata. G. R. s. p. 351. C. C. p. 352.

- auomala. G. p. 385 - antiquata. G. R. s. p. 351. H. p. 351.

- calva. G. R. s. p. 331. - concides H.p. 351.

- coneiuna. H. p. 351. C. C. p. 354. G. p. 380. - eostata. C. C. p. 359. - crassa. C. C. p. 352.

- depressa. C. C. p. 552, G. p. 580

- fimbriata. H. p. 351. G. p. 580.

Producta Flemingii. C. C. p. 352.

- foruicata H. p. 351 - gigautes, C. C. p. 352. - hemispheries . C. C. p. 351 . G. p. 380.

- horrida. G. R. s. p. 381. - humerosa. C. C. p. 351. — latissima. C. C. p. 551. — lobata. C. C. p. 552. G. p. 580.

- longispins. G. R. s. p. 351, C. C. p. 352, G

p. 380 - Martini. C. C. p. 352. 370. 6, p. 580-

- personata. C. C. p. 352. - plicatilis. C. C. p. 53 - punetate. C. C. p. 352, G. p. 380.

- rostrata. G. p. 580. - rugosa, G. R. s. p. 331. C. C. p. 359.

- sarcinulata. C. C. p. 352. G. p. 380. - scabricula . C. C. p. 352 - scabriuscula. G. R. z. p. 551.

- scotica- G. R. m. p. 528. C. C. p. 552. G. p. 580. - spelunesria. G. R. a. p. 551 - spinosa G.R. s. p. 351. C. C. p. 352.

- spinulosa C. C. p. 352. - suleata. C. C. p. 552. G. p. 580. - trausversa. C. C. p. 552

- trigonalia. H. p. 381. Psammohia lavigata. O. p. 228. — padica. T. p. 217

Pteroceras maxima. C. p. 247. - Oceaui. C. p. 34 - pelagi 0. p. 302 - pouti C. p. 502. 514.

Pterocerus radix- p. 217 Ptérodactyles, O. p. 515- 518, 519, 520, G. R. m. L

p. 324 Pterodaetylns. C. p. 256. - brevirostris, 0. p. 512. - erassirostris. O. p. 512.

- graudis. O. p. 512. - longirostris. 0, p. 319. - maeronyx. 0. p. 512.

- medius. O. p. 212 - Munsteri. O. p. 512. Pterophyllum dubium. G. R. p. 526,

— Jägeri G. R. p. 330. G. R. m. i. p. 325. — longifolium. G. R. m. i. p. 525. — Meriani. G. R. m. i. p. 525. - Williamsonis. O. p. 2

Ptycholepis bolleusis. 0. p. 519. Pullastra oblita · O · p · 238. — recondita · O · p · 238. Pupa Francii. T. p. 200 Putois, B. p. 155

Pyramidella autiqua . C. C. p. 355. Pyrula. T. p. 211. - caualiculata. T. p. 212.

- earica. T. p. 212 - clathrata. T. p. 174. Pyrula ficoides. T. p. 186. - Grecuwoodii, T. p. 206. - levigata. T. p. 206. - minima, C. p. 247.

Pyrula nexilis. T. p. 206. - planulata. C. p. 247. - rustienla. T. p. 174.

Rat. T. p. 214. Rat d'ean. B. p. 155. T. p. 213. Renard. B. p. 155. T. p. 175. Renard des cavernes. T. p. 191. Reptiles, C. p. 250. Requis. T. p. 211. C. p. 211. Retepora. T. p. 173. C. p. 227. 235, 250, 254. O. p. 282. G. p. 384. - antiqua. G. p. 377. - caucellata, C. p. 255. - clathrata. C. p. 235. 254. - disticha. C. p. 255. - elongata. H. p. 350. - flustracea, G. R. s. p. 551. - lichenoides, C. p. 235. - prisca. G. p. 377. - truncata. C. p. 255. - virgulacea. G. R. a. p. 351. Reteporites digitalia, T. p. 196. Rhacheosaurus, O. p. 515. - gracilis. C. p. 312. Rhinocéros. M. p. 131. B. p. 138. 151. 155. 155. T. p. 155, 158, 161, 175, 185, 191, 211, 215, Rhinoceros incisivus. B. p. 159. T. p. 175, 176-- leptorhinus. B. p. 150. T. p. 214. 215, - minutus. B. p. 150. T. p. 175. pygmæus. T. p. 175.
 trichorhinus. B. p. 150, 151. Rhodocrinites. G. p. 384. - canaliculatus. G. p. 379.

Rhodocrinites gyratus. 6. p. 379. - quinquepartitus. G. p. 579. - verus, H. p. 550. G. p. 579. Rhyucholites. O. p. 311. - acutus. G. R. m. p. 328 - hirundo. G. R. m. p. 328. Rhynchora G. p. 384. Risson acuta. O. p. 301. duplicata. O. p. 301. - lavis, O. p. 301. - obliquata. O. p. 301. Rongeurs. B. p. 155. T. p. 175. Rostellaria. C. p. 254anserina. C. p. 247. - bispinosa. 0. p. 502. - calcarata. C. p. 247. - carinata. C. p. 247. - composita. C. p. 247. O. p. 502. - corvina. T. p. 217. - costata. T. p. 222. - fissura. C. p. 247. - granulata T. p. 222. - lavigata, T. p. 222. - lucida T. p. 206 - macroptera T. p. 206. - Parkinsoni. T. p. 206. C. p. 247. - pea carbonis. T. p. 217. - pes pelicaui. T. p. 174, 206. - plicata. T. p. 921. - rimosa. T. p. 206. 208.

## S.

Sanglier, M. p. 122. T. p. 158, 215. Sanguinolaria O. p. 260. - compressa. T. p. 205. - elegaus. O. p. 298, - gibbosa. C. C. p. 552. Hollowaysii. T. p. 205, 222. undulata, O. p. 298. Sapina. M. p. 128. Sarcinula astroites. O. p. 284. Sauriens, T. p. 180. G. R. p. 524. Saurodon leanus. C. p. 254. Sauropsis latus. O. p. 312.

- erenatus. G. p. 579.

- echinatus. O. p. 287.

Salmo lewesiensis. C. p. 250.

- Blainvillii. G. R. m. f. p. 525, H. p. 549. - rugosa. T. p. 176, Scalaria. T. p. 187. - acuta. T. p. 206. - aunulata. C. p. 254. - communis. T. p. 174. - foliacea. T. p. 177. - frondosa, T. p. 177.

- interrupta. T. p. 206. - minuta, T. p. 177.

- trifida. O. p. 302.

Saxicava. T p. 210.

Ruminants. B. p. 155. T. p. 214. 215.

- multicostata. T. p. 177. . - reticulata. T. p. 206. o

```
498
Scalaria semicostata. T. p. 206.
- similis. T. p. 177.
- subulata. T. p. 177.
- undosa. T. p. 206.
Scaphites, C. p. 250. 255.
- bifurcatus. O. p. 305.
- costatus. C. p. 248.
- Cuvieri. C. p. 254.
- obliquus. C. p. 248. 255.
- refractus. O. p. 305.
- striatns. C. p. 248, 255,
Schizopteris anomala. H. p. 347.
Scinrus. T. p. 198.
Scutella bifora. T. p. 174.
- subrotunda. T. p. 174.
Scyllarus dubius. O. p. 511.
- Mantelli. C. p. 250.
Scyphia, C. p. 250. O. p. 314. G. p. 384.
- articulata. O. p. 281.
- Brounii. O. p. 281.
- Buebii. O. p. 281.
- calopora. O. p. 281.
- cancellata. O. p. 281.
- clathrata. 0. p. 281. G. p. 577.
- conoidea. G. p. 377.
- costata, O. p. 281, G. p. 377.
- cylindrica. 0. p. 281.
- Decbeuii. C. p. 234.
- decorata. 0. p. 281.
- dictyota. O. p. 281.
- elegans. 0, p. 281.
- empleura. O. p. 281.
- foraminosa. C. p. 254
```

- fungiformis. C. p. 234. - furcata. C. p. 254. O. p. 281. - Humboldtii. O. p. 281. - infundibuliformis. C. p. 234.

- intermedia. 0. p. 281. - mammillaris. C. p. 234. - Mantelli. C. p. 234. - milleporacea. O. p. 281 - milleporata. O. p. 281.

- Munsteri. O. p. 281 - Murchisonii, C. p. 234. - Necsii. O. p. 281. - obliqua O. p. 281. - Oyenbausii. C. p. 234.

- paradoxa. 0. p. 281. - parallela. O. p. 281. - pertusa. 0. p. 281. - polyommata · 0 · p. 281. - procumbeus. O. p. 281.

- propiugna. 0. p. 281. - psilopora. O. p. 281. - punctata. O. p. 281. - pyriformis. 0. p. 281.

- reticulata, O. p. 281.

- radiciformis. O. p. 281.

Scyphia rugosa. O. p. 281. - Sackii, C. p. 254.

- Schlottbeimii. O. p. 281. - Schweiggeri. O. p. 281. - secunda. 0. p. 281. - Sternbergii. O. p. 281.

- striata. 0. p. 281. - tetragona. C. p. 234. - texata. 0. p. 281. - texturata. 0. p. 281.

- turbinata. O. p. 281. G. p. 577. - verrucosa. 0. p. 281.

- verticillites. C. p. 254. Seche. O. p. 268. Selaginites erectus. H. p. 547. - pateus. H. p. 347. Semionotus leptocephalus. O. p. 512.

Sepia hasteformis, O. p. 511, Serpent, T. p. 214. Serpula. T. p. 211. 464. G. R. s. p. 552. G.

p. 584. - amphisbana. C. p. 258. - ammonia. G. p. 379. - ampullaces. C. p. 238.

- antiquata. C. p. 258. - arcusta. C. p. 258, - articulsta. C. p. 258. - cansliculata. O. p. 288.

- capitata. 0. p. 288. - carinella. C. p. 258. - cincta. C. p. 258. - eingulata. C. p. 288. - circipnalis, O. p. 287.

- colubrina. G. R. m. p. 326. - complanata. O. p. 287. - compressa. H. p. 351. - conformis. 0. p. 287.

- convoluta, O. p. 287. - crenato-striata. C. p. 258. delphinula. 0. p. 287. - deplexa. O. p. 287. depressa. C. p. 238.

- Deshayesii. O. p. 288 - dracopocephala. C. p. 258. - epithonia. G. p. 379. - erecta. C. p. 258.

- filaria. O. p. 288. - flaceida. O. p. 288. - flagellum. 0. p. 288. - fluctuata. C. p. 238. - gibbosa. O. p. 288.

- gordialis. C. p. 258. O. p. 288. - graudis. O. p. 287. - heliciformis. O. p. 288. - ilium. 0. p. 288.

- intercepta. 0. p. 288. - intestinalis, 0, p. 287.

lacerata, 0. p. 287.

Serpula lavis. C. p. 238. - limata, O. p. 288. - limax. O. p. 287. - lithuns. H. p. 351. - lituiformis. O. p. 287.

- lophioda. C. p. 258. - maerocephala. O. p. 288 - macropus. C. p. 238. nodulosa. 0. p. 288

- Noggerathii. C. p. 238. - ohtusa. C. p. 238. - omphalodes. G. p. 379. - parvula. C. p. 258.

- pentagona. 0. p. 288. - planorbiformis. O. p. 288. - plexus. C. p. 238. - plicatilis. C. p. 288, - problematica. O. p. 288.

- prolifera. 0. p. 288. - quadrangularis. O. p. 287. - quadricarinata. C. p. 238.

- quadrilatera. O. p. 288. - quadristriata. O. p. 288. - quinquangularis. O. p. 288. - quinque eristata. O. p. 287.

- quinque sulcata. O. p. 287. - rotula. C. p. 238. - runcinata. O. p. 287.

- rustica. C. p. 238. - sexangularis. C. p. 258. - socialis, O. p. 288, G. p. 379.

- spiralis. O. p. 288. - spirographis. C. p. 238. - spirolinites. O. p. 288.

– squamosa. О. р. 287. - subragosa, C. p. 238. - substriata. 0. p. 288.

 suhtorquata. C. p. 238.
 sulcata. O. p. 287. - trachinus. C. p. 258. - triangularis. C. p. 258.

- triangulata. O. p. 287. - tricarinata. O. p. 288. - trieristata. O. p. 287. - trochleats. O. p. 288.

- valvata. G. R. m. p. 326. - vertehralis. O. p. 288. - vihicata, C. p. 258. - voluhiljs. O. p. 288.

Serpules. T. p. 175. Sigaretus canaliculatus. T. p. 266 - concavus. C. p. 246.

Sigillaria. O. p. 271. H. p. 349. - alveolaris. H. p. 347. - appendiculata. H. p. 547.

- Bohlayi. H. p. 34% - Brardii. H. p. 347.

- canaliculata, H. p. 347.

Sigillaria Candollii. H. p. 347. - Cistii, H. p. 549.

- Cortci. H. p. 347. - cuspidata. H. p. 547. - Bavreuxii. H. p. 547.

- Dogrnaisii, H. p. 547. - dubin, H. p. 549. - elegans. H. p. 347.

- elliptica. H. p. 347. - elongata. H. p. 347. - hexagona, H. p. 347.

- hippocrepis. H. p. 547. - Knorrii, H. p. 547 - levigata. H. p. 347. - levis. H. p. 347.

- mamillaris. H. p. 347. mm

- notata, H. p. 547, - obliqua. H. p. 349. - oculata, H. p. 347.

- orbicularis. H. p. 517. - peltigera. H. p. 347. - punctata. H. p. 347.

- reniformis. H. p. 347. - rugosa. H. p. 549.

 Serlii, H. p. 547.
 Sillimanni, H. p. 549. - subrotunds, H. p. 547. - tessellata. H. p. 347. G. p. 377.

- transversalis. H. p. 547. - trigona. H. p. 547. - Voltzii. G. p. 377. Silurus. C. p. 256.

Siphonia cervicornis. C. p. 234. - ficus. C.p. 254. punctata. C. p. 254.

- pyriformis. 0. p. 282. - Websteri. C. p. 234. Solapocrinites costatus, O. p. 286. - Jaegeri. O. p. 287.

 serobiculatas. O. p. 287. Solarium. T. p. 199. G. p. 581. - calix. O. p. 300 - canaliculatum. T. p. 206.

- conoideum. O. p. 500. - discoideum. T. p. 206. fasciatum. G. p. 381.

patnlum. T. p. 206. - plicatum. T. p. 206. - quadratum. T. p. 221.

- tahulatum, C. p. 246. - nmbrosum. T. p. 217. Solen. T. p. 222. - affinis. T. p. 205.

 legumen. T. p. 186. - siliqua. T. p. 176. - strigilatus. T. p. 186. - vagina. T. p. 186.

Souris. B. p. 155.

Spatangus. T. p. 231. C. p. 464.

- aentus. C. p. 238.

- ambulacrum. C. p. 238. - amygdala. C. p. 238.

- arcuarius. C. p. 258 - argillaccus. C. p. 238.

- bucardium. C. p. 258.

- Bueklaudii. C. p. 238. - bnfo. C. p. 238, 251 - capistratus. O. p. 285,

- carinatus. O. p. 285.

- cor-anguinum. C. p. 257. 251. 254. - cordiformis. C. p. 237.

- cor-testndinarium. C. p. 238. 251.

- gibbns. C. p. 238.

- granulosus. C. p. 201 - bemisphæricus, C. p. 238.

- intermedius. O. - lacunosus. C. p. 258.

- levis. C. p. 238. - Mnrchisonianns. C. p. 258.

- nodulosus, C. p. 237. - oruatus. C. p. 237.

- ovalis. 0. p. 285. - planus. C. p. 237.

- prunella. C. p. 258 - punctatus. C. p. 257.

- radiatus. C. p. 257. -retusus. C. p. 237.

- rostratus. C. p. 257. - stella. C. p. 254.

- subglobosus. C. p. 237.

- suborbicularis. C. p. 257, - truncatus. C. p. 257

Sphenophyllum. H. p. 349.

- dentatum. H. p. 547.

- dissectum. H. p. 347. - emarginatum. H. p. 347.

- quadrifidum. H. p. 347. - Schlotheimii. H. p. 347.

- trnncatum, H. p. 347. Sphenopteria aenta. H. p. 346.

- alata. H. p. 346.

- artemisiefolia. H. p. 545.

- crennlata, O. p. 280. - delicatula, H. p. 345.

- denticulata. O. p. 280.

- dissecta. H. p. 545. G. p. 577.

- distans. H. p. 345.

- Dubuissonis, H. p. 343.

- clegans. H. p. 345.

- fragilis. H. p. 345. - furcata. H. p. 345.

- gracilis. H. p. 345. - Gravenhorstii. H. p. 345.

- Heninghausii. H. p. 545.

- hymenophylloides. O. p. 280

- latifolia, H. p. 345.,

- Mautelli, C. p. 256.

Sphenopteris linearis. H. p. 345. - mserophylla. O. p. 280.

- myriophyllum. G. R. g. b. p. 329.

- obtusilobs. H. p. 545. - palmetta. G. R. g. b. p. 329.

- rigida. H. p. 346.

- Schlotheimü. H. p. 345. - stricts. H. p. 343.

- teuella. H. p. 346. - tenuifolia. H. p. 346.

- trichomanoides. H. p. 346.

- tridactylites. H. p. 345. - trifoliolata. H. p. 545. - Virletii. H. p. 345.

- Williamsonis. O. p. 280 Sphara corrugata. C. p. 241.

Spherocrinites, 6. p. 384 Spherouites anrautium. G. p. 379. - granatum. G. p. 379.

- pomum. 0s p. 579. - Wahlenbergii. G. p. 579.

Spherulites Bournonii. C. p. 240. - erateriformis. C. p. 240.

- dilatata, C. p. 240 - foliacea. C. p. 240. - Heninghausii. C. p. 240.

- ingeus. C. p. 240. - Jodamia. C. p. 240.

- Jouannetti. C. p. 240. - Moulinii. C. p. 210.

Spirifer. O. p. 289. G. R. p. 358. C. C. p. 352. 369. G. p. 384. 383. 386.

- alatus. G. p. 379

- ambiguus. H. p. 579. G. p. 551. - attenuatus. H. p. 351. C. C. p. 370. G. p. 379.

- bisulcatus. H. p. 351 - cuspidatus. H. p. 351. C. C. p. 370. G. p. 379.

decurrens. G. p. 579.
 distsns. H. p. 551. G. p. 579.

- exaratus. H. p. 331.

- glaber. H. p. 351. C. C. p. 370. G. p. 379. - intermedius. G. p. 579.

- linestus. G. p. 379

- Martini. H. p. 351. - minimus. G. R. s. p. 331. H. p. 331. G. p. 379.

- minntns. H. p. 551. - multiplicatus. G. R. a. p. 351.

- oblatus, H. p. 551. - obtnsus. H. p. 551. G. p. 579.

- octoplicatus. H. p. 351. G. p. 379. - pentagonus. G. p. 585. - pinguis. H. p. 351. G. p. 379.

- plicatus. H. p. 551. - resupinatus. H. p. 551

- retienlatus. 6. p. 585. rotnadatus. H. p. 551. G. p. 579.

- sarcinulatus, G. p. 579.

Spirifer Sowerbii. G. p. 379. - speciosus. G. p. 579. - atriatns. H. p. 351. G. p. 379. - triangularis, H. p. 331. - trigonalis. G. R. s. p. 351. H. p. 351. C. C. p. 370 - undulatus. G. R. s. p. 331. - Urii. H. p. 351. - Walcotii. O. p. 289. 516. G. p. 384. Spiropora exspitosa, O. p. 984. - elegans, O. p. 284. - intricata. 0. p. 284. - tetragona. O. p. 284. Spirorbes, T. p. 198. Spondyles. T. p. 180. Spondylus cisalpinns. T. p. 217. - strigilia. C. p. 241. Spongia C. p. 250. - capitata. C. p. 234. - clavaroides, O. p. 281. - convoluta C.p. 234. - cribrosa, C. p. 234. - floriceps. 0. p. 282. - lavis C. p. 254. - lobata. C. p. 234. - marginata, C. p. 254. - osculifera. C. p. 234. - plana · 6- p. 234. - porosa. C. p. 234. - radiciformis- C, p. 234. -- ramosa. C. p. 234. M. p. 250. - terebrata. C. p. 254. Spongus. C. p. 233. - labyrintbieus. C. p. 254. - Townsendi. C. p. 234.

Squalus Raja. G. R. m. i. p. 525 Sternbergia angulosa. H. p. 348. - approximata. H. p. 548. - distans. H. p. 548. Stigmaria. O. p. 271. H. p. 549. - ficoides. G. p. 348, 377. - intermedia. H. p. 348. - minima. H. p. 548. - retienlata, H. p. 548. - rigida. H. p. 548. - tnberculosa. H. p. 548. - Weltheimiana. H. p. 548. Stromateus gibbosus. G. R. s. p. 532. Stromatopora. G. p. 584. - concentrica, G. p. 577. - polymorphe. G. p. 377. Strombodes, G. p. 384. - pentagonus. G. p. 578. Strombus. G. R. m. p. 327. - denticulatus. G. R. m. p. 527. - Fortissii. T. p. 217. - papilionatus. C. p. 247. - pelagi, 0. p. 302. - pes-pelicani. T. p. 206. Stropbomena. G. p. 384. - euglypha. G. p. 580.

- Burtini. G. p. 580. - elongalus. G. p. 580. Syringopora. G. p. 584. - cospitosa. H. p. 550. - verticillata. G. p. 578.

- melanoides, O. p. 502.

- sulcata. 0. p. 302.

- Goldfussii. G. p. 580.

marsupita, G. p. 380.

- umbraculum. G. p. 380.

Strygocephalus. G. p. 584.

- pileopsis. G. p. 380,

- rugosa. G. p. 580.

T.

Teniopteris latifolia. O. p. 280. - vittata. O. p. 280. G. R. p. 526. G. R. m. i. p. 324. Tapir. T. p. 191, 211, 213, - arvernensis. T. p. 215. Tapirus gigantens. B. p. 150. T. p. 175. 176. Taxites podocarpoides. O. p. 280. Teleosaurns. O. p. 312, 313. Tellina. T. p. 211. C. p. 254. - equalis. C. p. 245. - ambigna. T. p. 205. - ampliata. O. p. 298. - Branderi, T. p. 205. - filosa. T. p. 205. - inequalis. C. p. 245. - lineata. C. C. p. 332. - obliqua. T. p. 176.

Squalus galeus. C. p. 250.

- mustelus. C. p. 250.

Tellins obtasa, T. p. 176.

— orata, T. p. 176.

— orata, T. p. 176.

pretenia, T. p. 176.

atriatia, G. p. 285.

atriatia, G. p. 285.

tamida, T. p. 188.

Tribines, T. p. 178.

— ramosiame, O. p. 284.

— ramosiame, O. p. 287.

— fauforme, T. p. 207.

— fauforme, T. p. 207.

— fauforme, T. p. 207.

— the control of the

Terebra vetusta. O. p. 302.

- Vulcani. T. p. 217. Terebratula. C. p. 227. H. p. 351. G. p. 584.

- aenminata. H. p. 551. G. p. 379.

- aenta. O. p. 289, 316.

- affinis. H. p. 551. G. p. 570. 585. - alata. C. p. 239, 252, G. p. 370,

- aperturata. C. p. 239. G. p. 379. - aspera. G. p. 379.

- avicularis. O. p. 290 - bicanalienlata. O. p. 290.

- bidens. 0. p. 289.

- bidentata, C. C. p. 331, 352. - biplicata. C. p. 259. O. p. 290.

- bisuffarcinata. O. p. 200. - bullata. O. p. 290, 515.

- carnea. C. p. 259. - chrysalis. C. p. 239.

- eoarctata. C. p. 250. O. p. 290. 515.

 concinna. 0. p. 290. 315.
 comprimata. G. p. 379. - cordiformis. H. p. 351. G. p. 379.

- caranta. O. p. 290.

- costata. C. p. 240. - eristata. G. R. a. p. 331.

- crumena. O. p. 290. H. p. 351. G. p. 379. - cuncata. H. p. 551. C. C. p. 552.

-enrvata. C. p. 239. G. p. 380.

- curvirostris. C. p. 259. - Defrancii. C. p. 259, 252, O. p. 290.

depressa, C. p. 240.
 didyma, C. C. p. 351, 352.
 digona, O. p. 289, 315.

dimidiata, T. p. 221. C. p. 230. O. p. 290.
 diodonta. C. C. p. 351. H. p. 352.

- dissimilis. C. p. 239. - elongata. C. p. 259. G. R. s. p. 331. G. p. 379.

- emarginata. 0. p. 290. 315.

- exeisa. G. p. 380. - explanata. G. p. 380.

- fimbria, H. p. 351. - flabelinia. O. p. 200.

- fragilis. C. p. 254. - furcata. 0. p. 290.

gallina. C. p. 259. - gigantea. G. p. 585.

- globata. O. p. 289. 315. - Harlani. C. p. 254.

- hastata. H. p. 551. - hemisphærica. O. p. 290. - Haninghausii. O. p. 290.

- Hennahiana. G. p. 585. - hysternlita. G. p. 380.

- imbricata. H. p. 551. G. p. 580.

- impressa. O. p. 200. - inconstans. C. p. 239. O. p. 290.

- inflata, G. R. a. p. 351.

Terebratula intermedia, O. p. 289, 515. G. R. a. p. 351. G. p. 380

- lachryma. G. p. 383

- lacunosa, C. p. 239, G. R. a. p. 351, C. C. p. 352, G. p. 379

- lavigata. C. p. 259, H. p. 551, G. p. 579. - lata. C. p. 250. O. p. 290.

- lateralis. H. p. 351. G. p. 379. - lens. C. p. 240.

- lenticularis. G. p. 379.

- lincata, H. p. 551 - linenlata, C. p. 250.

- longirostris. C. p. 259. - loricata. 0. p. 290.

lyra. C. p. 259. - Mantelliana. C. p. 250. - Mantie, H. p. 351. G. p. 380.

- marginalis. H. p. 351. C. C. p. 352. - Martini. C. p. 230.

- maxillata, O. p. 290. media. 0. p. 290. 315.

- mieroscopica. C. p. 239. - minor. C. p. 239.

monticulata. H. p. 351. G. p. 580. - nuelcns. C. p. 259.

 numismalis. 0. p. 290. - nbesa. C. p. 239.

obovata, 0. p. 289. - obsoleta. O. p. 289. 515.

- obtusa. C. p. 239. - octoplicata. C. p. 239, 252.

- orbigularis, O. p. 200. - orbiculata, G. R. m. p. 526.

- ornithoecphala. C. p. 239. O. p. 289. 315. 316.

- osteolata. G. p. 579. - ovata. C. p. 250. O. p. 289. - ovoidca. C. p. 259

- nvoides. O. p. 280

paradoxa. G. R. s. p. 351. G. p. 580. - pectita, C. p. 250, 252.

 pectnneulus. 0. p. 200.
 pelargonata. G. R. s. p. 551. - peltata. C. p. 239.

- pentagonalis. C. p. 259. - perforata. T. p. 174.

perovalis. O. p. 290. G. R. m. p. 526. - platylnbe, H. p. 531. G. p. 580.

- plicatella, O. p. 290. C. C. p. 552. G. p. 379. - plicatilis. C. p. 259. 252.

- porrecta. G. p. 580, - prisca. G. p. 579. - pugnus. H. p. 551. G. p. 579

- pnlehella. C. p. 240. - panetata. O. p. 289. 516. - pygmra. G. R. a. p. 351.

- quadrifida 0. p. 200. - recurva. C. p. 259.

- reniformis. H. p. 351. G. p. 379.

Terebratula resupinata. O.p. 289. H. p. 351. - reticulata. O. p. 289. 515 - rhomboidalis, C. p. 239.

- rigida. C. p. 240.

- rimosa, O. p. 200.

rostrata. C. p. 239. G. p. 290. G. p. 379. - rotundsta. G. p. 385. - sacculus. H. p. 351. G. p. 380.

- Sayi. C. p. 254.

- semiglobosa. C. p. 259. 252. - semi-striata, C. p. 250.

- aerrata, O. p. 290. - sexaugula. O. p. 290.

- socialis. O. p. 289. - spathulata. C. p. 240.

- speciosa. G. p. 380 - spheroidalis. O. p. 290. 315.

- spinosa. O. p. 289. 290. - squamosa, C. p. 259. - striatula. C. p. 239.

subplicata. C. p. 259. 252. - subrotunda. C. p. 259. O. p. 289. 515.

- substriata, O. p. 290 - subundata, C. p. 259.

- sufflatg. G. R. m. p. 326. - tetraedra. C. p. 239. O. p. 289. 316.

- tetraudra. O. p. 289. - triangularis. C. p. 239

- trilineata. O. p. 289. - trilobata, O. p. 200.

- triplicata. O. p. 289. - truncata. 0. p. 200 - nndata. C. p. 259.

- variabilis. T. p. 177. - varians. C. p. 239.

- vermicularis. C. p. 259. - vestita. H. p. 351. - vulgaris. O. p. 290. G. R. ss. p. 326.

Wilsoni, H. p. 351. G. p. 380. Térébratules. C. p. 232. Teredina personata. C. p. 245. Teredo. T. p. 211. 222. 254.

- navelis. T. p. 207. Testacés. G. p. 375. Tetragonolepis altivelis. 0. p. 312.

- heteroderma. O. p. 312. - polidotus. O. p. 512.

- semieinctus. O. p. 512. - Traillii. O. p. 312. Thampasteria Lamouronxii. O. p. 284. Thecidea? G. p. 384.

- antiqua. G. p. 379. - hieroglyphica. C. p. 239. - radiaus. G. p. 252, 259,

recurvirostra, C. p. 252, 259. Theonea. T. p. 173.

- clathrata, O. p. 284, Thetis major. C. p. 245.

Thetis minor, C. p. 245. Thuytes aeutifolia. O. p. 280. - expanse, 0, p. 280.

- eupressiformis. O. p. 280. - divaricata. O. p. 280. Thylaciaus. B. p. 160. Tigre. B. p. 155 Tornatilla. O. p. 500

- gigautes. T. p. 221. - Lamarckii. T. p. 221.

Tortuer. B. p. 159. T. p. 176. 188, 205, 213, 214. C. p. 254, 256, 257. O. p. 313,

Tragos. T. p. 222. C. p. 250. O. p. 314. G. p. 384. - acetabulum. O. p. 281. G. p. 377. - capitatum. C. p. 377.

- deforme, G. p. 234. hippocastanum. C. p. 254. - patella. 0. p. 281

- pezizoides, O. p. 281. - pisiforme. C. p. 234. O. p. 282.

radiatum, 0. p. 281.

- retieulatum. O. p. 281. - rugosum. G. p. 234. O. p. 281. - spharioides. O. p. 281.

- stellatum. C. p. 254. - tnberosum. O. p. 281. verrucosum. O. p. 282. Trigouellites, T.p. 221.

- antiquatus. O. p. 289. 294... - latus. 0. p. 288. - politus. O. p. 289, 294.

Trigonia. C. p. 234. 260. G. p. 381. 384. - alata. C. p. 244. - aliformis. T. p. 222. C. p. 244. 251.

- angulata, O. p. 296, - arcuata. C. p. 244. - cardissoides. G. R. ss. p. 527.

- elavellata. O. p. 296. 314. 315. - eonjungens. O. p. 296 - eostata, O. p. 296, 514, 515,

- eurvirostris. G. R. m. i. p. 525. G. R. m. p. 527. - cuspidata. 0. p. 296.

- dadales. C. p. 244. duplicata. 0. p. 296. - elongata. O. p. 296.

- excentrica. C. p. 244. - gibbosa. O. p. 296. - Goldfusii. G. R. ss. p. 527.

- imbricata. O. p. 296. - incurva. O. p. 296. - lavigata, G. R. m. p. 527. - litterata. O. p. 296. - modiola. T. p. 222.

- navis. 0. p. 296. — поdosa. С. р. 244. - pes anseris. G. R. ss. p. 327.

- pullus, O. p. 296,

Trigonia pumita. C. p. 241. - rugosa. C. p. 244.

- scabra. C. p. 244. - spectabilis. C. p. 244.

- spinosa. C. p. 244. - striata. O. p. 296. 515

- sufcata. G. R. m. i. p. 525. - vulgaris. G. R. m. i. p. 325. G. R. g. b. p. 330.

G. R. m. p. 327. Trigonocarpum cylindricum. H. p. 548.

- Næggerathii, H. p. 348.

- ovatum. H. p. 348. - Parkinsoni. H. p. 348.

Trilobites. G. R. m. p. 528. C. C. p. 554. G. p. 383, 384.

- de Dudley. G. p. 585.

Trionyx. T. p. 190. 211. C. p. 256, Turbinella, T. p. 222.

Trochus. T. p. 207. 210, 46f., C. p. 255. 254. G. p. 384.

- abbreviatus. O. p. 301. 315. - agglatinans. C. p. 246.

- Albertinus. G. R. ss. p. 327. - Apglieus. O. p. 501, 516.

- angulatus. O. p. 301, 515. - arenosus. O. p. 301. 515. - Basteroti. C. p. 246.

- Benettig. T. p. 205. - bicarinatus. C. p. 246.

- bisertns. O. p. 301.

- catennlatus. C. C. p. 353. - cirroides. C. p. 246

- concavus. T. p. 177. - cumulans. T. p. 216.

- dimidiatus. O. p. 301. - duplicatus. 0. p. 301. 316.

- clongatus. O. p. 301. 515. - eltipticus. G. p. 381.

- extensus. T. p. 205. - fasciatus. O. p. 501. 515.

- gurgitis. C. p. 246. - guttatus. O. p. 301.

- imbricatus. O. p. 301, 316, - jarensis. O. p. 501.

-lavigatus. T. p. 177. - tavis. C. p. 246.

- lincaris. C. p. 246.

- Lusacianus, T. p. 217. - monilifer. T. p. 205.

- monilitectus, O. p. 301. - onustus. C. p. 246.

- prominens. O. p. 501. 315. - punctatus. O. p. 501. 315.

- pyramidatus. O. p. 301. - quinquecinctns. O. p. 301.

- reticulatus. C. p. 246. O. p. 301. - Rhodani. C. p. 246.

- rugatus. O. p. 301.

Trochus similis. T. p. 177.

- speciosus, O. p. 501. - spiniger. T. p. 221. - tiara, O. p. 301. 315.

- tornatilis. 0. p. 301. Trogontherium Cuvieri. B. p. 150.

Tubipora. G. p. 578. - tubularia. H. p. 350.

Turbinolia, T. p. 464. G. p. 377, 384.

- appendiculata. T. p. 217. - aspera, T. p. 222, - complanata, T. p. 922.

- crispa. T. p. 196. - conceta. T. p. 222.

- dispar. O. p. 285.

- duodecimcostata. T. p. 222. - echinata, H. p. 550. - effiptica. T. p. 196.

- furcata, H. p. 550. - Kenigi- C. p. 236.

- lineata. T. p. 222. - mitrata. C. p. 256. H. p. 550.

- pyramidalis. H. p. 550. - acpulta, T. p. 176.

- sinuosa, T. p. 217. - spicata, T. p. 196

— tnrbinata. H. p. 550. Turbinolopsis ochraces. O. p. 285. Tarbo, G. R. s. p. 332. G. p. 384.

- antiquus G. p. 381. - arcnosus, T. p. 221. - Asmodii T. p. 216.

- bicarinatus. G. p. 581. - carinatus. C. p. 246, C. C. p. 353 - cirriformis G. p. 385.

- dubius. G. R. m. p. 328. - funiculatus. O. p. 301.

- giganteus. G. R. m. p. 328. - helicineformis. C. C. p. 555. - 1avigatus, O. p. 501.

- littoreus. T. p. 177. 212. - moniliferus, C. p. 246. - maricatus, O. p. 501, 515.

- obtusus. O. p. 301. - ornatus. O. p. 501. 515.

- pulcherrimns. C. p. 246. - quadricinctus. O. p. 301.

- radis. T. p. 177. - scobina. T. p. 216 - striatus. C. C. p. 353.

- sulcatus. C. p. 246. - spicostomus. O. p. 301. - tiara. C. C. p. 355, 381.

— nndulatus. O. p. 501. — nnicarinatus. O. p. 501. Turrilites, C. p. 230. 233. 233, Turrilites Babeli. C. p. 249, O. p. 306.

- Bergeri. C. p. 249.

Tarrilites costatus. C. p. 949. Turritella imbricataria. T. p. 185. 196. 216. - tuberculatns. C. p. 249. 253. - incisa. T. p. 216. - incressata. T. p. 174. 177. — undulatus, C. p. 249. Turritella. T. p. 202, 203, 211, C. p. 254. - leviuscula. T. p. 221. O. p. 273, G. p. 384. - multisulcata. T. p. 196, 206. - abbreviata. G. p. 381. mnricata. O. p. 302. - angusta, T. p. 221. - obsoleta, G. R. m. p. 327. Archimedis. T. p. 216. - prisca, G. p. 381. - asperula. T. p. 216. - punetata. T. p. 177. - biformis. T. p. 221. - quadriplicata, T. p. 174. - brevis. T. p. 206. - quadrivittata. O. p. 502. - cingenda. O. p. 302. - rigida. T. p. 221. - Schloteri. G. R. g. b. p. 330 - cingulatus. C. C. p. 353. - concava, O. p. 502. - scalata. G. R. g. b. p. 530. G. R. m. p. 527. - conoidea. T. p. 206. - striata. T. p. 177. - constricta. C. C. p. 353. - subangulata. T. p. 186. - terebra. T. p. 185. C. p. 247. - terebralis. G. R. me p. 527. deperdita. G. R. m. p. 327. - detrita. G. R. m. p. 327. - duplicata. C. p. 246. - triplicata. T, p 185. - echinata. O. p. 302. - tristriata. O. p. 302. - Urii. H. p. 349.

## U.

Unio. T. p. 188, 269.

- abdretts, H. p. 295.

- abdretts, H. p. 295.

- antiquas. C. p. 256.

- antiquas. C. p. 256.

- conpressus. C. p. 256.

- concinus. O. p. 295.

- cordiformis. C. p. 256.

- cresistinus. O. p. 295.

edita, T. p. 206.
elongata, T. p. 206. H. p. 349.

Unio Listeri. O. p. 295.

- peregrinas. O. p. 395.

- peregrinas. O. p. 395.

- solvaderi T. p. 295.

- solvaderi T. p. 295.

- solvaderi T. p. 296.

- Urisi. B. p. 396.

- Urisi. B. p. 396.

- Urisi. B. p. 319.

- ureoideau. B. p. 135. 156.

- areoideau. B. p. 155. 156.

- apleau. B. p. 155. 156.

## V et W.

Valvata fontinalis. M. p. 122. Ventriculites Benettie. C. p. 234. Venerieardia. T. p. 210. 211. 222. 245. G. R. m. é. - radiatus. C. p. 254. Venus. T. p. 189, 208, 211, 222, C. p. 254, 256. p. 325. O. p. 260. G. R. s. p. 332. - acuticostata. T. p. 205. - Brongniarti, T. p. 205. - equalis. T. p. 177. - carinata. T. p. 205. - angulata. C. p. 245. - chamæformis. T. p. 177. - caperata. C. p. 245. - deltoidea. T. p. 205. - elegans. T. p. 205. - globosa. T. p. 205. - exuta. C. p. 245 - imbricata. T. p. 217. 6 - gibboss. T. p. 177. - Lanræ. T. p. 217. - fabs. C. p. 245. - oblonga. T. p. 205. - incrassata. T. p. 205. - orbicularis. T. p. 177. islandica. T. p. 186. - planicostata. T. p. 205. - lentiformis. T. p. 177. - scalaria. T. p. 177. - lineolata. C. p. 245. - senilis. T. p. 177. - Maura. T. p. 217. Ventriculites alcyonoides. C. p. 255, 254. - mercenaria, T. p. 212.

Venus nuda. G. R. m. p. 327.
— ovalis. C. p. 245.

- paphia? T. p. 212. - parva. C. p. 245.

-- pectinifera. T. p. 205. -- plana. C. p. 245. -- Proserpina. T. p. 217.

ringmeriensis. C. p. 245.
rugosa. T. p. 190.
rustica. T. p. 177. 186.

-- transversa, T. p. 205. -- turgida, T. p. 177. -- varicosa, O. p. 298.

Vermetus compressus. 0. p. 500 — concavus. C. p. 246.

nodus. O. p. 300.
polygonalis. C. p. 246.
rotula, C. p. 254.

Sowerbii. C. p. 246. 254.
 umbonatus. C. p. 246.
 Viverra. T. p. 211.

Volkmannia distachia, H. p. 348. — erosa, H. p. 348. — polystachya, H. p. 348.

Voltzia scutifolia. G. R. g. b. p. 329.

— hrevifolia. G. R. g. b. p. 329.

elegans. G. R. g. b. p. 329.

— elegans. G. R. g. b. p. 329. — heterophylla. G. R. g. b. p. 329.

— rigida, G. R. g. b. p. 329.

Voluta, T. p. 208.

- acuta. T. p. 208. - acuta. T. p. 222. - affinis. T. p. 217.

ambigua. T. p. 207. C. p. 247.
 athleta. T. p. 207.

- athleta. 1. p. 207.
- hicorona. T. p. 207.
- citharella. T. p. 222.

- coronata, T. p. 222. - costata, T. p. 207. - crenulata, T. p. 217.

cythara. T. p. 196.
 depauperata. T. p. 207.
 geminata. T. p. 207.

- geminata, T. p. 207. - Lamberti, T. p. 174, 177. C. p. 247.

- lima. T. p. 207. - luctator. T. p. 207. - magorum. T. p. 207.

- monstross. T. p. 207. - nodoss. T. p. 207. - spinoss. T. p. 207. 208.

- subspinosa. T. p. 217. - suspensa. T. p. 207. Volvaria acutiuscula. T. p. 207.

— levis. T. p. 222. Vulpes communis. T. p. 168. Vulsella brevis. H. p. 349.

— elongata. H. p. 349. — lingulata. C. C. p. 352.

— lingulata. C. C. p. 32 Wombat. B. p. 160.

Z.

Zamia acuta. O. p. 280. — elegans. O. p. 280.

— elegans. 0. p. 280. — feneonis. 0. p. 280. — Goldizi, 0. p. 280.

- lavis. 0. p. 280. - longifolia. 0. p. 280.

— Mantelli. O. p. 280. — patens. O. p. 280.

- pectinata. 0. p. 280. - pennæformis. 0. p. 280.

- Youngii. O. p. 280.

Zamites Bechii. O. p. 280.

— Breklandii. O. p. 280.

— bastata O. p. 280.

— Lagotis. O. p. 280.

Zeus Lewesienis. C. p. 250.

Zosterra oceanica. M. p. 129.

Zosterius bellovianna. G. p. 255.

— elongata. C. p. 255.

— lineata. C. p. 255.

- orbigniana, C, p. 233.

Liste de quelques Fossiles omis dans la table ci-dessus.

Ammonites serrulatus. O. p. 507,
— spinosus. O. p. 510,
Ananchytes? crucifer. C. p. 254.
— finbriatus. C. p. 254.
Asaphus platycephalus. G. p. 585.
Becs de sèche. O. p. 511.
Belemnites rostratus. O. p. 301.

Cardium protei. O. p. 299, Cerithium roncomum. To p. 217, Clypeaster-Kleinii. O. p. 285. Echino Spherites. G. p. 379. Ellipsolithes ovatus. G. p. 381, 382. Lutricola acuta, H. p. 349.

FIN DE LA TABLE DES FOSSILES.

5630884



## PUELICATIONS MOUVIELLED

ECONOMIA POLITIQUE CHRÉTIENHE, ON Reclerches sur la nature et les causes du paupérisme, en France et en Europe, et sur les moyens de le soulsger et le prévenir, par M. le vicoute Alban de Villeseure-Bangemont. Un vol. grand in-8°, papier ville

TRATVÉ ÉLÉMENTAIRE DE PRISQUE, par Deprets, professeur de physique au collége royal de Henri IV. Un vol. în-8» à deux colonnes, ovué de planches.

QUE ET PRATIQUE, per Soubeiron. Un vol. in-8° à deux colonnes.

TRAITÉ DE CRIMIE, par J.J. Berzelius, traduit par Esslinger, 8 vol. in-8° avec cartes. PICTIONNAIRE DE L'IRBUSTAIR MANUFAC-

TUBLERS, COMMERCIALE OF ASSICOSE.

Ouvrage accompagné d'un grand nombre de figures intercalées dans le texte; par Boudrimont, Blanqui sité, Colladon, P'Arest, Parent Duchâtelet, Soulange Bodin, etc., etc. 4 vol. grand in-5°, imprimés à deux colonnes, renfermant la matière de 10 vol. in-5°.

INTADEUTION A L'ÉTQUE BULA BOTALIQUE, OU TRAÎTÉ Élémentaire de cett Éscience, contenant l'organographie, la physiologie, la méthodologie, la géographie des plantes, un aperçu des fouilles végétant, de la botanique médicale et de l'histoire de la Botanique par Alph. de Caudelle, professeur de l'Académie de Genère. Un vol. in-8º à deru colonnes, ovroi de planches.

et Bibliographie générale de la par F.-J. Fétis, maître de els par Genérales de la par Brazelles. 8 vol. in 3° orné de pl

pap. vélin, caractère neuls

RAMMAIRE DES GRAMMAIRES

RAMMAIRE DES GRAMMAIRES

ROULE Des GRAMMAIRES

Cord avec le Dictionnaire de l'A

vol. in-8°, papier vilin.
TRAITE DES SASTRALGIES O
veuses de l'estomac et dis
J.-P.-T. Barros. Un gros v

que, par Lame, 2 vol. in-8", or

TARE ET BE BOTARIQUE, so attes de 60 planches d'analyse d près nature, gravées en tail ... F. V. Raspail. Un gros vol. ... col., et va allas de 60 planches ...

diamento D'ARITEMÉTIQUE, par ontrage adopté par l'universite édition, revue, corrigée et au Un vol. in-8°.

médecins et des gens du mon-Malaise. Un vol. in-8°.

CALAUREAT-ÉB-LETTRES, pagre. Un gros vol. in-18.

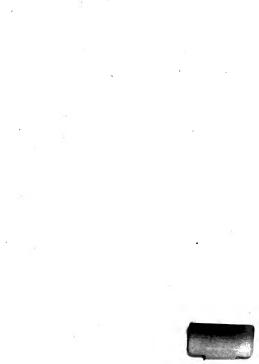

